

brokering Juli riv. 1

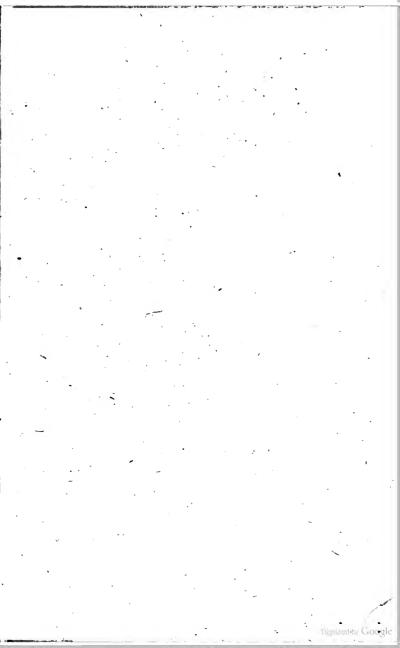

# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

### DES FRANÇAIS,

DE 1792 A. 1815

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MINITAIRES ET DE GENS DE LETTRES.

TOME VINGT-SIXIÈME.

PARIS,

C. L. F. PANCKOUCKE, ÉDITEUR

1822.



# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

DES FRANÇAIS.

# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

### DES FRANÇAIS,

DE 1792 A 1815.

PAR UNE SOCIÉTÉ DE MILITAIRES ET DE GENS DE LETTRES.

Suum cuique decus posteritas rependit.
TACITE, Annales, liv. 1v, 35.

TOME VINGT-SIXIÈME.

PARIS,

C. L. F. PANCKOUCKE, EDITEUR.

1822

4.11.2883

## VICTOIRES, CONQUÊTES, DES FRANÇAIS.

DE 1792 A 1815.

### BIOGRAPHIE

MILITAIRE FRANÇAISE.



#### TABLES DU TEMPLE DE LA GLOIRE.

H

HABAIBY (Jacob), colonel, chev. de la lég.-d'honn., ancien scheik de Cheffemer, naturalisé français; se signala en Egypte par sou attachement aux Français, lene fut d'une grande utilité au Caire, et contre les Arabes du dé-sert, de Suez et de Syrie; déploya son courage sons les murs d'Alexandrie. A Courtray, fit mettre bas les armes à quatre-vingts hommes d'infanterie et sit leur officier prisonnier; fut décoré en 1814, honneur qu'il avait long-temps ambitionné; servit en 1815 et fut ren-voyé en 1816, habite aujourd'hui Me-Iun avec sa famille.

HABERT; capitaine, se distingua, le 8 juillet 1793, aux combats d'Ost-Capelle. (T. 1 er.)

HABERT, aide-de-camp du génér. Menoy, fit avec ce général la campagne d'Egypte; fut un de ceax qui porterent l'acte de la capitulation d'Alexandrie au général anglais Hotchinson, en 1801.

HABERT (le baron, Pierre-Joseph), lieutenant-général, ne le 23 décembre 1772; commandant de la lég.-d'honn. le 11 juillet 1807; envoyé en Espagne à la tête du 105° régiment de ligne; se distingua au passage de la Segre, au siège de Lérida, où il fot un de ceux qui montèrent à l'assaut. Le 19 nov., il se signala de nouveau au combat da il se signala de nouveau au combat de Falbet, puis an siège de Tortose; gén. de divis. le 25 juin 1810. Le 8 janvier 1812, il emporta d'assant le fort Bala-guer; le 25 oct., donna encore des preuves de conrage à la bataille de Sagonte, pois an combat de Carcaxente; enfin il contribua à faire lever le siège de Tarragone. Rentré en France en 1814. il fut créé chev. de St.-Louis le 13

août, et grand-officier de la légiond'honneur le 29 juillet. En juin 1815, il commandait la 2° division militaire. (T. 18, 19, 20, 21 et 22.)

HAHN, colonel, commandait, le 15 déc. 1792, trois bataillons de grenadicis lors de la retraite des Autrichiens derrière la Roër. (T. 1<sup>er</sup>.)

HALGAN, lieut. de vaisseau, aujourd'hui contre-amiral, clev. de plusicuis ordres français et étrangers, memore de la chambre des députés, et directeur du personnel au ministère de la mariue, commandait, le 8 octobre 1803, la covette le Berceau, sons les ordres de l'amiral Linois, sur l'Ocean indien. (T. 17.)

HALLÉ, caporal d'une compagnie auxiliaire, formée dans Ancôue des employés de l'administration française, aujourd'hui capit. de l'ex-garde, en demi-solde, fut un de ceux qui arracherent des mains de l'ennemi le commandant Gazan. le 1eº octobre 1799, au mont Gardetto. (T. 11.)

HALLOT (Jean-Sylvestre), dragon u 1º régt., né à Vadonville (Meuse): le 29 thermidor an 7, il pénétra sent dans la place de Schwitz, somma le commandant de se rendre; cette audace lui valut la mort.

HALMONT, soldat, se distingua, le 3 sept. 1795, au combat de St.-Barnouil. (T. 4.)

HALMONT, adjud.-gén., faisait partie de la divis. du gén. Championnet, dans la campagne de 1796, en-Allemagne. (T. 6.)

HALSTOFFER, capit., se distingua d'une manière particulière, le 16 avril 1807, à un combat très-vif qui ent tien près du fort de Weichselmunde (Allemagne). (T. 17.)

HAMEL (Francois), brigadier an 7° regt. d'artillerie à cheval, membre de la lég-d'honn, ne dans le dêpt. de l'Orne; culbuta le 1° r déc. 1800, par la justesse de son tir, les escadrous qui escontatent l'artillerie ennemie, démonta deux pièces de canon et un caisson, et en fit santer trois autres; le 28 mars 1801, le gouvernement lui décerna ure grenade d'honnenr.

HAMELIN (le baron, Jacque-Félix-Emmanuel), capit. de vaisseau, anjour-

d'hui contre-amiral, commandant de la lég.-d'honn., et maj.-gén. de la marine au port de Toulon; fit partie en 1799, de l'expédition du capit. Baudin dans la nouvelle Hollande; chargé en 1805 de conduire différentes divisions du Hàvre à Boulogne, il fut un des officierssupérieurs de la marine qui contribua le plus à la réunion de la flottille, par les divers combats qu'il soutint en juin et juillet contre les croisières anglaises qui furent repoussées; en sept. 1810, il prit beaucoup de part aux succès qu'obtint M. Duperré sur l'escadre anglaise aux ordres du commodore Lambert, dans les parages de l'île de France; il bloqua avec les frégates la Vénus, l'Astree, la Manche et la corvette l'Entreprenante, l'île de la Passe, et la scegate l'Iphigénie, qu'il força à se rendre à discrétion ; fit partie de l'expédition des Indes-orientales. (T. 16.)

HAMÉLINAYE (le baron, Féix-Jean-Jacques), né le 22 fév. 1769, etait adjud.-gén. en 1802 : employé depuis cette époque dans les différentes eampagues des armées françaises, s'y fit remarquer en plusieurs occasions par ses talens militaires et fut nomme gén. de brig. le 25 juin 1811; se distingna en Espagne le 26 janv. 1812 au combat d'Altafulla; gén. de div. le 15 janvier 1814, chev. de St.-Louis le 29 juillet et commandant de la lég.-d'honn. le 23 août suivant. (T. 21 et 23.)

HAMON, capit. de vaisseau, commandait la Naïade, de 18 canons le 18 janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve. (T. 16.)

HANCELIN, caporal de la 9º demibrig., méritades éloges du gén. Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Egypte) en 1799. (T. 10.)

HAQUIN, adjud-gén., officier da plus grand mérite, se trouva en 1793, à la bataille de Wattignies. (T. 2.)

HARAMBAUT ( Jean-Baptiste ), matelot, obtint une arme d'honn. anx deux combats d'Algésiras (juill. 1801.)

HARDY (Jean'), gén, de div., né housson (Ardennes); entré au ser vice en 1752, commandant du 7º bat. de Paris, envoyé à l'armée des Ardennes, il se fit remarquer aux com :ats de Givet et près de Philippeville, dans le

bois de Jamaique; nomme général de brig. le 27 brum. an 2; a fait la campagne de Sambre-et-Meuse en l'an 4, se signala le 3 vendém. à Séder-Ulm-Oleer et Nider-in-Gelheirx; il attaqua et prit St.-Wendel, Kaiser-Lantern et la Montagne St.-Roch; blesse le 6 fev. an 5 à l'affaire du Mont-Tonnerre : nomme commandant de la 4º div. militaire ; destitué par le directoire exécutif le 28 pluviôse an 6, réintégré le 14 germinal même année, et employ é à l'armée d'Angleterre, où il commandait une partie de l'expédition d'Irlande, fut fait prisonnier sur le vaisseau le Hoche, délivré de ses fers et nommé génér. de div. , il servit à l'armée du Rhin , fut grièvement blessé à l'affaire d'Empsilgg; envoyé à St.-Domingueil mourut d'une maladie contagieuse en 1802 âgé de 39 ans. (T. 6, 7, 10 et 14.)

HARDY (Georges), caporal-fourrier au 1° régt. d'artilletie à pied, se distingua le 16 prairial an 7 devant Zurich, en servant seul une pièce de 4: reçot un brevet d'honneur le 3 prairial an 10.

HARISPE (le comte, Jean-Isidoce), lieut.-gén. , né à St.-Etienne ( Basses-Pyrénees), le 5 nov. 1768, volontaire en 1792, capit. le 8 mars 1793; le 15 déc. 1793 il s'empara du camp d'Ispeguy, où il recut un conp de feu; commandant le 24 déc. 1793 ; chef de . brigadesur le champ de bataille le 3 juin 1794, après avoir enlevé les redoutes de Berdaritz; a fait la campagne des Grisons en 1800 et celle d'Italie, col. du 16e léger le 18 mai 1802; a fait la campagne de 1806 en Allemagne, s'est distingué à la bataille d'Iénale 14 oct. où il fut blessé grièvement; gén. de brig. le 29 janv. 1807; a combattu à Gutstadt, à Heilsberg et Friedland; chef d'étatmajor en Espagne 1808, il fut nommé à cette époque commandant de la lég.d'honn.; s'est fait remarquer en mai et juin 1808 dans le royaume de Valence et arrêta le massacre de Madrid; il s'est trouvéà la bataille de Tudela, au siége de Sarragosse, au combat d'Alcanitz et à la bataille de Maria, où il fut blessé au sied gauche, en ralliant le centre de la ligne de combat et en le dirigeant sur les masses principales d'infanterie et d'artillerie ennemie; le 23 avril 1810, il se distingua au siége de Lérida; génér. de div. le 12 oct. 1810, il donna l'assant

à la ville de Tarragone le 29 mai 1811, où il fut blessé; grand-offic, de la lég.-d'honn, le 30 juin snivant, contribua à la conquête du royaume de Valence; s'est distingue à la bataille de Sagonte; comte le 3 janv. 1813, il fit 5000 prisonniers le 11 arril 1813; s'est distingué plusieurs fois en 1814 à Barcelonne, à Baïgorry, à Otthes, à Tarbes, à Toulouse où il eut le pied fracassé et amputé, resta an pouvoir des Anglais, (T. 2, 3; 4, 16, 20, 21, 22, 23 et 24.)

HARLAUX, chef d'escad., se distingna particulièrement au combat du col d'Ordal (Espagne), le 13 septemb. 1813. (T. 22.)

HARMAN, lieutenant au 11° régt. d'hussards, s'est distingué près de Plaisance, contre un bataillon autriclien qu'il mit en déroute avec 3 hussards seulement, secondé d'un capit. de son régt.; fut nomué membre de la lég.—d'honn. le 9 messidor au 13 en récompense de cette action.

HARRIET, chef de bat., commandait en juillet 1795 un bat. de chassenrs basques, à la tête desquels il se distingua à Aizcorbe (Espagne). (T. 4.)

HARTY, génér, de brig., a fait la campagne de 1800 en Allemagne, et s'est distingué sur les hauteurs de Hag, (T. 13.)

HARVILLE (le comte d'), pair de France, major de gendarmerie, maréca-camp, commandait un camp sous Valenciennes en 1792, a servi à l'armée de Sambre-et-Meuse, inspect-gende cavalerie en 1798; grand-offic, de la lèg.-d'honn, et écuyer de l'impératrice Joséphine le 12 mars 1801; pair de France à la restauration; mort à la fin de 1815. (T. 1.)

HATRY (Jacques-Maurice), né à Strasbourg (Bas-Rhin), après avoir passé par tous les grades, devint général de division en l'an 2; a combattu à la bataille de Fleurus; s'est distingué au combat de Sombre's s'ent-para de Namur et de Liége; fit capituler le 17 prairial Luxembourg; se distingué à l'armée de Sambre-et-Meuse devant Neuwied, s'empara de Kaisettwetth; commandant de la 17ª division militaire en l'an 5; général en chief de l'armée de Mayence le 19 frim. an 6; il commandant en Hollande au mois de

messidor an 6; mort le o frimaire d'une attaque d'apoplexie (T. 2, 3, 4, 5

et 10.)

HAURET (Lonis-Guillanme), capit., ne à St.-Pé (Hautes-Pyrénes es, le 12 mars 1776, volontaire au 24 lèger le 12 mai 1793, puis sergent, sous-lient., lient, et capit.; a fait la campagne de 1793 à l'armée des Pyrénes-Occidentaites; celles des années 2, 3 et 4 à l'armée de l'Ouest; celles des années 1808, 1809, 1810, 1812 en Espagne, et 1813 en Saxeeten Prosse; remarqué à la bataille de Leipsiek; a cu le bras droit emporté d'on boulet à la bataille de Brienne le 1° fév. 1814.

HAUSELL, colonel, tué le 5 octobre 1808, à la prise de l'île de Caprée.

(T. 19.)

HAÚSSER, chef de bat., commandait, en 1801, en Egypte, la 21º demibigade légiere, à la tête de laquelle il cut la cuisse emportée par un boulet. (T. 14.) HAUTEMANIÈRE (Jean), maître

HAUTEMANIERE (Jean), maître de timonerie, obtint une arme d'houneur anx deux combats d'Algésiras

(millet 1801.)

HAUTOT (Jean), maître d'équipages, né dans le dépt. du Finistère, obtint une arme d'honneur aux deux

combats d'Algésiras.

HAUTPOULT ( Salette , Jean-Joseph d'), lieuten. gén., né en 1754 au château de Salette en Languedoc volontaire au régt. corse; lieut.-colonel eu 1792; colonel du 6º régt. de chasseurs à cheval; gén. de brig- en 1794; à l'armée de Sambre-et-Meuse, il se distingua et fut blesse le 4 juin 1796 à la bataille d'Altenkirken; gén. de div. sur les bords du Rhin, où il se fit remarquer; passa ensuite inspecteur-gen. de cavalerie; commanda en chef la cavalerie du camp de St.-Omer en 1804; fut nommé grand-officier de la légiond'honneur; se distingua à Austerlitz; sénateur le 19 mars 1806, et grandnigle de la lég.-d'honn. Il s'est signalé an combat de Hoff (en Prusse) et à la bataille d'Iéna, et fut tue à la bataille d'Evlau, où il se couvrit de gloire. (T. 3, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 16 et 17.)

HAUTPOULT, chef de bat. de gardes nationales, a fait la campagne de France de 1815 sous les ordres du duc d'Angoulème; se trouva le 30 mais de la même année au combat de Montéliment. (T. 24.)

HAUW (Ferdinand d'), généralmajor au service du roi des Pays-Bas, ex-colonel du 34° régt. d'infant. légère, ne à Bruges (Belgique) : sous-lieuten. en 1792 dans les armées françaises; lit les campagnes du Nord de 1792, 93, 94 et 95. Le 15 juin 1794, à Hooglede, abandouné avec une poignée d'hommes, il soutint plusieurs attaques, parvint à repousser l'ennemi et se rendit multre de Roulers ; adjud.-maj. en 1799 , lors de la descente des Auglais au nord de la Hollande, il se fit remarquer par plusieurs actions d'éclat ; et dans la retraite, intrépide nageur , il retira des flots le lieut -colonel Faure et plusieurs autres officiers ; major du 7º régt. de ligne en 1809 lors de l'expédition des Anglais sur l'île de Walkeren ; sa conduite à Bergopzoom lui valut les éloges des habitans et l'approbation du roi de Hollande. En 1810, il se conduisit de la même manière à Rotterdam; colonel du 34° régt. d'inf légère à l'armée d'Espagne en 1812, il se distingua dans les affaires des 27 et 28 juillet 1813, et le 30 du même mois, quoique grièvement blesse des le commencement de l'action ( devant Pampelune ), il soutint et repoussa les efforts de toute une colonne anglaise; affaibli par ses blessures, il allaic périr, lorsque le major anglais Bealmois, qui admirait son courage, l'arracha des mains d'une soldatesque foriense.

HAXO, général de div., né à St.-Dizier (Loraine), chef du 1<sup>er</sup> bat, des Vosges; se distingua à l'armée du Rhin et au siège de Mayence. Nommé gén. de brig., puis dediv., fut employé contre les Vendéens, sur lesquels it remporta plusieurs avantages; battu le 26 avril 1794 par Charette à la Rochesur-Jou, blesse et abandonné de ses troupes, il fut tué par les insurgés. (T. 2.)

HAXO (le baron, Francois-Nicolas-Benoît), lient.-gén., et l'on des inspections-généganx du génie, né le 24 juin 1974, neveu du précédent a conmandait en fév. 1809 un betaillon au sége de Sarragosse, où il fui blessé; colonel en 1809, il passa à l'armée d'Allemagne, y tse distingua à la bataille de Wagram. Reatté en Espagne en 1810, il contribua à la prise de Lérida; gén. de brig. à la fin de 1810, il fut en Russie aide-de-camp de Napoleon. Après s'être distingué an combat de Mohilow, il fut général de division le 5 déc. 1812; en juin 1813, prisonnier de guerre; rentré en France en 1814, il s'est trouvé à la bataille de Waterloo. ( T. 18, 20, 21, 22 et 24.)

HÉBERT, caporal, se distingua à l'assaut d'Alexandrie, et fut promu par le géner, en chef à un grade superieur (Egypte, 1798). (T. 9.) HEBERT MAREIL (Louis-Char-

les ) , capit. au 6 1º regt. d'infanterie de ligne. En Corse, en 1793, embusqué avec un caporal, cet officier attaqua plus de 300 rebelles, contre lesquels il tit fen pendant plus de six beures, sans qu'on pun le forcer à la retraite, et montra la plus grande intrépidité dans la défense du fort de Formali contre une frégate anglaise de 40 canons; capit. au 6º bat. dn Var en 1794; employé à la défense du littoral de la Ligurie, il se lit remarquer par son courage en empêchant le débarquement de denx fi égates, l'une anglaise et l'antre espagnole, contre lesquelles il soutint un combat des plus opiniâtres.

HECTOR, adjudant-général, a fait avec distinction la campagne de 1800 en Italie, s'est tronvé au siège de Gè-

nes, où il fut blessé. (T. 12.) HÉDOUVILLE (le comte, Gabriel-Marie-Théodore-Joseph ), né à Laon en 1755, fut page de la reine, puis s.-lient. au régt. de Languedoc dragons en 1780, et lient. en 1789; gén. de brig. le 13 sept. 1793 à l'armée du Nord; s'est distingué aux affaires de Warwick, de Commer et de Meniu; destimé peu de temps après , traduit au tribunal révolutionnaire, il fut acquité; chef d'état-major dans la Vendée, sa conduite fut digne d'cloges; en mars 1797, il ent le commandement de l'armee de l'Onest; en 1798 il fot envoyé à St.-Domingne et fut rappelé par le elirectoire en 1799; il fut envoyé contre 2801; ambassadeur à Petersbourg, d'où il revint en juillet 1804; chanbellan ordinaire de l'empereur, sénateur et grand officier de la lég.-d'honn. , nu mois de inin 1805 il assista à la prise de possession de la principauté de Piom-

bino; il fit la campagne de 1806 contre les Prinsiens comme chef d'état-major de Jétôme Bonaparte dont il était 1er chambellan; decore de l'ordre du Lion de Bavière, chev. de l'ordre de la fidelité de Bade ; après la paix il fut à Francfort en qualité de ministre de France; de 1er avril 1814 il vota la déchéance de Napoléon; il fut nommé pair le 4 juin 1814 et chev. de St.-Louis le 27 même mois. (T. 2, 5, 7, 8, 12, 14, 35 et 17.)

HEIDEL, chef de brig., mérita les éloges du gén. Dessoles, dans son rapport sur un combat contre les Grisons ( Alleniagne ) 1800. (T. 13.)

HELIN, lieut., se distingua en Allemagne, dans la nuit du 6 an 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.)

HELLOUIN, enseigne de vaisseau, se distingua le 7 janv. 1797, au combat du vaissem les droits de l'Homme, sur les côtes de France. (T. 7.)

HENDERS, chef de bat., a fait la campagne de France de 1814, et se trouva le 29 janv. même année, au combat de Brienne. (T. 23.)

HENIN (Euenne-Félix, baron d'), maréc.-de-camp, né à Bulloy (Youne), lean avril 1755; d'abordemployé dans la diplomatie; rentré dans la carrière militaire, il fut employé à l'armée d'Italie, et fut blessé à la bataille d'Accole; enpit. en 1797, il fit la campagne sur le Rhin, et celle d'Italie en 1801, en qualité de chef d'escadron. En 1803, il fit partie de l'expédition de St.-Domingne en qualité d'officier d'état-major; fat chef d'état-major de la division de droite du Nord au Môle St.-Nicolas, et chargé du désarmement des blockhauses à Dutreillis et à Duplas , en présence des nègres révoltés dans la plaine da cap français, le 15 nov. 1803; eut un clieval tué sons lui; fut nomme le 18 du même mois colonel adjud .- commandant chel d'état-major de la pere division de l'armée de St.-Domingue . il fot charge de régler la capitulation et l'évacuation du cap. Embarque le 30, il fit nanfrage et fut pris par les Anglais; rentré en France sur parole, il obtint ensuite plusieurs commandenieus dans les armées d'Allemagne et d'Italie ; baron et officier de la légion d'honneur; commandant du dépt. du Simplon et juge de la cour spéciale de ce dépi., il fut en 1814 nomme chev. de St.-Louis et confirmé dans son titre de baron.

(T. 8, 13 et 14.) HENNEZEL, gén. de brig., commandait l'artillerie et le génie dans Malte, lors du siége et de la prise de cette île par les Anglais (5 sept. 1800).

(T. 13.)

HENNUY, capitaine, commandait une compagnie du 26° régt. de ligné à Guimaraeus (Portugal); les liabitans le massacrèrent avec sa troupe en mai

1809. (T. 19.) HENON (Pierre), capit., né anx grandes Ayvelles (Ardennes), le 22 nov. 1792 : entre au service en 1793 dans le ier bat. des Ardennes ; il était capit. commandant le 25 juillet 1813, légionnaire à la formation de la légiond'honneur; a fait les campagnes de 1793 à l'armée des Ardennes, 1794 et 1795 à celle du Nord ; 1796 et 1797 à l'armée de Sambre-et-Mense; 1798 à l'armée d'Angleterre, 1799 et 1800 en Helvétie; 1801, au Rhin; 1807 et 1808 à l'armée de l'Ouest; 1809 à l'armée du Rhin; 1810 et 1811 en Espagne; 1812 en Russic; 1813 en Saxe; s'est trouvé à la bataille de Maubeuge, à la sortie de Cambrai, au siége d'Ypres, aux batailles de Schaffouse, Franfeld et Winthertour; au passage de la Limath, à la prise de Zurich; an passage du Rhin, le 1er mai 1799; à la bataille de Mœskirck, de Friedberg le 12 juin 1800, où il a obtenu la grenade d'or; au passage du Danibe, le 19 juin 1800; à Blintheu; à la bataille de l'Inn; à la prise de Saltzbourg ; à la bataille de Chiclana ( Espagne); à la prise de Medina Sidonia; au siège de Cadix ; à la bataille de Mohilow (Russie); de Smolensk, de Mojaick, a Krasnoë, a la Berezina, de Lutzen, Bautzen, de Dresde; bloque dans cette ville en 1813; rentré des prisons de l'encemi le 1er join 1814; bloqué au fort de Joux en 1815. Le 12 juin 1800, il passa le Leck sur un arbre, et s'empara, à l'aide de cinq de ses camarades, d'une pièce qu'ils tournerent de suite contre l'ennemi.

HENRI, colonel du génie, se distingua particulièrement, eu oct 1811, au siège du fort de Sagonte; fut tué

dans la unit du 1er au 2 janv. 1812, à l'atraque des ouvrages de San-Vicente d'Olivetto ( Espagne ). (T. 20.)

HENRI, adjud .- gen , fut massacié avec 60 de ses soldats, le 8 mars 1796, par les chonans, entre Segré et le village de Dandigné. (T. 6.)

HENRI, chef de bataillon, se distingua particulièrement en 1810 au

siège de Tortose (Espagne). (T. 20.) HENRI, capitaine de vaisscau, se tronvait en 1796, en qualité de 1er lient. snr la fregate la Virginie; commandait le Diomède de 74 canons au combat de Santo-Domingo en 1805; commanda ensuite le Foudroyant, de 80 canons, qui faisait partie de l'escadre du contre-amiral Willaumez, sortie de la rade de Toulon en 1806. (T. 7 et

17. ) HENRI, sergent-major au 14° régt. d'infant. de ligne, fut cité pour la valenr qu'il déphoya an combat de l'Hô-pital en Savoie, le 28 juin 1815. Poyez BUGEAUD, colonel.

HENRICY, gén., commandait une division en juillet 1796, au siège de Mantoue, et fut chargé spécialement de défendre Roveredo. (T. 6.)

HENRIOD, général, a fait avec distinction la campagne de 1805 en Allemagne, en qualité de major; colonel du 14º régt. de ligne, s'est signalé à la tête de ce corps le 25 nov. 1809, au mont Tremendad ( Espagne ) : était au combat de Terrega , le 13 janvier 1811, en qualité de général, gouvernait en 1812 Lérida, et a montré beauconp de valeur dans la campagne de

1813. (T. 15, 19, 20, 21 et 22.) HENRION, général, commandait dans la campagne de France de 1814, à Plaucy, 1500 hommes de jeune garde, et se tronva les 20 et 21 mars aux af-

faires d'Arcis. (T. 23.)

HENRION, lieut. à la 25° demibrigade. Vovez CHODRON.

HENRION (François - Joseph ), adjud .- major au 1er regt. d'artillerie à pied; le 28 bromaire an 2, il reprend seul nn étendard du 2º régt, de carabiniers, tombé au pouvoir de l'ennemi recut un brevet d'honneur le 3 prairial an vo.

HENRY, chef d'escadron, fat blessé grievement, le 14 juin 1809, à la bataille de Raab. (T. 19.)

HENRY, capit. de poutonniers, a fait la campagne de 1800 en Allemagne, et s'est distingué le 9 déc. au passage de l'Inn. (T. 13.)

HENRY, officier d'artillerie à pied, dirigea le seu de la batterie d'un des battons de la place d'Alexandrie, le 22 juillet 1799; après que les cauonniers eurent tous été tués ou mis hors de combat, il continua de servir seul. l'unique piècequi n'eût pas été démontée.

HERAULT, capit. du génie, fut du nombre de ceux qui défendirent si noblement, sons les ordres du général Barbanègre, la place d'Huningué en août 1815. (T. 24.)

HERBIG, chef de bat., fot tué glorieusement au combat du Helder et des Dones en 1799 (Hollande). (T. 11.)

HERBIN (Jean-Baptiste), lieut. gen, chev. de St.-Lonis, né le 3 r déc. 1755, a fait la campagne de 1796 en Italie, en qualité d'adjud.—gén., se distingua sur le Mont-Sau-Osetto, où il culbuta deux bat. autrichiens; maréc.de-camp d'inf. le 27 mars 1799; était en 1814 commandant militaire à Sédan. (T. 6.)

HERBUT (Charles-Joseph), maréc. des-log, au régt. des dragons de la Gironde, né le 11 janv. 1778 à Valenciennes (Nord); entré au service le 1º nov. 1798, maréc.-des-log. le 16 mai 1811, a fait les campagnes de 1806 en Allemagne, 1809 et 1808 en Prusse, 1809, 1810 et 1811 en Espagne, a été blessé à la bataille d'Eylau et au siège de Badajoe; le 25 mai 1811 à Usagre, à deux toises de l'ennemi, ce sous-officmit pied à terre pour débarrasser son colonel engagé sous son cheval qui venait d'être tue, lui donna le sien, et, victime de son dévouement, il resta au pouvoir de l'ennemi.

HERCULE (surnommé Domingue) chef d'escadron, déjà cité à l'article Guériu pour avoir mis en déroule une colonne autrichienne au passage, du pont d'Arcole, secondé par douze guldes à cheval, n'obiunt ancun grade qu'à la suite d'un acte de courage; nommé lient.-colon. à la première bataille d'Aboukir, il en reçut les épaulettes du gén. en chef Bonéparte, qui voulut les lui attacher lui-même; chargé par ce gén. d'enlever une redotte, il s'empara gén. d'enlever une redotte, il s'empara

en un clin-d'œil de toute la ligne des retrauchemens enucmis: après cette action, Bonaparte étonné, lui fit des reproches de ce qu'il avait outrepassé ses ordres « que voulez-vous, lui répondit Hércule, nous étions en si bon chemin ». (T. 7 et 11.)

HEREMBERGER, chef de bat., a fait avec distinction la campagne de 1812 en Espagne; fut blessé grièvement près d'Yecla en 1813. (T. 21 et 22.)

HÉRICOURT (d'), capit, se distingua en Allemague, dans la unit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm; aujourd'hui maréchal-de-camp. (T. 17.)

HÉRON, capit., se distingua à l'attaque du camp retranche de Pastringo, devant Véronele 26 mars 1799. (T. 10.)

HERVO, chef d'escad., se tit remarquer au siège de Gènes en 1800; devenu gén. de brig., il se distingoa particulièrement en avril 1809, au combat et à la prise de Landshut, où il perdit la vic. (T. 12 et 19.)

HESS, canonnier, fit des prodiges de valent, lors de la surprise du fort de Kehl par les Autrichieus, et périt sur sa pièce.

HEUDELET (le comte, Etienne). lieut.-gén., né le 13 mai 1770; a fait les campagnes de 1796 et 1797 en Allemagne comme hent -gen. , puis comme gen. de brig.; s'est trouvé aux opérations militaires en Suisse et sur le Rhin en 1799; a suivi le gén. Leconrbe en 1800, dans son expédition dans le Voralberg et les Grisons; commanda l'avant-garde du marec. Davoust dans la campagne d'Antriche en oct. 1805. se fit remarquer au passage de l'Ens et deviut gén. de div. le 24 déc. 1805, à la suite de la bataille d'Austerlitz où il se distingua; fit la campagne de Pologne et fut blessé à Eylan; a fait la campagne de 1809 en Portugal et celle de 1810 en Espagne; en 1812 dans la campagne de Russie, après la retraite il fit partie de la garnison de Dantzick . sous les ordres du gén. Rapp; prisonnier de guerre après la capitulation, il revint en France peu de mois après, et recut le commandement de la 18e div. militaire à Dijon; dans les cent jours il accepta le commandement de la 15°,

division d'infant. au 5° corps de l'armée du Rhin; au retour du coi, il fut nommé commandant de la 4º div. à Nancy, puis à celui de la 3º à Metz. (T. 6, 8,

11, 13, 15, 17, 19 et 22.) HEUILLET (Gabriel-Joseph), chef de bat., offic. de la leg.-d'honn., né à Ste.-Croix (Arriège); étant caporal à la 27º demi-brig., mouta le premier à l'assaut d'une redoute qui foudrovait la garnison du fort St.-Eime pendant la campagne de Naples, et contribua puissamment à sa prise; dans une seconde sortie Heuillet enleva un drapeau et sauva son commandant blessé enveloppé par les ennemis; cet officier au combat de Bar-sur-Aube, commandant une comp. du 2º rég. des chasseurs à pied de la vieille-garde, forte seulement de 50 hommes, mit en déronte plus de 5000 Antrichiens, tua beauconp de monde et fit 30 prisonniers.

HEUREUX ( d'), enseigne de vaissean, blessé mortellement en déc. 15:3, clans une sortie faite de Chioggia (Ita-

lie). (T. 22.)

HEYBERGER (Florent), adjud .s,-offic. au 102º régt. d'inf. . chev. de la légion-d'honneur, né à St.-Hyppolite ( Haut-Rhin ), se battit long-temps corps à corps avec le gen. russe Waubaron, à l'affaire de Constance, dans la unit du 7 au 8 oct. 1799 ; mais deux grenadiers ennemis étant venus an secours de ce dernier, Heyberger allait succomber, lorsqu'un soldat du 1026 régt. l'aida à se débarrasser de ses adversaires.

HIGONET (Joseph), colonel, né le 1er janv. 1772 à St.-Geniez ( Aveiron), capit. en 1792, il était colonel le 1er nivôse an 13, a fait les campagnes de 1792, 1793, ans 2, 3, 4, 5 et 6, en Italie, 7, 8 et 9 en Egypte, an 13 au camp de Bruges, 14 en An-triche, 1866 en Prusse; fut blessé au siège de Toulon, deux fois à celuid'Acre, au bras gauche à la bataille d'Alexandrie, et à la tête à la bataille d'Héliopolis; il s'est distingué à la bataille de Rivoli, aux Pyramides, au siège d'Acre, à Héliopolis, et surtont au siège du Caire, il se convrit de gloire à Mariazell, à Austerlitz, et fut me à la bataille d'Iéna, après des prodiges de valent. (T. 16.)

HIGONET ( Philippe ), frère du

précédent, colonel de la légion du Cantal, chev. de la leg.-d'honn. et de St.-Louis, né à St.-Genicz (Aveiron) le 5 mai 1782; volontaire au 4º léger le 30 germ. an 12, colonel le 1er mars 1814, après avoir passé par tons les grades inférieurs ; a servi suns interruption depuis son entrée au service, a été blessé à Austerlitz, à Iéna, a en un pied gêlé dans la retraite de Moscon, a recu deux contusions à Fleurus et deux coups de lance à Mont-St.-Jean; le 17 brum. an 14 au combat de Mariazell, il fit 200 prisonniers dont un colonel, un major et le prince Rospoglinsi; ce colonel s'est fait remarquer à Austerlitz, Eylan, Eckmülh, Iena, et mérita les plus grands éloges pendant le siège d'Hambourg.

HILAIRE, enseigne de vaisseau, se distingua en juillet 1805, à bord de

l'Audacieuse. (T. 16.)

HILER, gén., fut légèrement blessé à la bataille de Neerwinden, et se trouva au combat de Preux-aux-Bois. T. 1 et 2. )

HINARD, chef de bat. du 48° régt. de ligne, cité dans un rapport du gen. Vichery, pour la valeur qu'il déploya le 17 fev. 1814 pendant le siège de Hambourg.

HINDERMANN, fusilier à la 49e de ligne, né à Bebelheim (Haut-Rhin), le' 14 messidor en 4, fut mé en marchant sur une batterie de six pièces qui

ravageait nos rangs.

HINKELBEIN (Guillaume-Martin ), lient. , offic. de la leg.-d'honn. , chev. de St.-Louis, né à Paris (Seine), soldat dans la 53º demi-brig. d'inf. de ligne en 1803; fut honorablement mentionné à l'ordre de l'armée, pour l'andace qu'il montra le 20 avril 1807, pendant le siège de Dantzick ; dans la muit de 6 au 7 mai il se precipita le premier dans une redoute par l'embrasure d'un canon, tua deux canonniers et sit plusieurs prisonniers ; le 7 mai 1812 , blo-qué avec un détachement de 67 hommes à Aiguillard-del-Campo, par 4500 Espagnols, Hinkelbein se dévoua avec 10 braves pour procurer des vivres au détachement, traversa de nuit les postes ennemis, et revint dans la place après avoir affronté des périts sans nombre ; peu de jours apparavant à la tête d'un

poste de 15 hommes il avait repoussé l'attaque de 600 Espagnols; cet offic. déploya une valeur peu commune dans une attaque, où 2000 Espagnols touibèrent en notre pouvoir; le 4 août 1812, il donna de nouvelles prenves de courage, mais ayant recu à Villadejo, pres Burgos, un coup de feu qui lui traversa la cuisse gauche, il fut contraint par suite de cette blessure d'entrer à l'hôtel de Invalides, reprit du service en 1814, et sut lient. dans le 10e regt. des tirailleurs de la garde; on le vit tenant d'une main son épée, et de l'autre une béquille , marcher à de nouveaux périls au siège de Laon, où avec une poignée de soldats il reponssa deux fois l'eunenu; il rendit encore des services signalés sous les murs de Paris.

HINNISDAL (d'), gén. de brig., a fait la campagne de 1799 en Hollande.

HIOT (René), fusilier à la que denn-brig. d'inf., né à Oussay (Vienne); après s'être signale dans plu-ieurs combats, Hiot avec deux de ses camarades aborda le 26 sept. 1799, 200 Autrichiens qui mirent bas les armes; ceux-ci s'aperce ant qu'ils n'avaient affaire qu'à trois Français, reprirent leurs armes et tuèrent deux de leurs vainqueurs; le troisieme, plus heureux, rénssit à s'échapper.

HIQUE (François), chasseur à la 6º légère, né à Jeusé (Ile-et-Vilaine), le 4 nivôse an 9, prit un capitaine autrichien et quatre de ses soldats; fot tne quatre henres après, en se jetant au fort de la mêlée.

HITTZENKOPFF (Laurent), dragon au 17e regt , né à Niederstenselle (Menithe), inita contre 200 hussards; en tua 6, en blessa plusieurs; arraché à une mort certaine par l'humanité de l'officier commandant le détachement ennemi , il fut désarmé et pris , mais il mount des suites de ses blessures.

HOCHE (Lazare), général, né à Montieuil (Seine-et-Oise), le 24 fév. 1768, volontaire dans les gardes francaises en 1784, serg. même année, adind. s .- offic. et lient. dans le regt. de Touraine en 1792; se distingua au. siège de Thionville, et devint aide-decamp du général Leveneur; adjudantgénéral, il fut charge de la désense de

Dunkerque, força les Anglais d'en lever le siège, et merita ainsi le grade de gen. de brig , puis celui de gen. de div. ; s'empara de l'irne le 22 dec. 1793 ; fut moins heureux devant Nieuport, et obtint néanmoins le commandement en chef de l'armée de la Moselle; après plusieurs revers il parvint, de concert avec Pichegro, à débloquer Landau et à chasser l'armée autrichienne de l'Alsace. avant recu le commandement en chef des provinces de l'Oues , il prit Charrette, et sut, par des mesures à la fois sages et énergiques, ramener la paix dans ces malheurenses contrées, et recut les felicitations du gouvernement pour l'issue de cette guerre; il échappa à plusieurs tentatives dirigées contre sa vie : la direction d'une expédition formidable contre l'Irlande lui fut confiée : mais elle échoua contrariée par les mauvais temps ; rentré à Paris il obtint le commandement de l'armée de Sambreet-Meuse, passa le Rhin, gagna les batailles de Neuwied, d'Ukerath, d'Altenkirchen et de Diedorff; poussa l'ennemi à Klein-Nistre, s'empara de Wetzlaer, de 8000 prisonniers autrichiens et de 30 pièces de canon; monrat le 15 sept. 1797; cetté mort fut généralement attribuée au poison; un monument à sa gloire fut éleve à Weissenthurn , et ses cen fres furent mêlées avec celles de Marceau, dans le tombean élevé à Petersberg. (T. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 16.)

HONNE, maréc.-des-logis du 136 régt. de cuirassiers, cité honorablement dans l'ordre du jour de l'armée d'Espagne du 16 sept. 1813. (T. 22.)

HONNIÈRES (d'), gén. de brig., fut blessé le 14 oct. 1806, à la bataille d'Iéna où il s'était distingné. (T. 16.)

HONORET (Philippe), dragon an 13º légt , né à Laneur (Finistère); entouré le 28 floréal an 8, par 14 hussards, en tua plusieurs, mit le reste en fuite, mais succomba sous les coups d'un escadron qui fondit sur lui,

HOPE (John), colonel, blesse en 1799 au combat du Helder et des Dunes en Hollande ; devenu gén. il fit la campagne d'Egypte. (T. 11 et 14.)

HORADAM, major, se distingua particulièrement dans une charge où les Russes furent culbutés et rejetes sur

St.-Albrecht (Allemagne) le 5 mars

1813. (T. 22.)

HORIOT (Panl-Marie), chef de bat, au 3° règt, d'inf. de ligne, né à Malleroy (Hante-Marne) le 4 mars 1769, a servi dans le 6º régt. d'artillerie depuis le 2 déc. 1784, jusqu'au 15 août 1791; capitaine au 3° bataillon du dept. de la Haute-Marne, le 18 oct. 1792; fit les campagnes de 1792, 1793 à l'armée du Nord et de la Belgique; le 12 messid. an 2, il était à la prise de Mons, où il s'empara de 6 caissons et d'une batterie qu'il tourna avec succès sur l'ennemi; le capitaine Horiot, après avoir fait avec distinction les campagnes des années 2, 3, 4, 5, 6 et 7, était à l'armée d'Italie, se trouva dans les affaires les plus importantes, et servit utilement à la bataille de Novi; il fut nommé chef de bat, après s'être distingué le 21 germinal an 8, dans la Lignrie, sons les ordres du gén. Soule; le 25 du même mois , il fut blesse d'une manière très-grave, dans un combat contre des forces supérienres ; réformé le 15 brum, an 9; il rentra avec son grade à la 3e demi-brig. légère le 12 brom. an 10; il est membre de la lég.d'honnenr.

HORMAN, lieut., mentionné honorablement en Egypte par le génér. Desaix. (T. 9.)

HOTTE, chef de la 6º demi-brig., déploya la plus grande bravoure dans la défense du camp de Nicopolis qui lui avait été confiée. (T. 10.)

HOUCHARD (Jean-Nicolas), né à Forbachen Lorraine en 1740, cavalier an régt. royal allemand en 1755, fit la guerre de 7 ans, devint capitaine au régiment de Bourbon dragons, recut en Corse un coup de fen à la joue ; lient.colon, et chev. de St.-Louis à l'époque de la révolution, il se fit remarquer devant Spire et en différentes occasions, ce qui lui valut en mai 1793 le commandement en chef de l'armee du Rhin, ensuite celui de la Moselle, et après celui de l'armée du Nord ; il se distingna devant Dunkerque, desit les Anglais à Hondtschoote le 7 sept. 1793; se rendit maître de Furnes, de Menin et de plusieurs autres positions; accusé de n'avoir pas tiré de cette victoire tons les avantages qu'elle presentait, il fut destitué le 24 sept. 1793, condamné à mort par le tribunal révolutionnaire le 16 nov. 1793. (T. 1 et 2.)

HOUDAR-DE-LA-MOTTE ( Charles-Antoine ), colonel du 36° iégt. d'inf. de ligne, commandant de la lég.-d'honn., ne à Versaitles (Scineet-Oise), combattit aux amées du Nord, de Sambre-et-Meuse et de la Moselle; se distingua sons le gén. Kleber à la bataille de Fleurus ; aide de-camp du gén. Baraguay-d'Hiliers en 1795, Hondar se fit remarquer en Italie, dans le Tyrol à Venise, à Gênes, à Malte, sur les côtes d'Angleterre , à l'armée du Rhin et à celle des Grisons; devenu colonel, il eut une glorieuse part aux succès d'Ulm, de Meinmingen et surtout d'Austerlitz où il fut fait commandant de la lég.-d'honn.; il soutint sa réputation à l'éna où il fut emporté par un boulet.

HOUDETOT (d'), officier, sortait des pages de l'empereur, âgé de 18 ans, avait delà obtenu la décoration lorsqu'il fut blessé d'un coup de basonnette an siège de Lérida. (T. 20.)

HOUEL, adjud.-gen., a fait avec distinction la campagne de 1796 en Allemagne ; il se noya en rept. de la même année au passage du Lech.

(T. 6 et 7.) HOUSSAILLE (Pierre-Noël), cavalier an 19e régt., né à Drenx (Eureet Loire) le 3 fractidor an 4, fit mettre bas les armes à un peloton d'ennemis, mais il fut massacré par eux dès qu'ils apercurent qu'il était seul.

HOUSSEAU (Etienne - André), capit. chef de bat. de la vieille-garde (retraité), né à Houdan le 4 nov. 1773, entré au service en 1793, a passé par tons les grades et fait iontes les campagnes, chevalier de la leg.-d'honn. le 25 prairial an 12, et officier le 25 fev. 1814

HUARD (Noël), adjud.-gen., colonel du 42º régt. d'inf. de ligne, fit à la tête de son régt. la campagne de 1807 en Italie. Devenu gen. de brig., il fit en cette qualité la campagne de Russie en 1812, et se trouva en juillet aux combats d'Ostrowno. (T. 4, 17 et 21.)

HUBE, capit. des lanciers polonaie, se fit remarquer à la bataille d'Ocana, le 18 nov. 1809. (T. 19.)

HUBERT', capitaine de vaisseau,

commandait l'Indomptable, de 80 canons le 18 janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve. (T. 16.)

HUBERT, pontonnier, montra un grand courage en contribuant à sauver des prisonniers français des pontons de la rade de Cadix. (T. 20.)

HUBINET, chef d'escadron du 9° régt. de hussards, se distingua particulièrement en fév. 1807, en poursuivant une division russe à Braunsberg ( Allemague ) ( T. 17.)

HUDES, officier de marine provisoire, se signala le 5 mai 1804, dans un combat contre une corvette anglaise, ce qui ini valut le grade d'enseigne de

vaisseau. (T. 16.)

HUDRY, chef d'escadron, se fit remarquer à la bataille d'Ocana le 13 nov. 1809 en Espague, mérita des éloges pour sa belie conduite à l'affaire de Villa-Garcia eu août 1810. (T. 19 et 20.)

HUE (Jean-Baptiste), maréc.-deslog.-chef au 8° régt. de bussards, ne à Dagny (Meuse): à Stokach le 13 floran 8, ce sous-officier, à la tête d'un peloton, chargea sur un carré sontenu par deux pièces d'artillerie; un moment d'hésitation ayant lieu claus sa troupe, Hue s'elance seul et fait mettre has les armes à 200 hommes, maisil succomba bientôt sons le feu de l'ennemi revenu de sa première surprise.

HUE-DE-GRÂNVILLE, blessé au combat naval du 13 prairial an 2 (1794), qui ent lieu entre les Français

ct les Anglais. (T. 3

HUGAY, ehef de bat. an 96° régt. de ligne, chev. de la lég.-d'honn., ne à Esternay (Marue), soldat en 1791, blessé à Jemmapes et devant Manheim; le 24 join 1799, alors lieut. à la 66° denii-brig., à la tête de 40 hommes, mit en déroute 200 Autrichiens embusqués aux environs de Francfort, après en avoir tué et fait prisonniers un grand nombre; le 6 fév. 1809, à la tête de deux compagnies de voltigeurs, il repoussa d'abord 600 Espagnols sur le plateau d'Uclès (Nouvelle-Castille), les poursnivit ensuie jusque dans un couvent et leur fit mettre bas les armes.

HUGO (J.-L.-S ), gén. de brig., ne le 15 nov. 1773, entra au service au

commencement de la révolution et s'éleva successivement jusqu'au grade d'adjudant-commandant; employé en Espagnedans cette qualité, il fut nommé au mois de déc. 1809, commandeur de l'ordre fondé par Joseph Bonaparte, cut le commandement d'Avila, y forma un régt. de chasseurs à cheval; se distingua le 14 sept. 1810, à l'attaque de Ci-Fuentes, dont il s'empara; et le 18 oct. il battit un corps espagnol, près Valdajos, le 5 juillet 1811, et cliassa l'ennemi d'Hita jusque vers la rive gauche du Tage; rentré en France en 1813. il fut nommé général de brigade, et ent le commandement de Thionville en décembre, où il soutint un bombardement; chevalier de Saint-Louis le 27 novembre 1814; en 1815, il resista de nonveau à Thionville aux attaques des Prussiens, et sauva la ville d'une entière destruction, en contenant la garnison, qui voulait se défendre jusqu'à la dernière extrémité, malgré les ordres du roi; il est passé aux Etats-Unis en 1816. (T. 20. ) HUGOT DE NEUFVILLE

Louis), colonel, officier de la lég.d'honn., né à la Cambe (Calvados): grièvement blesse à la bataille de Fleurus, cet officier continua à combattre et enleva un drapeau à l'ennemi. En déc. 1810, Hugot commandait une des parties de l'He-de-France, au vent du port ; défendit le terrain pied à pied ayec une poignée de soldats, contre une colonne de 6000 Anglais qui étaient à terre et contre trente embarcations armées soutenues par deux vaisseaux, et parvint avec sa troupe à effectner le passage de la rivière du Tombeau. A la fin de 1813, il a effectué l'évacuation des places de Willemstadt, Tholen, Stemberg , et du fort de l'Eure , et rameué le matériel de l'artillerie. Au commencement de 1814, il refusa de recevoir 400,000 fr. qui lui furent offerts à plusieurs reprises, pour faciliter à l'ennemi les moyens d'entrer dans Berg-op-Zoom, dont il commandait la garnison. Le 8 mars, les assiégeans, en forces supérieures, avant formé le projet de prendre la ville d'assaut, ientèrent une surprise : Hugot do Neufville, après avoir battu l'ennemi sur tons les points, fit prisonnier le genéral commandant l'expédition, s'enpara de son artillerie, et jamena dans la place les assiégeans étonnés de se trouver à la discrétion des assièges.

HUGUENIN (Alexis), sous-lieut. de grenadiers à la 104° demi-brigade d'inf. de ligne, né à Frenelot (Doubs). Le 2 sept. 1,99, cet officier, avec 25 grenadiers, s'empara de la position du Roc-Taillé, dans la vallée d'Aost, defendue par 200 hommes et regardée comme inexpugnable. Quoique mortellement besse en montant à l'assaut, Huguenia ne cessa de combattre que lorsqu'il ent recu l'épée du commandant autrichien et que la garnison eut mis bas les armes. Il expira pen d'instans après.

HUGUET (Jean-Baptiste), capit. de vaisseau de 1ere classe, né le 16 nov. 1756 à Nonnac (en Angoumois), perdit le bras droit dans un combat contre les Anglais, en 1778, dans la traversée de St.-Domingne en France. Il se signala le 9 juin 1780 sur le vaisseau l'E dalie , qui somint un combat contre cinq bâtimens de guerre anglais qui forent forces à la retraite. Après d'antres faits d'armes le 15 avril 1793, il fut nommé capit. de vaisseau, et se signala particulièrement sur le Scipion avec l'armée navale sons les ordres de l'amiral Villaret - Joyeuse contre les Anglais. (T. 3 et 5.)

HUIN, colonel du 13º régt. d'inf. de ligne, tué en 1809 dans un combat qui eut lien près de Wagram. (T. 19.)

HULLIN (le comte, Pierre-Augustin), hent-gén., né à Genève, le 6 sept. 1758; se fit remarquer à la prise de la Bastille le 14 juillet 1789 ; commanda le châtean de Milan en 1797 et 1708 en qualité d'adjud -gén.; était au siège de Gênes; recut en 1803 le commandement des grenadiers de la garde consnlaire, avec le grade de gén. de div.; quelque temps après, comte et rand-officier de la lég.-d'honn., il fit la campagne d'Autriche avec distinction; commanda la place de Vienne et celle de Berlin dans la campague de Prusse de 1806; gouverneur de la 1ere division militaire, il commandair Paris lors de la conspiration du gén. Mallet, qui le blessa à la joue d'un coup de pistolet; conserva le commandement de cette place au retour de Napoléon, et

fut compris dans l'ordonnance du 24 willet 1815, habite aujourd'hui Harlem (Hollande). (T. 10, 13, 16, 17, 23 et 24.)

HULOT (J.-L.), colonel En 1794. d'élève sons-lieut. d'artillerie , il fut fait lieut.; s'étant fait remarquer an siège de Maëstrich; légionnaire en 1806 après la bataille d'Austerlitz ; chef de bataill. après le dernier siège de Sarragosse en 1809; officier de la légion en 1810 pour s'être distinguéausiège d'Astorga; concourut ensuite anx opérations du Pertugal et fut nommé colonel en 1810, s'est signalé particulièrement à la hataille de Geborale 19 fev. 1811; commandant en chef l'arrillerie de la place d'Anvers en janvier 1814; chev. de St.-Louis en 18.4, il recnt de S. A.R. le duc de Berry une épèe pour avoir, en sa qualité de commandant en chef d'arullerie de la place de Lille, contribué à la conservation de cette place. Il commande le régt. de Donai (artillerie à pied ). (T. 20 et 24.)

HUMBERT, genéral de brigade, né à Bouvroy (Lorraine), le 25 nov. 1755; emplove comme gén. de brig. en avril 1794 à l'armée de l'Ouest. En 1798, il eut un commandement dans l'expédition contre l'Irlande; debarqua à Killala, après une tempête, et entreprit de faire la conquête de l'île avec une poignee de soldats; fut enveloppé à Conangen avec sa troupe, forte de 844 hommes, par l'armée de Conwallis, de 5,000 hommes. Les Anglais rendirent à ces braves les honneurs dus aux vainqueurs; conduit en Angleterre, il fut bientôt échangé. En 1799, il fut employé à l'armée du Dannbe et y fut blesse; fit partie de l'expedition de S1 -Domingue en 1802; se rendit maître da Port-au-prince et repassa en France en 1803. Il n'obtint aucune faveur de Bonaparte; exilé en Bretague, près d'être arrêté, il passa aux Etats-Unis d'Amérique, rejoignit l'armée des indépendans avec un renfort d'environ 1000 hommes de diverses nations : aucun détail ultérienr sur ce général n'est parvenn depuis lors en Europe. (T. 1, 7, 8, 10, 11 et 14.)

HUMBERT, capitaine de la 21º légère, sut tué à l'affaire du 8 octobre 1798, au village de Sédiman en Egypte.

HUMBERT, voltigenr au 14° régt. d'infanterie de ligne, fut remarqué au combat de l'Hôpital en Savoie, le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, colonel.

HUOT, lienten., remarqué à la défense de l'une des portes de Pordenone (Italie), le 15 avril 1800. (T. 19).

HUQUET, capitaine, se distingua particulièrement, le 16 avril 1807, à un combat très-vif qui ent lieu près du fort de Weichselmunde (Allemagne). (T. 17.)

HURTO, chef de brigade, fit partie de l'expédition de St.-Domingne, et se trouvait aux Cayes, en mars 1803. (T. 14.) HUSSON (le baron, Pierre), né le 21 mai 1769, fit la campagne de 1806 en qualite de colonel du 3º régt, de ligne, et fot nommé officier de la lég.-d'honn. le 7 juillet 1807; gén, de brig, d'infanteric, fit la campagne de 1812 en Russie; se distingua au siège de Dantzick; fot employé en 1815 à l'armée du Nord, est aujourd'hui ca activité. (T. 22.)

HUTIN, chef d'escadron, aide-decamp du gen. Ondmot; tué en 1807 à la bataille de Friedland. (T. 17.)

HUVELINE (Louis), tanibonr à la 36° de ligne, né à Vitry (He-et-Vi-laine). Le 3 vendém, an 8, 200 na geurs traversèrent la Linthe, Huveline périt en sauvant un du ses camarades.

Ι

IGNARD ( Jean - Claude ), souslieut. au 14e régt. d'inf. de ligne, chev. de la légion-d'honneur, né à Langres (Haute-Marne), soldat au 14e régt. de ligne, le 27 mai 1808; blessé le 10 juillet 1810 devant Morella, il obtint son premier avancement sur le champ de hataille. Cinq mois après, au combat de Iéna, il eut les deux jambes traversées d'une balle et recut un coup de lance à la tèle en faisant des prodiges d'andace. La conduite de cet officier à l'affaire de Carcaxento, le 13 juin 1813, le fit citer à l'ordre de l'armée et lui mérita les éloges du duc d'Albuféra. En 1815, Ignard fit partie de l'armée des Alpes; le 15 juin, à Tournon en Savoie, il chargeal'un des premiers sur denx régimens piémontais qui furent enlbutés par quelques compagnica du 14º de ligne. Douze jours après, il montra le plus grand courage à l'Hôpital sous Conflans, où son régt. mit en désonte un corps de 8000 Autrichiens, et fit plus de 500 prisonniers.

IGONETTE (T.-E.), né à Paxis, officier au 5° régt. de dragous, se discingua à différentes affaires, tant en Allemagne qu'en Espagne, et notamment à Benavides, dans le royaume de Léon, où, après un combat de deux heures et demi, 110 hommes en battient 2500. Ce brave officier, suivi de

1 o de ses dragons, chargea l'avant-garde espagnole et la mit en découte.

IĤLER, général de division. Voyes HILER. (T. 2.)

IMBERT, chef de brigade, se trouvait au combat de Pacy-sur-Eure en 1793. (T. 1er.)

INFERNET, capitaine de vaisseau, commandait le Rhin, de 40 canons, le 18 janv. 1805, et fisiait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve; passa ensuite au commandement de l'Intrépide, sur lequel il se distingua au combat de Trafalgar. (T. 16.)

ISMERT, maréchal-de-camp, officier de la leg -d'honn., chev. de St.-Louis et de la conronne de fer; attaché au 11º régt. de hussards, fit la campagne de l'an 3 dans la Vendée, celles " des ans 4 et 5 à l'armée du Rhin, et les ans 6, 7 et 8 en Italie, en qualité de chef d'escadion. Cet officier a combattu à Ulm , Austerlitz , Iena et Eylan ; colonel le 8 mai 1807 du 2º régiment de dragons; se signala à la tête de ce corps à la bataille de Médéline en Espagne; ne montra pas moins de valeur à celle de Talavera de la Reina, où il fut blessé; se, fit remarquer au siège de Tarifa; gen. de brig. le 8 fev. 1813, Ismert a fait avec beaucoup de distinction la campagne de 1814. (T. 23.)

JABLONOWSKI (Ladislas), gén. de big., né en Pologne en 1769, fut élevé en France à l'école militaire et en sortit en 1789, lieut. du régt, royal Allemand; la guerre de Pologne le rappela dans sa patrie, il y fit dem campagues et parvint aux preniiers grades de l'armée; il tevint en l'an 6 au service de France et à l'armée d'Italie; adjud.-gén. dans les légions polonaises, gén. de brig. en l'an 7; continua ses services jusqu'à la conclusion de la paix et termina sa carriére daus l'expédition de St. Domingue. (T. 12.)

JABOUILLE, chef d'escadron de gendarmerie, à la bataille d'Uclès poursuivit le duc de l'Infantado jusqu'an milieu des rangs ennemis; il était sur le point de le faire prisonnier lorsqu'il fut cerné lui-même; il dut son salut à la bravoure du brigadier Gaillot, qui le dégagea et fit mettre bas les armes à une vingtaine de ses adversaires.

JACOB, gén. de div., commandait nna div. à la reprise de Landrecies sur les alliés le 16 juillet 1794; il avait été accusé d'avoir fui devant Charette; mais celui-ci, avant de mourir, le justilia de cette accusation. (T. 3 et 5.)

JACOB, capit. de vaisseau, aujour-d'hui contre-amiral, commandant de la lég.d'houn. et chev. de St.-Louis; commandait an combat du 17 septemb. 1799 la Bellone, sur laquelle il se distingua; chargé en juillet 1805, de diriger et d'accélérer les mouvemens des divisions dela flottille de St.-Malo à Cherbourg, il se distingua de nouveau en combattant contre les denx bicks anglais, le Teaser et le Plumper. (T. 10 et 16.)

JACOB (Honoré), maître canonnier, obtint une arme d'honneur aux deux combass d'Algésiras (juill. 1801).

deux combats d'Algésiras (juill. 1801).

JACOBÉ-TRIGNY (AugustinJean-Baptiste), gén. de brig., né le 14
déc. 1751 à Vitry-sur-Marne (Marne),
entra au service au régt. de Dauphiné
infanterie le 23 avil 1769, y devint
lieut. le 5 mai 1772, il fit avec ce régi.
les campagnes de 1770 et 1771, en
Corse; en 1791 lieut. -colon. des volontaires de la Marne, fit la campague de

1792, soutint la retraite de l'armée, dans la Champagne, ce qui loi valot le grade d'adjud.-gen. lient.-colon.; le 15 du même mois il fut nommé adj .gén., clief de brig., après avoir pris part à la bataille de Nerwinde et aux combats snivans, dans lesquels il ent deux chevaux tués sons lui, et se dis-tingua particulièrement; il fut néaumoins destitué comme ci-devant noble le 20 sept. 1793; rappelé au service et nommé gén. de brig. le 25 prairial an 3; c'est dans ce grade qu'il a continue la guerre de la revolution jusqu'au traité de Lunéville, étant successivement employé dans les armées du Nord, de Sambre et-Mense, de Mayence, d'Allemagne, et Gallo-Batave; à l'aimée de Sambre-et-Meuse, il sit le service de chef de l'état-major-génér, de l'armée, sons les ordres du gén, en chef Beurnonville : lors de la dernière suspension d'armes en Allemagne, il fut chargé du commandement militaire dans le duché de Berg et dépendances, et de la démolition des fortifications de la ville de Dusseidorff; il est un des commandans de la lég. d'honn.

JACOPIN, génér. de brig., commandant de la légion-d'honneur, né a Briondes (Haute-Loire) le 20 octob. 1755; lieut. au 6º bat. de la Meurthe en 1792; se distingua sur la Sarre et dans les sorties qu'il fit aux environs de Luxembourg le 22 sept. 1792; adjoint à l'état-major.-gén. de l'armée de la Moselle, et gén. de brig. le 21 nivôse an 2, blessé d'un coup de feu à la jambe à l'affaire de Biblehausen près Sarbourg; deux jours anparavant il avait été renversé de cheval par un boulet; dans le cours de la 2º campagne, il se distingua à Bliecastel; dans le mois de frimaire an a, étant adjud.-gén., chef de brig., il fit plusienrs actions d'éclat qui lui valurent le grade de gén. de brig.; se signala à l'affaire de Dinant, aux deux batailles de Fleurus et s'empara de l'île de St.-Pierre; an passage du Rhin et de la Sieg le 12 prairial an 4, il mit l'ennemi en fnite; il acquit une nouvelle gloire aux combats de Friedberg le 22 messid. suivant et à celui de Wol-

fering; commandant de l'avant-garde de la division Thurot, il enleva Roswald et gagna la position de Simplon, chassa l'ennemi de la vallée de Domo d'Ossola, jusqu'à la position de Magiadone, s'empara du lac des îles Borromée; en l'an 8, faisant partie de la division Delmas, il se distingua au combat de Welchingen le 13 floréal, y fut blesse d'un coup de feu à la cuisse ; cette affaire fut la dernière à laquelle il prit part. (T. 4, 6, 7, 10 et 12.)

JACQUAND, lieut. du génie, se

distingna particulièrement au siège de

Tortose, où il fut tué. (T. 20.)

JACQUASSON (Clande), serg. à la 109e de ligne, né à Rigny (Loire); le 15 ventôse an 7, se précipita dans le Rhin malgré le froid, pour aider à la construction d'un pont; entre l'un des premiers dans le fort de Lucisteg, il fut tue au moment de faire le commandant prisonnier; il venait d'être élevé par Masséna au grade de sous-lieutenant.

JACQUEMARD, officier du 39° regt. d'inf. de ligne, se distingua particulièrement en passant à la nage le Duero à Tordesillas (Espagne) en

oct. 1812. (T. 21.)

JACOUEMART, chef de bataillon d'inf. , aujourd'hui maréc.-de-camp, se fit remarquer en 1807 au siège de Dant-

zick. (T. 17.)

JACQUEMART, mineur, se distingua en Allemague, ilans la nuit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm, sons les ordres du maréchal

Lefebvie. (T. 17.)

JACQUES (François), soldat au 15° régt. de chasseurs à cheval, né à Landernaud (Finistère); chargé de dépêches de Nantes à Machecoul, Jacques tomba an milien d'un poste vendéen; sommé de livrer ses dépêches, il pousse son cheval et parvint à se faire jour le sabre à la main, mais il ne survecut point aux nombreuses blessures qu'il avait recues.

JACQUET, colonel du 52º régt. d'inf. de ligne, à la tête de son régt. reprit le village de Chevremont (France)

le 2 juillet 1815. (T. 24.)

JACOULT (François), serg. maj. de la 3º compagnie de voltigeurs du 16ª régt. d'inf. legère, né à Lininges (Haute-Vienne); entré au service le 5 juillet 1807; le 30 août 1813 devant Bunzlau ( Silesie ), tha un cavalier prussien et défendit le passage du pont de cette ville, à la tête d'environ 60 voltigenrs, avec une rare intraidne; fut atteint de denx coups de feu et cut ses habits criblés de balles; a qu'ité le service le 30 juillet 1814, par suite de ses blessures

JACQUINOT (le baron, Charles-Clande ), lieut.-gen. de cavalerie, ne le 5 août 1772, colonel en 1806 du 119 régt. de chasseurs à cheval, offic. de la leg.-d'honn. le 14 mai 1807, fit la campagne de 1809 en Hongrie, celle de 1812 en Russie en qualité de génér. de brigade, et se distingua à la Moskowa; gén. de division le 26 octobre 1813, il fit prisonniers deux bataillons russes et leur prit deux pièces de canon le 2 janv. 1814, près de Bonn; grandcroix de la légion-d'honneur le 23 août 1814, commanda la 1ere division de cavalerie à l'armée du Nord en 1815.

(T. 19, 23 et 24.)

JACQUOT, lient. à la 43° demibrig., adjud.-s.-lieut. prit denx pièces de canon à la redoute de la Sterizza : à la prise d'assant du fort de la Chinza il saute le premier dans la redonte ; prend seul 5 pièces de canon, fait 40 canonniers prisonniers, franchit 3 embrasures, saute dans un épaulement, saisit le commandant autrichien par le cou et le fait prisonnier avec son détachement composé de 106 hommes, a reen

un brevet d'honn. le 28 prair. an 10. JAGER (Louis), capit. à la 94° denii-brig. d'inf. de ligne, ne dans le dept. du Bas-Rhin; le 5 mai 1800 il s'élança le premier dans Moeskirch . cette action lui valut un sabre d'honn.; Landsberg, Memmingen, Kauffringen, Ausbourg, Blintheim, Nordlingen, Neubourg, Fussen, furent successivement les theatres et les témoins de son

JAIMEBON, lient., se distingua particulièrement pendant le siège de Danizick en déc. 1813. (T. 22.)

JALLOT (Jean-Baptiste), lieut. de chasseurs à cheval de la garde impériale, chev. de la lég.-d'honn., né à Paris le 22 mai 1777; entre au service dans la 3º demi-brig d'inf. le 17 floréal an 6, incorpore dans le 25e régt, de chasseurs à cheval le 7 messidor an 9 ; admis aux chasseurs à cheval de la garde le 14

août 1806, il était lieutenant le 27 fév. 1813, et membre de la lég.-d'honn. le 21 mars 1815; a fait les campagnes des annés 6 et 7 en Italie, 11 et 12 au camp sous Baïonne, 14 et 1806 en Italie, 1807 à la grande armée, 1808 en Espagne, 1809 en Autriche, 1812 en Russie, 1813 a la grande arniée d'Aliemagne, 1814 et 1815 dans l'intérieur de la France; se distingua le 30 fractid an 7 3 Savigliano, où il fut blessé d'un conp de fen à la min droite, se distingua de nouveau à la bataille d'Eylan le 8 fev. 1807, on il recut un coup de sabre à la tête; enfin à la bataille de Wagram, il mérita les éloges de Napoleon, pour sa conduite.

JAMES, sons -lieut, de timomerie sur le vaisseau la Montagne; au combat du 13 prairtal au 3; al vit peiri à côte de lui la moitié de ses timomiers; se fit remarquer en 1800 au siége de Génes. (T. 3 et 12.)

JAMET, enseigne de vaisseau, si-

gnala son courage pendaut un ouragan. (T. 16.)

JAMÍN, gén. de brig., fut fait prisonnier le 25 mars 1814, au combat de Fére-Champenoise (France); fit la campagne du Nord de 1815, en qualité de major des grenadiers à cheval de la garde; tré à Waterloo. (T. 33 et 24.) JANET (Jean), sous-lient, au 74º

JANET (Jean), sous-lient, au 74° régt. d'inf., à l'armée de Portugal il entre dans Oporto, et avec deux soldats du 86° régt. il pénétre dans une redonte défendue par 17 pièces de canon et s'en empare : cette belle action resta

sans recompense.

JANIN (Etienne-Fulgence), colon. né à Tours le 10 fev. 1780, fit partie de l'expédition d'Egypte en qualité d'officier d'artillerie; placé à la 104º demi-brig. , à son retour en France il fit avec elle les campagnes des ans 10, 11 et 12 en Hollande ; lienten. au 94e regt., il combattit an 1er corps de la grande arme pendant les ans 13, 14, 1806 et 1807; contribua à la tête d'une section de voltigents à l'enlèvement de la ville de Schleitz et s'empara de deux pièces de canon, un caisson et un drapeau; adjud.-maj. à la suite de cette action, et peu de temps après capiraine; aide-de-camp du gen. Razont, il tit avec lui la campagne de 1807 et 1808, se fit remarquer pendant le siège

de Sarragosse, et à la bataille de Wagram, il parvint à dégager son général près d'être fait prisonnier ; chef de bat. an 82º regt., il assista au siège de Ciudad-Rochigo et d'Almeyda, montra beaucoup de valeur dans différentes expéditions à l'armée de Portugal, recut dans cette camp. la décoration d'offic. de la lég -d'honn, avec le grade de major; cet officier ne montra pas moins de valeur aux combats de Lutzen et Bantzen à la tête de deux batailions du 23° d'inf. légère; adjud.-command. le 2 août 1813, il fut chef d'etat-major de la 45° division, combattit avec sa valeur accontinuée à la bataille de Dresde, et pariagea le sort de la garnison de cette place; il fit la campagne de la Belgique en 1815, se distingua, fut blessé et fait prisonnier à la bataille de Waterloo

JANNERIA : le 30 août 1705, au combat du Mont-Genèvie en Pieniont, étant sergent-major du 2e bataillon d'inf. légère, il apercoit 30 Piemontais qui conduisaient prisonniers 21 volontaires, dont deux officiers; il s'embusque sur leur passage, et des qu'il fut à portée d'être entendu, il s'écria : « à moi, chasseurs, delivrous nos camarades »! à ces mots les Piemontais effrayes, s'imagineut que Jauneria est avec un grand nombre des siens; il s'apercoit ele leur frayeur, et crie aux prisonniers de songer enx-mêmes à se delivrer ; cenx - ci tombent sur leurs conducteurs et leur font mettre bas les armes; le général Monlins éleva sur-le-champ Janneria au grade d'officier. (T. 4.)

JANSSENS, général, fit avec une distinction particulière la campagne de France de 1814; blessé mortellement aux affaires d'Arcis, le 21 mars même

annee. (T. 23.)

JAQUEMAIN, chef de bat., thé en détendant l'entrée de la citadelle de Turin.

JAQUEMET (Michel), colond du 107 tégt. d'inf. de ligne, officier de la lég.-el'honu, chev. de St.-Louis, ne à Collonge (Ain): entré au service en 1792, fit avec distinction les campagnes de la Beigique; se signala le 17 août 1796 à la bataille de Sulsbach, au combat de Trafalgar; à Esling, où if fit blessé; à Wagram; an siège de Figuières, et dans la Biscaye, où

il contribua à la défaite d'un corps de 5000 partisans; le 11 octobre suivant, battit le gén. Mina. Le 13 mai 1813, Japtemet, avec environ 1000 hommes des 52° et 105° régimens, battit de souvean le même général et fut grièvement blessé.

JARDON (Henri), gén. de brig., né à Verviers, dans la province de Liége, le 3 fev. 1768; parvint rapidement des derniers rangs de l'armée aux grades supérieurs par une foule d'actions de la plus audaciense întrepidité; fit depuis le commencement de la révolution toutes les campagnes de Flandre, d'Allemagne et de Pologne, celles des années 8 et 9 sous Masséna en Snisse, sous Moreau en Sonabe et dans le pays des Grisons; constamment aux avant-postes, il se distingua en Espagne le 16 janv. 1809 à l'affaire de la Corogne. Il périt peu de temps après aux environs de Guimaraens, en escarmouchant avec des éclaireurs portugais. Il était commandant de la lég.-d'hona. (T. 3, 4. 10, 12, 13, 17, 18 et 19.)

JARLAND (Mesnard), maréc.-deslogis au 1°2 régt. de chasseurs, né à Armay-le-duc (Côte-d'Or). Le 22 messidor an 4, à l'affaire de Friedberg, il enleva un drapeau à l'ennemi et eut les

deux cuisses emportées.

JARRY. (le baron, Étienne-Anastase-Gudéon), maréc -de-camp J'inf., nic le 10 oct. 1764, fut employé à l'armée d'Allemagne en 1805, en qualité d'adjud.-gen.; se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut fait commandant de la leg.-d'honh.; se signala à la bataille d'Eylau, le 8 février 1807; se trouva, le 3 mars 1814, à l'affaire des ponts de la Barre. Il a été créé chev. de St.-Louis par le roi le 5 oct. 1814, et commandant du dept. du Jura. (T. 4, 8 et 23.)

JAUBERT, chef de bat., sit ses premières armes dans le 16° d'infant lègère. Après s'être distingué à Espinosa, devint aide-de-camp du général Lapisse; passas le premier, le 13 mai 1809, le pont d'Alcaniara, désendu par 10 pièces d'artillerie et 15,000 Espagnols. Dans la journée du 16 mai 1810, devant Cadix, lors du débarquement des prisonniers échappés du ponton la Castille, Jaubert nagea

pendant plus de deux henres au milieu des bombes qui écrassient ce ponton, et parvint par son intrépidité à arracher à la mort plus de 20 Français; mentionné honorablement pour sa condoite distinguée à l'affaire de Chinchilla, le 13 déc. 1813.

JAUCOURT on SAUCOURT (Jean-Baptiste), dragon an 1<sup>ex</sup> régt., né à Rouvroy (Meuse); mortellement blessé, fut tué en voulant délivrer son

commandant fait prisonnier.

JAULTE, capit. au 6º régt. d'artillerie à cheval; lieut., il commandait une batterie à léna; l'une de ses pièces ayant eté démontée par un bonlet, il continua le combat avec la seure qui loi restait. Cet officier, aussi instruit que brave, est mort dans la campagne de Russie.

JAUSSOUX, grenadier de la 25° demi-brigade, se distingua particuitèrement, et fut blessé à l'attaque du village Schouara (Egypre) en 1798, sous les ordres du général Vial. (1.9.)

JEAN (Auguste), sergeut-major. Voyez MARESQUIER.

JEAN-LOUIS, tambour à la 16° demi-brigade lègère, donns des prenves de sa valeur, en 1799, au siège d'Ancône, et fut particulié ement cité dans le rapport du chef d'état-major de la place. (T. 11.)

JEANNET, chef de bataillon, se distingua aux combats de San-Bernardo, de Viosena et du col de Termo (Piémont), cu juillet 1795; devenu colonel d'état-major, il était en juin 1811 gouverneur de Ronda (Espagne) lors du blocus de cette place II est aujourd'hui maréchal-de-camp, (T. & aujourd'hui maréchal-de-camp, (T. &

et 20.)

JEANNIN (le baron, Jean-Baptiste),
lient, -géo. d'inf., né le 21 sept. 1771;
entra au service dans les premieres années de la révolution, et a pris avoir
fait toutes les campagnes de ce temps là,
il fut nommé maréchal-de-camp le 19
nov. 1808, et chev. de la léx.-d'honn.
dans la méme année; a fait la campagne
de 1810 en Espagne. Le roi lui accorda
la croix de St.-Louis le 13 août 1814;
commandait au mois de juin 1815 le
6° corps de l'armée du Nord. Il est
reaté sans activité après le second retour
de S. M. (T. 20, 22, 23 et 24.)

JELSCH, capitaine, mentionné honorablement dans un rapport du gén. Championnet. (T. 9.)

JENCESSE, capitaine du génie, perdit la vie au second siège de Sara-

gosse en 1809. (T. 18.)

JEROME, adjud.-major du 4º. bat. de l'Yonne, fit preuve d'une valeur héroique à la bataille de Loane; au mois d'oct. 1795, contre les Austro-Sardes, ou il soutint avec 25 hommes la fusillade de 300 ennemis; blessé à la tête, il refusa de se faire panser; rentre à son bat. après cette expédition, il apercoit un peloton de 150 Autrichiens qui dépouillaient plusieurs Français prisonniers, se précipite aussitôt, à la tête de quelques braves, sur les ennemis, les oblige eux-mêmes à mettre bas les armes, et délivre ainsi ses camarades. Jérôme laisse les nouveaux prisonniers à la garde des Français qui venaient d'être dégagés, et, suivant ses instructions, parcourt les crêtes les plus élevées pour s'assurer des positions; attaqué par des forces supérieures, il se défend long-temps avec son sabre, qui se brise entre ses mains, s'arme alors de pierres et renverse encore plusieurs Autrichiens; blessé de nouveau, il allait succomber, lorsque l'arrivée d'un détachement français le délivra, (T. 5)

JEROME, sergent, mentiouné honorablement en Egypte par le général

Desaix. (T. 9. )

JEUFFROY, fourrier au 3° régt. de dragons, prit un étendard prussien au combat du village de Karmidjeu, le 23 déc. 1807, en Pologne. (T. 17.)

JOBA, gén. de brig., commandait en 1796 (en Allemagne), la 62º demio brigade, à la tête de laquelle il força le passage de la Othach, et emporta le village de Nider-Bichel, après deux heures d'une défense vigoureuse. Il fit encore la campagne de 1800 dans ce

pays (T. 6 et 13.)

JOBERT (Jeán-Baptiste), capit. d'inf. de ligne, cliev. de la lete.—d'home, né à Pressigny (Haute-Maine), dirigea, le 20 juin 1800, quarante nageurs avec lesquels il pénétra dans l'île d'Abern et parvint à s'en rendie maître, secondé par le lient. Constant, qui vint à son seconts à la tête de 150 voltigeurs. Ces deux officiers chassèrent l'engeurs. Ces deux officiers chassèrent l'engeurs.

nemi, qui occupait l'île avec 1800 lommes et deux pièces de canon, et firent 600 pisonniers. Jobert, quoique atteint de cinq coups de feu dans cette expédition, assista sept jours après à la bataille de Wagram, où il fut blessé de nouveau à l'attaque du camp retranché de l'ennemi.

JOBERT (Nicolas), capitaine au 6º régt. de dragons, officier de la lég.d'honn., né à Chigny (Marne), le 30 janv. 1763 : entré au service le 14 avril 1791 au 6º régt. de dragons. Le 5 juillet 1793, près de Lille, il combattit un gen. prussien et le ma; le 9 sept., il fut blessé dans une affaire en avant de Lille; le 27 du même mois devant Menin, à la prise d'une redoute, il s'empara de deux pièces de canon, d'un obusier, et tua un colonel hollandais ; s'empara d'une pièce de canon le 7 messidor an 4, à Reinkeim; le 10, en avant du fort de Kell, il enleva une autre pièce d'artillerie, qu'il tourna contre l'ennemi ; cette action lui valut le grade de sous-lient, sur le champ de bataille; se couvrit d'une nouvelle gloire à Marengo, où il fut blessé; lienten., il tit avec distinction la campagne de Prusse en 1806, et fut promu an grade de capitaine le 22 nov. de la même année ; fut blessé à Bergfried, à Eylau età Friedland ; continua de servir avec honneur et distinction pendant les années 1809, 10, 14, 12, 13 et 14. Ce brave capit. a été demouté sept fois, a fait ving!deux campagnes dans les armées du Nord, de Champagne, de Sambre-et-Meuse, du Rhin, d'Italie, sur les côtes de l'Océan, à la grande armée, en Espagne, en Portugal et en France.

JOFFRENOT, capitaine du génie, foit tué au second siège de Sarragosse. (T. 18.)

JOLI, officier de grenadiers, se distingua à la défense du pont du Var, en 1800. (T. 12.)

JOLIBOIS, vétéran: ayant appris, en 1792, que son fils, volontaire du 1er bat. de Paris, avant quitté ses diapeaux, partit anssitôt pour le remplacer, arriva le matin de la journée de Jernmapes, et combattit avec le bat. de son fils. « O mon fils! s'écriait-il à chaque coup qu'il tirait sur l'enneun, faut-il que le douloureux souvenir de ta

fuite empoisonne nn moment aussi glorieux! » Le général fit nommer Jolibois officier sur le champ de bataille. (T. 1er.)

JOLIVET (Antoine), soldat à la 97° de ligne, né à Belfort (Côte d'Or): le 23 frim. an 8, périt les armes à la main, après avoir lutté pendant troisquarts d'heure contre sept Autrichiens.

JOLY (Etienne-Symphorien), lieut. à la 104º demi-brig. , ne à Paris. Voyez

LEBŒUF , capitaine.

JONDION, capitaine an 21° régt. d'inf. legère , commandaiten join 1811 la garnison du fort San-Cristoval, à la tête de laquelle il se distingua particulièrement. (T. 20.)

JONQUIERES (la), colonel, blessé en 1807 à la bataille de Fried-

land. (T. 17.)

JORDY ( N.-Lonis), gén. de brig., offic. de la lég.-d'honn., né le 15 sept. 1758, à Abracheviller (Menrihe), commandant les volontaires de son dept. en 1792, fit partie de l'armée du gen. Custines; s'empara, le 10 mai 1794, des iles de Veisseneau, et y fut blessé; se signala contre les Prussiens au village de Catheim, les battit de nonvean an nombre de 10,000, le 15 juill. même année; chef de brigade à l'armée de l'Ouest, il s'empara du bourg de Ronana, prit d'assaut Verton et ent différens succès sur les insurgés le 1er frim. au 2; deploya de grands talens à la prise de l'île de Noirmoutier, et perdit l'usage d'un œil par suite des blessures qu'il reçut dans cette affaire ; général, il commandait la brig. de droite du gen. Desnix an siège de Mayence; commanda Strasbourg en l'an 6 et Landau en l'an 9. Il commandait à Genève en 1814. (T. 2, 6, 8 et 23.) JOSNET-LAVIOLAIS, général, a fait la guerre de l'Ouest. (T. 4)

JOSSELIN , lieut., se distingua ,

en juin 1800, à la bataille de Neuburg. (T. 13.)

JOSSELIN (Aimé-Côme-Louis), major de cavalerie, officier de la lég.d'honp., chev. de St.-Louis, néà Ham, dept. de la Somme, s'enrôla à 18 ans, et a parconra tous les grades avec distinction. Jemmapes , Partenheim , Capel sons Rodeck , Neubourg, Pratzen. lena, Lubeck, ont été témoins de sa

bravoure ; à Wagram , où il était chef d'escadron, il obtint le titre d'offic. de la leg.-d'honn. Il n'a cessé, dans la campagne de Russie, de donner des preuves de courage ; il a servi en 1814 au 6º de cuirassiers, jusqu'au licenciement de l'armée.

JOSSERAND, capitaine, se distinua particulièrement à la prise du village d'Offmont, en juillet 1815. (T. 24.)

JOUAN (Jacques-Casimir), maréchal-de-camp, offic. de la lég. d'honn. et chev. de St.-Louis , né à St.-Christophe (Manche) le 4 mars 1767, a fait 18 campagnes; enrôle dans le 2º bat. de la Manche, lieut. de grenadiers le 25 oct. 1791, chef de bat. le 20 avril 1807, passe à la garde impériale le 20 aont 1810, colonel-major, commandant le 1er régt. de voltigeurs le 26 mai 1813; blessé à la bataille de Walmi le 20 septembre 1792, d'un éclat d'obus, à Iéna d'une balle, à Wagram d'un coup de mitraille ; a eu le bras gauche emporté par un boulet à la ba-taille de Dresde le 26 août 1813 ; maréchal-de-camp le 1er oct. suivant, employé dans la 7º division militaire, a commandé en 1815 le dépt. de l'Ardeche.

JOUBERT (B.-C.), gén. en chef des armées françaises, né à Pont-de-Vaux (Ain) le 14 avril 1769; entré au service en qualité de simple grenadier en 1789, s'eleva de grade en grade jusqu'à celui de gén. en chef ; il dut chaque promotion à un trait d'intelligence on de bravoure ; adjud-gén. en 1794, gén. de brig. en nov. 1795 après la bataille de Loano, où il s'était fait remarquer, il prit part en 1796 et 1797 aux campagnes d'Italie, sous les ordres. de Bonaparte; on le vit à Millesimo, s'élancer dans les retranchemens ennemis et fixer ensuite la victoire; Céva, Montebello, Rivoli, furent également témoins de son courage et de ses soccès; Joubers développa les plus grands talens dans la campagne du Tyrol; envoyé en Hollande, dans des circonstances difficiles, il y déploya une conduite pleine de circonspection et de sagesse; nomme gen. en chef de l'armée d'Italie pendant l'expédition d'Egypte, il se rendit maître de Turin , et défendit à Milan la cause de la liberté italienne, contre le directoire français, ce qui décida sa disgrâce ; après la révolution du 18 juin 1799, nommé une seconde fois gén. en chef de l'armée d'Italie, il livra en arrivant dans le Piémont la bataille de Novi, et voyant les colonnes chanceler, il se precipita lui-même à leur tête, les conduisit à l'ennemi, et fut toé sur le champ de bataille le 15 noût 1799 ; la mort de Joubert décida la perte de la bataille. (T. 4, 5, 6, 7,

8, 9, 10 et 11.)
JOUBERT, gén. de brig., a fait la campagne de France de 1814, il se trouva le 1er fév. à la bataille de la Rothière, et le 26 mars aux combats de la Ferié-Gaucher et de Montis. (T. 23.)

JOUBERT, officier d'état-major, se distingua en contribuant à sauver des prisonniers français des pontons dela rade de Cadix. (T. 20.)

JOUBERT, capit. de la 85°, mérita des éloges du gen. Reyuier, pour sa belle conduite à l'attaque do village

El-Arich (Egypte) en 1799. (T. 10.) JOUBERT, lieut. à la 88° demibrig. d'inf. de ligne : pendant l'expédition de la Haute-Egypte, cet officier alors grenadicr au même corps, se précipita dans le Nil, pour sauver le gén. Friant près d'être englouti.

JOUBERT, enseigne de vaisseau, tué à bord du vaisseau des droits de PHomme, dans le combat du 8 janv. 1797. (T. 7.)

JOUFFROY, gén. d'artillerie, fut cité pour sa belle conduite au siège d'Hambourg le 17 février 1814. JOURDAIN (Etienne), maréc.-

des-logis an 1er régt. de chasseurs, né à Veze (Diôme); le 28 nov. 1793, enleva un drapeau à l'ennemi et revenait à son escadron lorsqu'il fut atteint d'une

balle qui le tua.

JOURDAN (Jean-Baptiste), pair et marechal de France, né à Limoges le 29 avril 1762; s'enrôla en 1778 dans le tégt. d'Auxerrois, fit la guerre d'Amérique en 1791, fot commandant du 2º bat. des volontaires de la Haute-Vienne, qu'il conduisit à l'armée du Nord; fut nommé gén. de brig. le 27 mai 1793, et gén. de div. le 30 juillet suivant, après s'être distingué dans plusienrs combats et blessé à la hataille de Hondschoot, où il enleva les retranchemens ennemis : le 9 sept. 1793, gén. en chef de l'armée des Ardennes, puis de l'armée du Nord, le 17 oct. 1793. il gagna la bataille de Wattignies ; le 9 mars 1794 il reçut le commandement de l'armée de la Moselle, battit les Autrichiens à Arlon, s'empara de Charleroi le 25 juin 1794, gagna la bataille de Fleurus le 26 juin, força ensuite les coalisés d'abandonner la Flandre, Maestrich et Luxembourg, passa le Rhin et s'empara de Wirtzbourg; fut nommé membre et président du conseil des Cinq-Cents en déc. 1797; le 21 juill. 1798, il fit décreter la conscription militaire, prit le commandement de l'armée du Danube en 1799, passa le Rhin le 1er mars suivant, combattit vaillamment à Stockack, fit 4000 prisonniers à Hichtingen; nommé inspecteur-gén. d'iaf.; il rentra au conseil des Cinq-Cents en mai 1799; devint ministre extraordinaire le 24 juillet 1800, puis administrateur en Piemont; ent ensuite le commandement en chef de l'armée d'Italie, fut créé maréchald'empire le 19 mai 1804 et gr.-offic. de la lég.-d'honn.; passé en 1808 maj.-gén. de l'armée d'Espagne, d'où il fut rappelé en 1809 ; y étant rentré de nouveau avec le même grade il se trouva à l'affaire de Vittoria ; revenn en France il fut nomme gouverneur de la 15e div. militaire; en 1815 il fut chargé de la défense de Besancon; il est depuis 1816 gouverneur de la 7º division militaire. (T. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16, 19, 21, 22 et 24.)

JOURDAN, officier de l'état-major du gen. Laurent, se fit remarquer au siège et la prise du fort de l'Ecluse le

25 août 1794. (T. 3.)

JOUSSE, canonnier an 5° régt. d'artillerie à cheval , fut de nombre des soldats recommandés à l'empereur pour lenr conduite à la bataille d'Iéna.

JOUSSE (Pierre), dragon au 8° régt., né dans le dépt. d'Eure-et-Loire, s'elança intrépidement au milieu d'un carré dont il enleva le drapeau.

JOUVENEL, marin, signala son courage dans la nuit du 20 au 21 juill. 1804. (T. 16.)

JOUYE, offic.-gén., fut tué à l'attaque du campde Peyrestortes le 8 sept. 1793, défendu par les Espagnols.

JUBAN, sergent-major; par son

sang-froid et son conrage, sut échapper au péril épinent qui le menaça lors de la destruction du pont de Roxburg, avec la dernière arche duquel il disparut sous les eaux; mais on le vit bientot regagner le rivage, qu'il aborda tout convert de contusions.

JUGAN, capit. de vaisseau, commandait la Thémis, de 36 canons, le 18 janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve. (T. 16.)

JUGENELLE, capit. an 61° régt. de ligne, est cité dans un rapport du gén. de div. Vichery, pour sa valeur au combat du 17 fév. 1814 pendant le siège d'Hambourg.

JULIEN, capit. au 111º régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmuhl, pour la vaieur qu'il déploya le 17 fev. 1814, pendant le siége d'Hambourg

JULIEN, capit. aide-de-camp de gén. St.-Hilaire, se signala au combat de Covolo eu septembre 1796 (Italie). (T. 7.)

JULIEN, soldat, signala son courage pendant un ouragan. (T. 16.)

JULIEN (Jacques), serg. à la 9° demi-brig., né à Champy (Corrèze), se distingua à Marengo, et reçut une arme d'honneur le 4 juin 1801.

JULLIEN, adjud.gén. a fait avec disULLIEN, adjud.gén. a fait avec commandait Rosette en juin 1799, et c'attira particulièrement l'estime et l'amitié des habitans de cette ville. (T. 10

JULLIEN (Antoine), chef de bat. capit. de la vieille-garde, officier de la leg.-d'honn., né à Digne (Basses-Alpes ), se signala dans l'expédition d'Egypte, devant St .- Jean-d'Acre, où il fut grièvement blessé, et pénétra le premier le 25 juillet 1799, dans la redoute d'Abonkir qui fot emportée d'assaut par son régt.; passé dans la vieille-garde, il est peu de batailles où ses talens et sa valeur n'aient contribné plus on moins à la victoire; la journée de Craone mit le comble à sa réputation militaire; tenfermé dans Soissons, il partagea avec le lieut.-colonel Gérard l'honneur de défendre cette place, devant laquelle vinrent échoner les efforts de l'armée prossienne.

JULLION (Antoine), sons-lieut.

au 17° régt. d'inf. de ligne, membre de la lég.-d'honn.; à la prise du fort de Bar, il ne voulut pas quitter le champ de bataille quoique attent d'une balle; au passage du Mincio, il reçut un conn de sabre sur la figure en se precipitant dans les rangs ennemis; à Ulm il combattit avec la même intrépidité et fut encore blesse; à Ratisbonne, il monta le premier à l'assaut et reent 5 blessures; à Puitusk il ent les reins traverses d'une lance; à l'éna quoique deux fois grièvement blessé, il n'alla se faire panser qu'après la victoire ; à Eylan , il eut la main gauche perce en futtant contre plusieurs Cosaques; la journce de Wagram où il fut mis hors de combat. ne fut pas moins giorieuse pour lui; appele en 1813 dans la garde impériale, sa valeur lui mérita bientôt le grade de s.-lieut. dans le 17º régt. de ligne.

JUNIAC, colonel du 1 et régt. de hussards, tua à la tête de sou régt. un colonel prussien à la bataille d'léna; il soutint avec son seul régt, au combat de Golymin les attaques reitérées de la cavulerie russe, prit un étendard à l'enemi; il fut en récompense nomué commandant de la légion-d'homeur.

JUNOT (Audoche due d'Abrantes), né à Bussi-le-Grand (Bourgogne) le 25 oct. 1771, volontaire en 1792, d'un bataillon de la Côte-d'Or, il devint aide-de-camp de Bonaparte en 1796, fit en cette qualité la campagne d'Italie et d'Egypte, où il se distingua surtout au combat de Nazareth; revenu en France gén. de div., il concourut à la révolution du 18 brum., obtint le gonvernement de Paris; passa au commundement d'une division de l'armée d'Augleterre, en fév. 1804, fut nomme au mois d'août même année col.-gén. des hussards et décore le 1er fév. 1805 du grand-aigle de la lég.-d'honn., et ensuite de l'ordre du Christ de Portugal, où il était alors ambassadeur ; se distingua à la bataille d'Austerlitz; commandant en chef l'armée de Portugal, s'empara de ce pays, fut nommé duc d'Abrantès, et capitula honorablement à Lisbonne le 30 août 1808; en 1812 il commanda le 8º corps de l'armée de Russie et se signala le 10 août au combat de Valontina ; rentré en France , il fot gonverneur des provinces Illyriennes, y tomba dans un état d'alienation complète, revint en France et dans un moment de délire se jeta par la fenêtre et monrut le 29 juillet 1813. (T. 6, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 19, 20 et 21.) JUVIGNY, lieut. dans le 14° de

dragons, à Alcanivar, à la tête d'un peloton de 45 hommes, chargea sur un carré de 800 fantassins, qui, chassés d'une éminence où ils s'étaient postés, furent totalement détruits.

#### K

KAISER, serg.-maj., se distingua à l'attaque du village El-Arich (Egypte)

en 1799. (T. 10.) KASICSOSWKI, colonel polonais, mentionné honorablement dans le rapport du maréc. Lannes, sur la bataille d'Espinosa de Los-Monteros en nov.

1808. (T. 18.)

KEIFFER (Michel), maréc.-deslog.-chef, et Walde, maréc. des-log. au 3º régt. de hussards, à l'affaire de Ceisberg, snivis de denx soldats de leur compagnie, chargèrent contre une batterie et s'emparérent d'une pièce de

KELLERMANN (Francois-Christophe), duc de Valmy, pair et maréc. de France, né à Strasbourg le 28 mai 1735, entra au service à l'âge de 15 ans comme cadet an régt. de Lovendal, se distingua dans la guerre de 7 ans en maintes occasions et y gagna le grade de capit.; fut chargé de différentes missions en Pologne et en Tartarie en 1765 et 1766; fut du nombre des officiers envoyés en 1771 par le roi en Pologne, pour seconder la confedération de Bar et lutta avec succès contre Sonwarow au combat de Cracovie : à son retour fut fait lieut .- colonel, devint en 1784 colonel en second du régt. colonel-gen. hussards, maréc.-de-camp en 1788, fut employé au commencement de la revolution en Alsace, commanda en 1792 l'armée du centre, en remplacement de Luckner, opéra quelques jours après sa jonction avec Dumourier, et gagna le 20 sept. la bataille de Valmy, qui décida la retraite des aliiés et sauva la France; poussa les Prussiens insqu'à la frontière ; rappelé sur de fausses dénonciations, il reçut de la convention une éclatante satisfaction, et fut investi du commandement en chef de l'armée des Alpes et d'Italie; il maintint cette frontière intacte avec une ar-

mée condamnée à la défensive ; marcha à regret contre Lyon, et saisit la première occasion de s'abstenir de la guerrcivile, en courant à la rencontre dec Piémontais qui avaient envahi le Mont-Blanc ; à la suite de plusieurs combats, il les repoussa au-delà des Alpes; mais ces services ne purent contrebalancer l'impression produite sur le gouvernement par sa répugnance bien prononcée de réduire Lyon par les armes ; fut destitué le 18 oct. 1793 et traîné dans les prisons de l'Abbaye ; honorablement acquitté après le 9 thermidor, il fut rendu à ses fonctions de gén en chef de l'armée des Alpes et d'Italie, arrêta, par sa résistance opiniâtre dans vingt combats, la marche des Autrichiens sur la Provence, et parvint à établir une ligne devant laquelle tons leurs efforts vinrent échoner; réduit à un commandement-secondaire depuis la conquête de l'Italie par Bonaparte, il le seconda de tout son ponvoir, et lui fonrnit tous les moyens de vaincre et de se maintenir dans ses conquêtes. Anssi, dès que celui-ci fut arrivé au pouvoir suprême, Kellermann fut successivement sénateur, président du sénat, membre du second conseil de la lég.-d'houn., maréc.-de-France, duc de Valmy. De 1804 à 1814, il fut investi du commandement des armées de réserve sur le Rhin et anx Pyrénées, et v organisa successivement de nouveaux corps; fut nommé en 1814 commissaire extraordinaire du roi dans la 3º div.; pair de France le 4 juin, et granderoix de St.-Louis le 23; resta sans fonctions pendant les cent jours, et après le retour du roi, reprit sa place à la chambre des pairs; mort le 13 sept. 1820, il a désiré que son cœur fût déposé sur le champ de bataille où il mérita la reconnaissance de la nation, en repoussant le premier l'invasion des étrangers a i voulaient démembrer et saccager la France. Cette pensée grande et patrioique caractérise les nobles sentimens dont sa belle âtre fut toujours animée. Son intention a été remplie, et un monument modeste est élevé pour conserver cet honorable dépôt. (T. 1, 2, 4, 5 et 23)

KELLERMANN, duc de Valmy, pair de France, lieut.-gen., fils du précédent, né à Metz en 1770, fut employé en 1790 à l'ambassade de France aux Etats-Unis, revint en mars 1793 prendre du service dans l'armée pies de son père, et servit comme soldat pendant l'arrestation de celui-ci; passa en qualité d'adjudant-général en 1796 à l'armée d'Italie; fot attaché à la division Massena et y deploya une valeur et une activité qui lui acquirent la bienveillance de ce général. Au pas-· sage du Tagliamento, le 16 mars, il recut plusieurs coups de sabre, à la tête d'un regt. de cavalerie, fut envoyé à Paris par le gén. Bonaparte pour y porter les drapeaux conquis dans cette journée et teints de son sang; fut nommé par le directoire gén. de brig. Employé en cette qualité à l'armée de Rome et attaché à la division Macdonald, il obtint plusieurs avantages décisifs sur différens corps de l'armée napolitaine, à Nepi, Monte-Rossi, Viterbe et Montallo; pénétra le premier dans Naples et prit possession du château St.-Elme et du château-neuf; commandait une brigade de cavalerie à l'armée de réserve qui passa le St.-Bernard en 1800; à Marengo, par une charge de cavalerie à la tête des 2e et 20e régimens, faite avec antant d'audace que d'à-propos sur le flanc gauche des Autrichiens, il contribua à rétablir l'affaire au moment où Desaix venait de succomber; gén. de div. sur le champ de bataille, il se signala au passage du Mincio, aux combats de Munich, Vasse-bourg, à la bataille d'Austerlitz, où il fut dangerensement blessé, et dans plusieurs expéditions et combats à l'armée de Portugal. Après la bataille de Vimiero, il negocia et signa au nom da duc d'Abrantès, avec Wellesley, les préliminaires d'une négociation qui exciterent beauconp de mécontentement en Angleterre et se terminèrent par la convention de Lisboune. Le général Kelle mann succéda en 1800 an maréchal Bessières dans le commandement en chef le l'Espagne septentrionale, r'ouvrit les communications avec le corps du marechal Ney en Galice, effectua, de concert avec ce maréchal, l'expédition des Astories, dans laquelle l'armée réunie par La Romana fut détruite ou dispersée; le 28 nov. 1809, détruisit avec la cavalerie seule l'arrière-garde du duc del Parque, au combat d'Albade-Tormès, et dispersa totalement son armée. A Lutzen; il soutint les premiers efforts de l'armée alliée, fut blessé en emportant le village de Klix, la veille de la bataille de Bantzen, et eut plusieurs chevaux mis hors de combat à cette même bataille. Le 14 fev. 1814, il culbuta, à la tête des dragons arrivés d'Espagne, le corps russe de Pahlen, près de Nangis, sit mettre bas les armes à toute l'infanterie, et poursuivit la cavalerie jusqu'à Provins; commanda l'avant-garde du corps réuni à Essonne au 20 mars, et recut ordre de revenir à Paris sans combat; se tint à l'écart et sans fonctions pendant une partie des cent jours. Appelé à la chambre des pairs et à un commandement assez subalterne, sans avoir sollicité ni l'un ni l'autre, il crut de son devoir, comme citoyen, d'accepter. Au combat du 16 juin, anx Quatre-Bras, il Gt, à la tête d'une brigade de cuirassiers, une charge désespérée sur le centre de l'armée anglaise, passa sur le ventre de plusieurs bataillons écossais; mais ces efforts n'ayant point été appuyés, n'eurent pas le résultat qu'ils donnaient lieu d'espérer.( T. 8, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.)

KEMINGER, capitaine, fut da nombre de ceux qui défendirent si honorablement la place d'Huningue, en août 1815. (T. 24.)

KERANGAL, capitaine de vaisseat, commandait le Mucius, de 74 canons, lois de l'expédition d'Irlande en 1796. (T. 7.)

KERGUELEN (J.-J.), contreamiral, tour-à-tour adjoint au ministère de la marine, pois gen. commandant une div. dams l'armee navale de l'Océan; fut détent arbitrairement dans les prisons de Brest, après le 9 therm., et traduis devant le comité de salut public qui recommt son innocence, et lui confia le commandement de l'expédition projetée pour l'Inde. En l'an 6, il publia un onvrage important sur la marine. (1.3 ct 5.)

KERNIER, lientenant, mentionné particulièrement à la bataille d'Albufèra (Espagne), en mai 1811. (T. 20.).

KERVERSEAU, général, s'est fait remarquer pend ut l'expédition de St.-Domingue en 1802 et 1803. (T. 14.)

KILMAINE (Joseph), géneral, ne en Irlande; passa de bonne heure au service de France, et suivit MM. de Biron et de Lasayette en Amérique, où il se distingua ; rentré en France , ilétait lors de la révolution capitaine aurégt. de Lauzun (hussards ); se fit remarquer dès les premières campagnes de la révolution ; devint bientôt genér. de brig, et fut employé dans les armées des Ardennes et du Nord; après s'être signalé à Jemmapes, passa dans in-Vendée, puis à l'armée du Nord, et montra beaucoup de valeur an camp de César; employe à l'armée d'Italie, ilobtint de brillans succès à l'affaire de-Castiglione et sous les murs de Mânnoue. En 1798, il est un commando-ment dans l'interieur; passa ensuite en Hollande, et de là en Helvétie, où ilcommanda en chef; fut bientôt remplace par Masséna; revint à Paris, et y mourut le 15 déc. 1799. (T. 1, 5, 6, 7 et 8. )

KINZELBACH, sergent, à bord la corvette la Baionnaise, lors du combat de ce bâtiment contre la frégate anglaise l'Embuscade; fut proma à la suite de cette action au grade de souslieut. (T. 10.)

KIRGENER, capitaine du génie, lors de la seconde expédition d'Irlande en 1799; parvenu depuis au grade de gén. de div. dans son arme; se fit remarquer en 1807 au siège de Dantzick; fut emporté par le même boulet qui una le duc de Frionl après le combat de Reichenbach, le 22 mai 1843. (T. 10, 17 et 22.)

KISTER (Georges), gén. de brig., né à Sargueraines (Moselle), le 26 janvier 1755: soldat à dix ans, fit en cette qualité deux campagnes en Corse; capitaine de la compagnica auxiliaire de toyal liégeois le 29 fev. 1788, après

avoir passé par tous les grades; sit les premières campagnes de la liberté et fut appelé à l'état-major général de l'armée du Rhin, comme capit.-adjoint aux adjudans - généraux , le 28 mai 1703; se distingua à l'attaque du camp des Autrichiens à Northweiler, le 13 sept. 1793; fut nommé chef de brig. commandant la 15e bis d'infant, légère le 21 messelor an 2, et se fit remarquer à la retraite de l'armée du Rhin . en l'an 4 ; passé à l'armée d'Italie le 17 pluviôse an 7, il fut nommé géneral de brigade d'avant-garde, et sixa l'atten-tion du gén. en chef à la bataille du 6 germ., aiusi qu'à celle du 16 du même mois dans les plaines de Véronne. Le 7. floreal an 7, avec une poignée de braves, il arreta les efforts de 12,000 Autrichiens, et fut dangereusement blessé à Rivoli; fit reprendre par de savantes manoeuvres l'offensive à ses tronpes, et forca l'ennemi à la retraite. En l'an 8, il commanda la ge division de l'armée d'Italie; se distingua dans plusieurs occasions, et conpera au succès de la bataille de Marengo. En l'au 9, il occupa un commandement dans la 3º division militaire.

KLEBER ( Jean-Baptiste ), gén. en chef de l'armée d'Egypte, né à Strasbourg en 1754 : entré à l'école militaire de Munich, d'où il soriit portedrapean dans un regt. autrichien. De retour en France an moment de la révolution, fut nommé adjudant-major d'un corps de volontaires; se fit remarquer au siège de Mayence; devint successivement adjud. gén. et gén. de brig.; dirigea l'expedition de l'île de Noirmoutier; Kleber y fut blessé et y courut les plus grands dangers Il obtint ensuite le commandement d'une divis. à l'armée du Nord, et se couvrit de gloire à la bataille de Flenrus, battit Pennemi à Marchiennes, s'empara de Mons, Louvain, occupa le poste de la montagne de Fer, passa l'Ourte; fut chargé du siège de Maestricht, qui se resulit le 4 nov. 1794; ent ensuite le commandement de l'armée du Rhin et dirigea le blocus de Mayence; prit le commandement de l'armée de Sambreet-Meuse; passa le Rhin le 5 septembre 1795; coopéra à la défaite de l'ennemi ct à la reprise de Dusseldorf, et se convrit d'une nouvelle gloire à Altenkirchen

et sur la Lahn. L'année suivante, il hattit de nouveau l'ennemi à Altenkirken, à Bnfzbach, s'empara de Francfort, et obtint un grand succès sur les Antrichiens à Rednitz. Le 19 mai 1798, il s'embarqua pont l'expédition d'Egypte, commandait la colonne du centre à Alexandrie, et fut blessé à la tête en escaladact les mors de cette place; s'empara du fort d'El-Arich; prit Jaffa par escalade avec ses forts, enleva à la baïonnette le village de Faouli, et contribua puissamment à l'éclatante victoire du mont Thabor; prit une part glo-rieuse à la bataille d'Aboukir, et Bonaparte lui confia le commandement en chef de l'armée lors de son départ pour la France. Ce fut quelque temps après qu'avec une poignée de Français il gagna la bataille d'Heliopolis sur 80,000 Tures, suivis de trente pièces de canon. En son absence du Caire, une insurrection formidable avait éclaté dans cette ville; mais par ses mesures énergiques, il rétablit bientôt l'ordre; et malgré les obstacles de tout genre qu'il rencontra, il était parvenu à imprimer au gouvernement en Egypte une marche, régulière, lorsqu'il tomba sous le fer d'un fanatique, le 14 juin 1801. (T. 2

3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 et 14.) KLEIN (le comte, Louis), gén. de. div. , né à Lunéville en 1762, fut employé dans sa jeunesse dans la maison da roi; nomme an commencement de la revolution à une lieutenance d'inf. , il entra ensuite dans un régt. de chasseurs à cheval, et se distingua dans ce corps à l'armée du Nord ; adjud.-gén. en 1793, il servit au déblocus de Maubenge, puis à la bataille de Flourus, aux combats qui enrent lieu sur la Mense, l'Ourthe; an passage de la Roër, à la prise de Bonn, d'Andernach et de Coblentz; gén. de brig., il se distingua en 1795 au passage de la Lahn; le 21 messidor an 4, il culbuta la cavalerie ennemie; le 24 juillet 1794, il força Wurtzbourg à capituler. Le 15 du même mois, il commandait l'avantgarde du gén. Championnet, qui battit la cavalerie ennemie au combat de Saltzbach. A Bamberg, il pénétra dans les rues de la ville, à la tête de 50 cavaliers, y soutint un combat inégal et meurtrier, et au moment où les Antrichiens le croyaient leur prisonnier, il

s'ouvrit un passage; se distingua de nouveau les 27, 28 et 30 therm., aux altaques de Langfeld, d'Abersman-dorft et de Vallsbach. Le 21 octobre 1796, commandant l'avant-garde de l'armée de Sambre-et-Mense, avec moins de 6000 hommes il battit 11000 Antrichiens; gén. de div. au commencement de 1799, il battit près de Kehl un corps de cavalerie , et en juill. 1799, il fut chef de l'état-major de l'armée da Daunbe; contribua en cette qualité à la déronte du gén. russe Korsakow, et entra dans Zurich. En déc. 1799 . il fut appelé au commandement general de la cavalerie sur le Rhin, et le 9 praira suivant, il seconda les opérations de Moreau qui s'avancait jusqu'aux portes de Vienne. En 1805, il commandait la 1ere division de dragons dans le dépt. de la Somme ; chargé d'un commandement dans la campagne qui ent lieu cette année-là contre les Autrichiens, il se distingua au passage du Danube, à Donawert; culbuta l'ennemi à Wertingen, et contribua avec sa division à l'affaire d'Aibuk; à Mersheim, il fit mettre bas les armes à six bataillons; à Nuremberg, il sit un grand nombre de prisonniers à l'archiduc Ferdinand ; fot nommé sénateur le 14 août 1807 et pair de France par le roi le 4 juin 1814. (T. 7, 8, 10, 13, 16 et 17.)
KLEIN (Jean), sergent att 1020

KLEIN (Jean), sergent au 102° régt. Le 26 sept. 1799, aux batailles de Zurich et de Constance, aidé des caporaux Bouchu et Burget, saute sur îne plèce d'artillerie russe, tue à coups de baïonnette les canonniers qui la servaient, et la ramène avec ses chevaux.

KLISKI, major polonais, puis colonel, mentione honorablement dans le rapport du maréchal Lanues sur la bataille d'Espinosa de los Monteros, en nov. 1808; devenn colonel, il commandait, en 1810, quatre compagnies de voltigents polonais, lors des opérations du 3º corps de l'armée française en Aragon et dans le royaume de Valence. (T. 18 et 20.)

KLOPISKI, général polonais, a fait avec distinction les campagnes de 1810 et 1811 en Espagne; s'est trovei au siége de Tortose eu 1810, et s'est distingné le 25 oct. 1811 à la bataille de Sagonte. (T. 20.)

KNIAZEVVITZ, général polonais,

se distingua dans l'insurrection de 1794 contre les Russes; commanda à l'affaire de Gnikow; deploya beancoup de courage à la bataille de Macijowice. Tout le corps insurgé ayant été extermine, Kniazewitz fut prissur le champ de bataille à la fin de l'action. Délivré aprè- la mort de Catherine, il vint en France, et commanda en second les lég. polonaises; se distingua lors de la reprise de Rome et de la conquête de Naples ; battit plusieurs fois les Napolitains avec des forces inégales, et apporta à Paris les drapeaux pris à la bataille de Novi. Nonmé ensuite commandant de la légion polonaise, il sit avec distinction la campagne de 1802 sons Moreau, et concourut à la victoire de Hohenlinden. Après la paix de Lunéville, il donna sa démission et se retira en Pologne. On lui a néanmoius envoyé, en 1803, la décoration de commandant de la lég.d'honn. Il est lieut.-gen. dans l'armée actuelle de Pologne. (T. 9 et 13.)

KONOPKA, colonel polonais, se distingua particulièrement, le 2 nov. 1810, dans un combat où les Espagnols furent battus, dans le royaume de Murcie; se distingua de nouveau, à la tête du 1er regt. des lanciers de la Vistule, le 16 mai 1811, à la bataille d'Albufera. (T. 20.)

KOSINOWSKI, colonel polonais, se trouvait, en 1810, à la tête des fusiliers du 1er régt. de la Vistule, lors da siége de Tortose. (T. 20.)

KOSINSKI major polonais, se distingua le 27 dec. 1812 dans Castellonde-la-Plana (Espagne). T. 21.

KOSIUSKI, général polonais, a fait la campagne de 1807 en Allemagne. (T. 17.)

KOZIETULSKI, chef d'escadron polonais, fut renversé de son cheval, foulé aux pieds et couvert de contusions, en nov. 1808, sur les hanteurs de Somo-Sierra (Espagne). Devenu major, il fit avec distinction la campagne de France de 1814. (T. 18 et 23.)

KRASINSKI (le comte, Vincent), général polonais, était chambellan de Napoléon, et colonci du 1er regt. de chevau-legers lanciers an service de France. En 1819, il passa le premier le Niemen à la nage , et fut présent à tontes les affaires de cette campagne ; a fait avec distinction la campagne de 1805 en Espagne; nomme gén. de brig. en 1813; fut blessé et fait prisonnier en oct. même année, lors de la retraite de l'armée française ; gen. de div. en 1814. Le 13 mars de cette année, il combattit avec distinction auprès de Reins; ayant coupé la route de Béry-au-Bac, l'ennemi laissa au pouvoir des Français 22 pièces de canen, 5000 prisonniers et cent voitures de bagages; conduisit en Pologne les débits de l'armée polonaise; fit son entrée à Posen le 25 août 1814, et fut nommé par l'empereur Alexandre, au mois de novembre même année, commandant de Varsovie. (T. 18, 22 et 23. )

KRASINSKI (Pierre), capitaine, frère du précédent, fut blessé à Sommo-Sierra, près de Madrid, en 1808.

(T. 18.)

KREUTZER, général de la jenne garde, fut fait prisonnier au village d'Arbesau (Allemagne) en sept. 1813. (T. 22.)

KRIEG (Jean-Frédéric), général de division, ne en 1730 à Lahr en Brisgaw. A seize ans, prit du service en France sous le marechal de Saxe, avec lequel il fit tontes les campagnes d'Hanovre; reent sept blessnres; fut fait capit. de cavalerie à la bataille de Rosbach en 1757; major de cavalerie à la bataille de Minden; en 1760, il protégea la retraite dans l'affaire de Clostercamp, où il recut seize blessures; capit. en' 1780, il fut blessé au siège de Gibialtar; se sit remarquer à celui de Thionville, en qualité de commandant en second de la place; se trouva à l'armée de Custine; devint gén. commandant de Thionville, puis sen. de divis. commandant à Metz; employé à l'armée de l'Ouest, il ent des succès dans plusienrs affaires, et y resta jusqu'à sa nomination an commandement de Paris, place qu'il occupa pendant dix mois; il prit alors sa retraite et mournt dans les premiers mois de l'an 11.

KROHM, capit, de vaisseau, commandait le Patriote, dans l'escadre du contre-amiral Willaumez, en 1806 et 1807 (T. 17.)

KRZYANOWSKI, lieut. polonais, fut tué en Espagne, sur les hauteurs de Somo-Sierra, en 1808. (T. 18.)

LABAFOUR, capitaine an 2° bat. dn 79° tegt. Il avait quarante-ciuq ans de service en 1795, Jorsqu'il arrêta, avec dix hommes, une colonue ennemie de plus de 600, qui se portait sur Auvieres dans le Piemont, et donna le temps aux troupes qui étaient cantonnées dans ce village, de se former, d'attaquer les Piémontais et de les battre. Cette belle action lui valut le grade de chef de bataillon (30 août 1795). (T. 4.)

(T. 4.) LABARBE, lieut. de vaisseau, se trouvait, en 1796, sur la frégate la Virginie. (T. 7.)

LABAROLIÈRE, général, commandait au combat de la montagne Verte et de Pellingen (1792); se trouva aussi à ceux de Martigné-Btiand, do Thuir et du Mas-de-Serre (1793). (T. 18°.)

LABARRE, général, se distingua d'une manière remarquable au siège de Toulon. (T. 2.)

LABARRE, capitaine, aide-decamp du gén. Davonst, fut mentionné honorablement dans le rapport du gén. Desaix sur l'affaire d'Embabeh (Egypte).

(T. 9.) LABARRIERE (N.), lient. au 63° régt., officier de la leg.-d'honn., né à Lantrec ( Tarn ): entra au 2º bat. de son dépt., en qualité de sergent, le 6 juillet 1792, et devint sous-licut. le 1er pluvioce an 2; fit les campagnes des Pyrénées occidentales en 1793, ans 2 et 3, passa ensuite à l'armée de l'Ouest, où il servit pendant l'an 4, et fit les campagnes d'Italie des ans 5, 6, 7 et 8; à la bataille de Novi, il fut fait, sur le champ de bataille, lieut. à la 63° demibrig. ; était au blocus de Génes, et y recut un sabre d'honneur. Pendant les années 9 et 10, il fit partie de l'armée de Portugal, et passa successivement aux camps de Montreuil et de Brest.

LABÉDOYERE (Charles - Angélique-François-Huchet, comte de ), né à Paris en 1786: entra dans la compagnie des gendarmes d'ordonnance et devint aide-de-camp du prince Engène; a fait la campagne de 1808 en Esp.,

oh il fut blessé grièvement; commandait un règt. d'infant, après la retraite de Moscou. Napoléon le nomma en 1815 marée-de-camp, lieut-gén, et pair de France, et lui confia un commandement important à l'armée du Nord; revenu à Paris après le retour du roi, il fut mis en jugement et fusillé le 19 août. (T. 18 et 24.)

LABOISSIERE, gén. de div., st la campagne de 1794 en Allemagne; prisonnier au combat de Tripstadt; rendu à sa patrie, on le vit, en 1796, à la bataille de Biberach, au passage du Val-d'Enser; passa à l'atmée d'Italie; sti la campagne de 1799 et de 1800 dans le Tyrol; commandant une division de cavalerie dans la campagne de 1813 (Allemagne). (T. 3, 7, 11, 13 et 22.) LABORIE (Jean-Baptiste), chef de

bat. au 29e régt. de ligne, membre de la lég.-d'honn., né à Lauresse (Lot), le 29 nov. 1769 : soldat au 1er bat. de son dépt. le 1er juillet 1792; sous-lieut. le 13 mars 1793; se distingua particulièrement à la prise de Trèves, où il commandait une compagnie, et à Kaiserlauter, où il recut trois blessures; assista au deblocus de Landau; fut fait lieut. le 10 germ an 3. Le 6 prairial an 6, avec 60 hommes, il enveloppa dans un bois 300 hussards autrichiens commandés par le prince Hohenlohe. qu'il fit prisonnier avec une grande partie des siens ; capit. le 11 prairial an 7, il battit les Rosses , et leur fit beauconp de prisonniers à la bataille de Zurich ; se distingua au blocus de Génes. Le 18 germinal, à Ponte-Ivrea, à la tête de trois compagnies de grenadiers, il battit les Autrichiens, et quoiqu'atteint de denx coups de feu, il ne vonlut quitter le combat qu'après la défaite de l'ennemi, ce qui lui valut un sabre d'honn.; chef de bat, sur le champ de bataille le 21 fructidor an 8, il commandait en l'an 9 , au passage du Mincio, les grenadiers réunis à l'avantgarde. Ces braves firent des prodiges de valenr, prirent plusieurs pièces de canon et deux drapeaux.

LABOURDONNAYE, général, se

trouva en 1792 au siège et bombardement de Lille; à la bataille de Jemmappes; au combat et à la prise de Liège. (T. 1<sup>ex</sup>.)

LABOUREUR (Gervais), fusilier à la 94° de ligne, né à Syvry-sur-Meuse, succomba le 22 messidor an 8, après avoir tué un officier et deux soldats hongrois.

LABOUVRIE, adjud.-sons-offic. au 50° régt. d'inf., chev. de la lég.d'honn., né à Bousges, dépt. du Cher; porte-drapeau à la bataille de Friedland, son bataillon ayant été enfoncé par la cavalerie enneme, il courut aux grenadiers, et se mettant au milieu d'eux, il leur dit: « camarades, voità l'honveur du régt, c'est à nous de le défendre au péril de notre vie. » Il est mort en Espagne, où il mérita la croix de la lég.d'honneur.

LABRIÈRE, enseigne de vaisseau, mentionné pour sa conduite lors de l'ouragan du 21 juillet 1804. (T 16.)

LABROUSSE (Etienne), soldat au 15° régit. de chasseurs à cheval, ni d Brives (Corrèze). Le 5 mai 1799, assailli par un gros de cavalerie, une balle lui casse le poignet; forcé de làcher son sabre, il saisit un de ceux qui l'entourent, le terrasse, quand un coup de pistolet à bout portant le tue, ainsi que celui qu'il avait terrassé.

LABRUYERE (Pierre), sergent de voltigeurs au 12º d'infant, légère. né à Chivres (Aisne). Au siège de Dantzick, en 1807, traversa trois rangs de palissades et ramena à son commandant qui venait d'être blessé, deux officiers prussiens, en lui disant : Je sais que la vue d'un ennemi vaincu cicatrise les plaies d'un Français. » Le 9 juin 1811, à Soucar (Espagne), il fit prisonniers un capitaine et six soldats de la garde royale espagnole. Le 30 oct. 1812, à l'attaque du pont sur le Jarama, ce sous-officier voyant son lieut. , le brave Gramond, étendo près d'un Anglais, comme lui grièvement blessé, s'avance sons le feu de l'ennemi , prend ce dernier dans ses bras et le transporte au milieu de la colonne anglaise : a voilà , leur dit-il, un de vos blessés . laissez-moi enlever mon officier qui l'est aussi! Les Anglais admirant sa présence d'esprit , le laissèrent agir sans

aucun obstacle. Le lendemain, il sut fait sergent à la même place où il avait sauvé son officier.

LA CAILLE, capitaine de frégate, fit partie de l'expédition du gén. Richepanse à l'île de la Guadeloupe, en 1802, et s'y fit remarquer. (T. 14.)

LACATHELINIERE (Louis Ripault de), chef vendéen, se mit dès le mois de mars 1793 à la tête des paysans du pays de Retz; s'empara du port de St.-Géré, puis de Bourg. Neuf. Il se trouva à l'attaque de Nantes avec sa division; se trouva ensuite avec Charrette aux combats de Torfon et de Montesign. Vers la fin de février même année, attaqué par une colonne à l'entrée de la Forêt de Prince, il la repoussa d'abord; mais batte à son tour et blessé de deux coups de feu, il se réfugia dans une ferme, où il fut découvert, conduit à Nantes, condamné à mort et fusillé. (T. 1 et 2.)

LACENE (Pierre), lieut de voltigeurs du 111° regt. de ligne, né à Bordeaux (Gironde), le 21 mais 1792 élève de l'école militaire de St.-Cyt en 1809 : entra un des premiers dans la redoute de Mojaisk, le 5 sept. 1812, à la tête de trente voltigeurs, s'empara d'une pièce de canon, qu'il tourna contre l'ennemi; blessé à la Moskowa, prisonuier à Wilna le 10 déc.; ayant essayé de s'évader, il fut repris et c induit dans la Tartarie d'Asie. Rentré en France en 1816, cet officier est aujourd'hui 1° s' lieut. dans le 58° régt. de ligne.

LA CHAPELETTE, colonel du 80° régt. d'inf. de ligne, se distingua le 30 avril et le 1° mai 1793, à l'attaque du camp de Sarre. (T. 1° r.)

LACHAUX (Etienne), cavalier an 17° régt., né à Saint-Chaumont (Rhône'): à Sainar, le 23 mars 1795, préféra la mort à la honte de se rendre.

LACHENAIE, adjud.-gén., commandait, le 15 janv. 1794, aux combats de Chauché et de Légé. (T. 2.)

LACOMBE, adjud.-gén., a fait la campagne de 1795 dans le Piémont, et se distingna le 14 oct. aux combats du col de la Croix et de la Novalaise. (T. 4.)

LACOMBE, chef de bat. d'artillerie. (T. 14.)

LACOMBE - SAINT - MICHEL ( Jean-Pierre ), gen. de div. d'artillerie; capit. d'attillerie an 7º régt., où il avait servi avec distinction pendant vingtcinq ans et obtenula croix de St .- Louis, il marcha avec son corps sur Paris en 1789; deputéà la convention, il fut envoyé en Corse et obligé de prendre les armes contre les habitans, il les battit à plusieurs reprises dans les mois de janv., fév. et mars 1794; refusa de rendre Bastia aux Anglais, et fut ensuite obligé d'évacuer cette place. Il reprit son rang dans l'artillerie le 20 mai 1798, et fut ensuite nommé ambassadeur à Naples; revint en France en fer. 1799; employé comme gén, de divis.; se distingua dans la campagne d'Italie en 1805; fit celle de 1806 contre la Prusse, et eut alors un commandement en Hanovre; passa de là en Espagne, et obtint le 27 juillet 1808 l'aigle de grand-officier de la lég.-d'honn. Il était chargé en 1809 de la direction du siège d'Holstarlitz, lorsque la mort l'enleva an milien de ses travaux. (T. 3 et 20.)

LACOSTE, général; fut fait prisonnier dans Reims, en mars 1814. (T. 23.)

LACOSTE, colonel du génie, a fait en cette qualité la campagne de 1807 en Allemagne; a été blessé à Friedland et s'est distingué au siège de Dantzick; deveun gén. aide-de-camp de l'empereur, il passa à l'armée de Depagne, et se fit rémarquer le 21 février 1809 au second siège de Sarragosse, où il fot tué. (T. 17 et 18.)

LACOSTE (Etienne - Clément), major au 96° régt. de ligne, membre de la légion-d'honneur, né à Romans (Dronie), le 27 déc. 1773, entra an service dans un bat. de son dépt. le 12 août 1792; lieut. le 17 nov., passa à l'armée des Alpes; employé au siège de Tonlon, en qualité d'officier d'éclaireurs ; à l'armée des Pyrénées Orientales, il s'elanca un des premiers, avec un sergent, à l'attaque de la redoute de la Seine, fit quinze prisonniers, et recut un conp de fen à la bouche; cette action lui merita le grade de capit. adjudantmajor. Le 26 thermidor, à la bataille de St.-Laurent de la Mouga, il sut blessé de nouveau ; remarqué à celle d'Arcole ; fit partie de l'expédition d'E-

gypte, et se distingua particulièrement au premier assaut d'Acre, où il reçu un coup de feu, et à la bataille d'Hesber; chef de bat. sur le champ de bataille le 10 brum. an 8; eut la jambe cassée à la bataille d'Alexandrie.

LACOUR, gén.; le marée. Masséna lui contia le commandement destronpes du siège de Naples, le 26 fév. 1806. (T. 16.)

LACOUR, chef d'escadron au 19° regt. de chasseurs, fut tué le 8 sept. 1795 près d'Oppladeu, à l'attaque d'un pont sur la Wipper. (T. 4.)

LACROIX, chef de brig., commandait, le 17 avril 1801, 200 hommes, à Rahmanieh (Egypte). (T. 14.)

LACROIX, chef de la 37° brigade, vétéran de l'armée d'Allemagne, agé de plus de 60 ans, se distingua particulièrement en 1799, aux combats de Feldkirch et à la bataille de Stokach. (T. 10.)

LACROIX, colonel, aide-de-camp du vice-roi d'Italie, se distingua d'une manière remarquable le 25 mai 1809, an combat de San-Michele. (T. 19.)

LACROIX, chef de bat. au 14° régt. d'infant. de ligne. Voyez BU-GEAUD, colonel.

LACROIX, adjud.-gén., a fait avec distinction la campagne de 1799 en Italie. (T. 10.)

LACROIX, capitaine de grenadiers au 55° régt., avait pris le commandement du bataillon, au moment où le chef blesse venait de se retirer; frappé presque aussitôt d'une balle à la tête, et d'une voix forte, commande encore: en avant! Il retombe et expire.

LACROIX, sergent-major au 14° régt. d'inf. de ligue, se fit remarquer par son courage au combat de l'Hôpital en Savoic, le 28 juin 1815. Voyes BUGEAUD, colonel.

LACROIX, caporal, mentionné honorablement dans le rapport du génér. Junot, sur le combat de Loubi en Syrie, 1700. (T. 10.)

rie, 1799. (T. 10.) LACROIX (Pamphile), général, a fait partie de l'expédition de Saint-Domingue; il a écrit des memoires pour servir à l'histoire de la révolution de cette ile. (T. 14.)

LACROSSE (Jean-Baptiste-Raimond), contre-amiral, né à Meilhan (Gironde), le 7 sept. 1761; gardemarine en 1799; enseigne en 1782; lieut. de vaisseau en 1786; charge en 1792 de pacifier la Martinique et la Guadeloupe, remplit le but de son exrédition sans effusion de sang, et battit les Anglais sur terre et sur mer ; chef de div. te 1er venden. an 5; contreamiral en l'an 6; fut ensuite nommé commissaire de marine pour l'organisation de l'armement relatif à la descente en Angleterre; reent en l'au 9 le commandement d'une division avec le grade de capitaine-général de la Guadeloupe; s'empara pendant la traversée de plusieurs navires anglais; fut élu chef de l'armée de cette colonie, après la mort du gen. Richepanse ; parvint à calmer l'agitation qui régnait dans cette île et à soumettre les rebelles; rentrant en France sur la frégate la Didon, vint dans l'ignorance de la guerre, se jeter an milieu de la flotte anglaise qui croisait devant Brest, et s'empara néanmoins en sa présence de la corvette le Laurier. Rentré à Paris, il reçut, après la mort de l'amiral Bruix, le commandement en chef de la flottille, qui lui dut sa conservation lors de la fameuse affaire des brûlots. ( C'est à tort que cet article a été placé à la lettre C, le lecteur est prié de regarder celui de la page 109 comme nul). (T. 3, 7, 8, 14 et

LACUEE (Antoine), colonel du 63e régt. d'inf. de ligne, fut tué le 8 fev. 1807, à la bataille d'Eylau, après avoir été blessé deux fois et être revenu au feu malgré les chirurgiens qui vou-

laient l'arrêter. (T. 17.)

LACUÉE (Gérard), né à Agen (Lot-et-Garonne), frère du précédent, capit. d'etat-major, officier très-distingué, fut blessé lors de l'entrée des Français an Caire, en 1798. Devenu aide-de-camp de Bonaparte, ce fut lui qui fot chargé de complimenter le gén. Melas, lors du traité d'Alexandrie en 1800, an nom du premier consul ; tué à l'attaque des ponts sous Gunzbourg, le 9 octobre 1805, à la tête du 59° régt. de ligne. Une rue de Paris porte son nom. (T. 9, 13, 14 et 15.)

LADOUCE, capitaine au 61º régt. de ligne, cité pour la valeur qu'il dé-

ploya le 17 fév. 1814, an siège d'Hambourg, où il fat blessé.

LADUGE (François), aide canonnier, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801.)

LAFAILLE, capitaine du génie, se distingua particulièrement le 20 juin 1808, devant Gerone (Espagne), où il fut un des premiers à monter sur les remparts. (T. 18.)

LAFARELLE, adjoint dans l'arme da génie, se fit remarquer, le 28 juillet 1794, à la prise de l'île de Catzand ou Cassandria (Hollande); se distingua de nouveau, le 25 août, au siège et à la prise du fort de l'Ecluse. (T. 3.)

LAFARGE, capitaine, mérita les éloges du gen. Suchet, pour sa conduite au siège et à la prise de Lérida,

le 14 mai 1810. (T. 20.)

LAFARGUE, capitainede vaisseau, commandait le Patriote de 74 canons, lors de l'expédition d'Irlande, en 1796.

(T. 7.) LAFARGUE, chef d'esc. du 13º régt. de cuirassiers, se distingua en 1813, an combat de Castalla (Esp. ).

(T. 21.) LAFARGUE (Pierre), volontaire, était détache en tirailleur dans les environs de Saverne, lorsqu'il fut atteint d'une balle à la cuisse ; conservant son sang-froid, il l'arrache et en charge son fusil, qu'il tire sur l'ennemi, en disant : Tiens, voilà comme les Français se

battent. LAFAYETTE (lemarquis, Marie-Paul-Joseph-Roch-Yves-Gilbert Mottiers de), né au château de Chavagnac (Haute-Loire), le 6 sept. 1754; se dévoua à l'âge de 19 ans, à la cause de l'indépendance américaine; partit pour l'Amérique, débarqua aux Etats-Unis ; devint le compagnon et l'ami de Washington; blessé à la bataille de Brandywine , le 11 sept. 1777 , il eut pendant deux ans des commandemens principaux et plusieurs succès militaires, dont il fut re nercié par le congrès. Lorsque les Etats-Unis eurent été reconnus par Louis xvi, il revint en France, et Franklin lui remit de la part du congrès une épée ornée d'emblèmes. Avant obtenu des secours d'hommes, de vatsseaux et d'argent , Lafayette repartit pour l'Amérique; commanda en

1780 l'avant-garde de Washington; défendit en 1781 la Virginie contre les forces supérieures de lord Cornwallis, l'enferma dans sa position; la capitu-lation de York-Town fut le fruit de cette campagne. Lafayette, à son retour, fut chef d'état-major du comte d'Estaing, et lorsque la paix fut signée, il alla visiter les Etats-Unis; son voyage Int un triomphe ; député aux états-généraux, il présida l'assemblée dans les nuits des 13 et 14 juillet, et fut à la tête de la députation envoyée le 15 à Paris; fut proclamé commandant-gen. de la garde nationale; fit démolir la Bastille; il prédit alors que la cocarde tricolore ferait le tour du monde; sauva dans la matinée du 6 oct., à Versailles, la vie du roi, de sa famille et de ses gardes-du-corps, servit avec un égal dévouement la sûreté publique et les intérêts sémocratiques, et refusa, dit Bouille, d'être dictateur, licut .- gener. du royaume et connétable. Lorsque la guerre lut sur le point d'être déclarée, il reçut le commandement de l'armée du centre, établit en France l'artillerie legère et sit quelques antres innovations. Après la journée du 10 août, Lafayette se voyant proscrit et ne voulant ni exposer ses troupes et la frontière, ni se rendre aux alliés, partit avec quelques amis pour un pays neutre, après avoir pris toutes les précautions en son pouvoir pour que l'ennemi ne put profiter de cette circonstance. Tombé entre les mains des Antrichiens, il fut enfermé avec sa famille à Olmütz, et ne fut relâché qu'après plus de cinq années de detention, sur la demande du gen. Bonaparte. M. de Lafayette a été dans les cent jours membre de la chambre des représentans; il est aujourd'hui à la chambre des députes, et, constant dans ses paroles, ses actions et ses principes, il défend la doctrine des droits contre la doctrine des priviléges. (T. 1, 2, 12 et 24.

LAFERIERE - L'EVÉQUE (le comte, Louis-Marie), colonel, né à Rédon, le 9 avril 1776 : était en 1802 chef d'esc. au 2º règt. de hussards, et major en 1805; commanda en cette qualitéle 3º régt. de hussards, à la bataille d'fèna, où il reçut une blessure grave; colonel pen de temps après, il passa en Espague avec le même régt.;

se distingua à la bataille de Tudela, et dans la retraite du Portugal sous Massena, où il recut une nouvelle blessure. qui le força de s'eloiguer de l'armée; fut nomme gen. de brig. en 1811, et peu de temps après il obtint le titre de comte. Entin en 1813, il commanda les grenadiers à cheval de la garde; se distingua pendant les campagnes de Saxe et de France. En 1814, il delogea de Reims et de Champ-Aubert le corps russe du général Saint-Priest: à Craone, il ent une jambe emportée d'un coup de canon. Après la restauration, il fut nommé inspect.-général de cavalerie dans les 13º et 22º divis. militaires; en janv. 1815, il obtint le commandement de l'école de cavalerie établie à Saumur. Au retour de Napoléon , il fut créé pair , et continué dans ce dernier commandement, qu'il a conservé depnis. (T. 19, 20 ct 23.)

LATFIN, grenadier, mérita des éloges du gén. Reynier, pour sa belle conduîte à l'attaque du village El-Arich (Expres. 1700). (T. 10)

Arich (Egypie, 1799). (T. 10.)

LAFITTE (M.P.), gén. de brig., commandant de la lég.-d'honu., chev. de St.-Louis, nú le 28 sept. 1774, attaqua vigou ensement les Russes, les poussa sur Zobten, et les forca à repasser une seconde fois la Bober (Allemagne), dans le mois d'août 1813; commandant militaire en 1814 à Privas; fit aussi la campagne de France de 1815. (T. 22, 23 et 24.)

LAFITTE (Etienne, baron de), lient.-colonel, officier de la légiond'honneur, chevalier de St.-Louis, né le 23 jain 1774, à Tizac (Gironde) : entré au service dans le 2º bat. de la Gironde le 18 sept. 1791; successive-ment lieut., capit., chef d'ese; an 26° régt. de dragons, et lieut.-colonel; a fait toutes les campagnes depuis 1792 jusqu'en 1815; fut blessé d'un coup de feu à la prise de Traéta, où sa belle conduite fui mérita le grade de souslient. Cet officier ne se fit pas moins remarquer à la bataille de la Trébia, où il fut fait lient, sur le champ de bataille. Le 21 vendém. an 8, dans une expédition à Deva (Gênes), Lasitte, secondé de quelques braves, fit mettre bas les armes à 264 hommes et six officiers. Le 19 janvier 1811, devant Badajos, à la tête de deux compagnies de dragons, fit prisonnier un carré formidable d'inlant, et ne se distingua pas moins pendant le siège de cette place, en traversant les lignes entiemies à la tête de 220 chevaux, chargé d'une expédition périlleuse. Le baron de Lafitte a cié blessé à Friedland, devant Badajos et à Leispsick, où, à la tête d'un escadron de chasseurs à cheval de la garde, il prit quatre escadrons de cuirassiers autrichiens. (T. 23.)

LAFFITE, lieuten de vaissean, se trouvait à bord de la srégate l'Africaine lors de l'expédition de l'amiral Ganteaume dans la Méditerranée.

(T. 14.)

LAFOND, chef de bat., se distingua à la défense du pont du Var en 1800; fit la campagne dite d'hiver, en Allemagne, sous les ordres de Moreau. Ce fut lui qui, en avril 1815, fit rassembler les officiers à demi-solde de Nimes, et les organisa en bataillon sacré. (T. 12, 13 et 24.)

LAFOND-BLANIAC, lient.-gén. Voyez BLANIAC et ajoutez T. 16.

LAFOND ( Mathias ), capit. de vaisseau, chef de l'état-major de la flottille de Boulogne, né le 6 juillet 1769 au Conquet (Finistère) : entré dans la marine de Brest en qualité de pilotin, s'embarqua le 15 mai 1781 sur la flute la Loire, et y resta jusqu'au 15 dec. 1783; parvint rapidement second et premier pilote; enseigne de vaisseau non entretenu; assista au siége de Cagliary en Sardaigne; heuten, de vaisseau; aide major de la marine; adjud.-gén. par intérim et capitaine de frégate; adjud de la marine ; fit partie de l'expédition d'Irlande; capit. de vaisseau, adjoint à l'amiral Bruix; fit la campagne de l'an 7 avec distinction sur le vaisseau l'Ocean ; commanda en chef les forces navales stationnées aux îles du Vent , jusqu'à la déclaration de guerre; revint alors en France et fut nonime chef de l'état-major-général de la flottille de Boulogne et offic. de la légion-d'houneur.

LAFORGE, sous-lient., mentionné honorablement dans un rapport du gén. Championnet. (T. 9)

LAFORGE, grenadier à la 27° demi-brig. d'inf. de ligne, tua seul cinq boulans à l'attaque du pout de Lodi; à chaque conp que portait ce brave, il s'écriait : « point de quartier, si vous s'écriait : « point de quartier, si vous ne rendez les armes. » L'intrépidité que ce grenadier déploya dans cette occasion décida la déroute d'un escadron entier.

LAFOSSE (le baron, Jacques-Mathurin), maréc-de-camp d'infant., né à Lisieux, le 10 mars 1757 : entra au service à 18 ans dans le regt. de Blaisois; il y servit jusqu'à la révolution, époque à laquelle il devint capit. d'un bat, de volontaires du Finistère ; major du 44º regt. le 22 déc. 1803 ; colonel le 4 janvier 1806; offic de la leg. d'honn, le 30 mai 1807, et peu. de temps après, baron avec majorat et une dotation de 6,000 fr. Employé en Espagne en 1808, il se distingua le 28 oct. à Lérida ; gén. de brig. le 6 juillet 1811, il se signala à l'attaque de Cifuentes, et commanda en 1813 le dept. du Trasimène; fut employé pendant les cent jours au commandement des gardes nationales actives dans la 16º div. milit.; est aujourd'hui retraité à Lisieux. (T. 17 et 20.)

LAGARDE, adjudant, aujourd'hui maréc.-de-camp, mentionné honorablement, et proposé pour le grade de chief de bat. dans une affaire contre Mourad-Bey, en 1800 (Egypte). (T. 12

et 18.

LAGORSE (Pierre), soldat an 12º régt. de chasseurs à cheval, né à Brives (Corrèze); faisant partie d'un détachement envoyé pour s'emparer d'une redoute, il franchit le premier le fosse, senverse la palissade, sabre les canonniers sur leurs pièces, et succombe au moment où le succès couronne son entreprise.

LAGRANGE, colonel do 7º régt. de chasseurs à cheval, fut blessé à la bataille d'Heilsberg, le 10 juin 1807; sait prisonnier en Espagne après la bataille de Baylen en 1808; échangé, il fit encore la campagne de 1809; devint gen. de div. (T. 17, 18 et 19.)
LAGRANGE-CHANCEL, capit.,

LAGRANGE-CHANCEL, capit., petit-fils du poète de ce nom, auteur des *Philipiques*, perdit la vie le 11 sept. 1813, à l'affaire sur le Lobregat (Espagne). (T. 22.)

LAGRANGE (Gabriel), lieuten. au 7º régt. de ligne, né à Limoges (Haute-Vienne) le 15 sept. 1788; vé-

lik dans la garde en 1805, sons-lieut. m39e de ligne en 1811; lient. en 1813; a fait les campagnes de Prusse, Pologne, Antriche, Espagne et de Saxe; a été blessé en Espagne à la montagne de l'Escaraga et au siège de Castro; attaqué par des guérillas, au moment où il commandait l'exercice, il s'embusqua avec trois homines, et sontint une fusilade prolongée qui eloigna l'ennemi; fut cité pour avoir passé le Duero à la nage à Tordesillas (Fspagne), en oct. 1812; recut trois coups de lance de-vant Colberg (Silésie); passé en 1817 an Mexique, où il a combattu en qualité de lieuten.-colouel jusqu'en 1818. (T. 21.)

LAGRANGE (le comte, Joseph), lieut -gén., né le 10 janvier 1761, dans les environs d'Auch ; commença à servir dans les premières guerres de la révolution ; suivit Bonaparte en Egypte, en qualité de général de brig., et sut charge : son retour de l'inspection générale de la gendarmerie; gén. de div., commandant de la 14º divis. militaire; grand-officier de la légion-d'honneur; fut mis en 1805 à la tête de l'expédition qui alla attaquer les colonies anglaises, et secourir St.-Domingue, assiège par les Noirs. Revenu en France il commandait au mois de jauvier 1806 une division de l'armée du Nord contre les Prussiens, et fut appelé au mois de nov. au gouvernement genéral de la Hesse; entra depuis au service du roi de Westphalie, qui le nomma son ministre de la guerre et son chef d'étatmajor au mois de sept. 1807; passa à l'armée d'Espagne en 1808, et tit la campagne de 1813 en Aliemagne; le général Lagrange fit celle de 1814, pendant laquelle il se fit remarquer, notamment le 10 février, au combat de champ-Aubert, où il fut blessé à la tête; retraité le 4 sept. 1815; il a été nomme le 22 juillet 1818, inspecteurgénéral de la gendarmerie royale. (T.9, 10, 11, 12, 14, 18, 22, 23 et 24.)

LAGRAVE, chef d'escadron, l'un des aides-de-camp du gén. Junot; se distingua à la tête d'un bataillon de grenadiers et voltigeurs, le 10 avril 1810, au siége et à la prise d'Astorga. (T. 20.)

LAGRENADE, brigadier au 110

régt. de hossards. Voyez MOREAU, maréchal-des-logis.

LAGRENOIS, lancier ronge dans la garde impériale, se distingua particulièrement le 5 janvier 18 4, avec 25 de ses camarades qui chargérent et définent complètement 200 cosaques.

LAGRET, capit. de la 70° demibrigade, fut tué an village de Turbigo (Italie) en 1800. (T. 13.)

LAGUETTE DE MORNAY, chefa des d'honn., né à Nantua (Ain) vers 1780; élève de l'école polytechnique, et ensuite de celle de Châlons; entra dans le 6° régt. d'art. à cheval; fit les campagnes d'Austerlitz, d'feina, d'Eylan; passa dans la garde impériale et eut le bras emporté à Wagram; admis à la retraite, il fut nommé eu mai 1815 deputé à la chambre des representans, et fut un des commissaires euvoyés dans les derniers jours de juin à l'armée campée sons Paris.

LAGUILLERMIE (Goillaume), chef de bat. au 22° régt. d'infanterie legère, officier de la lèg.-d'honn, né à Lectour (Gers): ayant reçu l'ordre, en mars 18-3, d'aller avec sa troupe prendre une position entre Wittenberg et Berlin, il fut rencontré par 3000 cosaques qui le somment de se rendre, il répond en faisant feu et repousse l'ennemi. Sa valeur dans cette action lui valut la decoration de la lèg.-d'honn. Il fut tué le 12 août suivant dans un combat contre les Russes.

LAHARPE (Emmannel-François). général, né à holl en Suisse, le 27 sept. 1754; capit. des troopes bernoises au service de la Hollance, le 12 mai. 1773; fit la campagne de la Bohême en qualité d'aide-de-camp du prince royal de Prusse; donna sa démission le 31 oct. 1791, et obtint le même jour au service de France le grade de lieut.colonel au 4º hat, de Seine-et-Oise; fit le campagne de 1792 à l'armée du centre, où il se distingua par son courage. En l'an 2, il sit partie de l'armée d'Italie , et s'y fit remarquer en qualité de gén. de brig., principalement pendant les jours complémentaires de l'an 2, à l'attaque du poste de St.-Jacques; à celle du château de Cossaria, et au combat de la Roquette du Cairo, où l'ennemi fut repoussé sur tous les points. Le 6 messidor, il déploya beaucour de valeur coutre les Autréchiens, aux avant-postes de Vado et de Tersanno; il commandait alors l'avant-garde de l'aile droite aux ordres de blassena; contribua aux succès de l'ouverture de la campagne de l'an 4; son nom se rattache aux victoires de Monrenote, de Millésimo; fut tue le 18 flor. an combat de Fombio. (T. 3, 4, 5 et 8.)

LAHORIE (Victor-Claude-Alexandre Fanneau de ) , gen. de brig. ; né à Gavron (Mayenne), le 6 janv. 1766; obtint en 1792 le commandement d'un bat, de l'Orne ; fit la guerre avec distinction et devint, pen après, adjud .gen., chef d'état-maj. du gén. Moreau, lors de la retraite de Dessole ; rentre en France avec l'armée du Rhin, après la paix de Luneville ; fut accusé en 1804 d'avoir secondé les projets de Pichegrn. Il parvint à passer en pays étranger; rentra ensuite en France; se compromit de nouveau; fut long-temps detenu à la Force, et devint, le 27 oct. 1812, du fond de cette prison, l'un des instru-mens les plus actifs de la conspiration de Malet; traduit devant une commission militaire spéciale, Lahorie fut condanné à mort le 28 oct., et fusillé le 29. (T. 13.)

LAHOUSSAYE (Armand-Lebrum, baron de ), lieut.-gén. de cavalerie, né le 20 oct. 1768: entré jeune au service, s'éleva rapidement jusqu'aux grades de colonel et de général de brigade, qu'il obtint en 1804 avec le titre de commandant de la légion-d'honneur; fit les campagnes de 1805, 1806 et 1807 contre les Prussiens et les Russes; se distingua particulièrement à la bataille d'Eylau, et le 14 maiil fut nommé gén. de div.; employé en Espagoe en 1808, il contribua en déc. à la prise de Madrid, et prit possession du palais de l'Escurial; en janv. 1809, il soutint nne attaque très - vive an combat de Prieras; fit ensuite partie do 5º corps, où il se signala an passage du Tage le 8 août ; se fit remarquer à Taragone, à Villar-del-Orno ; au pont d'Occana, il fit 1200 prisonniers; partit en 1812 pour la Russie; fut prisonnier à la Moscowa; employe en juin 1815 dans le 1er corps d'armee du Nord, 2e divis.

de cavalerie; conservé dans l'état-major de l'armée après le second rétablissement des Bourbons, il fut nommé en janv. 1819 commandant de la 14° div. à Caen. (T. 17, 18, 20 et 21.)

LAHÒZ, général, fit avec distinction la campagne de 1797 en Italie, à la tête d'une légion lombarde. (T. 8.)

LAHURE ( Louis-Joseph ), lieut .gén., chev. de St.-Louis, commandant de la leg.-d'honn., né le 29 déc. 1767, à Mons; sous-lieut.; capit.; chef de bat.; chef de brig. de la 15e d'infant. légère, le 5 juillet 1795 ; gén. de brig. sur le champ de bataille de la Trebia; a assisté à toutes les batailles et à presque tous les combats qui ont eu lien depuis 1792 aux armées du Nord, de Sambre-et-Mense, d'Italie, de Bonie, de Naples, etc.; a reçu pendant la campagne de Naples en 1798 un sabre d'honneur; commandant le dépt. du Nord à l'époque des deux invasions; s'est fait remarquer par son dévouement et son patriotisme; on lui doit la conservation de plusiems places importantes de ce département ; baron en 1813; a recu des lettres de naturalisation en 1814; a cessé d'être employé à la seconde restauration. En 1818, il a obtenu la retraite de maréc.-de-camp, avec le grade de lieut.-général. (T. 8

LAIGH, sergent, mentionné honorablement dans le rapport du maréchal Lesebvre, sur l'attaque de la Basse-Vistule, le 26 avril 1807. (T. 17.)

LAIGNEL, capitaine de vaisseau, commandait le Jupiter, de 74 canons, au combat de Santo-Domingo, 1805. (T. 17.).

LAINE (Pierre-Marie), capitaine, aide-de-camp du général de brigade Grigny, né à Nantes, le 22 décembre 1768 ; fusilier an 1er bat. de la Loire-Inférienre ; avait fait les campagnes des ans 1 et 2, lorsqu'il fut, avec son hat., employé à l'expédition de St - Domingue ; combattit dans toutes les affaires qui eurent lieu; fut fait sons-lient. et lient.; ensuite attaqué par deux corsaires auglais le 9 juillet 1793, cet officier contribua à la victoire et recut un conp de feu ; embarqué de nouveau sur l'Embuscade, il contribua à la prise d'un navire anglais. De retonr en France, il fut employe à l'armée de l'Ouest;

espit le 1er pluviôse an 3; il déploya en plusieurs occasions son intrépidité et son sang-froid; le 4 frim. an 9, il était aide-de-camp du génér. Grigny; plusieurs personnes sauvées des flots, un vieillard arrache à un incendie, sont encore des titres non moins honorables ponr ce brave officier.

LAISNE (Jacques), caporal à la 3º de ligne, ne à Belfort (Haut-Rhin). Le 10 florent an 8, Laisne, blesse à mort au siège de Gênes, encourageait encore ses camarades à faire leur de-

voir.

LAJAILLE ( le chevalier ) , officier vendéen, cité pour le dévouement constant qu'il porta à Charette, lorsque tont le monde abandonnait ce général ; tué en 1 706 près du village de la Chauvière, commune de Froidefond. (T. 5.)

LALIS, capitaine des grenadiers du 16º regt. de ligne: à la prise de l'île de Cassandria, le 28 juillet 1794, il se jeta le premier dans un bateau, sous le feu de l'ennemi, et par sou exemple electrise ses soldats. ('P. 3.)

LALLEMAND (le baron, Dominique), embrassa fort jeune la carrière des armes, était maréchal-de-camp en 1814, lors de la rentrée des Bourbons; fut nommé lieut .- gén. an retour de Napoléon; combattit à Waterloo à la tête de l'artillerie de la garde, et revint ensuite sous les murs de Paris, avec l'armée qu'il suivit au-delà de la Loire; compris comme son frère dans l'ordonnance din 24 juillet 1815, il est devenu en Amérique fondateur de la colonie formée au Texas par des réfugiés francois, sous le nom de champ d'asile.

LALLEMAND (le baron, François-Autoine, frère du précédent, maréc. de-camp de cavalerie, né à Metz, le 23 jun 1774 : entra jeune au service et devint aide-de-camp du gén. Junot; remplit une mission du premier consul auprès du gén. Leclerc , lors de l'expédition de St.-Domingue en 1802; co-, lonel du 27º regt. de dragons, il se distingua en plusieurs occasions pendant les campagnes de 1805, 1806 et 1807, et obtint la eroix d'officier de la leg.-d'honn. le 11 juillet 1807; passé en Espagne en 1808, il battit le 11 juin 1812 à Magnilla une colonne de cavalerie anglaise, obtint encore

d'autres succès dans la péninsule, notamment le 13 déc. 1812, près d'Alicante, sù il culbuta une division espagnole; concourut en 1814 à la défense du territoire français; nommé en 1815 lieut.-gen. et membre de la chambre des pairs par Napoléon, il combattit à Fleurus et à Waterloo; compris dans l'ordonnance du 24 juillet 1815, ce général est aujourd'hui retiré en Perso.

(T. 20, 22 ct 24.)
LALLEMANT (Albert - Pierre-Louis Gabriel), capit. au 2º régt. d'artillerie à cheval, membre de la légiond'honn., né à Paris le 30 sept. 1786; élève sons-lieut. d'artillerie le 1er oct. 1806; lieut. le 1er janv. 1808, et capit. le 16 annt 1811; a fait les campagnes de 1808 et 1809 à la grande armée ; 1871 en Italie, 1812 en Russie, 1813 en Saxe, 1814 en France. Cet officier, quoique blesse le 29 mai 1809 dans l'île de Loban, a combattu aux batailles d'Essling et de Wagram sa blessure encore ouverte, et recut la décoration de la lég.-d'hoan, de la main de l'empereur, par suite de sa conduite; ce capitaine ne montra pas moins de valeur aux batailles de la Moskowa, de Leipsick , d'Arcis , de St.-Dizier et de Villenoz.

LALLIER, capit., vent s'ensevelie sous les rnines de Bellegarde, plutôt que de rendre la place aux Espagnols qui l'assiégeaient, le 24 juin 1793. T. 1er.

LALLIER, chef de bat. d'artillerie, faisait partie du petit nombre de braves qui défendirent si vaillamment la place d'Huningue en août 1815. (T. 24.)

LALONDE, capitaine de vaisseau, commandait l'Indomptable, lors du combat d'Algésiras en 1801; périt vic-time de son dévouement. (T. 14.)

LAMARCHE (Joseph Drouot), gén. de div., né h Wiche (Vosges), le 14 juillet 1733; dragon au regt. de Frise en 1751; lieut. en second dans Campfort-dragons, le 1er janv. 1760; capit. en second le 13 sept. 1761; lieut.-colonel du régt. de colonel-général des hissards, le 1er mars 1784; colonel du même régt. le 25 juillet 1791 ; maréc.-de-camp le 100ct. 1792, et gén. de div. le 8 mars 1793 ; commandant de l'avant-garde de l'armée des Ardennes eu 1792; déploya les

plus grands talens militaires et obtint des succès dans de nombreux combats; rejoignit l'armée, quoique malade, au moment de la trahison de Dumonrier; ranima le conrage des soldats et obtint le commandement de l'armee des Ardennes. Le 14 avril, il marchasur Valencienne, et attaqua avec soccès le camp de Famars; epiouva ensuite quelques revers, et fut suspendu le 30 juillet 1793 injustement par le comité de sa-Int public; resta sans emploi jusqu'en. l'an 8, qu'il obtint du 1er consul le commandement de la 9º demi-brigade de vétérans en activité. (T. 1 et 3.)

LAMARCO Gnillaume-Francois), capit. de cavalerie, lieutenant en premier aux grenadiers à cheval de l'exgarde, efficier de la lég.-d'honn., né à Dun (Meusy), d'abord simple brigadier an 8e de hussards, il se fit remarquer dans la rade de Bonlogne. En 1800, élevé an grade d'adjud.-major au 13º cuirassicis, il se précipita dans les rangs ennemis et reent plusieurs coups de sabre; donna de nombreuses prenves de valeur à Lerida, à Tortose et à Valence ; fut blessé à Hanau; deux fois démonté à Waterloo, il combattit cucore long-temps à pied.

LAMARES, sergent-major au 70° régt. de ligne, cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

LAMARLIERE (Antoine Nicolas-Colier, coarte de), né à Crepi (Marne), le 3 déc. 1745; en 1761, lieut. au regt. Dauphin, infanterie, et successivement sons-aide-major et aide-major du même regt.; fit la campagne de 1762 en Allemague, et sut blessé au bombardement de Haro; passe en Corse avec son régt., il fit la campagne de 1769. En 1778, major an regt. provincial de Grenoble, et lient. de roi; chargé du commandement des ville et citadelle de Montpellier; colonel du 14º regt. d'inf.; maréchal-de-camp le 21 aont 1792; commanda l'avantgarde de l'armée du Nord, et se fit remarquer par ses talens militaires. En 1793, à la même armée, il battit les Autrichiens postés entre Wassemberg et Berghem; remplit ensuite les fonctions de chef d'état-major aux armées du Rhin et des Ardennes, et fut élevé an grade de gen. de div. le 5 avril 1793;

repoussa les Hollandais le 24 mai à Boucy-lez-Turcoing. Après avoir remporté de nouveaux avantages dans la guerre de postes, il commanda Lille et les troupes campées sous ses murs; dénoncé par un gén. nomme Lavalette, créature de Robespierre, il fut indignement traduit an tribunal révolutionnaire de Paris, qui le condamna à mort le

25 nov. 1793. (T. 1er.)

LAMARQUE (le comte. Maximilien ) , lieut .- gen. , né à Saint-Sever , le 22 juillet 1770 : soldat en 1792 , devint, an bout de quelques mois, capit. des gienadiers de Latour-d'Auveigne; fit la campagne de 1793 à l'armée des Pyrénées occidentales. Le 3 février, recut deux biessures graves, en ariétant une colonne espagnole avec nne scule compagnie; plus tard, il s'empara de Fontarabie, avec 200 grenadiers, ce qui lui valut le grade d'adjud -gén.; employé depuis aux armécs d'Augleterre et du Rhin, il fut nommé gén. de brig. en 1801 ; se distingua en cette qualite à la bataille de Hohenlinden. Après la paix de Lunéville, il commanda une division sous les ordres de Leclerc; fi. la campagne d'Allemagne en 1805; rejoignit ensuite les troupes qui marchaient sur Naples ; se fit rem rquer au siège de Gnète; battit en 1807, près de Marathea, 1200 Anglais, et s'empara de la ville, où il sit 1800 prisonniers. Ces succès lui valurent le grade de gén. de div. le 6 déc. même année. Joseph le nomma son chef d'état-major, titre qui lui fut ensnite con-servé par Murat, qui lui confia en oct. 1808 le commandement de 1800 hommes d'élite, avec lesquels il enleva anx Anglais l'île de Caprée, anjourd'hui Capri; ce fait d'armes fut considéré par Napoléon comme un des plus brillans; il se distingua ensuite à la tête d'une division dans la Haute-Italie, à Villa-Nova, à Oberloitz, à Laybach, enfin à Wagram, où il eut qua re chevaux tnes sous lui ; employé en 1812 en Russie, ensuite en Espagne; nommé au retour de Napoléon commandant de la 1ere divis, milit, et gén. en chef de l'armée de la Loire; sit ses efforts pour pacifier la Vendée, et après avoir ob-tenu quelques succès à la Roche-Servières, il signa à Chollet une pacification, le 26 juin 1815. Ce général est anjourd'hui en Allemagne. (T. 1, 3, 19, 20, 21, 22 et 24.)

LAMARQUE - D'ARRONZAT (le baron), maréc.-de-camp, officier de la lég.-d'honn., chev. de St.-Louis et de la couronne de ser, né à Drazon (Basses-Pyrénées); capit. en 1791 au 1er bat. des Landes; sit la guerre des Alpes, au siège de Toulon, les premières campagnes d'Italie, celles d'Egypte, d'Allemagne et d'Espagne sans interruption, jusqu'en 1814. Au combat d'Arcole, il fit 200 prisonniers et prit lui-même un commandant eunemi. La conduite de cet officier à Essling et à Wagram, où il commandait le 3° régt. d'inf. légère, fut récompensée par la décoration d'offic. de la lég.-d'honn le titre de baron avec une dotation; il ne se sit pas moins remarquer le 3 mai 1811 au combat de Figuières et à la bataille d'Altafulla, le 24 janvier 1812, où avec deux bataillons il enleva les positions de l'ennemi et leur fit 1500 prisonniers; marec.-de-camp le 34 mai 1812, il commanda Lérida en 1813.

LAMARRE (Jean-Baptiste), serg. à la 60° de ligne, né à Corneil (Eure). Le 27 fructidor, atrêta avec quatre hommes une compagnie anglaise descendue à Porto-Ferrajo, et la força de

se rembarquer.

LAMARRE - LAMEILLERIE, capit. de vaisseau; commandait l'Hortense, de 40 canons, le 18 janv. 1805.

(T. 16.)

LAMARTILLIÈRE (le comte de), gén. d'artillerie, né en 1732, entra au service en 1757, comme lieut. d'artillerie, et fit la guerre de 7 aus; employé depuis à la Gnadeloupe, il y servit d'une manière distinguée. Colonel en 1780, il fit tontes les compagnes de la révolution, et contribua au succès des plus importantes opérations; chargé du commandement de l'artillerie à l'armée des Pyrénées-orientales, il conserva Perpignan, dirigea la défense du fort de Bellegarde, fit les siéges de la citadelle de Rose et du fort de la Trinité, et fut blessé du même coup qui enleva Dugommier à l'attaque de Peyrestorie et du village de Lupia; gén. de div. en 1795, se signala aux armées de Rhin-et-Moselle et d'Allemagne; senateur le 4 janv. 1802, grand-officier de la leg.-d'honn. en 1804, et après la

restauration pair de France; le 4 juin 1814, et au mois de sept. 1816, meunbre des conseils de perfectionnement et d'inspection de l'école polyrechnique. Il est mort à Paris en 1819, à l'âge de 87 ans. (T. 1, 10, 12 et 19.)

LAMARTINIÈRE, gén. de div., a fait la campagne de 1807 en Allemagne, et s'est trouvé an siège de Danizick; passé à l'armée d'Espagne, il lit avec distinction la campagne de 1813; tué le 1° sept. à l'affaire de Berra; ce fut lui qui en 1809 défendit si vaillamment pendant 51 jours la ville de Puy assiégée par un corps de 12,000 Portugais et non le général Lamartillière, ainsi qu'il est dit an 19° volume page 23. (T. 17, 19 et 22.)

LAMARTINIÈRE, chef de bat., blessé grièvement à la bataille d'Almonacid le 9 août. 1809 en Espagne.

(T. 19.)

LAMBERT, gén., a fait la campagne de 1796 en Allemagne, et s'est fait remarquer à Herrenalb. ('I'. 6.)

LAMBERT, gén., défendit en 1814 la ville d'Auxonne, à la tête des dépôts des 35° et 70° régt. d'inf. de ligne. (T. 23.)

LAMBERT, colonel d'artillerie, officier du plus grand mérite, fit la campagne de France de 1813, se trouva en déc. même année, à la bataille de St. Pierre d'Irube. (T. 22.)

LAMBERT, chef d'escadron, pnis chef de brigade, a fait avec distinction la campagne d'Egypte; se fit remarquer à la tête du 14° de dragons le 20 avril 1800. (T. 10 et 12.)

LAMBERT, clief de bat., se trouvait sous les ordres de Macdonald le 31 mars 1800 dans le Tyrol. (T. 13.)

LAMBERT, aide-de-camp, a fait avec distinction la campagne de 1797 en Italie; suivi de quelques carabiniers d'inf. légère, il fit mettre has les armes à cent soldats hongrois. (T. 8.)

LAMBERT, capit. d'artillerie, se fit remarquer à la bataille d'Ocana.

(T. 19.)

LAMBERT, lient. an 61° régt. de ligne, cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmulh, pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le siège d'Hambourg. LAMBERT, sergent-major, signalé par le gén. Bon, dans sa relation particulière sur l'affaire d'Emhabeh, (Frante) en 1508 / T. o.

(Egypte) en 1798. (T. 9.)

L'AMBERT (Jean), serg. a la 9° demi-brig. légère, ne à Bouquemout (Meuse), se distingna à Mareugo, il recut un sabre d'honneur le 4 jinin 1801. L'AMBERT, guide à cheval. L'oyez

GUERIN, officier des gnides.

LAMBERT, voltigeur au 14° régt. d'inf. de ligne, se fit remarquer par son adresse et son courage pendant le siège de Sarragosse, et fit tué avant la fin de ce siège après avoir contribué à la prise de deux couvens dans l'interieur de la ville.

LAMBERT ( Urbain-François ), baron, général de brigade, né à Melle (Deux-Sèvres) le 25 mai 1773; sonslieut. à la 1ere compagnie des chassenrs basques le 1er mai 1793; passa par tous les grades avant d'arriver à celui de gén. de brig. ; ce gén. a fait toutes les campagnes de la révolution, a été blessé le 23 sept. 1793 à l'armée des Pyrénées-occidentales, et les 7 et 13 brum. an 14 en Italie; chargé alors du commandement de l'avant-garde de la division des chasseurs à cheval, il fit dans trois charges conscentives 1,100 prisonniers; enleva le pent de Mosbourg, auquel l'ennemi avait fait mettre le feu et fit mettre bas les armes à tout le parti ennemi qui se tronvait entre cette ville et Landshut, poursuivit les Autrichiens sur la ronte de Wesbibourg et leur prit encore Goo hommes; ce gén. a été blessé de plusieurs coups de sabre à Essling.

LAMBERT, adjud.-sous-officier au 5° régt. d'inf. légère, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

LAMBERT, carabinier au 5° régt. d'inf. légère, cité honorablement dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814.

LAMBINET, lient., se distingua particulièrement et fut blessé le 9 juin 1800, sur les hauteurs à droite de Casteggio (Italie). (T. 13.)

LAMBLOT (Philippe), fourrier à la 62º de ligne, ne à Rouen (Loire) le 28 thermidor au 7; s'était emparé

d'une pièce de canon lorsqu'il ent la tête empertée par un boulet.

LAMBOUR, capitaine de frégate, commandant deux sections de puniches à Ostende, sortit de ce port le 16 mai 1805, pour venir au secours d'une division de la flottille batave attaquée par les Anglais et se fit remarquer pendant le combat. (T. 16)

LAMBRY (Jean-Jacques-Tonsbrigadier an 2° régt. des gardes d'honneur, ayant été démonté à la bataille de Hanau, prend nn fusil sur le champ de bataille et va se placer dans les raugs de l'infanterie de la vieille-garde; pendant l'action il se fait tellement remarquer que les officiers de ce corps demandent pour lui la décoration de la légiond'honneur et l'obsiment.

LAMETH, capit. aide-de-camp da maréc. Soult, fut blessé à la bataille d'Heilsberg le 10 juin 1807. (T. 17.)

LAMETH (Charles de), gén. de brig., a fait la campague de 1812 en Espagne, et commandait à Sontona fors du siége que soutint cette ville en 1813 et 1814. (T. 21.)

LAMEZAN, capit. du génie, blessé en oct. 1811, sur la brèche du fort de Sagonte (T. 20.)

LAMORANDIÈRE, gén. de beig. faisait partie de la div. du gén. Clausel dans la campagne de France de 1814. (T. 23.)

LAMORINIÈRE, jeune et brave capitaine, se fit tner en s'efforçant de reprendre une pièce dont il commandait la batterie, au combat de Sabngal le 3 avril 1811, en Portugal. (T. 20.)

LAMORLIÈRE (Alexis - Magallon comte de), lieut-gén., grand-croix de de St.-Lonis, né à Grenoble (Lère), en 1707, fit ses premières armes dans le rigt. de Bourgogne, se signala cu 1745 à l'attaque de la ville de Gand, et devint successivement brigadier des armées du roi, maréchal-de-camp et lieut-gén. Depais son entrée an service jusqu'en 1762, fit les campagnes d'Allemagne, de Bohême, de Flandre, du Hanovre, de la Hesse et du Bas. Rhin; se trouva aux sièges de Kell, Philishourg, Prague, Egra. Menin, Ypres, l'Ecluse, Oudenarde, Tournay, Maestricht, Philippine, Hultz, Bruxelles,

Berg-op-Zoom , Ostende, Nieuport , Anvers, etc., et combattit à l'outenoy, Rocroy, Corbac, Minden, etc. Ce fut le gén. Lamorlière qui coleva Mandrin sur le territoire de Savoie ; en 1791 il ent un commandement dans l'intérieur, passa successivement en 1792 à celui de l'armée du Rhin et à celui de la 15º division militaire et mourut en 1799.

LAMORLIERE (François-Louis-Magallon comte de ), lienten -génér., commandeur de la légion-d'honneur, chev. de St.-Lonis, ne à l'Ile-Adam, (Scine-et-Oise), fils du précédent; s.-lieut. à 15 ans dans le régt. de Bourgogne, fit la campagne de Corse, était aide-de-camp de son père en 1791 et bientôt après, colonel, marechal-decamp et lieut .- gén., il eut le gouvernement des îles de France et de la Réunion jusqu'en 1806, et commanda ensuite la 15º division militaire, a ete admis à la retraite en 1815. (T. 7 et 17.)

LAMOTTE (le baron, Etienne-Auguste-Gourlet de ) , lient -gén. , né le 5 avril 1772; nommé aide-de-camp du maréchal Oudinot après la bataille du Mincio, et donna, comme colonel du 4º régt. de dragons, des preuves de la plus brillante valent à la bataille de Friedland; à la suite de cette affaire, gen. de brig.; passa à l'armée d'Es-pagne, sons les ordres de Masséna; compromis en 1812 dans l'affaire de Mallet, il tomba en disgrace; fut cependant remis en activité pen de temps après, et fit la campagne de 1813 en Allemagne; se trouva à la bataille de Hanau le 30 oet ; il sit aussi la compagne de 1814 en Champagne, où il se conduisit avec sa bravoure accoutumée. Il se trouvait à Bordeaux au moment du retour de Bonaparte, et recut de la duchesse d'Angonlème le commandement de Baïonne; il y maintint dans l'obéissance la garnison prête à se révolter. (T. 20, 22et 23.)

LAMOTTE, soldat, mérita des éloges du gén. Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-

Arich (Egypte) en fév. 1799. (T. 10.) LAMOUROUSSE (Rémond), soldat à la 62º de ligne, né à Angonlême (Charente), tué le 23 thermidor an 7, en montant le premier à l'assaut de Frascati.

LAMY, capit. aide-de-camp du gen.

Reynier, se distingua h la tête de deux bataillons de la 9º demi-brig, et le 2º de la 75° à l'attaque du village El-Arich (Egypte), en fév. 1799. (T. 10.) LAMY, cuirassier du 8º régt., tun

un colonel anglais et enleva un drapeau au combat des Quatre-Bras, en juin

1815. (T. 24.)

LANCHON, lieut., porte-aigle au 34e régt. de ligne, se lit remarquer d'une manière éclatante le 19 février 1811, à la bataille de la Gébora (Esp.) (T. 20.)

LANCHU, lieut. à la 41° demibrig. d'infant., défendait avec 50 hommes une redoute attaquée par des forces supérieures ; ayant perdu presque tout son monde, l'ennemi franchissait déjà les parapets, lorsque Lanchu desespéré saisit un obus, l'enflamme et le jette au milien des assaillans. Ce brave fut tué par l'explosion.

LANDEL (François), chassenr au 15e iegt., ne à Angers (Maine-et-Loire ). Le 6 germ. an 7, il se précipita avec quelques camarades pour retirer son colonel des mains de l'esnemi; après des prodiges de valenr, il succomba, non tontefois sans avoir accompli son dessein.

LANDELINES, capit., veut s'ensevelir sons les romes de Bellegarde, plutôt que de tendre la place aux Espagnols qui l'assiegeaient en juin 1793.

LANDREMONT, général, capit. de dragons dans le régt. de Schomberg avant la révolution ; nommé général en 1793; employé sons Custine, s'avanca dans le duché de Deux-Ponts, et s'en empara an mois de fev.; il jeta, le 12 août, un convoi dans Laudan qui commeneait à être cerne; prit ensuite le Rhin; se laissa forcer le 13 oct. dans les lignes de Weissembourg, et se condnisit pendant cette affaire, moins en général habile qu'en soldat courageux; elestitué après cet échee, il fut conduit à l'Abbaye le 19 oct. ; echappa néanmoius aux condamnations de l'an 2; fut rappelé aux armées en 1795, et employé sur les côtes du dept, du Nord; il sauva malgré les ordres du gonvernement les émigres qui firent naufrage près de Calais. Ce trait d'humanité le fit presque anssitôt destituer; il se retira à Nancy. (T. 1 er.)

LANGE (Jacques), sergent-major dans la 20º demi-brig. d'infant. légère, natif de Provins, se distingua le 19 floreal an 7 à l'affaire de Mantone; étant envoye à la tête de buit hommes pour s'emparer d'un poste sur une hauteur, gardée et occupée par une compagnie entière, l'intrépide Lauge monte à l'assaut, essuie tont le feu de l'ennemi, me le capitaine et s'empare du poste; reçut à cette affaire deux coups de fen ; il obtint alors pour récompense un sabre d'honneur, et depuis, la décoration de la lég.-d'honn. ; il a fait toutes les campagnes de 92, 93, et depuis l'an 2 jusqu'à l'an 12, epoque de sa retraite.

LANGLET (Nicolas), fusilier à la 54° de ligne, né à Abbeville (Somme), Le 3° jour complémentaire an 7, il se jeta dans la rivière qui le séparait de l'ennemi, encloua une pièce de canon, ft six prisonniers, et mourut d'une blessure qu'il recut dans cette action.

LANGLOIS, adjud.-gén., fut tué le 29 avril 1794 à la prise de Sargio, dans le comte de Nice, en sautant le premier dans une redoute. (T. 2.)

LANGLOIS, chef d'escadron an 2° règt. de chasseurs à cheval, prit 4 pièces de canon, tua 400 hommes et iti 300 prisonniers le 14 jauv. 1801, à l'attaque de Sienne.

LANGLOIS, capit. de vaisseau, commandait le Tourville, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

LANGLOIS, capit., se distingua très-particuliètement dans la campagne de 1815, à la bataille de Mont-Saint-Jean, le 18 juin. (T. 24.)

LANGUE (François-Antoine), caporal à la 5º legère, né à Equevillon (Jura), reçut devant Mantoue du géneu chef Bonaparte un sabre d'honneur pour avoir escalade le premier la porte de Cérèse; il mournt le 20 nivôse an 5 dans un combat à Linerbes.

LANNARD (Etienne), adjudant s.-offic. au 3º iegt. de chasseurs à pied de la vieille-garde, né le 7 juin 1783 à St.-Anbin (Meuse); entré au service le 1º oct. 1806, a fait les campagnes de 1806 et 1807 en Prusse et Pologne, 1808 en Espagoe, 1809 en Autriche, 1810 et 1811 en Espagne, 1812 en Russie, 1813 en Saxe, 1814 et 1815 dans l'intérieur; blessé à Krasnoé en Russie, et à Montmirail le 11 février 1814, où, à la tête de dix fusiliers, il s'empara de deux pièces de canou, et obtint pour ce fait la décoration de la leg.-d'honn.

LANNEAU (François), soldat au 15° régt. de chassenrs à cheval, né dans le départ. de la Côte-d'Or; faisait les fonctions de brigadier dans un poste avancé, lorsque, surpris pai l'ennemi et menacé de la mort s'il faisait le moindie bruit, il cria aux armes et fut mas-

sacre.

LANNES (Jean ), duc de Montebello, né à Lectoure (Gers) le 11 avril 1769; en 1792 sergent-major à l'armée des Pyrénées-orientales, était chef de brigade en 1795; resté sans activité après la paix avec l'Espagne, il partit comme simple volontaire pour l'armée d'Italie, se fit remarquer de toute l'armée, surtout de Bonaparte, et fut nommé colonel du 20º régt. sur le champ de bataille de Millesimo le 14 avril 1796; fit des prodiges de valeur an passage du Pô; à la bataille du out de Lodi le 10 mai 1796, à la bataille de Bassano le 8 sept. 1796, où il prit deux drapeaux, à l'assaut de Pavie, à la suite duquel il fut fait gén. de brig.; au siège de Mantone, où il enleva le faubourg St.-George à la baïonnette; aux combats de Fombio et de Governalo; enfin à la bataille d'Arcole le 15 nov. 1796, où il combattit malgre les blessures qu'il avait recues à un précédent combat ; lorsque l'armée d'Italie marcha sur Rome, il arriva le premier à Imola, dont il enleva les retranchemens, évenement qui décida la sommission du pape; après le traité de Campo-Formio le 17 octobre 1797, il accompagna Bonaparte à l'armée d'Egypte; commanda constamment les avant-postes, dans toutes les affaires de cette campagne, et fit preuves d'un courage et de talens militaires d'un ordre supérieur; la terreur que sa division fit éprouver aux Turcs sur les dunes fut telle que les soldats éperdus se précipitaient dans la mer pour échapper au fer des vainqueurs ; dangereuse-

ment blessé à l'attaque de la redoute d'Aboukir dont il emporta de vive force les retranchemens, il accompagna Bonaparte à son retour d'Egypte, et fut un des généranx qui lui furent le plus utiles dans les journées des get to nov! 1799; envoyé à Toulouse à la suhe de ces événemens, il y fut charge du commandement des ge et 10º div. militaires, et quelque temps après commanda en chel la garde consulaire; le 6 mini 1800, il partit avec le premier consul pour l'armée d'Italie, chargé du commandement de l'avant-garde, marcha sur Pavie, passa le Pô, enleva la position de Stradella, fit preuve de talens à la bataille de Casteggio, se sit remarquer à celle de Marengo, recut un sabre d'honneur; envoye à Lisbonne en qualité de ministre plénipotentiaire en nov. 1801 il fut élevé à la dignité de maréchal d'empire le 19 mai 1804; crée successivement chef de la 9e cohorte, grandoffic. de la lég.-d'honn., et duc de Montebello; à la reprise des hostilités avec l'Antriche, en 1805, il obtint le commandement de l'avant-garde de la grande armee; se porta sur Lomsbourg, pénétra en Bavière, où il commença la campagne de la manière la plus brillante; contribua au succès du combat de Wertingen, à la défaite de Mack; à la prise d'Ulm', et notamment à la victoire d'Hollabrunn; commandant l'aile gauche de la grande armée à Aisterlitz, deux de ses aides-de-camp furent tués à ses côtes; il contribua beaucoup au succès de cette journée. Iéna, Eylan, Friedland, furent témoins de sa gloire; mais il fit surtout des prodiges de valenr à la bataille d'Eylau. Il accompagua Napoléon en Espague; commanda un corps d'armée à la bataille de Tudella, et prit Sarragosse; rentré en France; il partit bientot pour la campagne d'Autriche en 1809; après une suite de succès non interrompus, il s'empara de Ratisbonne, et continuait sa marche victorieuse, lorsqu'à la bataille d'Essling, le 22 mai 1809, un conp de canon lui emporta la jambe droite tonte entière et la ganche au-dessus de la cheville; il expira le 31 mai i 809. (T. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16,

17, 18 et 19.): LANNES (Joseph), grenadier à la 13° de ligne, né à Saint-Ville (Eure-

et-Loire), tué le 8 florent au 8 au siège du Caire, en entraut le premier dans une redoute.

LANUSSE (François), général, né à Habas ( Landes ) en 1762, entra au service en 1792 comme simple volontaire; sit la guerre à l'armée des Pyrénées orientales; s'y éleva au grade de chef de brigade, et fut ensuite envoye à l'armée des Alpes' Il était affudantgénéral à l'armée if Italie; se distingua le 15 avril 1796 à la bataille de Dégo. et le 8 mai suivant à Fombio, où il contribua beaucoup à la victoire; accompagna Bonaparte en Egypte, et prit part à toutes ses victolies; les Auglais s'étant emparés d'Abonkir, il leur livra un combat très-vif, fit des prodiges de valeur, recut plusieurs graves blessuies. dont il mount per de temps après, agé de 27 ans. (T. 5, 7, 9, 10, 11, 12ct 14.)

LANUSSE (le baron, Pierre-Robert ), gen. de div., ne le 2 nov. 1768; entra au service an commencement de la révolution et devint aide-de-camp de Murat. Il était chef de bat. en 1805. et le 27 déc. même année, il fut nommé colonel du 17º régt. de ligne ; promu au grade de rén. de brig., en 1808, il passa au service de Naples, et obtint au mois de sept. le titre de grand digni-taire des Deux-Siciles. Il fut employé en 1812 dans la campagne de Russie, et nommé commandant de la légiond'honneur le 14 mai 1813, pais gen. de div. le 4 mai. Le roi le créa chev. de St.-Louis le 29 juillet 1814. Il était en juin 1815 commandant de la 3º divis. milit. , et en 1817 on le comptait enenre parmi les lieut.-genéraux en activité. (T. 16.)

vite. (1. 10.)

LAPALISSE (P.-L.), capit. de vaisseau de 1ere classe, offic. de la légaditionn., né à Belvès (Dordogne) : volontaire le 18 avril 1779; lieuten, de frégate anxiliaire le 26 janv. suivant ; assista à la prise d'Yorck, et partagea la gloire des Français dans l'Amérique sepientrionale ; sons-lleut. de vaisseau le 1er juin 1786; lieuten. le 22 nivôse an 2, et capit. le 22 nivôse an 3; commandait le vaisseau l'Orient au commandait le vaisse de l'orient au commandait le vaisse de l'orient au commandait le vaisse de l'orient au commandait l'orient au commandait le vaisse de l'orient

LAPÈNE (Édouard), capit. d'artillérie à pied, a rendu des services signalés le 27 fev. 1814 au combat d'Orthès, ainsi qu'à la bataille de Toulouse, où il sut grièvement blessé à la sin de l'action.

LA PEYROLLERIE. Voyez PEY-

ROLLERIE. LAPEYROUSE, gén. du génie, s'est trouvé, à l'ouverture de la campagne, aux armées des Alpes et d'Italie

en 1795. (T. 4.)

LAPISSE, chief de brig., se distin-gua au passage de la Linth à Grynau, en 1799. Devenu gen., il fit la campagne de 1807 en Pologne, et se trouva aux différentes affaires qui eurent lieu dans ce pays; passa ensuite à l'armée d'Espagne, où il se fit remarquer de nouveau, et fut mis bors de combat en juillet 1809, à la bataille de Talavera. (T. 11, 17 et 19.) LAPLACE, capit. de la 70e demi-

brig., tué dans une affaire qui eut lieu au village de Turbigo ( Italie ), en mai

1800. (T. 13.)

LAPLACE (Joseph), maréc.-deslogis au 18º regt, de cavalerie, né à Sellières (Haute-Saone), périt le 1er germ. an 3, des blessures qu'il recut devant Mayence.

LAPLANCHE MORTIÈRE, gén , conunandait, en 1805, à l'armée d'Allemagne une brigade de grenadiers , à la tête de laquelle il se distingua près du village de Schoen Grabern , contre les

Russes. (T. 15.)

LAPLANE (le baron, Jean-Grégoire-Barthélemy-Rougé) , lient.-gen. , né le 13 oct. 1765, a fait la campagne d'Egypte en qualité de capit., et s'est distingué en 1798 à l'affaire d'Embabeh; colonel du 6° regt. d'inf. légère, et commandant de la lég.-d'honn., il fut nommé gén. de brig. cu 1807; se distingna en Espagne, à la bataille de Talavera et à l'attaque de Santa-Catharina. où il força les Anglais à se rembarquer ; sit la campagne de Russie, et après la retraite de Moscou, s'enferma dans Glogau, avec 6,000 hommes, et s'y désendit vaillamment, jusqu'à l'issue de la campagne de 1814. Rentré en France, il fut nommé commandant à Montauban, puis chev. de S.t-Louis; il a été mis à la retraite par ordonnance du 9 sept. 1815. (T. 9 et 18.)

LAPLUME , général noir , se fit remarquer lors de l'expédition de St.-Domingue en 1802 et 1803; prêta serment de sidélité au premier consul; ne

démentit point la foi qu'il avait jurée à la France, et voyant ses efforts inutiles à la cause qu'il avait défendue avec tant de loyanté, se rendit en Espagne, on il mourut quelque temps après son arri-

véc. (T. 14.) LAPOINTE (le baren, Emmanuel de), gen. de brig., ne le 26 juin 1772, ancien aide-de-camp du maréchal Mortier, a fait la campagne de 1799 en Italie, et celle de 1803 en Allemagne, en qualité de capitaine; fut nomme officier de la lég.-d'houn. le 25 juin 1807, ct décoré de l'ordre de Maximilien de Baviere ; chef d'esc. , il fut employé en Espagne, où il se distingua particulie-Tage, près de Talavera, et le 18 nov. suivant, à la baraille d'Occana. Devenu colonel, il se fit remarquer, le 18 fev. 1811, à la bataille de la Gebora, et pendant la campagne de Russie; géu. de brig en 1813, prit le commande-meut de la place d'Hambourg; chev. de St.-Louis le 13 août 1814. (T. 10, 15, 19 et 23.

LAPORTE, officier vendeen de l'armée de Charette, tue dans un engagement qui eut lieu en 1796 (T. 5.) LAPORTE (Jean), fusilier à la Gao

demi-brig., ne à Cassague (Dordogne), tué le 11 avril 1799, en montant l'un des premiers à l'assaut devant l'rascati.

LAPOTERIE, aide-de-camp du maréchal Lefebvre, se distingua particulièrement en 1807, à la défense de Pile de Nehrung. (T. 17.)

LAPOTERIE , lieuten, , se distingna en Allemagne, à l'attaque de l'île

d'Holm. (T. 17.)

LAPOYPE (le marquis Jean-François de), gen. de div , ne à Grenoble le 13 oct. 1765, était offic. aux gardes françaises long-temps avant la revolution; nommé en 1792, colonel du 104 regt. d'inf. , et bientôt après maréc-decamp, servit sous les ordres de Biron h Parmée des Alpes; gén. de div. le 15 mai 1793, il emporta à la baïonnette les redoutes du fort Pharon, au siège de Toulon, passa en 1799 à l'armen d'Italie, et après le traité de Léoben, il remplaça successivement le gén. Mén nard dans le Piemont, et le gen. Dessolles dans la Ligurie; fit diverses expéditions dans ce pays, et fut chargé da blocus de Mantone; reçut l'ordre

des'embarquer pour St .- Domingue où, malgré le courage et les talens qu'il développa dans cette expédition, il se vit dans la nécessité de négocier avec le chef noir Dessalines, pour l'évacuation da Cap; embarqué pour retourner en France (fin de 1803), il fut pris dane la traversee, et condoit à Portsmouth; commanda, quelque temps après son échange, la 21º div. militaire, fut employé contre la Russie en 1812, prit après la retraite de Moscou, le commandement de la place de Wittemberg, sor l'Elbe, où il arrêta long-temps un corps russe considérable, qui fut contraint de lever le blocus après l'affaire de Loizen; cerné de nouveau après la bataille de Leipzick, il ne remit la place qu'en vertu d'ordres supérieurs ; fut nommé en 1814 au commandement d'Agen, et gouverneur de Lille peudant les cent jours ; il ouvrit les portes de cette ville aux commissaires que le roi envoya pour en prendre possession. (T. 2, 10, 12, 13, 14, 16 et 22.) LAPRADE, adjud-maj., a fait

LAPRADE, adjud.-uni, a fait avec distinction la campagne d'Egypte et se fit remarquer le 8 mars 1779, audessons de Kons. (T. 10.)

LARAITRIE; col., commandait 650 hommes qui composaient la garnison de Bois-le-Duc, dans la campagne de 1814. (T. 23.)

LARCHER, capitaine de génie, se trouvait au siège de Bois-le-Duc en 1794, il se fit remarquer par son activité et sa perséverance; on le rit rempende quitte la tranchée (T. 3.)

rement quitter la tranchée. (T. 3.) LARCHEVEQUE, caporal, se distingua à l'assaut d'Alexandrie, et fut promu par le gén. en chef à un grade supérieur (Egypte 1798. (T. 9.)

LARÇON, tambour, métita des éloges du gén. Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Egypte) en fevrier 1799. (T. 10.)

LARCQUES, gén., commandait dans Dunkerque lors du siége de cette place, par le due d'Yorck en septembre 1793. (T. 2.)

LARGIER, capit., mérita les éloges du gén. Brune au combat de Neuenek en Suisse le 5 mars 1708. (T. 8.) LARIBARDIÈRE DE MONES-

LARIBARDIERE DE MONES-TIER (aîné), capit., commandant au ŋº régt. d'arullerie à pied, était présent à un conseil que tinrent les généraux la veille de la bataille de Valmy; cet officier ouvrit un avis qui assura le succès de cette journée: « Vous croyez, leur dit-il, que les Prussiens occupent une meilleure position que le nôtre; je pense comme vous; mais il ne tient qu'à nous de leur enlever cet avantage : portons—nous en artière de notre camp, passons la petite rivière de Daure, et occupons le cotean qui la domine. a Le conseil de Laribardière fut soivi, et lui-même sit des prodiges de valeur dans cette journée; mais il succomba quelque teups après sous les murs de Valenciennes.

LARIBARDIERE DE MONES-TIER, frère du precédent, et capit. également au 7° régt. d'artillerie à piet, commandait devant Courtray une batterie dont le feu ne put entamer une maison occupée par l'ennemi; shandounant ses pièces, il s'élance à la tête de ses canonniers, et chasse l'ennemà de cette position; ce frit d'après son avis que la garnison fit une sortie dont le résultat fut su ponction avec l'armée qui venait à sou secours.

LARIBOISIERE (le counte Jean-Ambroise-Baston de), premier inspec-teur-général de l'artillerie, né en août 1759 à Faugères (Isle-et-Vilaine), appartenait à une ancienne famille, fit avec distinction ses premières études et fut reçu lieut. d'artiflerie en 1781; ses connaissances, son aptitude et son goût pour le service, le sirent bientôt remarquer et citer comme un officier distingué; capit. en 1791 et chargé en 1792 de l'armement de la place de Mayence, il fit partie de la garnison qui défendit cette ville contre les Prussiens; après la capitulation, il fut laissé comme otage aux ennemis; rentré en France, il continua de servir avec distinction pendant l'an 2 et l'an 3; mu seulement par ses sentimens patriotiques, il ne vonlut jamais accepter les grades élevés qui lui furent offerts à plusieurs reprises: colonel d'artillerie, il fut successivement · directeur du parc des armées d'Angleterre, de Snisse, du Rhin et do Dannbe ; général en l'an 11, il commandait l'artillerie du 4º corps à Ansterlitz, et par l'emploi qu'il fit de ses batteries et le fen terrible qu'il dirigen sur les lacs glacés qui portaient les colonnes russes, il contribua au succès de cette

mémorable journée : à Iéna malgré la difficulté des chemins, il devança de plusieurs heures son corps d'armée sur le champ de bataille et parvint avec son artillerie seule, à repousser une charge de plusieurs régt. d'inf.; poursuivant ensuite le corps de Bluker, le général Lariboisière fit en présence de l'ennemi jeter un pont sur l'Elbe à Tauguermund; blessé à la prise de Lübeck, il continua à diriger l'artilierie qui lui était confiée pendant le reste de la campagne et une partie de celle de Pologie; à Prock il fit jeter sur la Vistule dans le mois de déc. un pont fait avec les bateaux de pays, sur lequel défile le 4º corps ; gén. de div. et appelé an commandement de l'artillerie de la garde, il sontint à Eylan pendant tonte la journée le centre de l'armée avec une batterie de 40 pièces de canon ; chargé ensuite du commandement de l'artillerie qui devait faire le siège de Dantzick. il dirigea les premières reconnaissances, proposa le projet d'attaque qui fut adopté, et réunit avec une promptitude extraordinaire l'immense matériel nécessaire pour attagner une place foite défendue par l'élite de l'armée prussienne, un des premiers géneraux de Fréderic et un célèbre ingénieur ; le général Lariboisière biessé à la cuisse par un boulet, ne cessa point de prendre une grande part aux opérations du siége et recut après la redibtion de la place, pour prix de ses services, la décoration de grand-officier de la légiond'hon, et plusieurs ordres étrangers; aux batailles de Heilsberg et Friedland il conduisait l'arrillerie de la garde; après la paix de Tilsit, il fut du petit nombre des généraux qui recurent des terres en Pologne, qui, depuis, firent partie des dotations; gouverneur du Hanovre, il laissa dans ce pays des traces de sa bonne administration et de son désintéressement. Chargé au mois de février 1808 du commandement en chef de l'artillerie des armées d'Espagne, il remplissait ces fonctions à la bataille de Sommo-Sierra et à l'attaque de Madrid; le gén. Lariboisière vint, après la bataille d'Essling, prendre le commandement en chef de l'artillerie de l'armée d'Allemagne; l'empereur annoncait que le choc qui se preparait serait une lutte de géans ; l'artillerie seconda ses vucs ,

et les sages dispositions que Lariboisière prit pour l'établissement de neuf ponts de bateaux sur le Danube , l'armement de l'île de Lobau, et l'immense artillerie qu'il fit arriver sur le champ de hataille, contribuerent puissamment au succès de la journée de Wagram; premier inspect -gen- de son arme, il travaillait à mettre à exécution les projets qu'il avait médités pour son perfectionnement, lorsque la guerre éclata avec la Russie; il quitta Toulon, où l'apparition d'une flotte anglaise l'avait appele, pour se rendre sur les bords de la Vistule, où l'armée devait se réunir; le gen. Lariboisière previt tontes les difficultés de la campagne qui allait s'onvrir ; mais ni les pluies désastrenses qui précederent notre entrée à Wilna, ni les mauvais chemins, ne purent arrêter la marche de notre matériel. Devant Smolensk, 638 bouches à fen tonnaient sur la place, et 2477 caissons portaient leurs approvisionnemens. Le lendemain de cette victoire, qui consomma trois millions de cartouches d'infanterie, le général Lariboisière conseilla de s'arrèter, et parla à l'empereur des dangers qu'allait courir l'armée et de la difficulté qu'il y aurait à mener plus loin l'immense matériel dont on avait besoin ; mais deià nous attaquions les Russes à Valontina. Chargé la veille de la bataille de la Moskwa de reconnaître la position de l'ennemi, et de déterminer snr quel point on attaquerait les redontes une les Russes avaient établies sur leur gauche, le général Lariboisière fit dans la muit disposer des batteries, et le lendemain 60 mille coups de canon furent tirés et remplaces de sorte; mais cette victoire, qui fut un jour de gloire pour l'artillerie et pour son chef, fut aussi pour lui un jour de deuil; il perdit son jeune fils, tué en chargeant sur l'ennemi. Les besoins de l'artnée et l'incendie de Moscon arrachèrent le gén. Lariboisière à son chagrin. Le Kremlin fut armé par ses soins; plusienrs arsenaux établis à Moscou, et lorsque nous quittâmes cette ville, notre artillerie était aussi formidable qu'à l'entrée de la campagne. Le général Lariboisière fit évacuer en grande partie tontes ces ressources, et ce qui ne put être emporté fot détroit par l'explosion du Kremlin. Charge pendant la retraite de

faire santer les fortifications de Smolensk, il ne put rejoindre le quartietgénéral à Krasnoi qu'après un combat ties-vif qu'il sontint avec quelques troupes réunies anx cauonniers. A même par son commandement d'apprécier tous les jours les pertes de notre armée, mesurant l'étendue de tous les manx qui allaient fondre sor la patrie, le général Lariboisière atteint à Wilna d'une maladie grave, mais sontenu par sa force d'ame, vint jusqu'à Kœnigsberg, où il mourut en dictant des ordres pour l'évacuation de l'artillerie; membre de plusieurs societés savantes, il cultivait les lettres au milieu de ses occupations militaires, et il aimait à se délasser des fatigues de la guerre par des pensées philantropiques; ami de l'empereur dans sa jeunesse, la confiance que celui-ci lui accorda depuis fut due, non-seulement à ses talens et à ses services, mais encore à son caractère particulier. (T. 17, 19 et 21. )

LARIPOISIÈRE (le comte, Honoré), fils aînc du général, elève de Pécole polytechnique, a fait comme officier d'artillerie les campagnes de Wagram, de Russie, de France et de 1815; officier d'ordonnance près de Pempereur, puis chef d'esc. d'artillerie; reçut la décoration après la bataille du

la Moskwa. (T., 24.)

LARIBOISIÈRE (Ferdinand de), second fils du général, fit en qualité de page de l'empereur les preunières campagnes d'Espagne et celles de Wagram; officier dans le 1º régt. de carabiniers, ses brillantes qualités loi méritérent l'estime et l'amitié de ses camarades; sa carrière finit trop tôt ponr la patrie et les siens; blessé de plusieurs coups à la bataille de la Moskwa, il expira après avoir reçu la décoration de la légion-d'honneur, qui lui fut donnée de suite comme récompense de sa valeur.

LARIVOIRE, chef de bataillon de la 46° demi-brig, a fait avec distinction la campagne de 1905 dans le Prémont, et s'est trouvé, le 25 juin, à une attaque des cols de l'Inferno et de Torme, où il fut obligé de se retiter

avec perte. (T. 4.)

LAROBERIE l'ainé, officier supérieur des Vendéens, commandait toute la cavalerie sous les ordres de Charctie; se fir tuer de désespoir. (T. 5.)

LAROBERIE jeune, aide-de-camp de Charette, échappa à la mort par un trait de présence d'esprit et de valeur remarquable, le 10 fév. 179 j., au combat de St.-Colombin. (\*1. 2 et 5.)

LAROCHE (François), capit. an 25° régt. de dragons, né le 5 janvier 1775, à Ruffec (Charente) : entra au service dans le 1er hat, de son dépt.; fut fait sous-lieut. le 1er déc. 1791; passa le 25 fév. 1792 au 5º régt de cavalerie, et le 20 avril snivant, au 25º régt. de dragons ; servit pendant les années 1792 et 1793 aux armées de la Moselle et du Nord ; lieut, le 1er avril 1793; fit la campagne de l'an 2 à l'armee do Nord. Le 28 germ., en avant d'Etreux, il chargea à la tête d'un escadron quatre escadrons autrichiens, et lenr prit deux pièces de canon. Le 21 pluviose an 2, il fut fait capit.; fit la campagne des ans 8 et 9 à l'armée da Rhin. Le 11 frim., en avant de Nekerguemin, avec sa compagnie, il reprit à l'ennemi une compagnie de grenadiers qui venuit d'être faite prisonnière ; fut nomme membre de la lég.-d'honn. le 27 frim. an 12

LAROCHE DAVO, jeune officier vendéen, tué en 1796 aux côtés de

Charette. (T. 5.)

LAROCHE-DUBOUSCAT Antoine), geu. de div., né à Condom (Gers) en 1759, entra au service en 1781 dans la legion de Luxembourg ; s'embarqua à la tête d'une compagnie de grenadiers sur la frégate l'Apollon . pour le cap de Bonne-Espérance : cette frégate etant attaquée par deux corsaires anglais, avant de passer la ligne, Laroche et quelques grenadiers, étant seuls dans le cas de combattre, la frégate fut sauvée ; capit. de la légion de Luxembourg, destinée à défendre le Cap, il se fit remarquer et fut bientôtaprès nommé maj. Après avoir séjourné dix mois dans cette colonie, il se distingna cusuite à Ceylan, dans l'Afrique et dans l'Indelieut .- colonel du 4º bat. des Landes; an mois de juillet 1793, il prit rang d'adj.-gén. chef de brig. à l'armée des Pyrénées, commanda Baïonne, devint ensuite gen. de brig., chef de l'état-mai. de l'armée des Pyrénées-occidentales ; le 17 pluviôse, il se signala contre les Espagnols qui avaient des forces trèssupérieures, et sut chargé dans le mouvement qui eut lieu le 24 vendem. du commandement de l'aile droite de l'armée, se fit ensuite remarquer dans l'expédition de Bergara; à l'armée de Rhiteet-Moselle pendant la campagne de l'an 4; il se distingua particulièrement à l'attaque de la montagne de Knubis, au combat de Freudenstadt le 16 messidor, où il recut un coup de feu, aux combats de Widhad, de Catv, de Veil, d'Elsingen , de Dunk ngen , de Lech-Hausen; fut ensuite employe à l'armée d'Angleterre; gén. de div. le 12 therm. an 7, à l'armée d'observation, il ent en ontre le commandement de la 5° div. militaire; prit part à différens combats, commanda à Dusseldorf et dans le duché de Berg; commandat en 1814, la 7º division militaire , mais son état de maladie le ferça d'en remettre le commandement au gén. Marchand (T. 3, , 6, 11 et a3. )

LAROCHEFÓUCAULT-LIAN-COURT (de), Voyez ROCHEFOU-CAULT.

LAROCHE-JACQUELEIN. Voyez ROCHE-JACQUELEIN.

LAROCHELAMBERT, aujourd'hui capit. adjud.-maj. au 17° tégt. de 
chassenrs à cheval, culbuta un escad. 
prossien en avant de Weimar, à la tête d'un peloton du 10° de hussards qui était 
le premier d'avant-garde; cette action 
lui valut la décoration de la lég. d'honn.

LAROUAIRIE (Armand-Tuffin, marquis de ), gentilhomme breton, était officier aux gardes françaises avant la révolution, attaché à l'armée de Rochambeau, il a'y distingua et reviut en France à la paix; il partit pour Coblenta en 1791; devint le chef de la confédration bretonne: ses projets ayant été dévoilés, il se déroba aux poursuites de l'autorite; errant et fugitif, il se réfugia au château de Laguyomarais, où il mourut. (T. 1 et 4.)

LARRÉGUY, capit. de vaissean, commandait le Mucius, au combat naval du 1er juin 1796. (T. 5.)

LARRET, chef de bat. de la 6º brig. légère, perdit la vie dans la campagne d'Italie de 1800, près de Chavisso. (T. 13.)

LARREY (le baron, Dominique-Jean), chirurgien en chef des armées, né à Bolean (Basses-Pyrénées) en 1766, a rendu des services signalés de-

puis le commencement des guerres de la révolution jusqu'en 1815, s'est constamment dévoué à donner ses soins aux blessés et souvent au péril de ses jours.

LARUE, colonel, à la tête d'un bat. du 32° régt. d'inf. légère, enleva en nov. 1812, la redoute de Garriga (Espagne). (T. 21.)

LASALLE, génér. de brig., commandait à St.-Domingue en 1796.

LASALLE, lient, de vaisseau, se distingua sur les côtes de Boulogne en 1805 (T. 16.)

LASALLE (Antoine - Charles - . Lonis de), comte; gén. de div., grand-offic. de la lég.-d'honn., chev de la couronne de fer et des ordres de Bavière, né à Metz (Moselle); entra comme officier au regt. d'Alsace, avant d'avoir atteint sa 11º année , redevint volontairement chasseur à cheval au 23° reg. à l'époque de la révolution, fourrier à la suite d'une action d'eclat, il attaqua et prit une batterie à la tête de quelques chasseurs de sa compagnie, devint quelque temps après aide-de-camp du gén. Kellermann, et gagna sur le champ de bataitle les grades de capit, et de chef d'escad.; en Italie à la tête de 18 cavaliers, il mit en déronte 100 hassards antrichiens; à Rivoli il fit mettre bas les armes à un bataillon ennemi; et à Valrozone à la tête de 16 cavaliers des guides, il chassa de la ville un escadron de houlans et les força de repasser le Tagliamento. En Egypte, ce fut le gén. Losalle qui décida la victoire à la bataille des Pyramides, il fut alors nommé colonel du 22º régi de chasseurs; son merite pendant toute la campagne ne se bornait pas à savoir vaincre, il veillait au milien des plus grands périls ses soldats comme sur tous cenx qu'il affectionnait; au fort d'une mélée, il sauva la vie au prince d'Eckmubl; de retour en Europe, il combattit de nonveau en Italie, le 17 janv. 1801, il eut trois chevaux tués sous lui et rompit sept sabres snr l'ennemi; général, il commandait à Austerlitz une brig. de dragons; dans la campagne de Prusse, à Prentziow, il fit mettre bas les armes au corps des gendarmes de la garde du roi, commandé par le prince de Hohenloë, le 29 oct. 1806, avec deux régt. de ca-

valérie, il s'empara de la place de Stettin, qui avait une garnison de 6,000 hommes, 160 pièces de canon et des magasius considerables; à Heilsberg, Lasalle voyant Murat enveloppé par douze dragons russes, vole à son se cours, tue l'officier qui commande le détachement et met les douze dragous en fuite; peu d'instans après, enveloppé son tour il est dégage par Murat, qui lui serrant la main lui dit : a général, nous sommes quittes » ; génér. de div. en Espagne, Lasalle à Torquemada, avec 6,000 fantassins et 800 chevaux, hattit complètement 27,000 Espagnols, remporta une seconde victoire, penétra dans Valladolid, enleva de vive force la ville de Palencia, et décida par une charge des plus brillantes de la victoire. à Merlina-del-Rio-Secco, où fo.000 ennemis furent battus par 12,000 Français sons les ordres du duc d'Istrie ; le gen. Lasalle, à la tête des 100 et 220 régt. de chasseurs, força une division ennemie qui s'était retranchée dans Bingos, où il s'empara de 17 drapeaux et de 12 pièces d'artillerie, a Villareczo il prit 17 pieces de canon et 4 drapeaux et on dut à sa valeur les succès obtenus à Medelin ; pendant la campagne d'Autriche en 1809. Lasalle se signala de nonveau aux combats d'Altembourg, de Raab, d'Esling, et s'éleva pour ainsi dire au-dessus de lui-même à Wagram où il fut mortellement frappé. (T. 6,

8, 9, 10, 16, 17, 18 et 19.)
LASALLE (Jean-Baptiste), fusilier à la 100° de ligne, né à Viniaville
(Aube) le 23 prairial an 8, se précipita au milieu de la cavalerie autrichienne, et recut la mort dans cette

action.

LASERRE, adjud.-gén., remplissait les fonctions de gén. de brig. à l'affaire de Melogno dans le Piémont en 1795, où il fut blessé mortellement (T. 4.)

LASNE (Antoine), maréc.-deslogis au 35° régt. de dragons, ne le 23 avril 1775 à Bangy (Cher), entra an service au 25° régt. de dragons le 18 nav. 1793; fat fait brigadier le 18 vendém. an 9, maréc.-des-log, le 1°° brum. an 12 et membre de la légiond'honn. le 26 prair. de la même année; le 9 frim. an 9, il traversa à la nage la vivière de Hentz, il s'empara d'un poste de 15 bussards, après une vigourence attaque, et blessa et fit prisonnier le marce-des-log. qui le e-mmandait; il a fait les campagnes des aus 2, 3, 7, 8 et 9 aux armées du Nord, Sambre-et-Meuse et Rhin.

LASSAILLY (Aimable), capit, au 75° regt. d'inf. de ligne, mérin des eloges dans la journée du 8 nov. 1813, en repoussant avec sa compagnie un détachement rosse qui était aux prises avec un détachement de son coips dans les retranchemens de la ville de Dresde.

LASSALLE CEZEAU(François). gén. de brig., chev. de St.-Louis, né à la Grauset (Gers ) le 21 oct. 1741; enseigne au regt. de Forez le 14 fevrier 1758, devint en passant successivement ar tous les grades gén. de brig. près Parmée des Pyrénées-occidentales le 25 juin 1793; servit d'abord à Saint-Domingue, commandait l'avant-garde de la colonne du gén. Sahuguet (commandement attribue par erreur à l'adi .gén. Fontenille dans le 1er vol. de cet ouv.) à la conquête de la vallée d'Aran le mars 1793, ainsi qu'une expédition dans le val Carlos, et au camp de la Croix, il contribua à emporter le retranchement dit de Louis xIV, battit les Espagnols an camp dit des Sans-Colottes en avant de St.-Jean-de-Luz le 25 frim. an 2.

LASSALLE, chef de bat. du 95° régt. d'inf. de ligne, cité honorablement dans une sortie courte les Auglais pendant le blocus de Baïonne en 1814, fut uné dans cette affaire.

LASSART, chef de bat., a fait la campagne de France de 1815. (T. 21.)

L'ASSENCE (Aubin), chassenr an 6° régt. d'inf. leigère, tué à la bataille de Montchello le 11 déc. 1799, après avoir fait mettre bas les armes à douze Autrichiens.

LASSERRE, cupit., commandant la citadelle d'Armiens. Volontaire en 1805, fit la carapagne de Pruse de 1807, se fit remarquer au siége de Dantzick par plusients traits de valeur, déploya la plus tare intrépidire aux affaires de Heilsberg, de Grustadt et de Friedland, où if fut grièvement blessé; le 19 oct 1815, il empécha une comme hollandaive de pénétrer dans la place de Bapeaurae dont il était commandant.

LASSUS (Julien-Jean-Barriote);

serg. au 66º régt. d'inf. de ligne, né à Montauban (Turn-et Garonne), soldat au 66° regt. le 4 fev. 1808 à 14 aus, fit les campagnes d'Espagne, de Portugal et de Russie; le 28 août 1813, quoique grievement blessé au bras ganche devant Dresde, ce ne fut qu'après l'action qu'il voulut se rendre à l'ambulance pour y subir l'amputation; le mais 1814, Lassus commandant un fort sur le bord de la mer à trois lieues de la Teste, son capitaine avant été pris par les Anglais; ce brave avec 37 hommes sut eviter les pièges de l'ennemi et repousser l'attaque de 300 Anglais, après en avoir tué un grand nombre et fait 52 prisonniers.

LASTOUR (de), chef d'escadron aide de-camp du gén. Sebastiani, mérita les éloges de son chef pour s'être distingué le 9 juillet 1809, à la bataille d'Almouacid (Espagne); a fait en qualité de col. la campagne de France

de 1813. (T. 19 et 23.) LATAYE (Pierre-François), col. du 10° régt. de cuirassiers, offic. de la leg. d'honn., né à Charny (Mouse ) en 1755, fut reen an regt. des Cravattes le 9 mars 1773; s.-lieut. le 1er mars 1791 , lieut. le 25 janv. 1792 , et capitame le 26 oct. même annee, a fait toutes les campagnes de la révolution; en nivôse an 2, près Hirchenpolen, il charges 400 hussards prussiens, les força à la retraite et leur fit beaucoup de prisonniers; le 16 messid. même année près de Nivelle, il reent un coup de sabre à la joue gauche ; le 10 messidor an 3, il fut fait chef d'escad.; le 17 frim. an 4, dans la retraite près de .VV ortzbourg, à la tête de son régt., il enfonça une ligne de cavalerie bien superieure en nombre et sontint la retrait : colonel le 3 floreal an 5, il battit l'ennemi le 3 floréal an 5.

LATOUCHE, sapenr, fit la cam-pagne de 1796, en Italie. (T. 5.) LATOUCHE. DE - TREVILLE

(L.-R.-M. le Vassor comte de), contreamiral, né à Rochefort le 3 juin 1745, entra à 13 ans dans la marine militaire comme garde, et sit en cette qualité la gnerre de 1756; eut le commandement d'une frégate pendant la guerre d'Amerique, se signala dans plusieurs combats, et obtint de l'avancement; après la pair de 1783, fut appele dans l'ad-

ministration supérieure des ports et dans les conseils des ministres, devint contre amiral en 1792, et alla prendre à Toulon le commandement d'une escadre conne la cour de Naples; destitue quelque temps après, il échappa anx proscriptions de 1793, et fut téintégré sons le gonvernement consulaire dans ses fonctions de contre-amiral; passa à Bonlogne, et y soutint contre l'amiral Nelson, les combats des 5 et 15 août 1803; pendant l'expédition de St.-Domingue, il s'empara du Port-au-Prince, et sauva la presque totalité de son escadre; rentré en France le 8 oct. 1803, commandait l'escadre de Tonlon, il mourut à bord du vaisseau le Bucentaure le 20 août 1804. (T. 9, 14 et 16.)

LATOUR, gén. de div., a fait la campagne de 1794 en Belgique et s'est trouvé à la bataille de Fleurus, au siège de Liége, au combat de la Chartrense, passa à l'armée de Sambre-et-Meuse et se trouva à la bataitle d'Aklenhoven et à la prise de Juliers, se couvrit de gloire pendant la campagne du Rhin en 1796.

(T. 3, 5, 6 et 7.)

LATOUR, capit. de vaisseau, commandait la frégate la Seine, au combat naval du 8 sept. 1796, sur l'Occau indieu, et il s'y fit remarquer. (T. 7.)

LATOUR, capit. aide-de-camp da gén. Masséna, cité avec éloges pour sa conduite au passage du pont de Lodi,

le 10 mai 1796. (T 5 )

LATOUR jeune, sous-lientenant du 82º régt. d'infant. de figne, se distingua particulièrement à la tête de quelques aspirans de marine et d'une vingtaine de soldats, en mai 1805, sur un rocher nommé le Diamant. (T. 16.)

LATOUR-D'AUVERGNE (Théophile-Malo-Corret de), ne à Carhoix en Bretagne, en 1743 : entra au service comme simple grenadier au siége de Mahou; sauva sur ses épaules un blesse. Agé de 50 ans, il se distingua à l'armée d'Espagne, où il commandait en 1793 un corps de 800 grenadiers. appele la colonne infernale, sans vouloir jamais accepter le titre de général. Après la paix de Bâle, il travailla à un glossaire de quarante-cinq langues et à un dictionaire français celtique. Il partit , en 1799 , pour l'armée d'Helvétie , en remplacement d'an conscrit, fils d'an de ses anis. En 1800, le premier consul le nomma premier grenadier de Fiance; fut tué le 8 join 1800, à la bataille de Neuburg. (Tin, 2, 3 et 13.)

LATOUR-FOISSAC, gén. de div. se distingua en plusicurs occasions dans la campagne de 1799 en Italie, mort.

en 1806. (T. 10.)

LATOUR-FOISSAC (le chevalier, Henri), chef d'état-major, fils du pré-cident, se fit remarquer à la tête du 14° régt. de chasseurs à chevalen 1812, à l'aranée d'Espagne; fut fait successiment maréchal-de-camp de cavalerie le 15 mars 1814, chevalier de St.-Louis le 1°° juillet suivant, commandant de la lég.-d honn. et chef d'état-major de la 2° div. de cavalerie de la garde royale le 9 sept. 1815. (T. 21 et 23.)

LATOUR (Joseph), gén. de brig., soldat depuis 1784 au regt. de Languedoc, fit toutes les campagnes des armées françaises, obtint tous ses grades sur le champ de bataille ; capitaine à la 68º demi-brigade, lors de l'attaque de la montagne de Lirouki di Maldi, il poursuivit et fit mettre bas les armes à 300 hommes, et parviut avec deux compagnies à reprendre le village de Monzieto, devant lequel plusieurs regimens avaient échoué. Ces deux brillantes actions his valurent un sabre d'honneur. Le capitaine Latonr recut en même temps un brevet qui constate qu'il parvint à sauver à la nage, et au péril de sa vie, 30 militaires français qui se novaient dans l'Orba en Piemont. Latour commanda Barcelonne en 1808 en qualité de colonel; se signala à la tête du 23° de ligne à Lutzen et à Bautzen; et après s'être convert de gloire à Wurtzen, où un biscaïen lui traversa la cuisse, il obtint le grade de géner. de brig., avec le titre de baron; ce génér. est aujourd'hui en retraite à Paris.

LATOUR-MAUBOURG (Marie-Victor de Fay), pair de France, né le 11 février 1756: entré au service en 1782, capitaine au régt. d'Orléans en 1786, et passa ensuite sous-lieut. dans les gardes-du-corps; aide-de-camp du gén. Kléber en Egypte; ent ensuite le commandt. du 22° régt. de chasseurs à cheval; fut blessé devant Alexandrie. De retour en France, fut officier de la leg.-d'honn.; combattit avec distinction à Austerlitz, où il fut nommé gén. de brig.; pendant les campagnes de Prusse et de Pologne, il commanda des corps de cavalerie; se signala aux combats de Bergfrield et de Deppen, où il recut une balle dans le bras; gén. de div. au combat d'Heidelberg , et grièvement blessé à Friedland; commanda en Espagne la cavalerie de l'armée du midi depuis 1808 jusqu'en nov. 1812; eut beaucoup de part à la prise de Madrid; se fit remarquer aux combats de Cuença, de Santa-Martha, de Villalba; au siege de Badajozet à la bataille de la Gebora. Employé en 1812 à l'armée de Russie, il se distingua à la bataille de Mojaisk. En 1813, commandant du 1er corps de cavalerie, il se convrit de gloire le 27 sept. devant Dresde; fit des prodiges de valeur à Leipsick , le 18 oct. , où il ent la cuisse emportée. Le roi l'a créé pair de France en juin 1814 et commandeur de l'ordre de St - Louis le 3 mai 18:6. Il est anjourd'hui ministre de la guerre. (T. 1, 12, 15, 17, 18, 19, 20, 21 et 22. )

LATOURNERIE, chef de brigade, reçui des éloges du gén. Desaix, et fut mentionné dans son rapport à Bonappare sur Paffaire d'Embabch (Egypte, 1798) (T. 9.)

LAU! ADERE (Germain - Félix— Tennet de), gén. de div., né à Bassonnes: entra au service en 1773 ; fit ses premières armes en Amérique; colouel da 30° régt. de ligne en 1793 ; it so trouvà constamment à l'avaut-garde à l'armée de la Moselle; maréc.-de-camp à l'affaire d'Atlon; sa conduite dans cette affaire où il fut blesse lui valut le grade de gén. de div. Il fut ensunte appelé au commandement de la 12° divis. militaire, et mourut en 1799. (T. 10°).

LAUBADERE (Joseph - Marie -Tennet de), genér, de divis. du génie, s'est signale dans les premères camp, de la sévolution, et particulièrement par sa belle défense de Landau contra les Prussions; est mort à Auch en 1809. (T. 2.)

LAUBERDIERE - PONTAUBE...
VOYE (le comte, Louis - François
Bertrand de), lient-génér., né le 27
oct. 1759, d'une famille originaire de
Touraisse, sortit de l'école militaire de

2

Paris en 1776 comme officier dans le regt. de Saintonge; devenu capit. de cavalerie le 15 avril 1780; aide-maréc .des-logis en 1788; chev. de St.-Louis en 1790 et adjud.-gen. en 1791; fit les quatre campagnes d'Amérique; s'y fit remarquer et obtint la croix de Cincinnatus. Il a fait les campagnes de 1803 jusqu'en 18.5, d'abord comme adjud .- commandant . et ensuite comme marechal-de-camp. Employé en 1806 comme chef d'état-major de la cavalerie légère, il s'y fit remarquer en plusieurs occasions, et fut blessé le 5 fév. 1807, au combat de Deppen. Le 12, il fut nommé gén. de brig. , et combattit à Eylau en cette qualité; passa en Espagne en 1808, et commandait la place d'Astorga le 6 juin 1810; rentré en France en 1813, il sut nommé par le roi commandant de la lég.-d'honn. le 29 juillet 1814, et lieuten.-gen. le 23 août suivant. (T. 1, 17 et 23.) LAUDON, gen. de div., a fait avec

distinction la campagne de 1796 en Italie, et s'est trouvé au blocus de Mantoue. Passé, en 1799, à l'armée d'Helvétie, il servit avec honneur sous les ordres de Masséna; repassa en 1800 en Italie, puis fit avec succès la guerre dans le Tyrol. (T. 7, 10 et 13.) LAUGIER, adjud.-gén., tué en 1790 en Egypte, au siège de St.-Jean d'Acre. (T. 10.)

LAULAND (Clande), caporal à la 1 10º de ligne, né à Codrane (Gironde), franchit le premier les retranchemens ennemis, le 9 prair. an 3, et tronva la mort au milieu de son triomphe.

LAUNAY, chef de bat., se tronvait sons les ordres de Macdonald, le 31 mars 1800, dans le Tyrol, où il se fit remarquer. (T. 13.)

LAUNAY, capit., fut tué an combat du village de Karmiujen, le 23 dec. 1807, en Pologne. (T. 17.)

LAURENT, chirurgien en chef de la place d'Huningne, se fit remarquer pendant le blocus de cette place en août 1815. (T. 24.)

LAURENT (André), lieut. au 96º regt. d'inf. de ligne, charges seul en 1797 sur un poste de neuf honimes; au siege d'Olme, il sauva deux officiers du 17° regt. d'inf. légère an péril de ses sours. Au blocus de Stetin, en avril

1813, il s'élança le premier dans nne redoute ennemie, tua les canonniers, sabra les officiers, et ramena les canous dans la place; buit jours après, dans une sortie, il culbuta les Prussiens et cut la jambe fracassée.

LAURENT (Edme), brigadier att 1er régt. de dragons, né a Vilamdonpierre (Côte-d'Or), périt en cherchant

a sauver un officier.

LAURENT (Francois-Guillaume-Barthélemy ), lient. gén., né à Saint-Amand, le 24 août 1750; simple soldat an commencement de la révolution, il s'éleva , par ses actions et son mérite, au grade de gén. de beig. en 1794; c'est en cette qualité qu'il servit successivement dans les différentes arniées. Il fut nommé commandant de la légiond'honneur en juin 1804, et employé dans le dept. de Jenmapes, où il resta jusqu'en 18:2; à l'époque de la guerre de Russie, il commanda la 3º brigade des gardes nationales, et vint avec ces troupes à Magdebourg, dont la défense lui fut confiée. An retour du roi, il a été fait chev. de St. Lonis et commandant militaire à Montmédy, où il se tronvait lors du cetour de Bonaparte en 18:5; admis depuis à la retraite. (T. 3.)

LAURENT (Joseph), tambour à la 4º demi-brig. d'inf. de ligne, né à Arkes ( Bouches-du-Rhône), rallia les tirailleurs qui abandonnaient leurs positions à la bataille de Riberac, le 9 mai 1800, se mit à leur tête en battant la charge, et fut tué dans le village où il était entré le premier.

LAURENT (Pierre), sergent, mentionne honorablement dans le rapport sur l'affaire de Sediman en Egypte, le 8 act. 1798. (T. g.)

LAURIN, capit. do 64° régt. d'inf. de ligne, commandait le 13 mai 1807. en Pologne, une grand'garde; s'étant tronve entouré par les Cosaques, s'ouvrit un passage les armes à la main, et mérita de grands éloges par la bravoure et le sang-froid qu'il déploya dans cette eirconstance. (T. 17.)

LAURISTON (le comte, Jacques-Alexandre-Bernard-Law de ), lieuten .gén., né le 1er fév. 1768, est fils d'un ancien marec -de-camp; entra au service de bonne boure, servit constam-

ment dans l'arme de l'artilletie, et y obtint un avancement rapide, devint aide-de-camp de Bonaparte sous le consulat; commandait en 1800 en qualité de gén. de brig. l'école de la Fère; en 1801 il porta en Angleterre la ratification des préliminaires de paix ; envoyé en Italie en qualité de command. du depôt d'artillerie de Plaisance, il passa ensuite en Espagne, et après la bataille de Trafalgar, rejoignit la grande armée en Allemagne; gouverneur de Braunan, au mois de nov. 1805, il sut chargé en mai 1806 de la prise de possession des arsenanx et magasins de Venise, à la suite du traité de Presbourg; en 1808, il fut employé en Espagne; fit la campagne de 1800 en Allemagne, et fut remarqué au passage du pont de Landshut; au mois de fev. fut nommé ambassadeur à Pétersbourg; après la prise de Moscou, l'empereur l'envoya de nonveau auprès de Kutusoff proposer un armistice; en janv. 1813, il prit à Magdebourg le commandem. du corps d'armée d'observat, de l'Elbe; dans le courant de mai, il se distingua à Kœnigswarta, à Weissig, et à Bantzen; entra dans Breslau le 1er juin, culfinta les Russes le 18 août, à Liebenichen, obtint de nouveaux succès à Janer et à Wachaule 16 oct. et le 19; après s'être distingué à Leipzick, il fut sait prisonnier; rentré en France après la paix, il fut nommé grand-cordon de la leg -d'honn, le 29 juillet 18:4, et capit.-lient. des monsquetaires-gris; il suivit la maison du roi après le 20 mars insque sur la frontière de France, se ren ferma ensuite dans sa terre, et au retour du roi, fut nommé lient.-génér. de la 1010 div. d'inf. de la garde royale, commandent de St.-Louis le 3 mai 18 16; il est aujonrd'hui ministre de la maison du roi. (T. 1, 14, 15, 16, 17,

18, 19, 21, 22 et 24.) LAURISTON, fils du précédent, colonel, ancien offic. d'ordonnance de Nap.; fit ses premières armes en 1809, en sortant des pages, et se distingua le 5 mars an combat d'Amstetten ; attaqua dans un combat singulier le commandant d'un régt. de honlans, le terrassa et le fit prisonnier; cette action luivalut la croix de la lég.-d'honn. sur le champ de bataille; il a été nomméchev. de St.-Louis le 1er juillet 1814 et col. du 5º régt. de chasseurs à cheval au mois d'oct. 1815. (T. 19.)

LAVAL, chef de brig., a fait la enmpagne de 1796 duns l'armée de Rhin-et-Moselle, se trouvait en 1800 en Espagne en qualité de général, se distingua au siège et à la reddition de Tortose. (T. 6 et 20.)

LAVALETTE (Marie-Chamans comte de ), aide de camp, né à Paris en 1769; s'emôla dans la légion des Alpes en 1790, servit successivement dans l'armee du Rhin et d'Italie, avec une distinction qui le fit parvenir promptement aux grades supérieurs ; devint aide-de-camp de Bonaparte après la bataille d'Arcole, suivit ce gén. en Egypte, où il ne se distingua pas moins par son courage que par ses talens ; au retour de cette expedition, il fut fait directeurgen. des postes , conseiller d'état , et en 1803, commandant de la lég.-d'honn. et comte de l'empire ; crcé pair de France et rentré dans ses fonctions au retour de Napoléon ; le comte Lavalette fut condamné à mort le 21 nov. 1815 et parvint à s'évader à l'aide du courageux dévoucment de sa femme ; il a reçu des lettres de grace et est aujourd'hui en France. (T. 11.)

LAVALLETTE, gén., comman-dait le 24 juillet 1803, le Port-au-Prince, à la place du général Sarrazin qui s'était retiré à l'île de Cuba, (T. 14.)

LAVEAUX (Etienne-Maynand-Bitfranc), lient-geo., ne le 8 août 1751, fat nommé lieut.-gén. le 31 oct. 1793, et employé sous le général Rochambeau à St.-Domingue ; le mulatre Vilate contre lequel il s'était déelaré, le sit enfermer dans les prisons du Cap; mais Toussaint-Louverture la délivra ; appelé au conseil des Anciens comme député de cette colonie, et éla président de ce conseil le 20 juill. 1798; nommé le 4 sept. 1799 commissaire du directoire-exécutif à la Guadeloupe; à la fin da même mois, il donna sa démission; rappelé en France par le gouvernement consulaire, il est resté sans fonctions depuis cette époque. (T. 3. 5, 7 ct 14.)

LAVELAINE, capit. au 7º régt. de dragous, traversa pendant la mit au blocus de Maubenge, les lignes en+ nemies, et escorté de quelques dragons de son régl., parvint après plusients combats vers l'armée frauçaise qui d'après les avis qu'il donna, accourut pour débloquer la place.

LAVENUE (Edme-Abraham-Martin), brigadier an 127 régt de dragons, né à Esite (Aube), après avoir délivré un de ses officiers à Marengo, chargea avoc un de ses camarades sur une pièce dont la mitraille le renversa.

LAVERGNE, command. Longwy, lors du siège et de la prise de cette place par les Prussiens le 23 août 1792.

(T. 1er.)

LAVERGNE ( Joseph - Jacques ) , capit. de carabiniers au 2º regt. d'inf. légère, ne à Niort (Deux-Sèvres) le 26 avril 1777; volontaire au 4e bat. de la Charente-inférieure ; s.-lieut. le 32 vendem. an 12, après avoir passé par les grades inférieurs, lieut. le 31 mai 1806, capit. de carabiniers le 24 mars 1807; membre de la lég.-d'honn. le 13 avril 1807, et officier de cette légion le 19 juillet 1808; a fait les campagnes de 1793, aus 2, 3 et 4 à la Vendée, 4 et 5 à l'armée de Sambreet Mense et d'Italie, an 6 en Helvétie et Egypte, ans 7, 8 et 9 en Syrie et Egypte, an 14 à l'armée du Nord, 1806 en Prusse et Pologne, 1807, 1808 et 1809 en Prusse, Pologne, Espagne et Portugal; s'est fait remarquer en Egypte et dans la campagne de 1807 en Prusse, où il gagna le grade de capit., fut blessé de deux coups de feu, après plusiems traits d'héroïsme, dans l'attaque de la presqu'ile de Frisch-Nehrung près Dantzick; il est cité par erreur à la p. 90 du tome 17 comme ayant été tué; s'est principalement distingué au passage du pont de St.-Vincent de la Barquera, à Lugo et à la Corogne, à la tête de sa compagnie de carabiniers, ainsi que le 2 mai 1809, an passage du pont d'Amarante, contre les Portugais. (T. 17.)

LAVIGEUR (Mathien), grenadier à la 84º de ligne, né à Ment-Flanquin (Lot-et-Garonne) le 15 floréal an 8, blessé à mort refusa les secours de ses camarades en les exhortant à ne songer qu'à battre l'enuemi.

LAVILLE, génér., a fait la campague de France de 1814. (T. 23). LAVILLEGRIS, capit. de vaissean, commandait le Mont-Blanc, de 74 canons en 1805. (T. 16.)

LAVIOLAIS, gén. Voyez JOS-NET-LAVIOLAIS.

LAVIT, capit. du génie, contribua beaucoup à la prise du fort de l'Ecluse en 1794, et fut tué lors du siège de Bois-le-Duc. (T. 3.)

LAVŒSTINE, capit., grièvement blessé le 9 août 1809, à la butaille d'Almonacid, et mérita les éloges du gén. Sebestiani, qui y commaudait. (T. 19.)

LAVY, tambour, se mit dans les rangs après que sa caisse fut crevée, et mérita des éloges du gen. Reynier pour sa belle condoite à l'attaque du village El-Arich (Egypte) en février 1799. (T. 10.)

LAXALDE, officier provisoire de marine, eut le grade d'enseigne de vaisseau pour sa conduite dans un combat naval contre une corvette anglaise. (T. 16.)

LAZOUSKI, chef de bat. du génie, a fait la campagne d'Egypte, et se distingua en juillet 1798 au combat de Chebreiss. (T. 9.)

LÉANCE, lieuten de vaisseau, se distingua le 8 janv. 1797, au combat du vaisseau les droits de l'Homme, sur les côtes de France. (T. 7.)

LEBEAU, volontaire de la Matne, se trova à la prise de l'île de Cassandria en 1794; pendant la mnit il se rendit à la nage, sur une belaudre qui se trouvait ensablée, très-près de la redoute du canal d'Ardenbourg; il étant accompagné de Brolet volontaire du même bat.: le flux de la mer ayant mis ce bateau à flot, tons deux profitèrent de la marée montante pour le diriger vers la rive gauche à l'emplacement du camp; on y trouva environ 60 milliers de poudre, dont les deux tiers en état de servir; Lebeau fut nommé s.-lieut. (T. 3 et 5.)

LEBEL (Jean-Baptiste), baron, major d'artillerie à cheval, officier de la lég.-d'honn. et chev. de St.-Lubis, né à Vavinconrt (Meuse), le 21 oct. 1771; volontaire au 3° bat. de la Meuse au 1791; devint lieut. le 7 frim. an 3, après avoir passé par les grades infé-

rienrs. Etant maréc.-des-logis au combat de Boxtel le 20 sept. 1794, Lebel s'empara d'une pièce de canon. Dans la retraite de Naples, à la prisc d'Isola, en mai 1799, sauva la vie, au péril de ses jours, à deux enfans qui allaient être massacrés, et le 24 juin suivant, il contribua à sauver le gen. en chef Macdouald. Le 26 dec. 1800, au combat de Monzanbano (Italie), penétra dans l'intérieur d'une redoute défendue par deux bataillons et une nombreuse artillerie, et enlera deux drapeaux à l'ennemi. Nommé officier de la lég.-d'honn. par suite de sa conduite au combat d'Ostrolenka (Pologne), en 1807, Lebel après avoir combattu avec une rare valeur le 22 mai 1800 à la bataille d'Essling, en qualité de chef d'esc. an 3º régt. d'artillerie à cheval, ent la jambe gauche emportée d'un conp de canon; il avait eu dans l'action cinq chevaux tues sous lui. Il fut nomme baron et major directeur d'artillerie. Cet officier a combattu avec distinction à dix-neuf grandes hatailles , à cent quaranté-six combats; a assisté aux siéges de quinze places fortes; en a défenda deux et a reen quatorze blessures.

LEBLANC, chef de brig., à la tête d'une brigade de dragons, cerna le 22 mars 1799 la ville d'Andeia (Italie), pour intercepter tonte communication entre les insurgés de cette ville et ceux

de Trani. (T. 10.)

LEBLANC (David-Joseph), capitaine au 2º régt. de chasseurs à cheval de la garde, membre de la légiond'honneur, né le 5 mai 1783 à Belfort (Haut-Rhin), volontaire au 1er régt. de hussards le 1er brom. an 11 ; licut. dans les dragons de la garde impériale le 23 oct. 1811, et capit. an 2º régt, de chasseurs à cheval le 3 juin 1815; a fait les campagnes des côtes de l'Océan, d'Autriche, Prusse, Pologne, Russie, Saxe, France et Belgique ; s'est particulièrement distingué à Goëting ( Moravie ), étant sous-officier, où il recut deux coups de feu; à l'éna, à Heilsberg, où il reçut deux autres blessures; à Maioraslawetz (Russie), où il reprit nne pièce de capon des mains de l'ennemi, après avoir tué un de ceux qui l'emmenaient, et fut blessé de denx comps de lance; à Longeau, près de Langres,

où, quoiqu'atteint de deux conps de seu, il continna la charge à la tête de son peloton; à Champ - Aubert; à Reims, où il traversa la ville pèle-mèle avec l'ennemi, et prit un officier supérieur porteur de depêches; à Craone, où, à la tête de 30 dragons, il euleva un defilé defendu par 200 hommes d'infant.; et quoique blessé, il assista à la bataille; à Arcis-sur-Aube, où il se jeta dans les rangs ennemis, ma un officier et un hussard autrichiens, et en sabra plusieurs en les poursuivant; enfin à Mont-St.-Jean, où il resta pour mort sur le chamu de bataille à la suite de la blessure qu'il y avait reçue. LEBLANC, capitaine au 8° régt.

LEBLANC, capitaine au 8° régt. de hussards, fière du précédent, officier distingué, a été tué dans une sortie de Magdebourg à Bieren, le 25 septembre

. 6 . 3

LEBLANC (Joseph), lieut. au 15° régt. de chasseurs à cheval, se voyant enveloppe dans un village avec vingteinq chasseurs de son régt. par la cavalerie autrichienne, s'écrie: « rendezvous, vous êtes mes prisonniers », et 269 hussards du régt. de Toscane mirent bas les armes.

LEBLED, chef de bat., fit une partie des guerres de l'Ouest. (T. 5.)

LEBLEY, gén. de brig., commandait une brigade lors du bloens de Mantoue (Italie) en 1796; se trouva aux aflaires intérieures de l'Italie. (T. 7 et 8.)

LÉBŒUF (Honoré), capit. à la 104 demi-brig. de ligne, né à Dampierre (Hauc-Saône). Lors de la prise d'assaut de la redoute espagnole dans la Ligurie le 17 avril 1800, ce capit., ainsi que les lieuts. Picard et Joly, se précipitérent au devant d'une colonne ennemie et l'arrétèrent quelque temps, au moment où nos troupes étaient forcées de se retirer; ce trait d'andace, dont ces trois braves finent victimes, électrisa les soldats, qui revinrent aussitôt ain combat.

LEBOUCHER (Alexandre), dragon au 1<sup>er</sup> régt., né à Bois-Lévêque (Scine-Inféricare), empêcha un peloton ennemi, à Marengo, de françhir un fossé; il eut la tête emportée par un

boulet.

LEBRUN, gén. du génie, s'empara le 14 juis 1794 du village de Vernante, dans le comté de Tende (Piémont); fit la campagne de 1800 en Italie. (T. 3, 13.)

LEBRUN, capit. de vaissean, commandait le Pluton, de 74 canons, lors de l'expédition d'Irlande en 1796. Devenn aide-de-camp de l'amiral Villaret-Joseuse, il se fit remarquer en 1802, lors de l'expédition de St.-Domingue. (T. 7 et 14.)

LEBRUN ( Anne-Charles ), lient .gen. , duc de Plaisance, fils de Lebran, ancien consul de la république, et depuis archi-trésorier de l'erapire français, né en 1775 : entra au service en 1798; se trouva à la bataille de Marengo, en qualité d'aide-de-camp do gén. Desaix; fit la campagne de 1805 conime colone du 3º régt. de hussards; sa conduite à Eylau lui valut le grade de genéral de brigade, il obtint celui de gén. de div. le 23 fév. 1812. En 1813, il parut un instant à Anvers , dont il céda le gonvernement à Carnot; reçut la croix de St. Lonis le 29 juillet 1814, et obint en 18:5, de Napoléon, en Champagne, le commandement que le duc de Bellune venait de quitter. Depuis le retour du roi , il est sans activite. (T. 13, 19, 20 et 23.)

LECAPITAINE, génér. de brig., fit avec distinction la campagne de France de 1814. (T. 23.)

LECCHI (Joseph), gen. italien, fit avec éclat les premières campagnes de la révolution, organisa vers la fin de 1799 l'armée cisalpine à Dijon; combattit à Marengo; devint ensuite gen. de div., commandant de la conronne de fer et grand cordon de la lég.-d'honn.; commandait en 1806 l'aile gauche de l'armée française qui entra dans le royaume de Naples sons les ordres de Joseph Bonaparte, prit en Espagne le commandement des troupes italiennes ; rentra ensuite au service du roi de Naples (Joachim), qu'il seconda dans ses operations militaires en 1813 et 1815. (T. 8, 13, 15, 16, 18, 22 et 23. )

LECERF (Jean-Baptiste), soldat an 76° régt., neà Bar-sur-Aube (Aube). A la bataille de Hohenlinden, le 3 déc. 1800, ce militaire, avec son camarade Riot, chassa l'ennemi du village de Krainaker et fit plusieurs prisonniers. LECHASSET, chef de bat. du 40° régt d'inf de ligne, se fit remarquer à la bataille d'Ocana, en 1809. (T. 19.)

LECHELLE, gén., s'enrôla dans les gardes nationales de la Charente inferieure en 1789, devint chef de bat. fut ensuite gén. de brig., pnis gén. de div., et fut entin nommé le 30 sept. 1793 général en chef de l'armée de l'Ouest; il remporta en oct. 1793 quelques aventages sur l'armée royale à Mortagne et à Chollet; défait à Laval, où il perdit plus de 10,000 hommes, il fut arrêté par ordre du représentant Merlin de Thionville, qui le fit emprisonner à Nantes. (T. 2.)

LECLAIR, chef d'escad. du 21° régt. de chasseurs à cheval, se distingua d'une manière toute particulière le 27 fcv. 1814, à la bataille d'Orthez. (T. 23.)

LECLER (Pierre-Romain), lieut. au 7º régiment de ligne, né à Choisy (Seine-et-Marne); soldat en 1806, se fit remarquer au combat de Vich où il fint blessé, sous les murs de Gironne, d'Hostalisch, de l'ortose, de Sagonte et de Valence; à l'affaire de Castaya avec 15 hommes il prit 50 Espagnols dont trois officiers; au col d'Ordal le 13 sept. 1813, il combatiti corps à corps un officier anglais qu'il fit prisonnier après l'avoir blessé, et fut mentionné à l'ordre du jour comme l'un des héros de la journée.

LECLERC, col. du 10° régt. de chasseurs à cheval, fut proposé poné le grade de gén. de brig. par Bonaparte au directoire, pour s'être distingué aux combats de Due-Castelli et de St.-Georges (Italie) le 15 octobre 1796; il accompagna ce général en Egypte. (T. 7, 12 et 13.)

LECLERC, général, a fait la campagne de 1815. (T. 24.)

LECLERC, colonel, a fait avec une grande distinction la campagne de France de 1814. (T. 23.)

LECLERC, chef de brig., se trouvait en 1800, au combat de Neukirchen (Allemagne), à la tête d'on bat, de la 98° brig., où il se fit remarquer, (T. 13.)

LECLERC, major du 4º régiment provisoire de dragons, se signala en 1808 à l'armée de Portugal. (T. 18.) LECLERC, capit., se distingua en Allemagne, dans la mit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.)

LECLERC (Augustin), serg. de la 55° demi-brig., ne dans le dépt. de la Somme, s'étant emparé avec le caporal Mirolle de deux pièces de canon, s'en servirent pour faire feu sur les Autrichiens. (Attaque des ouvrages de San-Giacomo au siège de Gènes). (T. 12.)

LECLERC-D'OSTIN ( Charles-Emmanuel), gén., ne à Pontoise le 27 mars 1772, embrassa fort-jenne la carrière des armes; employé en 1793 comme adjud.-gén., au siège de Toulon, il contribua à reprendre cette ville sur les Anglais ; gén. de brig. il combattit successivement aux armees du Nord, du Rhin et d'Italie, où il accrut sa réputation militaire; il prit une part active . à la révolution du 18 brum.; fut ensuite chargé de conduire l'armée qui traversa l'Espagne pour aller soumettre le Portugal; en nov. 1801, le gén. Leclerc obtint le commandement de l'expédition envoyée à St.-Domingue; après de nombreux et sanglaus combats et des négociations difficiles avec les ches de l'insurrection, il venait d'obtenir de grands succès, lorsqu'une cruelle épidémie réduisit ses moyens de défense, et le forca de se retirer à l'île de la Tortne, où il mourut le 3 novemb. 1802. (T. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 et 17.)

LECLERCQ ( Jean-Baptiste-Enstache-Joseph), chef de bataill. au 240 régt. d'infant. de ligne, né le 22 oct. 1777 à Valenciennes (Nord); soldat an ier bat. anxiliaire du Nord le 31 août 1799; sucressivement s.-lieuten. lieut., membre de la leg.-d'honn. capitaine, chef de bat.; a fait tontes les campagnes, a été blessé le 22 frimaire an 9 an pont de Buckenbach, près Nuremberg, à Eylau, à la bataille de Chiclana le 5 mars 1811, s'est signalé contre les Anglais et les Espagnols à la tête de 60 hommes dans une expédition près del Puente-Suazo vis-à-vis l'île de Léon les 20 et 21 fév. 1810, et le 1er mars 1814 à la bataille de St.-Julien près Genève contre les Autrichiens.

LECLERCQ, lienten, au 24° régt. de ligne, frère du précédent, fut tué à la bataille de Thery pues Genève le 1° mars 1814 en combattant avec une rare valeur.

LECOMTE, gén., blessé mortellement le 5 sept. 1793, au combat de Chantonay. (T. 2.)

LECOMTE (François - Charles), capit. an 14e régt. d'inf. de ligne, chev. de la leg.-d'honn., né à Fontenay-lecomte (Vendéc), attaqua à la téte de 40 hommes (le 2 juillet 1800 à Noirmonties), 300 Anglais, en fit 47 prisonniers et força 45 autres à se sauver à la nage; le 12 sept. 1811, à Balagma (Espagne), avec 200 hommes, il mit en déronte 600 Espagnols et se saisit de leur chef ; le 25 oct. snivant . cet officier avec 400 hommes, attaqua 800 insurgés, en ma plus de 400 et ramena une centaine de prisonniers après avoir dispersé tout le reste; le 22 juin 1815, à Moutier en Savoie, avec moins de 20 grenadiers, il sit prisonniers So chasseurs picniontais, et six jours après au combat de l'Hôpital, il tua plusieurs Antrichiens. (T. 21.)

LECONTE DE LA DABINERIE, lieut.-col., né à Romorantin (Loire-et-Cher), entré au service en 1771, chef des volontaires du 1es bat. de son dépt. en 1789, fit preuve de beancoup de valeut à la bataille de Nerwinde et au siège de Valenciennes, est retiré dans ses foyers par suite de deux graves blessures.

LECOURBE (le comte), lieuten. gén., ne à Lons le-Saulnier en 1760, s'engagea dans le régt. d'Aquitaine où il servit 8 ans; prit son conge, et fut nomnié commandant de la garde nationale à Lons-le-Saulnier au commencement de la révolution; partit quelque tenips après à la tête du 7° bat. du Jura pour l'armée du Rhin, où il se fit remarquer; servit successivement aux armées du Rhin, du Nord, de Sambreet-Meuse, du Danube et d'Helvétie . et se signala frequemment par des actions d'éclat ; chef de brig. , il soutint à la bataille de Fleurus avec trois bataillons pendant 7 heures et demie, l'attaque de 18,000 Autrichiens; employé en 1796 à l'armée de Rhin-et-Moselle, comme gen. de brig., il contribua beaucoup aux succès des deux batailles de Rastadt ; ayant pris en 1799 le commandement de l'aile droite de l'armée en Soisse, il déploya de grands talens militaires; au combat de Fransteremender, il mit en déroute les Autrichiens et leur fit 3,000 prisonniers; seconda Masséna; en 1800, sous Moreau, il commauda l'aile droite de l'armée du Rhiu, donna à la bataille d'Hochstedt de nouvelles prenves de talent et d'intrépidité, s'empara le 16 juillet de Feldkirch, puis de Coire, et enfin de tout le pays des Grisons; il témoigna tant d'intérêt au gen. Moreau lors de son proces, qu'il fut disgracié, exilé, rayé du tableau des généraux; en 1814 le génér. Lecombe fut successivement nommé inspecteur-gen. d'inf. des 6e et 18e div. militaires, chev. de St.-Louis et grandcioix de la lég.-d'honn.; commanda pendant les cent jours de 1815 une petite armée à Belfort, avec laquelle il défendit avec un admirable talent les abords de cette forteresse; il commandait encore dans cette ville à la fin d'octobre lorsqu'il succomba à une maladie qui le minait depuis long-temps. (T. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13 et 24.)

LECOURTIER (Francois), lieut. de gendarmerie à pied, né à Wacheranville ( Meuse ) le 29 mai 1772, entre an service le 12 janv. 1799; lieut. de gendarmerie à pied le 6 sept. 1813; a fait les campagnes des ans 7, 8 et 9 à l'armée d'observation du Danube et du Rhin, 11 en Helvétie, ans 12 et 13 à l'armée des côtes, 14, 1806, 1807 et 1808 en Aliemagne et en Pruse, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 armée d'Espagne et de Portugal, 18:4 dans l'intérieur; a été blessé d'un coup de fen près Salzbonrg; à Guttstads (Vieille Prosse); s'est distingné le 9 mars 1814 à l'affaire de Laon, à la tête d'une avant-garde, et à Arcis-sur-Aube, ou il commandait un demi-bataillon; le 1er avril 1816, il a été mis à la rétraite.

LECREUX (Pierre), cavalier au 17° régt., ne à Aurzoir (Seine-et-Marne), mort au champ d'honneur à Wassigny.

LÉCUYER (Pierre), canonnier, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801).

LEDANSEUR, enseigne de vaisseau, périt dans le combat de la Bayonnaise. (T. 10.)

LEDORÉ (François), quartiermaître, obtint une arme d'houn. aux deux combats d'Algésiras (juill. 1801).

LEDOUX, chef de bat., se distingua à l'attaque du camp retranché de Pastringo qui eut lieu devant Vérone le 26 mars 1799. (T. 10.)

LEDOUX, maréc.-des-log., enleva un drapeau aux Espagnols, au combat sons Figuières le 3 mai 1811. (T. 20.)

LEDOUX (Sigisbert), serg.-maj. à la 3° de ligne, ne à Valduzol (Vosges), trouva la mort en s'élançant audaciensement au milieu des rangs ennemis devant Génes.

LEDRU - DES - ESSARTS (le baron, François-Roch ), gén. de div., s.-lieut. en 1791 dans le 55e de ligne, devint successivement capit., chef de bat., et fut nommé col. à la bataille de la Trebia, où il recut un coup de feu, et fit en cette qualité cinq campagnes, à Genes, sur le Var, en Piemont, en Hollande ; gén. de brig. à Austerlitz . où son régt. s'était distingué, il commanda l'avant-garde du 4º corps à léna, à Lubeck, à Hof, où il eut deux chevaux tues sons lui , à Eylau , où il fut blessé; à Heilsberg et à Kænigsberg, où il obtint le titre de commandant de la leg -d'honn. le 11 juillet 1807; commandait la brig. d'avant-garde du corps de Masséna, pendant la campagne de 1809, il se fit remarquer dans toutes les affaires et fut grievement blessé le 30 juin près d'Ensersdorf en protégeant l'établissement d'un pont de bataux sur le Danube; gen. de div. en juillet 1811, il commanda la 1ere div. du 3e corps en Russie, fut honorablement cité an combat de Valontina le 19 août, et eut un cheval tué sous lui à la Moskwa; employé au 11º corps en 1813, il commandait une division à Bautzen, Wurtschen, Leipzick, à Hanau, en Belgique et en Champagne; chev. de St.-Louis le 2 jain 1814, et grand-offic. de la lég.-d'honn. le 20 puillet suivant, il obtint à la même époque le commandement de la div. d'inf. de la garnison de Paris; le 9 juin 1815, il se rendit à l'armée des Alpes, il sert anjourd'hni comme inspecteur-géneral d'infanterie. (T. 21 et 23.)

LEDUC (Armand), capitaine de frégate, membre de la lég.-d'honn., né à Dankerque (Nord) le 11 août 1764; mousse le 14 avril 1774, enseigne de vaisseau non-entretenu le 8 juin 1793; après s'être distingué dans plusieurs combats, commandait une canonnière, et se trouva aux siéges de Collioure et port Vendre; fut fait enseigne de vaisseau entretenu le 26 brumaire an 2, et lieutenant de vaisseau le 15 termidor niême année; se tronva, aux deux combats de mer qui eurent lien les 23 ventôse et 25 messilor an 3, en qualité de commandant la frégate le Hasard, capit de la frégate l'Incorruptible le 1er vendém. an 5, était au combat qui ent lieu en rade de Dunkerque le 19 messid. an 8; a fait une campagne dans les colonies pendant les années 10 et 11 sur la même frégate. (T. 17.)

LEFEBVRE, chef de brigade, fit avec distinction la campagne d'Egypte, et se fit remarquer dans plusieurs occasions; devint en 1801 gén. de brig., il se prononca pour la capitulation d'Alexandric; fit la guerre en Espagne en 1811, en sa qualité de général, et se trouva le 24 juillet même année à la prise du Mont-Serrat. (T. 9, 10, 14 et 20.)

LEFEBVRE, adjud.-maj. du 48° régt. d'inf. de ligne, mérita des éloges pour sa belle conduite à l'affaire de Villa Garcia en août 1810. (T. 20.)

LEFEBVRE, capit. du 115° régt. diff. de ligne, commandait en nov. 1812, le fort St.-Philippe de Balaguer, il a'y défendir vigoureusement contre les attaques de l'Espagon Villamil, lieut. du baron d'Eroles. (T. 21.)

LEFEBVRE (François-Joseph), maréchal, due de Dautzick, pair de France, né à Ruffach (Alsace) le 25 oct. 1755, s'euròla le 10 sept. 1773 dans les gardes françaises, et y devint sergent le 9 avril 1788; entra au licenciement de ce corps dans le bat. des filles St.-Thomas, y fut blessé deux fois en protégeant la reutrée de la famille royale aux Tuilezies, et plus tard

en assurant le départ des tantes de Louis xvi; capit. au 13º regt. d'inf. légère, il acquit chacun des autres grades par une action d'eclat; commanda presque tonjours l'avant-garde des armées des Vosges, de la Sarre, de la Moselle, de Rhin-et-Voselle, de Sambre-et-Meuse et du Dannbe. En 1793, il assiègea le fort Vauban et bloqua le pont de Manheim; vainqueur à Auspach, à Ste.- Croix, à Nadelange, à Dinant, il prepara les succès de la bataille de Fleurus, où il ent un cheval tue sous lui. Il est peu d'affaires importantes sur le Rhin et en Allemagne, auxquelles il n'ait pris part. En 1798, il ent le commandement provisoire de l'armée de Sambre-et-Meuse; en 1799. fut employe à l'armée du Danube ; se signala à Stockach, où il fut grievement blessé au bras ; rentre en france . il reçut du directoire une armure complète, et le commandement de la 17º divis. milit. à Paris; fut admis au senat le 1er avril 1800 ; maréc. d'empire le 19 mai 1804, et successivement chef de la 5º cohorte, grand-officier et grandaigle de la leg. d'honn.; commandais la garde à pied à Iena; fit le siege de Dantzick, qui se rendit le 26 mai 1807, après 51 jours de tranchée ouverte, et le 28 du même mois il recut le titre de duc de Dantzick. En Espagne, en 1808, à la tête du 5° corps, il gagna la bataille de Dorango le 31 oct.; entra dans Bilbao le 1 ez nov., et triompha le 15 nov. à Espinosa ; rappelé en Allemague en 1809, il commandait l'armee bavaroise; combattit à Tann, à Abersberg, à Eckniülh, à Wagram, Dans la campagne de Russie, il avait le commandement en chef de la garde impériale ; en France, à la têle de l'aile ganche de l'armée, il combattit à Montmirail, à Arcis-sur-Aube, à Champ-Anbert, où il eut un cheval tué sous lui; fut créé pair de France le 2 juin 1814; fit la campagne de France de 1815; monrut le 14 sept. 1820. (T. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23 et 24)

LEFEBURE - DESNOUETTES (le comte, Charles), lieut.-gén., né à Paris, le 14 déc. 1775: entôté dès le commencement de la révolution, parvint successivement aux premiers rangs de l'armée. En 1804, colonel du 18º régt. de dragons, il commanda ce regt. à Austerlitz, où il se fit remarquer, et fut nommé commandant de la leg.-d'honn.; gen. de brig. le 19 sept. 1806, il passa au service du roi de Westphalie, et fut nommé gén. de div. le 28 août 1808 ; employe à cette époque en Espagne, il fut blessé et fait prisonnier au mois de janvier, près de Benavente, dans la poursnite de l'armée anglaise; conduit en Angleterre, il s'échappa et revint en France, où Napoléon lui donna le commandement des chasseurs de sa garde, et fit en cette qualité la campagne de 1809; il suivit constamment l'empereur dans la campagne de Russie. L'année suivante, employé dans la campagne de Saxe, il contribua au succès de la bataille de Bautzen ; l'empara le 19 août des montagnes de Georgenthal; battu à Altem-bourg le 29 sept., il s'en vengea le 30 oct. sur un corps de cavalerie russe, et reparnt en 1814 an combat de Brienne, où il fit plusients belles charges de cavalerie; fut blessé de plusieurs coups de lance et d'un coup de baïonnette; fut nommé en 1814 chev. de St. Louis, et conservé dans le commandement des chasseurs de la garde; pair de t'rance au retone de l'empereur, il combattit à Fleurns et à Waterloo, et fut compris dans la loi du 24 juillet; a été condamné à mort par contimace en mai 1816. On le croit réfugié aux Etats-Unis d'Amérique. (T. 17, 18, 22, 23 ct 24. )

LEFEBVRE (Louis-François), caporal au 1er régt. d'artillerie à pied, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801).

LEFERON, colonel, commandait cinq bataillons le 15 oct. 1794, sur les hauteurs d'Arezo, contre les Espagnols. (T. 3.)

LEFÉVRE, caporal à la 17° de ligne, né à Pacis (Seine), fut tué à Landrecies, après avoir chargé seul sur une hatterie.

LEFÈVRE (Antoine), hussard au 2º régt., né à Châlons (Marne), se dévous poursauver le général Marceau, à l'affaire de Messenheim.

LEFÈVRE (Nicolas), soldat au 3° bat. de sapeurs, chev. de la lég.d'honn., né dans le dépt. de la Haute-

Marne, s'élauça le premier sur une pontre, lors du passage du Lech le 12 juin 1800; marcha sons un feu terrible de monsqueterie contre une batterie ; qu'il enleva à l'aide de quelques camarâdes.

LEFFERIDES, chasseur an 12<sup>d</sup> régi. d'infauterie légère, fut mentionné honorablement dans un rapport du maréchal Lefebyre. (T. 17.)

LEFORT, sergent de la 13º demibrigade, se distingua particulièrement et fut blessé à l'attaque du village Schouara (Egypte), en 1798. (T. 9.)

LÆFORT (Noel-Claude), trompette au 19° régt. de chasseurs à cheval, né à Bonneuit (Seine-et-Oise), tué à Modène en cherchant à rallier la cavalerie.

LEFRANC, général, a fait avec distinction la campagne de 1808 en Espagne, et se trouva à la bataille de Baylen. (T. 18.)

LEFRANQ, capitaine de vaisseau, commandait l'Entreprenant, au combai naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

LEGAL (Jacques), fusilier à la 66° de ligne, né à St. Fiacre (Morbihan), succomba avec deux de ses camarades, Lenoir et Pageot, en cherchaut à rependre leur drapean.

LEGENDRÉ, fourrier au 5° régt. d'artillerie à pied, est cite dans un ordre du jour du prince d'Eckmülls, pour la valeur qu'il déplova le 17 fév. 1814 pendant le siège d'Hambourg.

LÉGLISE, colonel : entra de vive force dans le village de Probsteyde, à la bataille de Leipsick, et s'y maintint pendant huit heures sous une grêle de mitraille, et malgré l. s efforts de plusieurs masses formidables d'infanterie.

LÉGORGNE, gén. de brig., se trouvait en Dalmatie, lors du commencement des hostilités avec la Russie, en 1807. (T. 17.)

LEGOULERECQ (Joseph), fusilier à la 66° demi-brig, de ligne, né à Pluvigny (Morthhan), etouffà avec de la boue la fusée d'un obus qui était tombé sous un caisson rempii de cartoucles, et fut tué au moment où ses camarades lui en témoignaient leur gratitude le 17 sept. 1799, sous les murs de Manheim.

LEGRAND (le comte), lieuten .gén. . pair de France, né au Plessis sur St.-Just (Oise), le 24 fev. 1775 : simple dragon à 15 ans, obtint son congé avant la révolution; reprit du service en 1790, et obiint en 1793 le grade de gen. de brig. ; se distingua en cette qualité à l'aimée de Sambre-et-Meuse dans plusieurs circonstances, et continua de servir sur le Rhin avec le même succès ; gén. de div., il obtint en 1804 le gouvernement de la 25e divis. militaire; commanda en 1805 une partie de la cavalerie de la grande armée; ent part aux succès de cette campagne, et décida, en faveur des Français, le combat de Wertingen. La bravonre qu'il montra à la bataille d'Ansterlitz Ini valut le grand-aigle de la lég.-d'honn. Après la bataille d'Iena, où il s'était également distingué, l'empereur lui consia le commandement de la province de Bayreuth; rappelé à la grande armée , il combattit à Eylan , à Heilsberg et à Friedland ; chargé d'un commandement dans la guerre de 1809 en Autriche; se signala aux combats d'Ebersberg, de Gross-Aspernn, d'Essling et de Wagram. Lors de la campagne de Russie en 1812, son nom fut cité dans toutes les affaires ; il fut blessé au passage de la Berésina, où il avait livré un combat glorieux; rentré en France, il fut nommé sénateur le 5 avril 1813, et se rendit en janv. 1814 à Châlonssur-Saône, pour y organiser des moyens de défense; créé pair de France à la première restauration, il monrut à Paris le 8 janvier 18,5, des suites de ses nombreuses blessures. (T. 4, 6, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 21 et 23.)

LEGRAND, jeone, frère du précédent, et son aide de camp, fut tué à ses côtés, en 1799, en avant du village de Tuttlingen. (T. 10.)

LEGRAND, capitaine de vaisseau, commandait en 1799 l'Immortalité, de 44 canons (T. 10.)

LEGRAND; adjud.-major, veut s'ensevelir sous les ruines de Bellegarde, plutôt que de rendre la place aux Espagnols qui l'assiégeaient en 1793. (T. 1.)

LEGRAND, capitaine, commandait, en 1815, au fort Mortier, près Belfort, et resista aux insinuations de l'ennemi. (T. 23.)

LEGRAND ( Nicolas ), colonel du

58° régt., chrí de bat. en 1807, devint colonel du 58°, et fit la guerre d'Espagne, où il se distingua le 28 juillet à la batalle de Talavera de la Reyna. Une bissure qu'il y regut ne l'empéche pas de continuer le commandement. Il était officier de la légioud'honneur, et fut nomué en novembre 1814 chev. de St.-Louis. (T. 19)

LEGRAS, colonel du 2º regt. de ligne westphalien, se distingua, en juin 1809, sur les bords du Ter (Esp.)

LEGRIS (Charles), soldat au 1050 régt. d'inf., atteint d'un boulet qui lui casse le genon, en montant aux redoutes de Haguenean, sonffie l'amputation avec un courage stoique: et demandant sa jambe après l'opération: « O ma patrie, s'écrie-t-il, reçois ce sacrifice! »

LEGROS, général, a fait la guerre dans la Vendée en 1795, et a'est trouvé, le 2 mai même année, à la pacification de St. Florent. (T. 4.)

LEGUEN (Mathieu), pilote-côtier, obtint une arme d'houneur aux deux combats d'Algesiras (juillet 1801).

LEHEC ( Jean-Baptiste-Prosper ), sons-lieut. ân 5-9° régt. de ligne, nê le 10 avril 1787 à Roueu (Seine-Juférieure): entré au service le 10 mars 1807; a fait les campagnes de 1807 en Prusse et en Pologne; 1809 en Autriche, 1812 en Russie, 1813 au siége de Dantaick; 1815 en France. Le 3 uov. 1812, à l'affaire de Krasnoë, it contribua à la prise de sept pièces d'artillerie et tna un officier russe. Cet officier a reen six blessures dans différentes batailles.

LEHUBY (Pierre-François), capit de vaisseau de 1ere classe, ne à Agou (Manche), le 6 avril 1757. En 1776, il était matelot, et passa par tous les grades avant d'arriver à celoi de capit; if fit les campagnes d'Annérique et soutint avec honneur plusieurs combats sur mer. Décoré de la croix de la légion-d'honneur, et bientôt après de celle d'officier en l'an 12.

LEHYR, capitaine en second du vaisseau le Pengeur, reçut au condiat naval du 22 oct. 1796, à la jambe, une blessure dangerense; ses camarades lui voyant perdre beauconp de sang, le pressaient de descendre pour se faire panser: « Non, dit Lebyr, ] ai juié de

montir à mon poste; je se'le quitterai pas. » Un moment après, un boulet ramé loi compa les reins; il meurt en s'écriant: courage! mes amis, vengeznous! (T. 3 et 5.)

LEISSEGUES (Jacques-Bertrand). contre-amiral, né à Châteaulin (Finistère), en 1762 : entra dans la marine militaire en qualité de votontaire le 1er avril 1776, et fit les campagnes de mer du règne de Louis xvi; sous-lieut, de vaisseau en 1787 et lieut, en 1792; commandait en 1793 l'aviso le Groëland, de dix canons , lorsqu'il fut attaque par les Anglais et oblige de se rendre, après un combat, où il fut blessé; commandait une division de frégates en croisière sur les côtes d'Angleterre en l'an 3 : dans l'espace de 20 jours il s'empara de 28 hâtimens ennemis. Parti de Brest en 1801 en qualité de contre-amiral, il combattit dans la baie de Santo-Domingo l'amiral anglais Duckworth, et fut force de se jeter à la côte ; mais après avoir extrémement maltraite l'escadre victoriense; il a été nommé commandeur de l'ordre de St .- Louis en 1816 (T. 17.)

LEJEUNE, capitaine de grenadiers au 64° régt. de ligne; à l'affaire de Macheconl le 10 juin 1793, quoique grièvement blessé, parvint à dézager son chef de bat, en se faisant jour à la baïonnette au milien des eunemis. En 1799, à la prise de Colonella, cet officier entrale premier de vive force dans la ville, défendue par 1200 bo.nmes et deux pièces de canon, et parvint à enlevir les canons et le poste dont on avait déjà deux fois inutilement tenté de

s'emparer LEJEUNE ( le baron, Louis-Francois), maréc.-de-camp du génie : entré au service le 1er join 1792, a fait les campagnes d'Hollande sous Pichegra, du Rhin sous Kléber; fit partie de l'expédition d'Egypte en 1798. Chargé au siège de Colbry d'enlever d'assaut le fort de Volfenberg, le gén. Lejenne somma le commandant prussien de se rendre en 20 minutes; ce temps écoulé, il traverse rapidement la mitraille qui partait de la redonte, y arrive le premier, arrête alors les Pinssiens en leur faisant des commandemens en allemand, et faisant occuper ce fort par ses troupes, il en dirigea ensuite les batteries coutre l'en-

nemi; colonel aide-de-camp du prince de Nedschatel pendant la campagne d'Allemagne en 1809, il combattit avec distinction les 21 et 22 mai à la bataille d'Essling. Devenu maréc.-de-camp du génie pendant la guerre d'Espagne, : gen Lejeune se fit remarquer dans différentes missions et reconnaissances aussi difficiles que perilleuses ; c'est dans une de ces dernières, qu'attaqué cinq fois avant de succomber, il fut fait prisonnier par les guérillas, conduit en Angleterre, d'où il parvint à s'échapper ; il a peint lui-même le tableau qui représente cette affaire, qui a été exposé au salon de 1817. De retour en France, ce général a fait la campagne de 1812 en Russie, celle de 1813 en Saxe, et fut blessé à Hanan. En servant sa patrie avec distinction, le gen. Lejeune cultive les arts avec succès, et a peint plusieurs tableaux qui retracent les actions glorieuses de ses frères d'armes. (T. 10 ct 19.)

LEJEUNE (François), brigadier an 1er régt. de dragons, né à Troycs (Anbe), tua, Je 27 prair, an 7, deux cavaliers ennemis, dégagea de lems mains deux de ses camarades, et tomba blessé mortellement.

LEJEUNE (Francois), fusilier à la 46° de ligne, né. à St.-Privé (Cher), assailli tout-à-coup par un parti ennemi nombreux, succombe après des prodiges de valeur.

LEJEUNE (Louis), maréc.-deslogis au 2º régt. de liussards, né à Sédan (Ardennes), mort en soutenant la retraite devant Maulieim.

LEJOILLE, capitaine de vaisseau, commandait la frégate l'Alceste au combat du 1° juin 1794, sur laquelle il se distingua particulièrement. En 1798, à la bataille d'Abonkir, il commandait le Généreux, de 74 canons fut tué en 1799, devant le Château de mer (iles Ioniennes). (T. 5, 9 et 10.)

LELAUD, l'un des marins qui se signalèrent pendant un ouragan qui exerça de grands ravages sur les côtes de Boulogne. (T. 16.)

LELCIOR, capitaine, mentionné honorablement dans un rapport du gén.

Championnet. (T. 9.)
LELEU - DE - MAUPERTUIS,
lieut., commandai: un détachement du

5° de voltigeurs de la garde en 1812, à l'armée de Russie, et fit prisonniers le général russe Wintzingerode et son aide-de-camp. (T.2..)

LELY (Pierre), sergent-major à la Gae de ligne, né à St.-Léonard (Greuse), mort au champ d'honneur le 15 brum, an 5.

LELY, caporal au 26° régt. de ligne, cité dans la sortie contre les Auglais lors du blocus de Baïonne en 1814.

LEMAIRE, génér. de div., a fait avec distinction la campagne de 1994 en Hollande; se trôuva, le 14 janvier 1795, à la prise d'Heusdeu; commandait l'artillerie de l'armée d'Allemagne aux ordres de Morcau, en 1800; se fit remarquer an passage de l'Inn, en déc. de la mêtne année. (T. 3, 4 et 13.)

LEMAIRE, sous-lient an 5° régt. d'infanterie lègère, mentionne honorablement par le gén. Championnet; s'est distingué particulié ement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne en 1814. (T. g.)

LEMAIRE (Daniel), soldat an 67° régt. ti'inf. de ligue, embarqué à boid du vaissean l'Achille, se dévona an combat de l'rafalgar pour sanver la vie à son lieut., disant : « Si l'un de nous denx doit périr, il vaut mieux que ce soit moi que vous. » Ce brave fut en effet victime de son courage.

LEMAITRE (Nicolas), fusilier à la 76° de ligne, né aux Loges (Seine-Inférieure); blessé mortellement, il eut encore la force de faire mettre bas les armes à un grenadier hongrois.

LEMARROIS ( le comte, Jean-Léonard-François), lieut.-gen., né en 1776, dans le dépt. de la Manche. élève de l'école de Mars, en 1798; à sa dissolution, il entra dans l'armée, devint aide-de-camp de Bonaparte, et se distingua particulièrement à la bataille de Lodi et à celle de Roveredo; en sept. 1805, lors de la reprise des hostilités contre l'Autriche, il suivit Napoléon pendant tonte la campagne; fit celle de 1806 contre les Prussiens, devint gouverneur de Wittemberg; fut chargé en 1813 du commandement de deux divis. formées à Wesel, et du commandement de Magdebourg en 1814; pair de France et compandant les 14º et 150

divis, milit, pendant les cent jours de 18:5; est resté sans fonctions depuis le licenciement. (T. 5, 7 et 17.)

licenciement. (T. 5, 7 et 17.)

LEMARROIS, colonel du 43° de ligue, frère du général de ce nom, a servi sous Morean en qualité d'adjud, gén., fot nommé commandant de la lég -d honu, après la bataille d'Austerlitz, et colonel du 43° de ligne; se distingua à la bataille d'Eylau. (T. 17.)

LEMERCIER, capitaine, se distingua dans la journée du 22 octobre 1810, lors de la retraite de l'armée. (T. 22.)

LEMESLE (Léonard), quartiermaître, obtint one arme d'honneur anx deux combats d'Algésiras (juillet 1801.)

LEMOINE, sergent de voltigeurs au 131° régt. d'inf. de ligne; se distingua particulièrement, en oct. 1813, à l'affaire de Saifuitz. (T. 22.)

LEMOINE (le chevalier, Louis), lieut.-gén., né à Saumnr, le 23 nov. 1764, était au commencement de la révolution sons-officier dans le régt. de Brie, infanterie, qu'il quitta pour se rendre à Saumur, ou il fut fait commandant de bataillon; se distingua ensuite en qualité de chef d'état-major de la divis. Miranda, aux affaires de Grand-Pie, de eamp de la Lune, de Jemmapes et Nerwinde. Après la reddition de Valenciennes, où il se trouvait, il fut envoyé au siège de Lyon, où il obtint le grade de gén. de brig., et passa ensuite à l'armée des Pyrences Orientales; fut employé à l'armée de l'Ouest sous le gén. Hoche, qui lui confia en 1795 une divis. destinée à agir à Quiberon ; gen. de div. le 1er janvier 1796, il snivit Hoche en 1797 à l'armée du Rhin , on il coutribua le 16 avril à la prise des redoutes de Bendorff. En 1799 et 1800, employé en Italie, il donna de nouvelles preuves de bravonre, et prit Civita-Ducale sur les Napolitains. Resté plusieurs années sans activité, il reprit du service en 1812. En 1814, il prit le commandement de la place de Mezières, qu'il défendit pendant deux mois an nom du roi, et n'en sortit qu'après la convention la plus honorable; il n'est plus porté sur le tableau des lient.-gén. en disponibilité. (T. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 et 12. )

LEMPERIÈRE, chef d'esc. du 4º

régt. de hussards, se distingua particulièrement en oct. 1811, au siège du fort de Sagonte. (T. 20.)

LENDY, colonel, mort an combat d'Ebersberg, en 1809, où il se conduisit avec valeur. (T. 19.)

LENOIR, colonel du 1er régt. de tirailleurs de la garde impériale, eut la jambe emportée, en chargeant à la tête de sou regt., le 14 nov. 1812, aux combats de Krasnoi (Russie). (T. 21.)

LENORMAND; après avoir servi quelque temps dans l'Ouest, il passa en qualité d'adjud.-gén. en 1801 dans le Tyrol, et faisait partie de l'armée de Moreau. (T. 2 et 13.)

LENOUAND, chef de bat., se distingna particulièrement, près de Belmoute et de Miranda (Espagne), le 29 nov. 1810. (T. 20.)

LÉOPOLD, général, mérita les éloges du prince de Ponte-Corvo, ponr sa conduite à l'attaque du pont et de la ville de Halle, en novembre 1806. (Allemagne). (T. 16.)

LÉPAGNOL (Nicolas), sergent à la 66º de ligne, né à Reims (Marne), arrêta long-temps, avec un faible peloton, un corps autrichien, et préféra la mort à la honte de poser les armes.

LEPELLETIER (Louis), maître canonnier, obtint une arme d'hnonneur aux deux combats d'Algésiras ( juillet,

1801 )

LEPIC (le comte, Louis), lieut.gén. commandant de la lég.-d'honn., né le 20 sept. 1765; lient.-colonel au 15º regt. de chasseurs à cheval; assista à la prise et reprise de Montaign les 16 et 21 sept. 1793, et y fut grievement blessé; traversa l'armée vendéenne à la tête de cent chevaux, pour porter des dépêches à Fontenay; nommé colonel sur le champ de bataille de Véronne le 6 germ. an 7, où , laissé pour mort après plusieurs charges brillantes, son regt. vint l'enlever an milieu des rangs ennemis. Devenu major des grenadiers à cheval de la garde, après la bataille de Marengo, il fit à la iête de ce corps toutes les campagnes de la grande armée; se signala à Austerlitz; fut nommé gen. de brig. à Eylan , où il reent trois blessures en faisant des prodiges de valeur, qui furent récompensés par une dotation de 30,000 fr. Sa conduite à

Wagram lui en valut une seconde de 10,000. Envoyé deux fois en Espagne. a commande à Madrid la portion de la garde qui s'y trouvait sous les ordres du prince Murat, et ensuite de Joseph Bonaparte; a fait successivement auprès d'eux le service de capitaine-général. Pendant la retraite de Moscou, le gén. Lepic chargea à la tête du 1er regt. des grenadiers à cheval, avec toute la cavalerie de la garde, 10,000 cosaques qui furent sabrés et mis en déronte; lieut.-gén. le 9 fév. 1813; commanda le 2º regt. des gardes-d'honneur dans les campagnes de 1813 et 1814; a fait la campagne de 1815 et a été admis à la retraite le 9 septembre même année. (T. to.)

LEPPEL (François), aspirant canonnier de marine, né dans le dept. de la Seine, recut une arme d'honneur pour sa conduite aux deux combats d'Algesiras en juillet 1801.

LEPRÉTRÉ, marin, se distingua pendant un ouragan (T. 16.)

LERAY, capitaine de vaissean, commandait le Jemmapes, au combat naval du 1er juin 1794; commandalt le Trajan de 74 canons, lors de l'expedition d'Irlande en 1796, et se distingua sur les côtes de Boulogne. (T. 3, 5, 7 et 16.)

LERCH (Henri-Louis), chef de bat., se distingua d'une manière remarquable à bord de la corvette la Baionnaise. Le 12 déc. 1810, Lerch, major en régt. de l'île de France, commandait dans l'île de ce nom , à l'epoque du débarquement des Anglais; ayant été grièvement blessé dans un combat où il déploya la plus grande valeur, il continua à diriger les mouvemens de sa troupe. (T. 10.)

LEREDDE, enseigne de vaisseau. mérita des éloges du capit. de vaisseau Jacob , dans un rapport au ministre de

la marine. (T. 16.)

LERICHE (François), grenadier à la 13º de ligne, né à Bresle (Oise); après s'être distingné à Jaffa, perit sons les murs de St.-Jean-d'Acre.

LERIVINT ( Jacques - Charles ), capit. an 25° régt. de dragons, né à Saumur (Maine-et-Loire) le 12 déc. 1776 : entra au service le 3 septembre 1792 sons-lieut. au tie regt. de cavalerie, et fit les campagnes de 1792 et

1793 à l'armée de la Moselle, et des ans 2, 3 et 4 à l'armée de Sambre-et-Meuse. Le 28 flor, an 3, à la tête de quatre ordonnances du gén. en chef. il chassa des tirailleurs ennemis d'un hamean près de Charleroi; le 19 mess. an 4, il fut fait lient., et capit. le 19 niv. an 6; fit la campagne de l'armée du Danube, et celles des ans 8 et 9 à l'armée du Rhin ; le 21 vendém. an 9. il passa au 25e . egt. de dragons, et fut nonmé membre de la lég.-d'honn. le 27 frim. an 13.

LEROUX, capit. d'artillerie légère, se distingua en oct. 1799 à la bataille

de Kastricum. (T. 11.)

LEROUX (Francois-Jérôme), grenadier à la 98º de ligne, né à Varengeville (Scine-Inférieure), périt le 14 vendém. an 8, fixant l'attention de toute l'armée sur sa bravoure.

LEROUX (Pierre), fusilier à la 83º de ligne, ne à Sainton (Côte-d'Or); blessé à mort, il refusa de s'eloigner du champ de bataille, et succomba après de nouveaux efforts de conrage.

LEROY, capitaine au 126º régt. d'inf. de ligne, se distingua particulièrement près de Belmonte et de Miranda (Esp.), le 29 novembre 1810. (T. 20.)

LEROY (Jean), grenadier à la 63° demi-brig, d'inf. de ligne, né à Saugé (Mayenne). Atteint de deux blessures le 11 avril 1799, en avant de Salo, attaque six Antrichiens, tue le premier d'un coup de fusil, abat d'un coup de sabre le poignet du second, mais succombe enfin sons le nombre.

LEROY (Pierre), sergent à la 38° de ligne, né à Gonneville (Manche); tué à l'assaut d'Obéral.

LERY (le baron, François-Joseph-Chausse-Gros), gén. de div., ne le 1 1 sept. 1764, d'une famille originaire d'Angleterre, fit les premières campagnes de la révolution dans le corps du génie, et devint capit. en 1794; fut employé en 1796 à l'armée de Sambreet-Meuse, en qualité de sous-directeur de fortifications; gén. de brig. en 1800, commandant en clief du génie à l'armée de réserve; gén. de div. le 1er sevrier 1805; sa conduite dans la campagne d'An riche loi valut, après la bataille d'Austerlitz, le titre de grand-officier

de la lég.-d'honn.; il était alors inspecteur-genéral des fortifications. Le géneral Léry se distingua de nonveau en 1806, et à la bataille de Friedland en 1807; passa en Espagne en 1808, avec le commandement en chef de son armée, et fut chargé en 1811 des travanx du siège de Badajoz, où il deploya de grands talens; fut nommé membre du conseil de la guerre pour le génie, commandeur de St.-Louis le 23 août 1814, et grand-cordon de la leg.-d'honn. le 27 décembre même année. (T. 6 et 23.

LESCURE (le marquis de), gén. vendeen, ne en 1765 dans le Poitou ; arrêté comme noble en 1793, il fut délivré par Henry de la Roche-Jacquelin, son parent, et mis à la tête d'une divis. vendéenne; proclamé général, il marcha sur Sanmur avec 4,000 hommes, et battit les républicains à la bataille de ce nom , le 9 juin 1795; Lescure fut blessé à cette affaire. Rétabli de ses blessures, il dissipa avec 2,000 hommes la levée en masse de Thomars: attaqué ensuite par Westermann, il obtint d'abord quelques succès, mais bientôt forcé de céder, il abandonna Chatillon, qui fut presque réduit en cendres. Entin le 15 oct., les républicains s'étant portés sur Chollet, ils furent un moment repoussés; mais le 18 du même mois, la garnison de Mayence, commandée par le gén. Léchelle, prit en flanc la colonne de Lescure, qui, après les plus intrépides efforts, recut un conp mortel. (T. 1 et a.)

LESECQ, capitaine, se distingua d'une manière particulière le 16 avril 1807, à nu combat très-vif qui eut lien près du fort de Weichselmunde ( Allemagne ). (T. 17. )

LESEUR, capitaine, aide-de-camp du gén. Drouet ; n'ayant avec lui que quelques cavaliers d'ordonnance, il sie prisonnières de guerre à Apolda (All.) 1806, quatre compagnies d'infanterie prussienne, qui se rendirent à discretion ; mort en 1818 marec.-de-camp. (T. 16.)

LESIRE (Jean), sergent & la 174 demi-beig. d'inf. légère, chev. de la lég -d'honn., né à Châlous-sur-Saône; snivi de ciuq carabiniers le 8 mai 1796, au combat de Fombio, s'élança le pre-

mier sur les retranchemens ennemis, et fit mettre bas les armes à un capitaine, ainsi qu'à 70 Aunichiens. Il fit encore des prodiges de valeur à la bataille de Rivoli, et le courage qu'il deploya le 24 dec. 1800 au mont Tonnal lui valut un fasil d'honneur.

LESMONT, capit. : à la tête de la compagnie de grenadiers du 26e regt. de ligne et de deux compagnies de grenadiers du 91º régt. de ligne, il se distingua dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

LESPAGNOL, chef de bat. d'artillerie, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814

LESPINASSE (Augustin), gén. d'artillerie, né à Preuilly sur Loice (Nièvie), le 16 oct. 1737: entra dans la compagnie des mousquetaires noirs en 1760; fit la campagne de sept aus; capitaine en 1769, major en 1788, lieut.-colonelen janv. 1791; fut envoyé en 1792 à l'aimée du Rhin, et conmanda en second l'artillerie du général Custines; chef de brig. du 2º régt. d'artillerie le 26 mars 1793 à l'armée des Pyrénées-Occidentales; fut nommé gén, de brig, sur le champ de bataille, pour sa belle desense du camp des sansculottes, et peu de temps après gén. de div.; fonda l'arsenal de Baïonne; donna les premiers exemples de l'organisation de l'artillerie, dont il fit un si bel usage an passage de la Bidassoa et aux attaques de Tolosa et de l'Ecombery ; passé à l'armée d'Italie, il commanda l'ar-tillerie an siège da Milan, se signala en avant de Castiglione, à la bataille d'Arcole et dans toutes les nombreuses af faires qui eurent lieu à cette époque jusqu'au traité de Campo - Formio; inspect. de tontes les côtes de l'armée d'Angleterre le 12 prairial an 6; commanda en chef l'artillerie, et fut ap-

pele au sénat. (T. 4 et 7.) LESTAGE (Raimond), matelot, né dans le dept. des Landes, obtint une arme d'honneur aux deux combats

d'Aigesiras (juillet , 1801 ). LESTIENNE (Pierre Andre), chef de bat. au 24e régt. d'infant. légère, membre de la lég.-d'honu., né le 29 mars 1746, a Tournay (Jeminapes); fit les campagnes de la révolution belge pendant les années 1787, 1789 et

1700, et à l'entrée des Français dans ce pays, passa le 18 dec. 1792 chef de bat. au 4º bat. belge; servit auprès de Domourier pendant les campagnes de 1793, aus 2 et 3 à l'armée du Nord ; fir celle de l'an 4 à l'armee des côtes de l'Ocean, en qualité de chef de bat. an 24º regt. d'inf. legère ; était de l'expédition d'Irlaude sous le gen. Hoche; servait en l'an 5 et 6 aux armees de l'Ouest et de Sambre-et-Meuse. En l'an 7, il était à celle d'Angleterre; combattit vaillamment à Marengo; se fit remarquer au passage du Mincio le 4 niv. an 9, sous les murs de Véronne, et commanda an siège des forts.

LESTRANGE, général. (T. 4.) LESUEUR, général, commandait nne brigade dans la division du géneral Darmagnac, dans la campague de

France de 1814. (T. 23.)

LESUIRE (Joseph-Fidèle), gén. de big., commandant de la légiond'honneur, ne à Rennes (Ille-et-Vilaine ), le 26 mai 1764 : cutra au service de la marine le 18 nov. 1998; fit en qualité de pilotin et de timonuier les campagnes de la Grenade et de la Sawanalı; faisait partie de l'armée navale qui fut envoyée dans les Indes occidentales an seconrs des Américains, sous les ordres de l'amiral d'Estaing, et continua ses services dans la marine jusqu'au 26 fév. 1781 ; passa daus l'armée de terre le 18 janv. 1782, en qualité de dragon dans le régt. de Bourbon; sous-lieut. et lieut. au 84e regt. d'inf .. en 1792; fit partie de l'armée de St .-Domingue, où il fit la guerre pendant sept ans avec distinction; adjud -gen. chef de brig. le 20 germ. au 3, et gén. de brig. le 4 feuct. de la même année. Rentré en France en l'an 7, il fot envoyé avec son grade à l'armée des Alpes; debloqua et approvisionna Fenestrelles, enleva Pignerolles, chassa les Austro-Russes jusqu'auprès de Turin, et reprit sur l'enuemi la place de Suze; servit ensuite sous le gen. Championnet à Coni, et ent part à toutes les affaires qui eurent lieu en avant de cette place, où sa brigade se distingua particulièrement pendant l'hiver de l'an 8. Il enleva à l'enuemi les redoutes du camp des Fourches, où il sit plus de 1,000 prisonniers , battit les Antrichiens à Pontedi-Nave et Ormea, et leur fit un grand

nombre de prisonniers. Dans les dérnières campagnes d'Italie, sa brigade se distingua pasticulièrement le 4 nivôse au 9 à Pozzolo; le lendemain, elle enleva la fameuse redonte de Borghetto. et fit mettre bas les armes à deux bataillons autrichiens. (T. 7, 11, 12 et

LETELLIER, capitaine de vaisseau, commandait le Formidable, de 80 canons, le 18 janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Ville-

neuve. (T. 16.

LETELLIER (Henri), ne le 19 fév. 1783, général de hrig. le 4 août 1813, chev de St.-Louis le 29 oct. 1814, fut nommé commandant de la lég -d'honn, après le second retour du

roi en 1815. (T. 24.)

LETORT ( le baron), lieut.-gén., fit avec distinction ses premières campagnes dans la cavalerie; passa major dans les dragons de la garde ; employé en 1808 en Espagne, il se signala à la bataille de Burgos, et obtint alors l'aigle d'offic. de la leg.-d'honn.; se sit remarquer en Russic, au combat de Maloiaroslawetz, les 24 et 26 oct., où il obtint le grade de gén. de brig. ; se couvrit aussi de gloire le 16 oct. 1813 à Wachau, et, quoique blessé, il se trouva à la bataille de Hanau, où il ent un cheval tué sous lui. Le 12 février 1814, il fit des prodiges de valeur à la suite du combat de Montmirail; sut nommé le lendemain gén. de div.; attaqua le 19 mars l'arrière-garde ennemie, et s'empara d'un parc de pontons ; chev. de St.-Louis , et commandant de la leg.-d'honn. en 1814; fut blessé mortellement le 15 juin à la bataille de Flenrus, et mourut denx jours après. (T. 10, 13, 21, 23 et 24.) LETOURNEUX, adjud.-gén., a

fait la guerre de la Vendée en 1793.

(T. 2.)

LETOURVILLE, major, faisait partie du petit nombre de braves qui, défendirent si couragensement la place d'Huningue en août 1815. (T. 24.)

LETTE (Nicolas), sergent-major an 41º regt. d'inf. de ligne, fait prisonnier pendant la dernière campagne de Hollande ( 1795), parvient à livrer à nos troupes le fort Penthièvre, où il ctait rentermé. (T. 4.)

de-camp du gén. Berthier, a fait avec distinction la campagne d'Egypte. Devenu adjud .- gen. , il se fit remarquer , en 1799, à la bataille du mont Thabor et à celle d'Aboukir, où il fut tué. (T. Q.

10 et 11.) LEVAL (le comte, Jean-Francois). lient .- gén. , né à Paris , le 17 avril 1761, s'enrôla en 1779 dans le régt. de Poiton; fit comme simple soldat, sur un vaisseau de guerre, les campagnes de 1781, 1782 et 1783. Nommé en sept. 1792 capit. au 1er bat. de Paris, il merita successivement, aux affaires de Valmy et de Nerwinde, les grades de lieut.-colonel, de colonel de l'ancien régt. de Deux-Ponts, et enfin de gén. de brig. Après s'être également distingué dans les armées des Ardennes et de la Moselle, sous le gen. Hoche. et dans celles de Sambre et-Meuse et du Danube sous le gén Jourdan, fut nommé gén. de div. et obtint de nouveaux succès au siége de Philisbourg, où il commanda en 1799 une des trois divisions chargées du blocus et du bombardement de cette place. Il prit part aux grandes operations de l'armée du Rhin pendant les dernières campagnes; fut ensuite nommé commandant de la 5º divis. milit. à Strasbourg. En 1806 et 1807 il se distingna à Iena et à Bergfreld. Après la paix'de Tilsitt, il. partit pour l'Espagne, où il n'a cessé de commander ; à la suite de la bataille de Burgos, en 1808, il fut nommé grand-officier de la leg.-d'honn., et obtint en 1809 le gouvernement de Sarragosse, après la prise de cette place, le 21 juillet 1812; battit le gen. espagnol Ballesteros, au passage de la Guadiana, et vint en janvier 1814 occuper le camp retranché de Balonne, où il ne resta que pen de jours ; sa division fut appelée en Champagne, et se convrit de gloire à Champ - Aubert , dans le mois de février ; chevalier de Saint-Louis le 2 juin 1814, et inspect. gén. de l'infant. des 210 et 220 divis. milit. : il était gouverneur de Dunkerque à l'époque du second retour du roi; il a cté admis à la retraite en 1815. ( 1. 3, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 22 et 23.)

LEVASSEUR ; adjud.-gén., s'est distingué, le 9 juillet 1796, aux ba-LETURCQ, chef de bat., aide- tailles de Renchen et de Rastadt; a fait la campagne de 1800 en Allemagne. Devenu général, il servait encore en Allemagne en 1805. (T. 6, 13 et 15.)

LEVASSEUR, major, commandait, le 30 juillet 1809, un bataillon du 55 régt. de ligne, à Grode, lors de l'expédition du gen. lord Chatam, à Pembouchure de l'Escaut, et dans l'Ile

de Walcheren. (T. 19.)

LEVASSEUR (Pierre - François-Laurent), chef de bat. an 17º regt. d'inf. de ligne, offic. de la leg.-d'honn., chev. de St -Louis , anjourd'hui en retraite, né à Yvetot (Seine-Inférience), le 10 août 1774 : entré au service le 24 avril 1791; a fait toutes les campagnes depuis 1792; a été blessé le 2 flor. an 5 au passage du Rhin, et fait prisonnier à la Trébia; sous-lient, le 27 juin 1806; lient. en 1807; capitaine en 1809; a été blessé à Mojaisk, et nommé chef de bat, après la bataille de la Moskowa, où il se distingua particulièrement et fint blessé d'un coup de boulet; prisonnier à Dresde en 1813; a obtenu sa retraite le 1er juill. 1818.

LEVENEUR, gén. de div., a fait la campagne de 1792 en France, et s'est trouvé le 20 sept. au combat de Valmy, an siège et h la prise de Namur; puis passa, en 1793, en Belgique, où il se distingua au combat de Pellenberg, le 22 mars. (T. 1°°.)

LEVÉQUE, chef de bat. à la 104° demi-brig, de ligne; ût avec distinction la campagne de 1800 dans le Tyrol, et s'est trouvé, en déc., à l'attaque du mont Tonal. (T. 13.)

LEVÊQUE, capit. du 10º régt. de lossards; sa conduite à l'affaire de Villa-Garcia, en août 1810, lui mérita

des éloges. (T. 20.)

LÉVEQUE, lieuten, au 36° régt. d'inf. de ligne, passa la Linth à la nage, à la tôte de quelques honmes, enleva les avant-postes et péuérra dans le camp ennami, où il porta l'épouvante et la terreur (bataille de Zurtch). A fena, cet offic., à la tête de 12 soldats de son régt., prit deux pièces d'artillerie et ramena des prisonniers. A Eylau, il donna de nouvelles preuves de valeur.

LEVI (vicomte de), aide-de-camp du duc d'Angonlème, dans la campagne de France de 1815. (T. 24:) LEVIÉ, gén. de brig., fut blessé grièvement, le 24 oct. 1812, à la bataille de Maloiuroslawety (Russie); mournt peu de temps après de ses blessures. (T. 21.)

LEVILLAIN (Pierre), caporal à la 60° de ligne, ne à Notre-Dame-des-Places (Eure), périt en escaladant le premier les positions de l'ennemi à

Serra-Valle.

LEVRAT (Pierre), brigadier au 1er regt. de dragons, ne à Joyeux (Ain); ce brave, couvert de 27 blessures, combattait encore, lorsqu'il reçut le coup mortel.

LEZENI, colonel, se sit remarquer, en 1796, lors de l'ouverture de la campagne en Italie, et se trouva en avril de la même année à la bataille de Montenotte. (T. 5.)

LHÉRITIER, capitaine de vaissean, commandait l'America, au combat naval du 1e<sup>2</sup> juin 1794, et la Constitution, de 74 canons, lors de l'expédition d'Irlande en 1796. (T. 3, 5 et 7.)

LHERITIER (le baron, Samuel-François), gén. de div., né le 6 août 1772, entra de bonne heure an service. et fit les diverses campagnes de l'armée du Rhin sous Moreau; fit la campagne de 1805 comme chef d'esc. du 11º regt, de cuirassiers, et fut nommé colonel du 10º de la même arme, le 5 oct. 1806; ses services pendant la campagne de 1807 lui valorent le titre d'offic. de la lég.-d'honn. Devenu gen. de brig., il fit en cette qualité la campagne de 1812 en Russie; se signala dans plusieurs occasions, notamment les 18 et ro nov., au combat de Polotsk; gén. de divis, le 15 mars 1813, il défendit long-temps le passage du Rhin, et ne rentra sur le territoire français qu'à l'époque de l'invasion génerale des allies. Il a été fait commandant de la légiond'honneur le 23 août 1814, et il avait été précédemment décoré de l'ordre de St.-Louis; il commandait en juin 1815 la 4° divis. de cavalerie à l'armée de la Moselle, et il a cessé d'être employé en 1817. (T. 21, 23 et 24.)

LHERMITE (le haron, Jean-Marthe Adrien), contre-amiral, contmandant de la lég.-d'houn.: entra dans la marine et parvint au grade de contreamiral, après avoir passé par tous les grades inférienrs. Il commandait une frégate en 1798, sur l'Occau indien, sous les ordres de l'amiral Sercey. En 1814, Lhermite était préfet maritime du 6º arrondissement, mais en 1816 il n'a pas été maintenu dans ce poste. (T. 7, 8 et 17.)

LHEUREUX (Jean), fusilier à la 98° de ligne, né à St.-Pierre-Larieux (Srine-Inferieure), sauve par son courage une pièce de canon piès de tomber au pouvoir de l'ennemi, mais il ne survit point à sa belle action.

LHUILLIER (le baron, François), gén. de divis., né le 24 janv. 1759 à Guisery, a fait avec distinction la catupagne d'Egypte à la tête de la 75° brig; du nommé commandant de la légad'honn en 1806, à la suite de la hataille d'Austerlitz, où il s'était distingué. Ses aervices lui valurent le grade de gén. de brig, le 10 fév. 1807, et celui de gén. de div. le 31 juill. 1811; chev. de St.-Louis en nov. 1814, et grand – officier de la lég.-d'honn. en janv. 1815. Le gén. Lhuillier n'est plus en activité. (T. 14.)

LIBERT, marin, cité pour sa conduite pendant un onragan. (T. 16.)

LIBERT (Auguste), lieuten. au 6º regt. de hussards, membre de la légiond'honneur, ne à Sobourg (Nord), le 28 janvier 1774. Le 16 germ. an 7, Libert arrache un de ses camarades des mains de l'ennemi. Le 28 therm même année, il s'empare d'une pièce de canon servie par sept canonniers, qu'il niet en fuite ou hors de combat, lorqu'un détachement eunemile force d'abandonner sa prise. Quelques jours après, Libert sauve encore un linssard blesse que l'ennemi entraînait. En l'an 8, lors de la reprise de Mondovi, il prit deux officiers autrichiens et leur escorte; pendant la campagne de Russie, et lors de la retraite, Libert a donné de nombreuses preuves d'intrépidité; il faisait partie de l'escad. sacré. Reims, Craone, Montereau, Montmirail, le virent déployer sa bravoure. Ce brave, convert d'honorables cicatrices, disparut à Waterloo.

LIÉGEARD, aide-de-camp. (T. 5.)
LIGER - BELAIR (le vicomte,
Lonis), lient.-gén. de cavalerie, né le
11 juillet 1772; a fait la campagne de

1806 en qualité d'adjud .- gén. , et y a obtenu la croix d'officier de la legiond'honneur; a fait la campagne de 1807 en Allemagne; passa en 1808 à l'armée d'Espagne; se trouva en 1809 à la bataille d'Almonacid. Nommé gen, de brig. en 1808, baron et gên. de divis. le 31 juillet 1811. Après la campagne de France en 1814, il recut la croix du St.-Louis le 27 juin, celle de commandant de la légion-d'honneur le 23 août, et le commandement de la 4º division militaire à Naucy dans le courant du mois d'oct. Il est restéfidèle au roi pendant l'interrègne de 1815, et a été créé vicomte par S. M. après son retour, et appelé au commandement de la 2º div. militaire à Châlons-sur-Saône. (T. 17. 18 et 19. )

LILIEN, général, servait en 1795, lors des opérations des deux armées de Sambre-et-Meuse et de Rhin-et-Moselle, (T. 5.)

LIMENTON (Etienne), finilier à la 44° de ligne, né dans le dépt. de la Corrèze, succomba le 14 prair au 8, après avoir franchi le premier un pont, sous le feu de 14 pièces.

LINANT, lieutenant de marine, se trouvait en 1796 sur la frégate la Virginie. (T. 7.)

LINDEN, génér, du génie, fit avec distinction la campagne de 1807 en Allemagne. (T. 17.)

LINDENEAU, gén. de brigade, occupait Guldendorf et Pichlern, cu

1797 (Italie). (T. 8.) LINOIS (le comte, Charles-Alexandre-Léon-Durand de), contre-amiral, neà Brest, le 27 janv. 1761; volontaire de la marine royale, le 1er avril 1776; fit en qualité d'enseigne de vaisseau les campagnes de 1782 et 1783; envoyé croiser dans le galfe en 1794, il fit quatre prises, et fut pris par les Anglais, après un combat inégal et sanglant, Après dix mois de captivité en Angleterre , il commandait le Formidoble . dans les actions des 18 et 28 juin, où il fut blesse et retomba au pouvoir des Anglais; venu à Paris sur parole, devant être échangé contre sir Sidney Smith, le comité de salut public se refusa à cet échange, et Linois alla se constituer prisonnier & Tavistock; revenu dans sa patrie an bout de deux

mois, il fat fait chef de div., et fit partie de l'expédition d'Irlande; se distingua dans la baie de Bantry; contre-amira! en 1800, il commanda en second l'escadre expéditionnaire aux ordres du contre-amiral Gantheanme; contribua à la prise de la frégate le Succès et de la forieresse de Porto-Ferrajo et de l'île d'Elbe; parti de Toulon, il chassa l'ennemi qui était sur la côte, et prit une corvette anglaise; ayant ensuite monillé à Algésiras, il v soutint un combat de six heures contre six vaisseaux et une frégate, et l'Annibal . de 74, resta en son ponvoir. Il combattit encore avec l'amiral espagnol Moreno, et recut, à utre de récompense, un sabre d'honneur le 28 juillet 1801; parti de Brest avec un vaisseau et trois fregates , à la reprise des hostilités , il se porta à Bencoul, où il sit épronver à l'ennemi une perte de quinze millions; dans les mers de la Chine, il attagna la flotte de la compagnie; mais couvaincu de la supériorité des Auglais, il fit sa retraite après plusieurs combais, et rentra à l'Ile-de-France avec cinq prises. Dans one 3º soctie, à la voe du port de Galles, il fit perdre un batiment ennemi de 1,000 tonneaux, et armé de 30 cations. Le 6 août 1805. il attaqua dix vaisseaux de la compagnie; mais l'obscurité et le mauvais temps firent cesser le combat, après une courte canonnade. Le 13 mars 1806, il donna pendant la nnit dans une escadre ennemie de sept vaisseaux sons le commandement de l'amiral Warren, et après un combat sauglant, il fut forcé de se rendre. Après huit ans de détention en Anglèterre, Linois revint en France le 22 avril 1814; fut à cette époque nommé gonverneur de la Guadelonne, et chev. de St.-Lonis le 5 juillet. Les Anglais s'étant emparé de l'île le 10 août 1815, Linois fut fait prisonnier, et conduit en France; traduit devant le conseil de guerre de la pere div. , il fut acquitté à l'unanimité; il habite aujourd'hui Versailles. (T. 3,

7, 14, 16 et 17.)
LION ou LYONS (le comte, Jean-Dieudonné), né le 28 oct. 1771; a fait avec distinction la plupart des campagnes de l'armée française; gén. de brig. de cavalerie le 23 jnin 1813; commandant de la lég.-d'honn. le 27 fév. 1814; major des chassenrs royanz le 19 juillet suivant, lient-génér. le 13 mars 1815; a été nommé en 1816 et 1817 inspect-gén. de cavalerie dans les 16° et 12° divisions. (T. 24.)

LION, seigent de la vieille garde, s'était avancé à vingt pas d'une colonne eunemie pour la récounaîtie, ctia à son corps: feu! et lâclia en mênie temps son coup de fusil; ce fut le signal d'une vive fusillade de part et d'autre: Lion se trouva ainsi entre deux feux, et fut assez heurenx pour revenir à son rang sons avoir eté blessé (Wachau, 13 oct. 1813.)

I.ITTÉE (François - Schastien), lieut. au 42º régt. de ligne; au combat d'Annicowe, en avant de Magdebourg, le 5 avril 1813, cet officier alors sousfieut, au 15º regt, de ligne, à la tête de deux compagnies et de 25 cavaliers du 8º régt. de chasseurs à cheval, soutint le fen de l'armée prossienne, forte de 60,000 à 70,000 hommes, lesquels attaqués à la baïonnette, croyant que leur armée était en déroute, firent mettre le feu à leurs magasins, ainsi qu'au village. Littée, pendant le siège de Wittemberg, alors lieut. an 42º régt. daus la desense d'un blockaus dont il fut chargé, déploya la même valeur.

LIVRON, chef d'esc., se distingua d'une mantère remarquable, le 5 oct. 1808, à la prise de l'île de Caprée. Devenu général, il fit la campague de 1814 en Italie. (T. 19 et 23.)

LOBAU (comte de). Voyez MOU-TON (Georges), lieut.-gênéral.

LOCHET, chef de brigade en oct. 1799, lors des opérations militaires en Susse ; il se distingua an passage de la Linth et de la Limmat; à la bataille de Zurich. (T. 11 et 13.)

LOCHON (Nicolas), sergent dans la 110e de ligne, né à Gouville (Orne), tué le 24 prair, an 7.

LOCQUENEUX (Audré-Joseph), chef de bat. au 17º régt. de ligne, chev. de la lég.- d'hono., contribua puissamment, à la tête d'une compagnie de grenadiers, à la prise de Landshut. Cet officier, dans une sortie de la place de Dresde en 1813, avec 400 voltigeurs, s'empara d'un village daus lequel les Russes s'étajent vetranchés,

culbuta deux de leurs hataillous, leur enlevasix pièces de comen et rentra dans la place avec un nombre de prisonners plus considerable que ceiui des combattans qu'il avait avec lui.

LOISEAU (François), fosilier à la 44° de ligne, né à Charties (Eure-et-Loire), tué le 27 therm, an 7, après s'être emparé d'une pièce de caoon.

LOISON (Jean-Baptiste - Manice, gen. de div. , ne à Damvilliers (Meuse): entra au service le 1er août 1792 volontaire dans le 2º bat. de sou dept., sons-lieut. au 94º régr., se fit rem rquer dans plusieurs circonstances, et s'éleva aux premiers grades militaires. Il est peu de campagnes auxquelles ce brave n'ait pris one part plus on moins active. Les combats brillans ile l'armée d'Italie ajontèrent à sa réputation militaire, et il connibna particulièrement au passage de la Brenta; a fait la campagne de 1805 en Ademagne ; fit paitie de la seconde expédition des Français contre le Portugal; passa en 1812 à la grande armée de Russie; s'y distingua, ainsi que dans la campagne de 1813 en Allemagne, et au siège d'Hambourg en 1814. (T. 10, 11, 13, 15, 17, 18, 10, 20, 21 et 22.)

LOIX, capit. an 82º régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Batonne en 1814.

LOMBART, chef de corps, se distingna particulièrement, le 14 février 1793, au combat de Sospello, dans le Piemont. (T. 1er.)

LOMET, gén., se sit remarquer, le 9 mai 1795, au combat de Calabuix.

LONCHAMPS, gén., fit une vigoureuse résistance le 14 fév. 1814, lors de la prise de Soissons, par le gén. russe Wilnzingerode; commie il sontait de la ville, il fut fait prisonnier par la cavalerie do gén. Czernichew. (T. 23.)

LONGER ou LOUGER, capit. de vaissean, commandait le Républicain, au combat naval du 1º pain 1794. (T. 3 et 5.)

LONGOT, capitaine de cavalerie, fit, à la tête d'on escadron du 24° de dragons, prisonnier un détachement de 50 Suisses, posté sur le chemin de Taragone, et sabra un escadron espagnol

jusques sons les murs de cette place, en

LOPIN (François), brigadier au 15° regt. de chasseurs à cheval, ne dans le dept. de la Côte-d'Ot, me le 6 germ. au 7, en delivrant, avec quelques-mis de ses camarades, son colonel qui était prisonnier.

LORAIN, capitaine au 64° régt, de ligne, officier de la lég.-d'honn, obtint cette déconation pour la belle detense qu'il fit, à la tête d'une compagnie de grenadiers de sonrégt., contre 1200 Russes, sur les bords de la Narew (Pologne), le .2 mai 1807.

LORCET (le buron, Jean-Baptiste), adjud. gen., nele 18 mars 768. Après avoir fait différentes campagnes, il fat gen. de brig. de cavalerie le 30 juillet 1799, et employé en 1801 dans la 13\* divis. milit. à Rennes; il passa en 1804 dans la 2º divis., avec le titre de commandant de la lég.-d'honn. Après les campagnes de 1806 et 1807, où il donna des prenves d'un brillant conrage; fut envoyé en Espagne, et le 18 mai, il enleva le pont de Penaflor. Lorcet se distingua ile nouveau le 28 nov., au combat d'Alba de Tormès, et à celni de Fuentes Onoro, les 4 et 5 mai 1809. Revenu en France, il fut eniployé en 1812 et 1813, et fait prisonnier par les cosaques dans cette dernière campagne. Le roi le créa chev. de St.-Louis le 19 juillet 1814, et lui confia le commandement de St.-Malo. Après les événemens du 20 mars, Lorcet fut nommé lieut.-gén. de cavalerie. Il est anjourd'hui retiré à Autry (Ardenues) avec la demi-solde de maréc.-de-camp, (T. 10, 19 el 23.)

LORENCEZ - LATRILLE (le comte, Guillaume), né le 21 avrii 1772, entra an service au commencement de la révolution, et s'éleva par son courage aux premiers rangs de l'armier, fut employé, en 1809, contre l'Antriche, en qualité de gen. de brig., et cité honorablement dans plusieurs rapports; chef d'état - major - général du corps d'armée du maréchal Gouvion-Saint-Cyr, dans la campagne de 1812, il se signala au combat de Polotsck, fut blessé à Bautzen et fut fait gén. de div. le 13 mars 1813; fut chargé, en juiu 1815, du commandement et de l'orga-

nisation des gardes nationales actives de la 3º divis. à Metz. (T. 21 et 22.)

LORGE (le baron, Jean-Thomas-Guillaume), général, né à Caen, le 26 nov. 1768, s'en:ôla à 17 ans dans le 7º régt. de dragons ; sorti de ce corps en 1790, entra comme volontaire au 1er bat. des Lombards, et y devint successivement, en 1792, sous-lieut., lient. et capitaine. Nommé gén. de brig. le 25 sept. 1793, il fit en cette qualité la compagne de cette année à l'armée des Ardennes; combattit avec succès à Maline, à Gerpine, au camp de la Tombe et à Marcinelles, dont il se rendit maître le o prair.; se signala à Fleurus, balava les deux rives de la Sambre, alla bloquer Namur, et contribua aux succès des batailles de l'Ourthe et de la Roer, ainsi qu'à la prise de Coblentz. Dans la campagne de 1794, il sontint un combat des plus menitriers au con-fluent de la Nidda. En 1796, il com-battit à Altenkirchen, à Ukeratz, et fut appelé au blocus de Mayence. Il concourut aux opérations du siège, et ponrsuivit encore ses succès sur la Naw, la Glann et l'Alzeins, pendant l'hiver de cette année. Lorge fut employé en 1797 à l'armée du Rhin , sous le gén. Ste. - Suzanne. L'année suivante, il pussa en Helvétie, et contribua à la prise de Sion, qui lui valut le grade de gen. de div. ; se rendit maître de Zurich ; passé à l'armée du Danube sons Morean, Lorge se distingua dans tontes les affaires de cette campagne. En Italie, il tint en échec, avec 1,400 hommes la garnison de Mantoue, forte de 4,000 hommes, et plus tard, il eut part à la gloire de l'affaire de Marengo. En 1806, il rejoignit la grande armée en Allemagne, et fut employé dans le Hanovre. En 1808, il passa en Espagne, et se distingua le 3 janv. 1809; sit partie de l'expédition de Russie; et le 6 sept. 1813, il se couvrit de gloire à la bataille de Denwitz. Le gén. Lorge fut nominé par le roi en 1814 chev de St.-Louis le 8 juillet, et grand-officier de la leg.-d'honn, le 23 août suivant. (T. 2, 6, 8, 10, 11, 12, 18, 19, 20 et 23. )

LORMIER, était lient.-colonel et aide-de-camp du gén. Kellermann en 1792. Ce dernier s'étant approche de la ligne ennemie au combat de Valuy, eut

un cheval tné sous lui d'un coup de canon, et Lormier tomba mort à ses côtés. (T. 1er.)

LOTHE (Michel), capit. an 25° régt. de dragons, membre de la tégiond'honneur, né à Nozamil (Pas-de-Calais), le 27 lev. 1756; tit ses premières armes au 21º regt.; passa au 25º de dragons le 27 fev. 1779; fit la cantpagne de 1792 à l'armée des Alpes, celle de 1793 aux Pyrénées orientales; aide-de-camp du gen. Lemoine, il exccuta une charge heureuse sur les Espaguols à l'affaire du 17 sept. On dut en partie à sa bravoure le succès de ceue ournée. A l'armée du Nord, au mois de therm. an 2, avec 25 hommes, il surprit un poste de cent ennemis et leur prit deux pièces de canon; à celle du Rhin, an mois de therm. au 4, avec 25 hommes, il delivra des prisonniers français conduits par quatre compagnies autrichiennes.

LOUCHARD, canonnier au 5° régt. d'artillerie à pied, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le siège d'Hamhourg. LOUIS, adiud.—gén. occupant Suze

LOUIS, adjud.-gén., occupuit Suze le 6 déc. 1798, en Italie. (T. 9.)

LOUIS, chasseur du 12° d'infant, légère, fut mentionné honorablement dans un rapport du marée. Lesebvre. (T. 17.)

LOURDE, caporal, chev. de la len.-d'honn. Pendant le siège de Toulon, à peine âgé de 15 ans, il s'elança l'un des premiers dans les retrauchemens ennemis, après avoir tué une sentinelle napolitaine. Ce brave fut mentionné à l'ordre du jour par plusienra 
actions d'éclat pendant la guerre d'Egypte.

LOUTIL, chef de bat., commandait dans l'Ouest. (T. 5.)

LOUVEL, capitaine de vaissean, commandait l'Armide, de 44 canons, en janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de Rochefort. (T. 16.)

LOUVRIER, maréc.-des-logis du train d'artillerie, cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmülh.

LOVERDO (le comte, Nicolas de), né le 6 août 1773, dans l'île de Cephalonie, embrassa la carrière militaire

lors de la révolution ; se fit remarquer par son courage et sa probité, et parvint au grade de maréchal-de-camp le 19 nov. 1813; chev. de St.-Louis le 20 août 1814, et commandant de la leg.d'honn. le 24 oct.; fut employé en mars 1815, sous les ordres du duc d'Angoulème; fut nommé lieut.-gén. le 26 sept. 1815, et commandeur de St.-Louis le 26 mai 1816. Ce général a reçu des lettres de naturalisation le 9 novembre 1815. (T. 24.)

LOYDREAU, capitaine au 14º regt. d'inf. de ligne, montra beaucoup de bravoure au combat de l'Hôpital en Savoie, le 28 juin 1815. Voyez BU-

GEAUD, colonel.

LOYER, colonel, adjudant du palais du roi de Hollande, périt dans une attaque qui eut lieu au village de Gross-Barckel, contre les Prussiens, en nov. 1806. (T. 16.)

LUBIENSKI, chef d'esc., servait en Espagne en 1808, sous les ordres du maréchal Lefebvre. (T. 18.)

LUCADOU, capitaine de vaisseau, commandait le Patriote, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

LUCAS, capit. de vaisseau, com-mandait le Redoutable, de 74 canons, le 13 août 1805, sons les ordres de l'amiral Villeneuve; se couvrit de gloire lors du combat de son vaisseau. (T. 16.)

LUCKNER (N.), maréc. de France, né en 1720, à Campen (en Bavière), était baron de l'empire germanique, et fit la guerre de sept aus dans les armées de Frédéric 11, roi de Prusse, en qualité d'officier-général; an service de France après la paix, il obtint le bâton de maréchal de France le 31 déc. 1791; rétablit la discipline de l'armée de Flandre, dont il recut le commandement en chef le 14 mai 1792; passa bieniot après à celui de la Moselle; vint à Paris avec Lafayette, et parut décide à le seconder efficacement à défendre le trône constitutionnel; rentré dans son camp, il fut suspendu de ses fonctions et condamné à mort le 4 janv. 1794. (T. 1er.

LUCOTTE ( le comte , Ednic-Aimé), lieuten.-gén., né en 1770 en Bourgogne, entra au service dans un bat. de la Côte-d'Or; colonel de la 60º demi-brig. en 1795, et gén. de

brig. en 1799 ; refusa de commander le feu sur les Lyonnais révoltés en 1793, ce qui le fit exiler à Chamberi ; servit en 1797 en Italie sous Bonaparte; fut chargé en 1799 de la défense d'Ancône, où il acquit beaucoup de gloire; fut nommé commandant militaire du dépt. de l'Oise, et commandant de la lég.-d'honn, en 1804. Lors de la prise de Naples, le général Lucotte s'attacha à la fortune de Joseph Bonaparte, qu'il suivit en Espagne, où il se sit remarquer dans plusieurs occasions par son humanité; a fait avec beaucoup de valeur la campagne de 1814; commandant à Périgneux pendant les cent jours de 1815; fait anjourd'hui partie du corps royal d'état-major. (T. 11 et 23.)

LULTZ, chef de bat. de gardes nationales, faisait partie de la garnison d'Huningne en août 1815. (T. 24.)

LUQUES (Jean), lient. à la 42° demi-brig. d'inf. de ligne, né à Lodève (Hérault), s'empara le 6 oct. 1703 d'une pièce de canon, après avoir sabré plusicors canonniers qui la manœuvraient. Il fut tué au moment où il la ramenait dans Maubenge.

LUQUET (Jean-Pierre), soldat à la 66° demi-brig., né à la Malmaison (Aisne): voyant denx Autrichiens qui cherchaient à s'emparer d'une barque au combat devant Mauheim, le 18 sept. 1799, fond sur eux, renverse le premier dans le fleuve, et va y précipiter le second, lorsqu'il est lui-même frappé d'une balle à la tête. En mourant, il entraîne son adversaire, et disparaît avec lui an fond de l'cau.

LUREGUY, capitaine de vaisseau, commandait le Mutius, lors du combat

du 1° juin 1794. (T. 3.) LURGES, capitaine, signale par le gén. Bon pour sa conduite à Embabeh (Egypte), en 1798. (T. 9.) LUTREK, caporal. Voyez BRI-

QUET , capitaine.

LUVA ( de ), officier du 1er regt. d'inf. légère napolitaine, se distingua d'une manière tont-à-fait remarquable à la prise du fort Hostalrich (Espagne), 1810. (T. 20.)

LYGONNIER, gén., a fait avec distinction la guerre dans la Vendée en 1793, et se trouva au combat de Vihiers , où il fut défait ; se trouva également à la bat. et prise de Saumur. (T. 1.)

## M

MABIRE, capitaine au 114° régt. d'inf. de ligne, membre de la légiond'honneur, né à Briquebec (Mauche), le 23 mars 1778; a fait toutes les campagnes, de 1792 à 1815; a été blessé à six sièges; est entré le premier dans la redoute dite del Pilard à Lerida (Esp.), et tua l'officier qui la commandait. Le 25 juillet 1811, cet officier entra encore le premier dans les redoutes du mont Serrat, et prit un drapeau. Cette action lui valut la décoration de la leg.d'honn.; cité à l'ordre de l'armée pour s'être emparé de vive force de la tour Neuve en avant de Peniscola, le 7 déc. 1811, le capitaine Mabire se fit encore remarquer à la bataille de Castalla, le 13 avril 1813.

MACDONALD ( Etienne-Jacques-Joseph-Alexa dre ), duc de Tarente, pair et maréchal de France, né le 17 nov. 1765, à Sancerre (Cher); lieut. dans le régt. irlandais de Dillon; fut employé en 1784 dans la légion destinée à seconder la révolution de la Hollande ; se fit remarquer à la batailte de Jemmapes, où il fut nommé colonel de l'ancien regt. de Picardie; bientôt après gén. de luig., il se signala aux combats de Werwick, de Menin et de Commes; poursuivit ensuite l'armée anglaise; fit la conquête de la Hollande, ce qui lui mérita le grade de gén. de div.; commanda à Cologne et à Dusseldorf en 1796, et plus tard à l'armée du Rhin et à celle d'Italie; ent le gouvernement de Rome et des états de l'église en 1798; réprima avec sévérité les insurrections qui enrent lieu, surtout à Frosinone. En 1708, il battit le général Mack près Otricoli; se distingua dans les états napolitains, et succeda au genér. Championnet dans le commandement général de l'armée. En 1799, force d'évacuer le royaume de Naptes, il traversa la Toscane, battit les alliés le 12 juin, perdit la bataille de la Trébia contre le maréchal Suwarow, y reçut plusienrs blessures, et parvint néanmoins à faire sa jonction avec le gén. Moreau, qui commandait une armée dans les états de Genes. Rappelé dans l'intérieur, il

commandait à Versailles lors de la révolution du 18 brum., qu'il seconda de tout son pouvoir, et quelque temps après la bataille de Marengo, il commanda en Suisse. En 1801, il chassa les Autrichiens du pays des Grisons; ministre plenipotentiaire près la cour de Danemarck, revint en France en 1803; defendit genereusement le gen. Moreau; resta sans emploi jusqu'en 1809; recut alors le commandement d'une division en Italie sous les ordres du prince Eugene; se distingua les 14 et 15 avril; chassa les Autrichiens de Goritz; conconrut à la victoire de haab, et vint se rénnir à la grande armée, commandée par Napoléon sous les murs de Vienne; ent une grande part à la bataille de Wagram, où il tecut de l'emperent l'accueil le plus flatteur et le grade de marechal d'empire sur le champ de bataille ; charge du commandement de Gratz; nommé duc de Tarente. Envoyé en Caralogne, il y rétablit l'ordre, et s'empara de Figuières le 10 août 1811. Dans la campagne de Russie en 1812, il commandait le 10° corps, passa le Niemen à Tilsitt le 24 juin, s'empara de Dunabourg, et occupa la ligne de Riga. Abandonné le 13 sept. du corps prussien commandé par le gén. Yorck, qui faisait partie de son armée, il son-, tint la retraite avec honneur. En 1813, il commandait un corps d'armée dans la campagne de Saxe, battit le 20 avril à Mersebourg les mêmes Prussiens qui l'avaient abandonné, et contribua aux succès des batailles de Lutzen et Baut-. zen; commanda un corps en Silesie,. qu'il fot obligé d'évacuer apiès la fu-. neste affaire de Kalshach; combattit avec intrepidité à Leipsick, les 18 et 20 oct. 1813; passa l'Elster à la nage; rejoignit les débris de son corps d'armée et se couvrit d'une nonvelle gloire à Hanan. En 1814, il soutint avec peu de tronpes tous les efforts du général Blucher; se signala principalement sur la Marne et à Nangis le 27 fev., et se tronva à Fontainebleau avec l'emperenr an moment de son abdication; fut nommé pair de France le 4 juin 18,4

En 1815, après avoir accompagné le roi jusqu'à la frontière, il prit rang conune grenadier dans la garde nationale. Au retour du roi, fut chargé de licencier l'armée, retirée au-delà de la Loire; nommé chaucelier de la légion-d'honneur, gouverneur de la 21° div. milit. le 10 janv. 1816, et commandeur de St.-Louis le 3 mai même année. (T. 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 10, 20, 21, 23, 23 et 24.)

19, 20, 21, 22, 23 et 24.)
MACÉ, chef de bat, au 64° régt.
d'inf. de ligne, s'est particulièrement
distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïoque en

1814.

MACÉ (Auguste), sergent-major de ligne, né à Château-Neuf (Eure-et-Loire), tué le 13 flor. an 7, après avoir repoussé l'ennemi, qui voulait s'emparer du pont de Süss, et être eutré le premier dans un village emetité le premier dans un village eme

porté à la baïonnette.

MACÉ (Pierre), caporal à la 63° demi-brig, de ligne, no à Dampierne (Charente), atteint d'une balle dans l'œil gauche le 11 avril 1799, s'écrie : « Je vais prouver à ces coquins-là que les borgnes tirent juste. » En néme temps il couche en joue le commandant ennemi et le renverse de cheval; il comtunu de combattre, jusqu'à ce que, frappé mortellement, il tombe en pronouçant ces mots : « En avant, mes amis! »

MACHEMIN ( Alexandre-André ), capitaine-commandant d'armes à Aiguemortes, chev. de St.-Louis, né à Bordeaux (Gironde) : entré au service en 1792, lient. en 1793, coopéra, avec 30 hussards du 8º régt., à la prise et an désarmement d'un bataillon ennemi à Boxtel; emporta d'assaut, le 18 oct. 1794, une redoute ennemie, et fit mettre bas les armes aux soldats qui la défendaient ; fit des prodiges de valeur le 11 janv. 1795, an passage du Vahal devant Kellerdom, où il recut neuf coups de fen. Employé depnis cette cooque dans les étais-majors de place, il commandait en juillet 1815 Sisteron, se refusa à tonte espèce de capitulation, et conserva ainsi à la France 22 pièces d'artillerie et des approvisionnemens considérables.

MACON (Pierre), gén. de brig., employé à l'état-major de la garde im-

periale, et sous-gouverneur des Tuileries et du Louvre; commandant de la lég -d'honn., né à Chasselay (Rhône), le 13 janv. 1769, soldat au 6º régt. d'inf. le 8 nov. 1787; capit. en 1793; commissaire des guerres dans la même aunée; rentra bientôt après dans son corps en qualité de chef de bat., et fit les campagnes de 1793, des années 2 et 3 à l'armée des Pyrénées-Orientales, où il fut blesse; chef de brig. du 1220 régt., fit pendant les années 4 et 5 les campagnes à l'armée d'Italie; servit ensuite à l'armée d'Angleterre et à celle de l'Ouest jusqu'au 9 therm. an 7 qu'il passa an commandement de la 6 demi-brig. légère. En l'an 8, il faisais partie de l'armée de réserve au-delà des Alpes ; franchit le mont St.-Bernard et se distingua au combat de la Romano et à la bataille de Montebello , tint en échec 4,000 Antrichiens, et leur fit 600 prisonniers; se signala à Marengo. au passage du Mincio; rentré en France, il fut fait adjud .- superieur du palais le 1er vendém. an 11, et gén. de brig. le 9 fructidor de la même année. (T. 13.)

MACORS (François - Antoine-Joseph-Nicolas), gén. de div., commandant de la lég.-d'honn, né à Benfeld (Bas-Rhin), le 6 déc. 1744; entra au service le 1° nov. 1759, en qualité de hussard au régt. de Nassau; canonnier à la brig. de Loyauté, le 1° mai 1765; lieut.-colonel en 1784; colonel au 4° régt. d'inf. de la marine, et gen. d'artillerie le 25 juillet 1793; c'est dans ce grade et dans celoi de gen. de division qu'il commanda l'artillerie de plusieurs corps d'armée, depuis cetteépoque jus-

qu'à l'an 11.

MACQUARD (Joseph), sergent à la 9° demi-brigade légère, né à Pusau (Meuse), reçut un fusil d'honneur le 4 juin 1801, pour sa conduite à Ma-

rengo.

MACQUART, gén de div., a fait de vice en 1794, et se trouva aux prises de Saorgio, Rocabigliera, St.-Martin, etc.; se distingna au combat de la Briga, le 8 mai mêma année; se signala ensuite dans le Piemont en 1795; assista aux combats dans les Alpes; se fit également remarquer à la basuille de Castiglione le 5 août 1796 et com-

manda dans la même année une réserve d'infanterie de 2,000 hommes dans Brescia (T. 2, 4, 6 et 7.)

MADIER , capitaine , à la tête d'une compagnie de grenadiers de la 4º légion romaine, chassa, le 24 sept. 1799, les insurgés du poste le Monte-Galeazzo. (T. it.)

MAFRANT, chef de brig., a fait la gnerre à St.-Domingue en 1803.

MAGENDIE, capitaine de vaisseau en second, recut une blessure trèsgrave à la tête, lors du combat naval d'Algésiras sur l'Africaine en 1801; commandait le Bucentaure, de 80 canons, le 18 janv. 1805; fut envoyé par le ministre de la marine Decrès , en 1807, pour commander la marine en

Portugal. (T. 14, 16 et 17.) MAGENDIE, chef de bat. au 119° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de

Baionne en, 1814.

MAGNÉ, lieutenant, à la tête de la compagnie de carabiniers do 2º bat. d'inf. legère, se distingua d'une manière brillante, le 14 oct. 1795, aux combats du col de la Groix et de la Novalaise. Devenn capitaine de la 60° demi-brig., fit à lui seul 17 prisonniers autrichiens, le 7 oct. 1796, lors de l'attaque du château de Prada (Italie).

(T. 4 et 7.) MAGNES, chef d'esc. au 10e regt. de hussards, ne à Aurillac ( Cantal ), enleva de vive force la position de Pozolengo le 23 déc. 1800 en Italie, et étant entré dans le village à la tête de quatre hassards, fit 31 prisonniers, dont deux officiers. A Lutzen, 500 fantassins et 16 officiers, deux pièces d'artillerie, trois caissons attelés de leurs chevanx, furent les trophées des brillantes charges qu'exécuta Magnes, qui, dans l'action, eut deux chevaux tués sous lui; sa valeur fut récompensée sur le champ de bataille par le grade de chef d'esc. Cet officier est aujourd'hui employé dans les hussards du Haut-Rhin.

MAGNIER, colonel, comman-dait, dans la campague de France de 1815, des gardes nationales; il avait commandé la 22º demi-brigade pendant l'expedition d'Egypte, et s'était fait remarquer à la prise du fort

d'Abonkir. (T. 11 et 24.)

MAGON, capitaine de vaissean, commanda, en janv. 1798, la fiégate la Vertu; porta, en 1802, dans la baie de Mancenille, 2,500 hommes, formant la div. du gén. Rochambeau. Devenn contre-amiral, il fut blessé en deux endroits, et tomba frappé d'un coup mortel, lors de la défense de l'Algésiras en 1805. (T. 8, 14 et 16.)

MAHE, chef de timonnerie, se distingua au combat naval du 16 mai 1805, et reçut ponr prix de sa belle conduite la décoration de la légion-

d'honneur. (T. 16.)

MAHON, officier d'état-major, se sit remarquer a la bataille d'Ocana.

(T. 19.)

MAHUT (Victor), caporal à la 7º demi big. légère, né à Lan (Marue), recut une arme d'honneur le 15 prair. an ( 4 juin, 1801) pour sa conduite à Marengo.

MAIGRET, dragon au 12º régt. Voyez BOURGEOIS, capitaine.

MAIGROT, capitaine, mérita les éloges de Bonaparte dans son rapport au gonvernement sur les combats de Rovéredo et de Lavis (Italie), en 1796. (T. 7.)

MAILLARD, carabinier de la 2º demi-brig. légère, se distingua d'une manière brillante dans le village d'El-Bothoim. (Egypte), 1798. (T. 9.)

MAILLARD (Pierre), armorier sur la Baionnaise, frappé d'une balle qui lui avait traversé les reins, rechargea son fusit et fit fen de nouveau sur les Anglais,

MAILLARD (Jean), chasseur à la 6º légère, né à Colmar ( Bas-Rhin ), succomba glorieusement, le 9 messidor an a . dans la Vendée.

MAILLOT ( Pierre), fusilier à fa 97º de ligne, né à Fleury (Cote-d'Or): le 7 frimaire an 7, il ramenait prisonniers deux officiers napolitains, lorsqu'un d'enx, à qui il avait laissé son épée, la lui plongea dans les reins et le toa.

MAILLY-CHATEAU-RENAUD. eapit d'état-major, offic. d'une grando esperance, fut atteint d'une balle, en mars 1799, lors de l'assaut de Saint-

Jean-d'Acre. (T. 10.)

MAILLY-CHATEAU-RENAUD jeune, se destinait à la carrière des consulats, lorsqu'il suivit son frère en Egypte, charge par Bonaparte, en mars 1799, d'une mission pour le pa-cha de St.-Jean d'Acre, quelque temps avant l'expédition de Syrie. Djezzar-Pacha l'avait retenu prisonnier jusqu'à l'arrivée des Français devant Acre. A cette époque, le barbare lui fit couper la tête. (T. 10.)

MAINGARNAUD, capitaine, a fait la campagne de 1807 en Allem. (T. 17.)

MAINONI, gén. de brig., officier d'origine italienne, a fait la campagne de 1799 en Allemagne, et s'est tronvé anx combats de Feldkirch; servit ensuite sons Masséna à l'armée d'Helvétie; passa à l'armée d'Italie, et s'y distingua en 1800. (T. 10 et 13.)

MAIRE (Jean), dragon an 12º régt. Voyez BOURGEOIS, capitaine.

MAISON (le marquis, Nicolas-Jean ), lieut.-gén., né le 19 décembre \$770, entra dans la carrière militaire au commencement de la révolution ; après avoir fait plusieurs campagnes comme officier d'infant., devint aidede camp du gén. Bernadotte. Lors de la campagne contre la Prusse en 1807. il se distingua le 9 oct. à la tête d'une colonne d'inf. légère; passa en Espagne en 1808, et se fit remarquer à Spinosa; plus tard, il s'empara d'un faubourg de Madrid, et contribua à la prise de cette place. En Russie, sa belle conduite aux affaires de Polotsck et de Toltowa lui valut le grade de gén. de div. sur le champ de bataille. En avril 1813, il battit les Prussiens au pont de Willig , sur la Saale, prit Halle , et y établit son quartier-général. Le 16 oct. il fut blesse à la bataille de Wachan; et le 20 nov. suivant, il fut nommé grand'eroix de la réunion, avec le titre de comte; en janv. 1814, le gén. Maison commandait le 1er corps ; chargé de convrir la Belgique, il défendit les approches d'Anvers, et obtint quelques succès; fut nommé chev. de St.-Louis et pair de France le 4 juin 1814, grand cordon de la lég.-d'honn. le 22 juillet, et enfin gouverneur de Paris an mois de mars 1815. Le comte Maison quitta la capitale après le départ da roi , se

rendit dans la Belgique, et reprit, au second retour des Bourbons, ses fonctions de gouverneur de la division de Paris. (T. 6, 15, 16, 17, 18, 21, 22,

23 et 24. ) MAISON-BLANCHE, lieuten. do vaisseau, se distingua sur les côtes de Boulogne, en 1805. (T. 16.)

MAISTRAL aîné, capit. de vaisseau, commandait le Fougueux, de 74 canons, lors de l'expédition d'Ir-

lande en 1799. En 1808, il commandait le Neptune, de 80 canons. (T. 7 et 16.)

MAISTRAL cadet, capitaine de vaisseau en retraite, chev. de Saint-Louis, officier de la leg.-d'honn., sit partie de l'expédition d'Irlande en 1799, en qualité de capit. de frégate. Devenu capit. de vaisseau, il commandait l'Uranie, de 40 canons, en 1805. (T. 10 et 16 )

MAITRES (Claude), fusilier à la 100° de ligne, ne à Magnier ( Côted'Or), mort au champ d'honneur le 23

flor, an 8.

MALAISE (Jacques), caporal à la. 66º demi-brigade, né à Sedan (Ardennes). Au combat d'Everbelle en Belgique, le 19 mars 1793, il se défendit avec six de ses camarades pendant quatre heures dans un retranchement, contre plusieurs detachemens d'infanterie ennemie, et ne cessa de combattre que lorsqu'il ent cessé de vivre.

MALAKOWSKI, général polonais, fut blessé et fait prisonnier en octobre 1813, à la bataille de Leipsick. (T. 22.)

MALEI, lient., signalé par le gén. Bon, dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabeh (Egypte), 1798. (T.g.)

MALHER, général, s'est signalé en 1790 lors des opérations militaires en Hollande, et s'est tronvé à la bataille de Kastricum; a fait la campagne de 1800 en Italie, à la tête des 22º et 40º demi-brig. de ligne ; fit ensuite la guerre en Allemagne, en 1805. (T. 11, 13 et 15. ).

MALIANE (Jean), grenadier à la 85° de ligne, né à Carae ( Vancluse ), monrut en cherchant à sanver son commandant, lors de l'attaque de la tour d'Acre.

MALIN, capit. de valssean, commandais l'Eole, de 74 canons, lors de l'expedition d'Irlande en 1796. (T. 7.)

MALLEROT, adjud.-gén., servait en 1796 à l'armée de Sambre-et-Meuse. (T. 6.)

MALLET, capit. de vaisseau, se distingua en 1799, lors de l'expédition d'Irlande. Il est aujourd'hui en activité au port de Brest. (T. 10.)

MALLET, général, a fait la campagne de 1815 en France, à la tête du 3° régt. de chasseurs à cheval. (T. 24.)

MALLET (Charles - François), genéral, ne à Dôle (Doubs), le 28 juin 1754, entra dans les monsquetaires à l'âge de 16 ans; fut réformé à la suppression de ce corps avec le brevet de capitaine; partit au commencement de la révolution dans les premiers bataillons comme capitaine; devint adjud.-gén. en mai 1793, et gén. de brig. le 14 août 1799. Employé à cette époque sons Championnet, fit la campagne des Alpes et obtint ensuite un commandement dans l'intérieur; passa en Italie en 1805, s'y distingua sous les ordres de Masséna, et commanda ensuite à Pavie; disgracié pen de temps après, Mallet revint à Paris, forma des liaisons avec des personnes suspectes au gouvernement, et fut compris dans différens projets de conspiration qu'on leur attribua ; arrêté par la police, fut détenu pendant plusieurs années. Avant enfin obienu, en 1812, la permission de résider dans la maison de santé de Belhomme, il profita de l'absence de Napoléon, alors en Russie, pour mettre à execution les hardis prajets qu'il avait conçus contre lui depuis long-temps ; il s'évada furtivement pendant la nuit du 23 au 24 oct. 1812; commanda an nom d'un gouvernement provisoire qui n'existait que dans sa personne, à une coliorte en garnison à Paris, de marcher tout-à-la-fois sur l'hôtel de la police et sur celui du commandant de la place, pour arrêter Savary et le gén. Hullin ; tira à ce dernier un coop de pistolet qui lui fracassa la mâchoire; fut arrêté au même instant par Laborde, et conduit en prison par ses propres soldats; condamné à mort et fisille le 27 oct. 1812. (T. 13.)

MALLIN-LA-RIVOIRE, chef de

bat. de la 66° demi-brig., a fait la campagne de 1795 dans le Piémont, et a assisté aux combats de Spinardo, de Morseco, de Vado et de Melogno.

(T. 4.) MALTZEN, capitaine du génie, MALTZEN, capitaine du génie, à la tête de 150 grenadiers et de 20 sapeurs, jusqu'au couvent de la Ste.-Croix, où étaient enfermés 200 Espagnols; bientôt les portes brisées offrent un débouché à la colonne, lorsque son chef tombe atteint de deux coups de feu; les grenadiers hésitent: « Eli quoi! leur dit-il, ne voyez-vous pas que nous avons à faire plus de chemin pour nous en retourner que pour achever ce que nous avons entrepris? Puisque nons ne pouvous nous emparer de ce repaire, essavons du moins de l'incendier. » Dejà l'incendie chasse les Espagnols du rez-de-chaussée, et ces malheureux, refusant tonte espèce de capitulation, deviennent la proje des flammes: alors senlement Malizen consentit à se faire

MALZAC, soldat au 3º bat. de la 21º demi-brig. d'inf. de ligne, sauva le drapeau de son corps à Dego (a mée d'Italie), le 10 juin 1796, au moment où sa demi-brigade se trouvait cernée

par l'ennemi. MALYE (Bernard), gén. de brig., commandant de la leg.-d'honn., ne à Clermont - Ferrand (Puy-de-Dôme) le 27 août 1758; soldat au regt. de Beaujolais (devenu 74°) le 1° mai 1776, assista à plusieurs combats, et fut blessé à la Martinique; chef de bat. en 1793, il servait à l'armée du Nord sons le gén. Houchard, et combattit à l'affaire de Hondscoote; chef de brig. le 25 sept. 1793, passa à l'armée du Rhin, et se tronva à la reprise des lignes de Wissembourg et au deblocus de Landan; envoyé à l'armée de Sambreet-Meuse et à celle d'Italie; se distingua an passage du Tagliamento, à la prise de Gradisca et pendant les années 8 et 9; servit à l'armée du Rhin sous Mo-

MANCEL (Antoine), capit. d'artillerie dans la vieille garde, officier de la lég-d'honn., né à Caen (Calvados), se signala partienlièrement à Luuzen, oùil reent sur le champde bataille l'aigle de la légion-d'honneur. MANDEMENT, soldat au 6° régt. de cavalerie, enleva un drapeau aux Anglais, et fit leur colonel prisonnier (Hondscoote, 1793). (T. 2.)

MANGEAUD, lieut., se sit remarquer d'une manière honorable en 1800, près du village Feucht (Allemagne). (T. 13.)

MANGEOT (Charles), adjud .gén., né à Lunéville ( Meurthe ), le 23 dec. 1765; sous lient. au 46° régt. d'inf le 5 mai 1792; aide-de-camp du gen. A exandre de Sparre; blessé à l'affaire de Sainte-Ménéhould et à la bataille de Jemmapes, il reçut à la sin de l'action le grade de capit. En 1793, Mangeot soutint avec dix bonimes la charge de 150 cavaliers prossiens, et sanva la vie au conventionnel Bourbotte, qui lui offrit vainement le grade de gén. de brig. Sa conduite an passage du Rhin à Neuwied le sit nommer chef d'esc. au 10° régt. de cavalerie. Devenu adjud -général, il fit une partie de la campagne de l'an 8 sor le Rhin, et fut blessé à la bataille de Moesckirch.

MANGOT (Antoine-Joseph), sergent de grenadiers au 13° régt. d'inf. de ligne, membre de la lég.-d'honn., déploya une audace extraordinaire à l'assaut de St.-Jean-d'Acre. Le 20 mars 1800, à Matryé, assailli par cinquare la fusion, à Matryé, assailli par cinquare, tue les deux premiers à conps de fusil, deux antres à coups de baïonnette, et, quoique blessé, il met le 5° en fuite. Cette action fut récompensée par un fosil d'honneur.

MANHES (le comte, Charles-Antoine), lient.-gén., né le 4 nov. 1777, à Aurillac (Cantal), lieut. en 1794, fit les campagnes de l'armée de Rhinet-Moselle, celles d'Italie, et fut grièvement blessé à Novi ; aide-de-camp da gen. Milhand, il l'accompagna en Italie et en Allemagne, et sut capitaine à Austerlitz; colonel en 1809, il fut employé dans le royaume de Naples En 1811 et 1812, commandant les 20, 40 et 50 divisions territoriales, il se maintint avec succès contre l'armée anglo-sicilienne; ce général contnandait à Naples en mars, avril et mai 815, pendant la guerre que le roi Joachim soutint en Italie, et rentra ou service de France après sa défaite. (T. 23.)

MANHES (Joseph), capitaine au

155º tégt. d'inf. de ligne, offic. de la lég.-d'honn., né à Ladinhac (Cantal). Quoique atteint de deux coups de feu, sous les murs de Toulon, en montant l'un des premiers à l'assant de la re-doute de l'Aignillette, il fit prisonnier un général anglais; grièvement blessé en placant une cchelle pour monter à la bièche, au siège du fort St.-Elme; le 15 aveil 1795, à la prise de la redoute de Dego, quoique blessé, il s'elança l'un des premiers à la tête des grenadiers, et s'empara d'une pièce de canon; sa conduite ini valut alors un sabre d'honneur; lient. dans la garde des consuls, et quelque temps après capit. au 55° régt., il se signala à Eylan, où il reent nne blessure qui le forca d'accepter sa retraite. Il reprit néanmoins du service en 1812 dans le 1550 régt., où il se distingua de nouveau.

MANSCOURT, gén., servait sous Kléber à l'armée d'Egypte. (T. 9 et 10.)

MANSOT (Claude), grenadier au 102° tégt. d'inf. de ligné, chev. de la 162° d'infon, ne à Colombe (Saône-et-Loire). A l'affaire de Zurzach en Suisse, le 22 mai 1799, ce grenadier voyant les Autrichiens qui s'enibarquaient à la hâte, s'elance seul dans une barque où étaient déjà quinze emenis, dont douze rejetés par lui sur le rivage qu'occupaient nos troipes, furent faits prisonniers; mais au moment où il était aux prises avec les trois antres, l'embarcation fut entraînée par le courant, et ce brave tomba au pouvoir de l'ennemi. Le gén. Masséna le fit échanger sur-le-champ.

MANTE, capitaine, mérita les éloges du gen. Dessaix, dans son rapport sur les dernières opérations de l'armée française dite des Alpes, en juill. 1815, (T. 24.)

MANU (Michel), dragon au 170 régt., tua un hussard et s'empara de son cheval à Niederottembach, sabra quatre fantassins du corps de Rohan, à l'attaque de Weyersheim, et reçut deux coups de feu; tua un hussard autrichien la veille de la prise de Laotterbourg, prit son cheval, et arracha des mains de l'enuemi un dragon du 11º régt.; prit un dragon de Latour à Frackendal, retourna au combat, et apura kendal, retourna au combat, et apura

avoir dispersé un corps d'infant., s'empara du cheval du commandant.

MARANSIN ( le baron , Jean-Pierre), lieut.-gén. d'infanterie, né à Lourde, le 20 mars 1790; entré au service le 13 fev. 1792; se fit remarquer étant capitaine par plusieurs actions d'éclat, à l'armée des Pyrénées occidentales ; servait en 1799 en qualité de chef de hat., lors des operations militaires en Suisse; fut major du 31º regt. d'inf. légère, et fit la campagne de 1800 sur le Rhin, Devenu colonel du 26º de ligne, fit partie de la 2º expédition contre le Portugal ; général de brigade, se distingua en Espagne, au siége de Badajoz, et le 5 juin, aux combats de Santa-Maria et de Villalba, où il fut blessé. Au mois d'avril 1812, il secourut le châtean-fort del Marquès contre les Espagnols, et les força à la retraite ; gen. de div. le 30 mai 1813, il se distingua contre les Anglais en avant de Baïonne; le 10 avril, il assista à la bataille de Toulouse. Nomme en 1814 commandant de la 10º division à Tarbes, il recut la croix de St.-Louis le 24 août, et le titre de commandant de la lég.-d'honn, le 15 déc. suivant : fut après le 20 mars 1815 employé au commandement des gardes nationales de la 7º divis; et au mois de juin il seconda les opérations du maréc. Suchet; a été mis à la demi-solde au licenciement. (T. 11, 12, 17, 18, 20, 21, 22, 23 ct 24.

MARANT BOISSAUVEUR (Guillaume-Marie), capit. de vaisseau de 1ere classe, né à Paimpol en Goëlo (Côtes de Nord). En 1762, cadet au regt. etranger de Dunkerque; fut reforme à la paix de 1765; pendant les années 1765, 1766, 1767 et 1768; fit trois campagnes comme officiei sur les bâtimens du commerce à St.-Domingue; enseigne de vaisseau en 1775; se tronva an combat livré le 16 juin 1779 à la hanteur des Acores, et fut fait lieut. de vaisseau cette même année. En 1771, il arma sur le vaisseau l'Annibal, fit partie de la division de l'amiral Suffren, qui faisait route dans l'Inde ; se distingua au combat qui ent lieu à la hauteur de la Praya, île St.-Yago, où il fut blessé; essuya sur le même bâtiment cinq antres combats livrés à la côte de l'Inde : commandait en 1792 la flate la Marsouine, pour St.-Domingue, et fut fait ensuite capit. de vaisseau ; prit, en 1793, le commandement du vaisseau le Superbe, et partit de Brest le 8 avril, avec quatre autres vaisseaux et deux frégates sous ses ordres, pour aller joindre dans la baie de Quiberon le vaisseau le Trajan. Le 25, bloqua par nier l'ile de Noirmoutiers, dont les Vendéens s'étaient emparés. Dans la nuit du 27 au 28 avrit 1793, effectua la descente, et sonmit la contrée. En vent. an 3, il fut fait chef de divis. , directeur des mouvemens des ports à Rochefort, chef militaire et des mouvemens au Hàvre, en l'an 8, et nommé en l'an g sous chef des mouvemens à Brest. Il est officier de la legion-d'honneur.

MARASSÉ, général, se distingua le 14 juillet 1792, en prenant Orchies; commandait en 1793 8,000 hommes dans Cohourg. (T. 1er.)

MARBOT (Autoine), général, né à Beaulieu (Corrèze): eutra au service dans les gardes-du-corps de Louis xvi; s'en retira au mois de sept. 1789; Int élu en 1791 député à l'assemblée legislative, où it soutint les interets de la nation. Après la session, prit le parti des armes, et se signala des 1793 à la conquête de la Cerdagne espagnole; fut employé à l'armée des Pyrénées occidentales en 1794 et 1795; se distingua à l'attaque de St.-Eugrace et Alloqui, à l'affaire de Lescun, à celle d'Ortès, et enfin à l'attaque du camp entre Glossua et Elgoibar, où il enleva à l'ennemi ses tentes et ses bagages; membre et président du conseil des Anciens en l'an 4, il en sortit en 1799; commanda alors Paris et la 17º div. militaire; fut envoyé en Italie, et mourut inopinément à Génes, à la fin de 1799, de l'épidémie qui ravageait alors cette ville. (T. 3, 4 et

MARBOT (Marcellin), sils du précédent, colonel, offic. de la lég. d'houn, né le 18 noût 1782, à Altillac; lussard au 1° régt. le 6 vendém. an 8, prit part à la belle désense de Gènes; dans une sortie de cette place, il blessa et sit prisonnier un capit. autrichien de la légion d'Aspres, et sit nommé souslient. le 10 nivose même anuée; sit la campagne de l'ang à l'armée de l'Ouest; devint aide-de-camp du marée. Augereau le 13 fruet. an 11, capit. le 3 janv.

1807 ; recut deux blessnres à Evlau en portant les ordres de son génér, au 140 de ligne, qui se trouvait cerné par l'ennemi; aide-de-camp do maréc. Lannes en 1808 (Espagne), portait les dépé-ches de ce marce. à l'empereur, lorsqu'attaqué à Greda par cinq carabiniers à cheval, cet officier, quoique blessé, en mit deux hors de combat, et força les trois autres à prendre la fuite; au siège de Sarragosse, en dirigeant l'attaque d'un couvent fortifié, il fut blessé de nonveau. A Ratisbonne, dans un moment d'hésitation, le maréc. Lannes saisit une échelle, allait monter le premier à l'assaut, lorsque ses deux aidesele-camp, Marbot et Labédoyère, la lui arrachent des mains, pénètrent les premiers dans la brêche, et contribuèrent ainsi à la prise d'assaut de cette place. Blessé à Essling et à Znaim, Marbot fut aide-de-camp de Masséna, après la mort du maréc. Lannes; fit auprès de lui les campagnes de 1810 et 1811 en Portugal; pendant la retraite, un offic. anglais vomissait mille injures contre l'honneur français, et provoquait l'officier le plus courageux à se mesurer avec lui; Marbot se présente, reçoit un conp de pointe à la figure, et étend son adversaire mort à ses pieds. Deux hussards hanovriens fondirent anssitôt sur Marbot, qui, dans ce nouveau combat, reçut un coup de sabre dans le ventre, et ne parvint pas moins à mettre en fuite les deux hussards, après avoir abattu le bras à l'un d'eux. Ces deux actions enrent lien en présence des deux armées; colonel du 23° régt. de chasseurs à cheval pendant la campagne de Russie, cet officier prit, à la tête de ce corps, au combat de la Drissa, 18 pièces d'artillerie, se distingua à Polotsk et dans plusieurs affaires, et fut blessé à Jakobowo et à Plenitchoni. Pendant la campagne de 1813, Marbot enfonca plusieurs fois l'ennemi, notamment à Leipsick, où il reçut un coup de flêche; fit celle de 1815 à la tête du 7º de hussards, toujours avec la même valeur, et recut un coup de lance dans la poitrine à Waterloo. Le colonel Marbot, compris dans l'ordonnance du 24 juillet 1815, est rentré en France en 1819. (T 24.)

MARC, chef de bat., fit avec distinction la campagne de 18:5. (T. 24.)

MARCEAU (Jean-Baptiste), génen chef, né à Chartres, en 1769, s'engagea à 15 ans dans le regt. de Savoye-Carignan, et fot bientôt nommé serg.; obtint son congé et s'enrôla de nouveau dans le 1er bat. d'Eure-et-Loir , et en fut nommé presque aussitôt commandant; passa dans la Vendée comme lieut .- colonel de la légion germanique. Dénonce comme complice de Westermann, il fut arrête, et obtint ensuite sa liberté. Quelque temps après, marchant au secours de Saumur, il délivra, au péril de sa vie, le représentant Bourbotte qui l'avait fait arrêter ; général de brigade, il prit par intérim le commandement en chef, gagna la bataille du Mans; passa ensuite à l'armée des Ardennes, puis à celle de Sambre-et-Mense, où il continua de se distinguer. antant par son courage que par son humanité. A Fleurus, il commandait l'aile droite de l'armée, et eut deux chevanx tués sous lui. Aux batailles de l'Ourthe et de la Roër, il guidait l'avant-garde. En oct. 1794, il s'empara, à la tête de sa division, du camp et de la ville de Coblentz, et obtint de nouveaux succès pendant la campagne de 1795. Dans le Hundsruch, il battit partout l'ennemi; fut chargé, en 1796, du blocus de Mayence, et le 24 juillet, se rendit maître de la forteresse de Konigstein. Dans deux combats qu'il livra alors près Limbourg, il déploya sa valeur et ses talens ordinaires ; mais le 19 août, tandis qu'il arrêtait l'ennemi, pour donner le temps à l'armée française de passer les délilés d'Altenkirchen, il recat un coup de feu, dont il mourut le 21 sept. 1795, âgé de 27 ans. L'armée antrichienne voulut se réunir à l'armée française pour lui rendre les honneurs funcbres, et il fut enterré le 25 sept., au bruit de l'artillerie des deux armées, dans le camp retranché de Coblentz, dont il s'était emparé en 1794. Ses : restes fureut rénnis, eu 1799, à ceux de Hoche et de Chérin. (T. 1, 2, 3, 4,

5, 6, 7 et 8.)
MARCEAU, soldat, se distingua à
l'assaut d'Alexandrie, et fut promu par
le général en chef à nn grade supérienc
(Egypte, 1798). (T. 9.)

MARCEAU, capitaine, fat blessé assez grièvement lors du siége de Gênes

(Italie) en 1800. (T. 12.)

MARCHAND, gendarme d'Augers, tué dans la Vendée. (T. 2.)

MARCHAND, sergent, fut mentionne honorablement par legén. Desaix dans son rapport sur l'affaire du 8 oct. 1798, au viliage de Sédiman (Egypte). (T. 9.)

MARCHAND (le comte, Jean-Gabriel), gen. de div., né le 11 déc. 1765, entra au service le 13 novembre 1791; fit les premières campagnes de la revolution; maréc.-de-camp en 1800; lieut.-gén. après la bataille d'Austerlitz; fut employé en 1806 et 1807 coutre les Prussiens et les Russes; se distingua au combat de Deppen le 6 juin, et le 14 à Friedland Après la paix de Tilsitt, il obtint la croix du merite militaire de Wustemberg et le grand-cordon de la lég.-d'honn. ; passé ensuite en Espagne, se signala au passage du Tage près Talavera, le 8 août 1809, an combat de Torrès, le 29 nov. même année; à celui de Fuentes-Onoro, le 3 mai 1811, etc.; commanda une divis. dans l'expédition contre la Russie; se distingna, notamment dans les journées de Valontina et de la Moscowa; rentré en France en 1813, il fut nommé au commandement de la 7º divis. milit. dans le midi; reprit Chambery sur les Autrichiens, les repoussa encore à St.-Julien le rer mars, et les força de repasser la frontière; chev. de St.-Lonis le 1er juin 1814, commandant de la nere subdivision de la 7º divis. milit. à Grenoble. ( T. 6, 17, 19, 20, 21, 22 et 23.)

MARCHAND - DE - LA - HOU-LIÈRE, gén., s'est tronvé à la prise d'Oneille, le 24 nov. 1792, et s'y sit remarquer. (T. 187.)

MARCHANT, genéral, fut envoyé ca janv. 1794, par le général Hoche, pour faire le siége du fort Vauban. (T. 2.)

MARCOGNET (le baron, Pierre-Louis), lieuten, gen., né le 14 nov. 1765, fit les campagnes de la révolution; gén- de òrig, en 1804, était alors camployé en Hollande; passa en Esp. en 1808 sous les ordres du maréchal Ney, s'y distingua en plusieurs rencontres, notamment les 18 et 19 inin, sous les murs d'Oviédo; gén. de div. le 6 août 1811, revint ca France, passa

ensuite en Italie, où il a combattu avec succès en 1813; chev. de St.-Louis le 8 juillet 1814, et grand-officier de la lég.-d'honn. le 29 déc. Marcognet fut admis à la retraite le 9 sept. 1815, après avoir fait avec distinction les campagnes de France de 1814 et 1815. (T. 21, 23, 23 et 24.)

MARCONNIER, capit. de génie, cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de

Baïonne en 1814

MARDOCHÉE (Eugène), capitaine d'artillerie, officier de la lég.-d'honne., né à Paris (Seine), se distingua dans les combats qui précedèrent le blocus d'Anvers, et mérita la décoration d'officier de la légion-d'honneur.

MARÉCHAL, chef de bat., servait en 1796 à l'armée de Sambre-et-Meuse. (T. 6.)

MARÉCHAL, lieut., signalé par le général Bon dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabeh (Egypte) en 1798, (T. 9.)

MARÉCHAL, caporal à la 92° demi-brigade, ne dans le dépt. de la Meuse, fit mettre bas les armes à neuf Autrichiens retranchés à la Madona del Settri, pendont la diffense de Gênes.

del Settri, pendant la defense de Gênes. MARENGO, lieut. en premier aux veiltes de Turin. Le 23 oet 1813, sortant de Gotha avec l'état-major de la division dont il faisait partie, est assaillipar des cosaques, dont l'un le renverse d'un coup de lance; quorque blessé, il s'élance aussitôt sur son cheval, tue celui qui l'a blessé, en met un second hors de combat, disperse les autres à coups de sabre, et ne revient se faire panser que lorsqu'il ne lui est plus possible de les atteindre.

MARENTE, brigadier du 4° régt. de dragons; le 7 oct. 1805, lors d'un engagement de la cavalerie française au passage du pont du Lech, sauva la vie à son capitaine qui venait de le casser de son grade; l'empereur le fit maréchaldes-logis, et lui donna l'étoile de la légion-d'honneur. (T. 15.)

MARÈS, chef de bat. du génie, se distingua d'une manière remarquable, dans la campagne de 1779 en Allem. Devenu chef de buig. dans son arme, it fit la campagne de 1800 en Italie, et se trouva en juin même année au siége

de Génes, où il se fit remarquer. (T. 10

MARESCOT le comte, Armand-Samuel de ) , lieut.-gen. du génie , ne à Tours, le ter mars 1758; capitaine au commencement de la révolution, employé à l'armée du Nord, mit la place de Lille en état de défense, et se lit remarquer durant le siège par son talent et son courage ; devint aide-de-camp du gén. Champmorin, et sut chargé de faire le siège de la citadelle d'Anvers. En 1793, prit part aux combats livrés par Armentières, etc.; fut nommé chef de bat. et envoyé à Toulon pour en diriger le siège contre les Anglais; passa en-snite à Maubenge, bloqué par les Autrichiens, puis au siège de Charleroi, dont il ent la direction. Le succès de cesdeux derniers sieges lui valut le grade de colonel ; chargé de reprendre sur les alliés Landrecies, le Quesnoi, Valencienne et Condé, où il fit briller ses talens, il fut nommé gén. de brig.; commanda le corps du génie au siége de Maëstricht, sons les ordres de Kléber, et sut élevé au grade de gén. de div. le 8 nov. 1794; charge de la défense de Landau en 1795, il en éloigna constamment l'ennemi ; commandant du génie en 1795 à l'armée des Pyrénées orientales; chargé du traité de paix avec l'Espagne; employé successivement à l'armée d'Allemagne, du Rhin et du Danube; fut, en 1799, appelé à la dé-fense de Mayence. Après le 18 brum, premier inspecteur-général du corps du génie et des fortifications; fit en cette qualité la dernière campagne d'Italie en 1803; commandant-général du génie de tous les camps assemblés pour l'expédition d'Angleterre; graud-officier de la lég.-d'honn. en 1804, et grand cordon le 2 fév. 1805. An mois de sept., il accompagna l'empereur à la grande armée, et revint à Paris en 1806; employé en Espagne en 1808, Marescot signa le 20 juillet la capitulation de la divis. Dupont; fut sans emploi jusqu'au retour des Bonrbons; premier inspect .gen. du génie, chev. de St .- Louis le 1et juin 1814; comte le 24 sept., et enfin grand'eroix de St.-Louis le 27 déc.; employé après le 20 mars 1815, et perdit son activité après la rentrée du roi. (T. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 13 et 18.)

MARESQUIER, lieut. de vaissenu, se distingua le 16 juillet 1805, à la prise de deux bricks anglais; fut mé, en 1811, à bord de la frégate la Néreide, qu'il commandait aux atterages de Madagascar ; ce brave, avant d'avoir reçu le coup mortel, avait eu un bras fracasse par un boulet, refusa de se faire panser et continua de combattre avec un courage et un sang-froid heroique, jusqu'à ce qu'un second boulet lui emporta la cuisse; expirant, il sit jurer aux officiers sous ses ordres de défendre l'honneur du pavillon français jnsqu'à la dernière extrémité; ils tincent tons leurs sermens; on vit le capitaine d'infanterie Galliac, quoique malade, déployer le plus grand courage. Le sergent-major Jean (Auguste), du batexpéditionnaire, ne se fit pas moins remarquer. (T. 16.)

MAREY, soldat, dégage du milieu des Prussiens un officier de l'armée du gén. Marceau, qui, mortellement blessé, et craignant de tomber vivant au ponvoir de l'ennemi, arrache l'appareil, laisse couler son sang et expire dans les bras de celui qui se sacrifiait pour devenir son libérateur. « Et toi, que faistu là, dit un officier prussien à l'intrépide Marey? — J'apprends à mourir. — Reuds tes armes. — Marey s'enfonce sa baionnette dans la poitrine, et dit: « Tu peux les prendre maintenant, je ne te les rends pas. »

MAREZ, aide-de-camp du maréc. Davoust, se distingua à la hataille d'Austerlitz, où il fut blessé. (T. 15.)

MARGARON (le baron, Pierre), gén. de div. de cavalerie, né le 1° mai 1765; fut nommé gén. de buje, de cavalerie au camp de St.-Omer en 1805; fit toutes les campagnes qui stuirencette époque, et fut gén. de div. le 16 août 1813. Un mois plus tard, il occupa Leipaick avec un corps d'observation. Le gén. Margaron fut nonmé chev. de St.-Lonis le 3 juillet 1814, et peu de temps après, inspect.-général de la gendarmerie. Il remplissait, et juin 1815, les fonctions d'inspecteur de cavalerie dans les 12° et 13° divis. (T. 13, 15, 18 et 22.)

MARGARON, chef d'esc., avec 50 chasseurs seulement, fit mettre bas les armes à no bataillon de la landwher qui voulet defendre le pont de Dittmaning, le 30 avril 1809. (T. 19.)

MARGOLÉ, enseigne de vaisseau, se fit remarquer pendant un ouragau. (T. 16.)

MARGUET, gén. de la division Rothembourg, fut tué le 1er fév. 1814, à la baraille de la Rothière (France). (T. 23.)

MARIETTE, soldat, signala son conrage pendant un ouragan. (T. 16.)

MARIGNY (Joseph-Bernard), colonel, né à Moustel (Isère), le 19 mars 1768 : entra au service dans le 26 bat. de volontaires de l'Isère, et y devint capit. le 13 nov. 1790; fit les campagnes de 1792 et 1793, et obtint, le 4 avril 1794, le titre d'adjoint à l'étatmajor-général de l'armée d'Italie. Le 10 juillet de la même année, aide-decamp du gén. en chef ; il se distingua dans tontes les affaires qui iliustrèrent cette campagne, et y obtint le grade de chef d'esc.; servit quelque temps à l'armée de l'Ouest, et fut nomme chef de brig. du 20e régt. de chasseurs à cheval en l'an 7; passé à l'armée du Rhin en l'an 8, il y déploya la même valeur. La guerre s'étant rallumée en Allemagne, Marigny fit à la tête de son regiment la campagne de 1805. Il y donna de nombreuses preuves de devouement, et fut ble sé à Austerlitz. En 1806, il faisuit partie de l'armée dirigée contre la Prusse, et termina sa brillante carrière militaire à Iéna. (T. 7, 13 et 16. )

MARIN (Barthelemy), major du 16° régt. de ligne, né à Villers (Oise), le 24 août 1772, s'enrôla au 5° bat. de l'Oise le 10 sept. 1792; sous-lient. le 11 oct. même aonée, et lieut. à la 49° demi-brig.; fit les campagnes des aumées 1792, 1793, ans 2, 3 et 4 à l'armée du Nord; fut blessé à l'affaire de Maronelles; servit quelque tenus à l'armée de l'Ouest, et fit la campagne d'Italie en l'an 5; fut de l'expédition d'Egypte; recut plusieurs blessures, et fut nommé capit., ponr la bravoure qu'il déploya dans les différens combats qui filustrèrent nos armées. De retour en France, it deviat major du 16° régt. de

ligne le 30 frim. an 12, et membre de la légion-d'honneur. (T. 8.)

MARION, chef de bat. du génie, s'est trouve en 1797 à l'ouverture de la compagne sur le Rhin par l'armée de Moreau. (T. 8.)

MARION (Charles-Stanislas), gén. de brig., ne à Charmes (Vosges), le 7 mai 1757; capit. au 4º bat. des Vosges, fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, et fut blessé au combat de Rheinturkeim ; servit ensuite aux armées d'Italie et d'Espagne, 1evint à celle du Rhin , où il fut fait chef de bat. en l'an 4 ; assista aux différens combats qui eurent lieu en l'an 4, 5 et 6 à cette même armée ; combattit eu Italic en l'an 7 avec une rare valeur; devint successivement en l'an 12 colonel du 24° régt. d'iuf. légère et offic. de la lég.-d'honn.; fut tué à la Moskowa étant gén. de brigade. (T. 10 et 21.)

MARIOTTI, chef de brig., servait à l'armée d'Italie en 1801, et fit partie, en oct. de la mênue année, de l'expédition de l'île d'Elbe, daus laquelle il commandait 600 Polonais. (T. 14.)

MARISY (Frédéric), gén. de brig., né le 11 juillet 1764, à Altoif (Moselle); cadet dans le régt. de Conflans ( hussards ), il y devint successivement sous-lient. , lieut. et capit; fit les campagnes de 1792 et 1793 ; devenu chef d'esc. le 4 oct. 1793, et chef de brig. au 7º régt. de hussards le 4 messidor an 2; le 14 du mênie mois, sur la hauteur de Mortinzée, seul, il dégagea lo lient. Thumelain , entouré de dix à donze cavaliers prussiens, sabra et mit en suite cette troupe; sut blessé de trois coups de sabre à l'affaire de Lopfingen, et eut un cheval tué sous lui au combat de Villingen, le 26 vent. an 4. Le gen. Marisy a fait toutes les campagnes de la révolution; il est un des commandans de la légion-d'honneur.

MARLY (Jean-Baptiste), cavalier an 19° régt., né à Charnex (Rhône), tue dans une sortie où il s'était exposé aux plus grands daugers.

MARMET, chef de bat., fut mentionné honorablement dans le rapport du gén. Kellermann sur le combat de Campo-di-Pietri et du Petit-Gibraltar (Piemont), qui ent lieu le 19 sept. 1795. Devenu chef de brig. du 22° de chasseurs, il fut mé à la baraille de Castiglione, en 1796 (T. 4 et 6.)

Costiglione, en 1796. (T. 4 et 6.) MARMONT (Auguste - Frédéric-Louis Viesse de), due de Raguse, né à Chatillon-sur-Seine, le 20 juillet 1774; sous-lieut. d'inf. en 1789, passa en janv. 1791 dans le corps d'artillerie, et sit ses premières armes à l'armée des Alpes et à celle d'Italie, comme aidede-camp de Bonaparte; se distingua à la bataille de Lodi et recut un sabre d'honneur; commande à la bataille de Castiglione l'artillerie à cheval, qui influa beaucoup sur le succès de cette journée; enleva le pout de St.-Georges, et fit mettre bas les armes à 400 cuirassiers autrichieus ; fit partie de l'expédition d'Egypte; commanda les troupes qui prirent possession de l'île de Malte; se distingua dans cette affaire, et fut promu au grade de gen de brig.; commandait une colonne à l'assaut d'Alexandrie et à la bataille des Pyramides, où il contribua à la destruction des mameloucks; soutint, après la bataille navale d'Abonkir, un bombardement à Alexandrie, dont il avait le commandement; accompagna Bonaparte à son retour en France, et le seconda dans la révolution de 18 brum.; nommé quelques mois après commandant de l'artillerie de l'armée d'Italie, il contribua au passage du St.-Bernard, ainsi qu'à celui de tout le matériel de l'actillerie sons le seu du fort de Bard; contribua aux succès obtenus à Marengo, et ne se fit pas moins remarquer aux passages du Miucio et de l'Adige; gen. de div. après cette campagne, il rentra en France comme premier inspecteur de Partillerie, et prit pen de temps après le commandement de l'armée française en Hollande; participa ensuite à la campagne de 1805; fit la conquête de la Styrie; rentra en Italie avec son corps d'armee, et fut envoyé en Dalmatie, à l'époque du siège de Raguse; se signala le 31 oct. 1807, à la bataille de Castel-Novo. Lors de la guerre de 1809. contre l'Autriche, il battit avec 10,000 hommes un corps de 17,000 Autrichiens au mont Quitta, à Gradchatz, Gozpich , Ottochatz, et fit leur général prisonnier; fnt blessé à Gradchatz; prit part à la bataille de Wagram; et les 10 et 11 juillet, combattit seul à

Zuaim contre toute l'armée antrichieune; maréc. d'empire sur le champ de bataille. Après avoir gouverné peudant 18 mois les provinces illyriennes, il prit le commandement de l'atmée qui venait d'évacuer le Portugal, se réunit à celle du midi de l'Espagne, fit lever le siège de Badajoz, et défendit pendant quinze mois la frontière occidentale de l'Espagne; soutint en 1812 une bataille aux Arapiles, près de Sala-manque, contre Wellington, où il sus grièvement blessé au milieu de l'action, et ne put continuer le commandement. En avril 1813, à la tête d'un corps d'armée, il contribua au gain des batailles de Lutzen, Bautzen et Wurtzen: prit part à la bataille de Dresde ; battis l'eunemi aux combats de Dippoldiswald, Falkenheim et Zinwald, lui fie un grand nombre de prisonniers, et detruisit une partie de son matériel ; fut blessé à Leipsick, où il sontint tous les efforts de l'armée de Silésie ; commanda ensuite sur les hords du Rhin en 1814, prit part à la bataille de Brienne, et contribua beauconp aux victoires de Champ-Aubert, Vanchamp, Etoges et Montairail; commandant un corps d'armée séparé, il sontint sons les murs de Paris un combat qui se termina par la capitulation de cette place. Il est aujourd'hai pair de France, et un des quatre maréchaux commandant la garde royale. (T. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13,

15, 17, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.) MARMOUD (Jean-Joseph), chef de bat. an 2º regt. d'inf. legère, ne à Farvagnie (Suisse), le 20 août 1753 : entra an service le 10 déc. 1771 , au régt. Diesback suisse; capit. au 142 bataillon franc le 20 août 1792; fut envoyé à l'armée de Damourier ; se trouva anx différentes affaires qui eurent lieu pendant l'an 2 et l'an 3; passé à l'armée d'Italie, le 3 germ. an 5, sa conduite à la bataille de l'arvis lui mérita le grade de chef de bat.; fit partie de l'expédition d'Egypte, et se fit principalement remarquer le 22 gerin, an 9, dans le fort de Lesbeli. De retour en France, il fut fait chef de bat. an 2º regt. d'inf. légère et membre de la lég.d'honneur.

MARNIER (Jean - Jules), chef d'escadron, né à Bourges (Cher), le 30 avril 1786 : entré an service le 23

oct. 1804, et devenn successivement lient. , capit. , chev. de la leg .- d'houn. , et chef de bat.; a fait les campagnes de vendém. an 14, 1806 et 1807 à l'armée d'Antriche, 1808, 1809, 1810, 1811 en Espagne, 1812 en Russic et 1813 an siège de Dantzick, en qualité d'aidede-camp du gén. Rapp. A la bataille d'Uclès (Espagne), Marnier alors lieut., au moment où l'ennemi effectuait sa retraite, monta le cheval d'un col. des Gardes-Wallonnes qu'il venait de faire prisonnier; fut scul jusqu'à la tête de la colonne ennemie, sommer le général qui la commandait de se rendre. Ce général, stupéfait, remit son épée à l'officier français, qui le condoisit prisonnier avec tout son état-major à son Ex. le duc de Bellune; cet acte d'intrépidité valut an lient. Marnier le grade de capit. Vers la fin du siège de Dantzick, il se devoua pour remplir une mission auprès de l'empereur, et vint aborder en Danemarck, après avoir échappé aux périls d'une navigation dangereuse. Rentré en France, il fut nommé chef d'esc. le 1er nov. 1814, et suivit le gén. Rapp à Strashourg pendant les cent jours. (T. 22 et 24.)

MARQUESSAC (Philibert de ), lieut.-colonel, chef d'état-major de la 21° div. milit., chev. de la lég.-d'honn. et de St.-Louis, né à Brives (Corrèze), le 17 mars 1773; a fait les campagnes de 1792, 1793, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1811, 1812, 1813, 1814 et 1815; a été blessé en 1793 en Espagne; sous-chef de l'état-major du gén. Rapp pendant le siège de Dantzick en 1813, il partagea les périls de la glorieuse défense de cette place, et ne se fit pas moins remarquer pendant la campagne de 1815, attaché à l'état-major de la 1°5° division. (T. 22.)

MARQUET, chef de bat. du 88° régt. d'inf. de ligne, se fit remarquer à la bataille d'Ocana, mérita des éloges pour sa belle conduite à l'affaire de Villa-Garcia (Esp.), en août 1810. (T. 19 et 20.)

MARQUET (Joseph), soldat à la 36° de ligne, né à Saive (Ourthe): blessémortellement, il refusa des secours que lui offrait son fière, et mourat en faisant des vœux pour le snecès de nos autres.

MARQUIS, chef de brig., signalé

pour sa conduite à la bataille de la Favorite (Italie). (T. 8.)

MARRO, lient, de voltigenrs du 79° régt. d'inf. de ligne, se fit remarquer en Catalogne. (T. 21.)

MARTEL, soldat, se sit remarquer pendant un ouragan sur les côtes de

Boulogne. (T. 16.)

MARTEL (Philippe-André), né la 31 juillet 1771, entra au service en 1791; fut nommé maréc.-de-camp de cavalerie le 30 déc. 1814, et employé en juin 1815 au corps d'armée du Jura, Il n'est plus en activité. (T. 24.)

MARTENOT DE CORDOUX (le baron), lieut.-eolonel au 3º rega des tirailleurs de la jeune garde, offic. de la lég.-d'honn., chev. de St.-Louis, né à Marcilly (Côte-d'Or), le 18 fiv. 1770; volontaire dans le 1º bat. de son dept. en 1791; entra avec le grade de lieut. dans la garde des consuls le 16 messidor an 10. Cet officier a fait sans interruption toutes les campagnes de la révolution, et s'est particulièrement signalé à Dresde, Leipsick, et à Mont-St.-Jean.

MARTHE, chef de bat. du 92e régt. d'inf. de ligne, se distingua particuliérement, le 28 mai 1813, au déblocus

de Glogan. (T. 22.)

MARTHOD (Louis-Ignace), major au régt. des dragons de la garde impériale , offic. de la lég.-d'honn. , né le 7 nov. 1771 à Chambéry (Mont-Blane): entié au service le 13 août 1792; a fait les campagnes de 1792, 1793, ans 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8 et 9 à l'armée du Rhin et d'Egypte, 14 en Antriche, 1806 et 1807 en Italie, 1808 en Espagne 1800 en Allem., 1810 et 1811 en Esp., 1812 en Russie. Le 24 messidor an 4, commandant un peloton, il chargea un escadron de hussards autrichiens, le mit en fuite, s'empara des postes de la ville de Vicence, et les garda jusqu'h l'arrivée de la division française Le 25 du même mois, il sauva la vie à un de ses camarades tautile qu'il arracha des mains de l'ennemi. A l'affaire d'Arcole. à la tête d'un faible détachement, Marthod traversa une colonne ennemie de sept à huit cents hommes qui mirent bas les armes. En Egypte, à l'affaire de Rédesir, il prit le commandement du 15º régt. de dragons qui avait perdu son chef, et, par sa fermeté et son conrage, parvint 'à en sauver les débris; s'est particulièrement distingué à l'affaire du 30 vendém. an 9, près d'Alexandrie. Enfin, le 25 sept. 1812, commandant un escadion envoyé en reconnaissance à dix lienes de Moscow, il chargea plusieurs escadrons de cosaques, qu'il culbuta et mit en déroute, chargea de nouveau sur les cuirassiers qu'il poursuivit vigoureusement; mais le nombre des ennemiss'étant augmentéjusqu'à 4,000, il se défendit fort long-temps, et montrut par snite des blessures reques à ce combat. ('T. 21.)

MARTIAL (le baron, Adrien-Martial-Thomas), gén. de brig, ne le 8 août 1769, fit la guerre en 1800 dans le pays des Grisons et le Tyrol, en qualité d'adjud.gén.; fit nomme offic. de la lég.-d'hon. le 25 prisirial au 12; se trouva à la bataille de Baylen et à la prise de l'île de Caprée, le 5 oct. 1808 (Espagne); marée.-de-camp, chev. de 5t. Louis et commandant de la lég.-d'honn. en 1814; a fait la campagne de 1815; est anjourd'hui en activité de service. (T. 13, 18 et 19.)

MARTIGUES (Charles-François), colonel du 3º régt. de lanciers, offic. de la légion-d'honneur, né à Versailles ( Seine-et-Oise): entra comme cadet dans le regt. des Gardes-Snisses le 10 août 1786; sous-lieutenant le 15 juin 1795, et pen de temps après lienten., capit. et chef d'esc. au 4e regt. de chasseurs à cheval ; il se signala à la bataille de Schwitz et pendant le blocus de Genes, notamment les 25 et 31 dec. 1800; avec 60 cavaliers il fit 500 Autrichiens prisonniers an village de St .-Michel , le 20 oct. 1805. Peu de jours après, en avant de Véronc, dans une charge, il forca un bataillon antrichien à mettre bas les armes ; le surlendemain, an passage de la Brenta, il enleva la position d'Ospidaletto, désendue par une nombreuse infanterie, qu'il fit également prisonnière. Cet officier s'est distingué en Silésie et en Saxe. à la tête du 23º régt. de dragons et à Mont-St:-Jean, étant colonel du 3º régt. de lanciers. (T. 12.)

MARTIN, général, servait en 1794 à l'armée des Pyrenées, et se trouva le per mai de cette année au combat du camp de Boulon. (T. 2.) MARTIN (le comte), vice-amiral, né dans les environs de la Rochelle, était officier de la marine à l'epoque de la révolution; obtint un avancement rapide, et le commandement de plusieurs expéditions importantes. Après la révolution du 9 nov. 1799, il fut élevé au grade de vice-amiral, puis piéte marinime du 57 arrondissement, et en 1804, décoté du titre de grand-officier de la lég.-d'honn. Il fut ensuite mis à la retraite. (T. 4.)

MARTIN, capit. de vaisseau. commandait à la bataille d'Aboukir le Sérieuse, de 36 canons (Egypte, 1798). (T. 9)

MARTIN, chef d'esc., à la tête de quelques pelotons de chasseurs à cheval et de chevau-légers polousis dels garde, se distingua lors de la défaite de l'armée espagnole de Galice sur l'Esla, par le général Dorsenne. (T. 20.)

MARTIN, chef de bat., servait en 1796; il se trouva le 19 octobre même année au combat de Gilette. (T. 2.)

MARTIN, capitaine de grenadiers dn 64° regt. d'inf. de ligne, mérira des éloges pour sa belle conduite à l'affaire de Villa-Garcia, en août 1810. (T. 20.)

MARTIN, lieutenant, retiré dans une mosquée de la ville de Damanhour, avec un détaclement de 60 hommes, y fut brûlé avec les siens par des Turcs inspréés, (T. 10.)

instrigés. (T. 10.) MARTIN, lieutenant-porte-aigle, se distingua d'une manière très-particulère en 1815, dans la campagne de Waterloo. (T. 24.)

MARTIN-CHARLY (Dominique), colonel de la 8º légion de la legendarmerie, offic de la lég.—d'honna, né à Nevers (Nièvre), le 7 avril 1772; volontaire dans le régt. de Vexin en 1787; entra aû 12º régt. des chasseurs à cheval en 1789; lient. des canonniers du 3º bat. de la Nièvre en 1792; servit à Parmée du Rhin, et se distingua an siège de Mayence dans plusieurs sorties; devens successivement chef d'escadron, adjud-gén-, chef de beig- en l'an 4, il deplova beaucoup d'intrépidité dans plusieurs circonstances au milieu de nos troblès evisis.

MARTIN (Guillanne), chef do bat. d'artillerio et officier de la légiond'honneur, ne le 12 janvier 1279 à Trouville (Eure); sergent, élève souslieut. d'artillerie à l'école de Châlous, capitaine au 6° de la même arme, menibre de la lég-d'hom. le 3 thermider an 12; s'est trouvé dans presque tontes les affaires importantes qui eurent lieu depnis 1792 jusqu'à l'an 8, où il obtint le grade de capitaine d'artillerie dans la garde; chef de bat. le 9 juillet 1809, ce brave, modeste et intéressant officer mourut à Vienne des blessures qu'il avait reçues à la bataille de Wagram, où il s'écit particulièrement distingué,

MARTIN (Jean-Baptiste). sergent à la 17° de ligne, né à Myly (Moselle), mort sur des pièces qu'il veuait d'enlever, aidé de quelques camarades.

MARTIN (Joseph), soldat à la 107º de ligne, né à La Chapelle (Isère), périt victime de sa bravoure, le 2 mess. an 7.

MARTIN (Julien), sergent-major à la 44° de ligne, né à Olivet (Mayenne); le 13 floréal au 7, il s'empara de deux pièces ennemies, et fut tué après cette action.

MARTIN (Simon), matelot à bord du vaisseau le Bucentaure, »e dévoua lors de l'attaque du fort le Diamant (Martinique), en juin 1805, ponr suaver le canot du lieut, de vaissean Mocket, et parvint à le faire après être resté cinq heures exposé au feu de l'enneai.

MARTIN, caporal au 27° régt. d'inf. légère, s'est particulièrement distingué dans une sortie courre les Anglais peudant le blocus de Baïonne en 1814.

MARTINENCO, capit. de vaisseau, commandait la Cornélie, de 44 canons, en 1805. (T. 16.)

MARTINES, lieut. au 48° régt. de ligne, est cité dans un rapport du gen. de div. Vichery, pour sa valeur au combat du 17 février 1814 (siége d'Hambourg).

MARTINET, capitaine de frégate, prit le commandement du Franklin, de 80 canons, après la blessure du capit. Gillet au combat naval d'Aboukir; passé dans le service de terre comme adjud.-gén., il fit tué à la prise du fort d'Aboukir. (T. 9, 12 et 14.)

MARTINET, lient. an 61° régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl, pour la valent qu'il déploya au combat du 17 fév. 1814, pendant le siége d'Hambourg.

MARULAZ (le baron, Jacob-Franpois-Morola), lieut.-gén., commandant de la lég.-d'honn.-et chev. de St.-Louis, né le 6 nov. 1769 à Saralle, était colonel du 8° régt. de ligne au camp de Boologne; fit la campagne de 1806, et se distingua au combat de Czarnwovo le 23 dec. même année; gén. de brig. après la bataille d'Austerlitz; commandait les troupes légères de Hesse-Darmstadt, dans la campagne de 1809; gén. de div. le 8 juillet même année, et commandeur grand'croix de l'ordre de Hesse; commandait Besançon en 1814;

MARIZY (de), colonel, fut mentionné particulièrement dans le rapport du gén. Grenier sor les affaires de Villach et de Feistritz (Italie), les 24 et 29 août 1813. (T. 22.)

mis à la retraite en 1815. (T. 17 et 19.)

MASCLE.I' (Constant), maréc., des-logis au 7º regt. d'artillerie à cheval, membre de la leg.-d'houn. Au combat du 9 mai 1800, devant Biberac, la pièce que commandait ce souspofficier ayant été démontee, il s'élança sur une batterie ennemie et s'empara d'un canon, secondé par le canonnier Nazé.

MAC-SEEHY, adjud.-général, s'est fait remarquer à la prise de Boulac (Egypte, 1800). (T. 12.)

MASQUELEZ (François-Augustin-Joseph), officier du genie maritime, commandant le 8° bat. des ouvriers militaires de la martne, membre de la lég.-d'honn., fit des prodiges de valent dans la défense des forvifications de Dresde, et fut mé en avant de Torgau, après n'être signalé dans plusieurs sorties de cette place.

MASSABIAUX, chef de bataillon. Voyez DUPLAN.

MASSE, chef de brig. en second de la 32º demi-brigade, fut tué à l'at-taque de la porte Rosette, en 1798.

MASSE (Jérôme), sous-lient, dans la 76° demi-brig. Le 14 vendém. an 8, au pont de Steig, il protégea la retraite du géu. Loison, en franchissant une arche détruite, et recut un brevet d'honneur le 28 thermidor an 10.

MASSENA (André), duc de Rivoli, prince d'Essling, maréchal de France, né dans le comte de Nice; sonsofficier au service de Sardaigne au moment de la révolution, se joignit en 1792 aux troupes françaises qui pénétrèrent dans la Savoie; passa successi-vement dans tous les grades subalternes, jusqu'à celui de gén. de brig. En 1793, il obtint des succès constans sur les Piémontais et les Autrichiens. Deveuu alors gen. de div., il commanda en 1795 l'aile droite de l'armée d'Italie; c'est à cette époque que s'ouvrit pour lai une nouvelle ère de gloire; il n'est point de succès, point de victoires dans cette brillante période de notre gloire militaire, auxquels le nom de Masséna ne se rattache. Rentre à Paris après la paix, il y fut reçu avec éclat. Commandant en chef de l'armée d'Helvetie en 1798, il penétra jusqu'aux Grisons, prit Coire, fit prisonnier le gén. Auftenberg, disputa à l'archiduc Charles toutes les positions de la Suisse avec talent, et finit par mettre en pleine déroute devant Zurich, l'armée russe aux ordres de Korsakow, succès qui le convrit de gloire, et fit confirmer par la nation le titre d'enfant chéri de la victoire, que lui avait donné le gén. Bonaparte; passé en 1799 à l'armée d'Italie, la campagne de 1800 dans cette contrée ne fut pas heureuse, mais la belle défense de Gênes n'en confirma pas moins les talens et la valeur du gén. Masséna, qui obtint une capitulation honorable le 5 juin 1800; maréchal d'empire le 19 mai 1804, et décoré en fév. 1805 du grand-aigle de la légiond'honneur; lors de la reprise des hostilités avec l'Antriche, il commanda l'armée d'Italie opposée à celle du prince Charles, et y obtint des succès. Après le traité de Preshourg, il retourna en Italie, et dirigea en février 1806, sous les ordres du prince Joseph, la marche de l'armée française sur le royaume de Naples; il fut successivement employé depuis cette époque dans les guerres d'Esp. et du Portugal. Lors de la campagne de 1809, il commanda un corps d'armée, et fit le 31 mai des prodiges de valeur à Essling, où il determina la victoire, ce qui lui mérita le

titre de prince d'Essling. Il fut ensuite nommé gouverneur de la 8° div. milit. A Marseille. Il occupait ce poste à la rentrée des Bourbons, et y fut maintenu par le roi. Insulté, calomnié, accusé de trahison au second retour des Bourbons, cet illustre gneriter fut réduit à se justifier par des memoires. Le chagrin qu'il éprouva, joint à une maladie douloureuse, le conduisit au tombeau en mars 1817. (T. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21 et 24.)

MASSIEU, enseigne de vaisseau, te signala en juillet 1804 sur les côtes de Boulogne. Il est actuellement capit, de frégate, chev. de la lég.-d'honn. et

de St.-Louis. (T. 16.)

MASSON, capitaine, refusait de souscrire à la reddition de Bellegarde en

1793. (T. 1er.)

MASSON-DE-SAINT-AMAND, lieut., aide-de-camp du général Baste, reçut les derniers soupirs de ce brave officier blessé à mort à Brienne. (T. 23.)

MASSON (Jean-Baptiste), chasseur à cheval au 11° régt., tie dans le dépt. des Ardennes, donna l'impulsion à ses camarades dans un moment d'hésitation, lors de la prise dé Thuin, et fut trié pendant l'action.

MASTEUL, capitaine de vaissean, commandait le Nicomède, lors de l'expédition il Irlandeen 1796. (T. 7.)
MASTIN, chef de bat. de la 13°

MASIIN, ener de bat, de la 13º de ligne, reçut en 1800 un coup de poignard en enlevant la tranchée faite par l'ennemiau bas du Santou (Egypte). (T. 12.)

MATERE, gén. de brig , a fait la campagne de France de 1814, sous les ordres du duc de Tarente. (T. 23-)

MATHIEU, capit, de la 8º deinibrigade d'infant, legère, se distingua à l'ouverture de la campagne d'liver de 1800 à 1801 en Italie. Devenu colonel d'etat-major, il douna lieu à un fait très-remarquable en 1809, en Carinthe (T. 3 et 10.)

thie. (T. 13 et 19.)
MATHIEU (Manrice), général de division, né à St.-Afrique (Aveyron): entre au service en qualité de cadet dans le régt. suisse de Meuron; sons-lieuten. dans la légion de Luxembourg envoyée dans l'Inde. A son retour en France, il passa dans le régt. royal dragous, et fut

uide-de-camp du maréc.-de-camp Muratel, son oncle. Le 5 août 1792, il se trouva au combat d'Anhem, et prit part aux principaux évenemens de cette campagne en 1793; passé adjoint à l'état-major, il participa à toutes les opérations de l'armée de la Moselle; bientôt après aide-de-camp du général Chapsal, ses services lui valurent le grade d'adjud .- gén., dans lequel it fut employé à l'armée de l'intérieur et à celle du Nord. En Italie, il fut nomnié gén, de brig. en l'an 6, battit les Napolitains à Odricoli, et se distingua éga-lement à Calvi; rentra dans Rome, après avoir culbuté la colonne du gén. Damas; ce gén. fut grièvement blessé dans cette campagne. En l'an 8, il commanda sur les côtes du Finistère, repoussa plusicurs tentatives faites par les Auglais, et mit le port de Brest à l'abri de toute insulte. Euvoyé ensuite avec sa division dans le royaume de Naples, il y resta jusqu'en l'an 10; fit la campagne de 1805 en Allemagne; passé à l'armée d'Espagne en 1808, il v obtint des succès signalés, surtout à l'armée d'Aragon, où sa division se convrit de gloire devant Tarragone.

(T. 9, 10, 15, 18, 20, 21 et 22.) MATHIS, adjud. gen., servait en 1800 en Italie, où il fut blessé griève-

ment. (T. 12.)

MATHIS, chef de bat., se tronva en avril et décembre 1809, aux opérations militaires dans le royaume d'A-

ragon. (T. 19.)

MATHIS (Jean-Nicolas-Eloy), chef d'esc. un 1er regt. de hussards, né à Tolay (Moselle), le 24 juin 1771 : entra au service en qualité de dragon au regt. de la Reine, le 1er janvier 1788 ; servit en qualité de volontaire à l'armée du Nord pendant les anuces 1792 et 1793; capit. au 1er 1égt. des hussards le 12 avril 1793; au passage du Pô, le 19 floréal, à la tête de quatre escadrons de cavalerie, il repoussa la cavalerie autrichienne, et protégea le passage de l'arnice; combattit avec distinction pendant les ans 4, 5, 6, 7, 8 et 9 en Italie et à l'armée des Grisons ; était à celle de l'Ouest , lorsque le 1er frimaire au 10 , il fut nommé capit, des guides do gén. en thef Leclerc, qu'il suivit à St. - Domingue, et se trouva aux affaires qui

enrent lien pendant le débarquement; se distingua aux deux affaires de la Creteà-Pierroi , où il fut nommésur le champ de bataille chef d'escadron des guides ; battit les Nègres à la première et à la seconde attaque du Cap. De retour dans sa patrie, il fut nommé chef d'esc. au 1er régt. de hussards le 28 germ. au 11. (T. 19.)

MATHIVET, capit., remarquédans les opérations de l'aile gauche de l'armée d'Italie en 1800. (T. 12.)

MATHON (Louis), capit. aidede-camp du gén. Klein, né à Bourg-Argental (Loire), le 8 soût 1764 : entra au service en qualité de souslieut. le 15 août 1792, au 20e regt. de carabiniers, qui servait alors à l'armée de la Moselle; fit toutes les premières campagnes de la révolution; servait à l'armee du Danube en l'an 7; se distingua dans cette campagne, cu il obtint le grade de lieut. le 13 prair., et le 17 theimidor, il fut aide-de-camp du gén. Klein; passa à l'armée d'Helvétie avec son gen.; fit les campagnes des années 8 et 9 à l'armée du Rhin. En l'an 12, fotemployé à l'armée des côtes de l'Ocean, et sut capit. le 17 pluviose

MATTEI, capitaine, servait en 1801 en Italie, où il se distingua par-ticulièrement. (T. 13.)

MAUBISSON, aspirant de marine, se distingua au combat naval du 16 mai 1805, et recut pour prix de sa belle conduite le grade d'enseigne provisoire. (T. 16.

MAUCO (Jean), général de divis., écrit à tort Manco dans quelques passages, né à Baionne (Basses-Pyrénées), le 8 oct. 1745 ; soldat an regt. de Vivarais le ier déc. 1765, était souschef de la div. de la marine à Baïonne, lorsqu'en 1792 il fut nommé comman-dant du 4° bat. des Basses-Pyténées ; gén. de brig. le 5 pluviose an 2, et gén. de divis. le 25 germ. suivant ; a fait à l'armée des Pyrénées-Occidentales les campagnes de 1792, 93, 94 et 95; fut fait gén. de big. à la suite d'une action qu'il soutint le 5 pluviose an 2. Pinsieurs fois blessé, ce gén. a obtenu sa retraite depuis le 29 fructidor an 12, et a recu la décoration de la légiond'honneur et celle de St.-Louis. Le

général Mauco est père de trois officiers distingués, dont l'ainé, lieut. au 3º regt. d'inf. de ligne, mournt glorieusement à Hollabrunn. (T. 1, 2, 3 et 4.)

MAUCOMBLE, gén. de brig., fut mis hors de combat, le 13 déc: 1813, à la bataille de St.-Pierre d'Irube; cité avantageusement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne. (T. 22.)

MAUCUNE, gén. de div., se distingua à la bataille d'Ocana (Espagne); fit la campagne de 1810 et 1811 en Portugal ; se trouva au siège de Burgos en 1812; il fit avec succès la campagne de 1813, et se fit remarquer en plusieurs occasions; se distingua de nouveau dans la campagne de France de 1814. (T. 19, 20, 21, 22 et 23.)

MAUGARS, aide-de-camp du gen. Marcean. (T. 5.)

MAUGIN (Claude), fusilier à la 66° demi-brig. de ligne, ne à Vitry ( Marne). A l'affaire d'Hakelst , dans la Belgique, Mangin et quarante de ses camarades arrêtérent, pendant plus de deux heures, sous une porte de la ville, 1,800 insurgés.

MAUGRAS, chef de la 75º demibrig., servait en Egypte en 1800, et fut blessé lors de la révolte du Caire. (T. 12.)

MAULE (René-Joseph) , sergent ; neà Nogent-le-Rotron (Eure-et-Loire), Poussade, caporal; Dasset, tambour; Branchot, Bordugal, Perrochot et Troude, soldats, tous militaires de la 87º demi-brigade de ligne, défendaient le 31 oct. 1799, à Muratzo, près Coni, une pièce d'artiflerie légère qui fut mise trois fois horsade batterie : chargés par phisients escadrons de cavalerie, ils jutérent sur leur canon de mourir pour le defendre ; ils tinrent leur serment.

MAULMONT, général de brig., a fait la campagne de France de 1814 Il se tronva les 20 et 21 mars aux affaires d'Arcis. (T. 23.)

MAUPETIT, colonel du 9° régi. de dragons, fut blessé en chargeant à la tête de son régt. au combat de Wertingen (Allemagne, 1805). (T. 15.)

MAUPIN (Théodore), capitaine d'état-major, avait combattu à Marengo et partage les fatigues du passage du 11.

St.-Bernard avant il'avoir atteint sa 17º année ; étant sergent-major dans le 88º regt. de ligne , il entra le premier par une embrasure ilans une redoute ennemie, au siége d'Oporto en 1806; lit preuve d'intrépidité au combat de Caceres et à la prise du Mont-Serat, et montra beauconp de bravoure à la dernière bataille du Mincio en Italie . ainsi qu'à celle de Caldiero.

MAURAS, chef de la demi-brig. des chasseurs des Montagnes, tué dans la première guerre d'Espagne. (T. 4.)

MAURICE, capitaine au 27º regt. d'inf. legère , s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne, en 1814.

MAURIN, lient .- gén., servait en 1796 à l'armée de Sambre-et-Meuse . en qualité d'adjoint aux adjudaus-gén.; fit la campagne de 1807 dans le Portugal comme général; se trouvant dans son lit malade lors de la prise de Faro, en 1808, il fut fait prisonnier par les Anglais ; fit la campagne de 1813 en A lemagne, et celle de France de 1815. (T. 6, 17, 18, 22 et 24.)

MAURIN, sergent au 5º régt. d'inf. légère, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

MAURIN (Jean), carabinier à la 17º demi-brig, d'inf. légère, né à Marseille, mort en 1799.

MAURON, chef de bat. d'artillerie. se distingua d'une monière remarquable dans la campagne de 1796 en Italie . et suctout aux premières opérations du siege de Mantone. (T. 6

MAUROY, capitaine d'artillerie, a fait la campagne de 1812 en Espagne, et s'est distingué an siège du château

de Burgos. (T. 21.)
MAURY, capitaine, aide-de-camp do général Dopuy, a fait la campagne d'Egypte, et s'est distingué en 1798, lors de la révolte du Caire, en cherchant à parer les conps qu'on portait à son général. (T. 9.)

MAYER, gen. de divis., servait en 1794 en Belgique; passa en 1797 à l'armée d'Italie; se trouvait encore dans ce pays en 1813; combattit le 8 fév. 1814 à la bataille du Mincio. (T. 3, 8, 22 et 23.)

MAZAS, chief de brig., s'est fait remarquer à la tête de la 34° demi-brig. de ligne et de la 7° légère, lors de la campagne d'Italie en 1800. Devena culonel du 14° régt. d'inf. de ligne, fut toé en 1805 à la bataille d'Austeilitz. Une place de Paris porte son nom par decret de l'étropèreur. (T. 12 et 15.)

MAZAS (Jean), sergent à la 34e de ligne, né à Caraman (Haute Gasonne), tué à la bataille de Novi.

MAZZANELLI, gen., commandait une brigade de cavalerie en 1807,

en Allemagne. (T. 17.)

MAZZUCHELLI (tecomte, Louis), gén, de biig., baion, et décoré de l'ordre de la comonne de fer; se signala particulièrement en Espagne, et en 1813, commandait la placé de Valence. Depuis 1814 il est au service d'Autriche. (T. 20 et 22.)

MÉCUSSON, major du génie, faisoit partie du petit nombre de braves qui défendirent si courageusement la piace d'Huningue, en août 1815.

(T. 24.)

MÉJAN, chef de bat., commandait la garnison du fort St.-Elme (Italie), ch 1799. (T. 11.)

MELINE (Balthazard), dragon au 1er 16gt., né à Chamblan (Côte-d'Or),

tué le 25 floréal an 7.

MELINS, capitaine du 118º régt. d'inf. de ligne, se distingua particulierement près de Miranda et de Belmonte (Espagne). (T 20.)

MELLINET, colonel, compris dans la 2º categorie de l'ordonnance royale du 24 juillet 1815. (T. 24.)

MEMBRÉE (Nicolas), soldat à la 100° de ligne, né à Dignonville (Vosces), tué le 2 flor. an 4, au passage du Rhin, après une action d'éclat.

MÉNAGE, général, 'lt la gnerre en 1795 dans la Bretagne, en qualité d'adjud-gén. Devenu général, il commandait Chemillié et fut tué lors de la seconde expédition d'Irlande en 1799. (T. 4, 5 et 10.)

MENAGER, lieutenant, se distingna à la bataille d'Austerlitz, où il fut

blessé. (T. 15.)

MÉNARD, capitaine au 122º régt.
Tinf. de ligne, commandait la 2º compagnie de voltigeurs de son régt. sur la

droite d'une petitetivière piès d'Ociédo (Espane), qui se trouvait écrasée par le feu d'une batterie entemine postes de l'antre côte; dans cette citconstance, il forme une espèce de radeau avec des branches d'arbres, passe la rivière avec sa compagnie, enfonce l'ennemi à la baiomette, s'empare de six pièces de canon, de deux drapeaux et d'un grand nombre de prisonniers. Peu de jours après, cet intrépide capitaine fut blesse mottellement.

MENARD, sergent de carabiniers à la 4º denn-brig, d'inf. lègère, ne dans le dèpt, de l'Isère, se jeta seil au milien d'un gros corps de Tures; devant St. Jean d'Acre, le 19 mars 1799, et les forés d'abandonner une de nos positions dont ils s'étaient emparés. Cette abtion toi vaint un salve d'honneur.

MENARD (André), fusilièr è la d'ogé demi-brig, néà Poincet (Vienne); passà la Reuss sur une poutre le 1er juin 1799, pour aller surpremire un poste autrichien de 34 hommes qu'il rameha prisonniers; fut tué la même annéo.

MENARD (Philippe - Romain), lient-gen., né le 24 oct. 1750 à Liancourt (Oise); soldat au regt. de Champagne le 12 juin 1775; successivement sous-lieut., lient., capit.; fit en cette qualité la campagne de 1792 en Savoic; passa ensuite à l'armée des Pyrénées orientales, y fit la guerre jusqu'à la paix avec l'Espagne, et y fut fait adjudantcommandant le 5 nivose an 2, à la reprise de Villelongue, où il fut blessé; gen. de brig. le 4 frim. au 3, il asseta à la prise de Figuières, sit le siège de Rose, passa ensuite à l'armée d'Italie sons Massena, où il servit avec succès pendant les années 1795, 1796 et 1797; se signala à la bataille de Finale et à l'affaire de Carpendolor; marcha contre la Suisse, s'empara du pays de Vaud en janvier 1798, et commanda ensuite en Piémont; fit la campagne d'Autriche en 1806, et commanda à Wartzbourg; organisa, en 1814, à Nimes , une brig. de cinq bataillons de ligne, qu'on mit sous le commandement du gén. Boudet. Le general Menard est aujourd'hui en retraite. (T. 5, 6, 7, 8, 10 et 23.)

MENGAUD, général, servait en 1800 dans l'armée d'Italie. (T. 12.)

MENGAUD, lient., a fait la campagne de 1800 en Italie, et s'est trouve au siége de Gênes. (T. 12.)

MENNE, général, fut blessé grièvement, le 22 juillet 1812, à la bataille de Salamanque ou des Arapiles. (T. 21.)

MENOU (Jacques-François), lient .gén., né à Boncey (Indre-et-Loire), en 1751; député de la noblesse du baillage de l'ouraine aux états-genéraux ; s'y fit remarquer par son patriotisme; commandait en second les tronpes de ligne le 10 noût 1792; fut ensuite employé à l'armée de l'Ouest, et nommé general en chef de cette armée le 8 juin 1793; battu les 17 et 19 juillet par le jeune Laroche-Jacquelin ; fut destitué par suite de ses revers. En mai 1798, il accompagna Bonaparte dans l'expedition d'Egypte en qualité de gén. de div. , y montra de la bravoure et quelques talens d'exécution. Après la mort de Kleber, il prit le commandement de l'armée d'Orient, qui lui fut confirmé en septembre 1800. Scize mille Anglais ayant débarqué devant Alexandrie dans les premiers jours de mars, et s'étant emparés du fort d'Aboukir, Menou les attaqua le 21 du même mois, et fut repoussé dans trois attaques avec une grande perte. Les débris de l'armée française sous ses ordres, réunis à Alexandrie, y firent une longue et courageuse résistance. Menou revint alors en France, sut envoyé en Piemont à la place du gén. Jourdan; grand-officier de la lég.-d'honn. en juillet 1804; passa ensuite an gouvernement de la Toscane, puis à celui de Venise, où il est mort le 13 août 1810. (T. 1, 4, 9, 10, 11, 12 ct (4.)

MENZIAU, capit. au 11º régt. de cleasseurs, a fait avec distinction la campagne de 1805 en Allemagne. Il est anjourd'hui maréc .- de-camp. (T. 15).

MERAS, capit. au 1er régt. d'ar-

tillerie. (T. 3. )

MERCANTIN, gén. de division, défendait en 1796 le passage du Lech, entre Rain et Pesenbrüch; a fait avec distinction toute la campagne de cette année en Allemagne ; passa en 1797 à l'armée d'Italie, où il se fit remarquet de nouvean. (T. 7 et 8. )

MERCIER, gén., servait en 1795 dans le Pienout, sons les ordres du général Kellermann et s'est trouvé à la bataille de Loano. (T. 5.)

MERCIER, capitaine au 111° régt. de ligne, déploya beaucoup de valeur Je 16 fev. 1814, à l'attaque du pont de Haarbourg (siège d'Hambourg).

MERCIER (Jean-Baptiste), soldat à la 94e demi-brig. d'inf. de ligne, ne à St.-Etienne (Aiu); suivi de deux de ses camarades, surprit 200 Antrichiens qui mirent bas les armes; mais ceux-ci s'étant apercus du petit nombre de leurs adversaires, reprirent les armes et en massacrèrent deux ; le troisième parviut à s'échapper

MERDIER, major du 42º régt. d'mf. de ligne, faisait la guerre en 1813 en Italie, et se fit remarquer lors de la reprise de Ferrare sur l'ennemi. (T. 22.)

MERLE (Jean), capitaine au 20 régt. de chasseurs à cheval, chev. de la leg.-d'honn. , ne à Sales (Lozère); volontaire en 1785, se fit remarquer le 20 aont 1793 par son intrepidite; fut blessé dans cette journée ainsi qu'à Kirchenpolen et à Kill, le 23 oct. 1796 . où il fu preuve du plus grand conrage. Le 2 nov. 1806, quoique grievement blessé, il continua à prendre part à l'action, et le 26 du même mois, il fit 200 prisonniers russes, prit soixante voitures chargées de vivres , et sit sauter deux caissous chargés de munitions de gnerre. En 1809, cet officier, avec 25 hommes, fit successivement deux postes ennemis prisonniers. Napoléon le fit appeler pour lui en témoigner sa satisfaction.

MERLE ( le comte , Pierre-Hagnes-Victor ) , lieut -gén. d'inf. , né à Montrenil-sur-mer, le 26 août 1766 : entra an service fort jeune, gén. de brig. en 1794, fut employé avec distinction contre les Espagnols, sons le général Moucey, surrout aux journées des 5 et 6 juillet 1795; servit en 1805 à la grande armee d'Allemagne, se distingua à Ansterlitz, où il eut deux chevanx tues sous lui, et obtint à la suite de cette journée le brevet de gen. de div. Employé en Espagne en 1808, le gén. Merle débuta par la prise de Valladolid; contribua le 14 août au succès du combat de Medina-del-Rio Secco, et fut nommé grand-officier de la légiond'honneur le 4 sept. suivant. Le 15 jauvier 1809, secondé par le général

Mermet, il culbuta l'avant-garde anglaise qui s'était emparée des hanteurs de Villaboa, après avoir débarqué à la Corogne, Le 5 millet 1810, près de Silva-Tierra, il battit et dispersa 8,000 Espagnols, ent le bras fracassé d'un coup de mitraille à l'affaire de Busaco en Portugal, et reent à Oporto une blessure grave. Rappelé en France, il fit partie de l'expédition contre la Russie en 812, et repoussa le 19 août à Valontina une attaque de l'ennemi contre la gauche de l'armée; rendit de grands services pendant la retraite, surtout à Polotsk. Nommé en juillet 1814 inspecteur général de gendarmerie, il accompagna en mars 1815 le duc d'Angonlênie dans le midi, et se retira à Mont-Dragon. (T. 3, 4, 18, 20, 21 et

MERLIER, major; s'est distingué d'une manière particulière au combut de Rolica (Portugal, 1808), sous les ordres du gén. Laborde. (T. 18.)

MERLIN (Antoine-François-Eugène), maréc.-de-camp, officier de la légion-d'honneur, chev. de St.-Louis, né à Douai (Nord), le 27 déc. 1778. Dès l'àge de 14 ans, il s'arma pour la défense de la patrie, et fit en 1793 ses premières armes à l'armée des côtes de Brest. Malgré son jenne age, il avait dejà fait plusieurs campagnes aux armérs du Nord et du Rhin, lorsqu'il suivit Bonaparte en Egypte, en qualité d'aide-de-camp. Rentré en Europe, il servit dans les corps de l'armée; colonel en sept. 1810, après avoir précédemment passé dix années dans les grades inférieurs, commanda pendant trois ans le 1er regt. de hussards, et dirigea ce corps avec valent et habileté pendant trois campagnes en Espagne et en Portugal. Le 14 juillet 18:3 gén. de brig. et le 15 déc. suivant, colonel en second do 4º régt. des gardes d'honneur. Pendant les cent jours, placé dans la garde impériale, en qualité de major des chasseurs à cheval, fut chargé de l'organisation et du commandement du 20 régiment de cette arme; a fait avec distinction dix - sept campagnes, et a assisté aux batailles les plus memorables de la guerre de la révolution. Le général Merlin n'a jamais été employé depuis la restauration de 1814. (T. 10, 11, 18, 19, 21, 23 et 24.)

MERMET, chef de brigade, commandait avec Prat, également chef de brig., le camp de Fréligné dans la Vendee: Charette se décida à l'attaquer, et se présenta le 15 sept. 1704 pour livrer l'assaut ; ses soldats se précipitérent avec foreur sur les retrauchemens des républicains; la résistance fut opiniâtre de la part de ces derniers. Au infien d'une môlée affieuse, les deux chels emiemis, Merinet et Charette, s'apercoivent et se cherchent mutuellement pour se combaure. Le général vendéen allant êure pris, lorsque Mermet, qui faisait des prodiges de valeur, fut frappé d'une balle au milieu du front et tomba mort. (T. 3.)

MERMET, fils du précédent, âgé de 14 ans, combattait auprès de son père lors de l'attaque du camp retranché de Freligné. Lorsque son père est été tué, le jeune Mermet s'attacha à son cadarre, que les soldats avaient transporté dans le camp, et périt au milieu des flammes, victime de sa tendresse

filiale. (T. 3.)

MERMET ( Julien - Augustin - Joseph), lieut.-gen., né le 9 mai 1772 au Quesnoy, est fils du colonel de ce nom qui fut thé le 20 fructiclor an 1 t à l'affaire de Freligne : entra au service le 10 mai 1788, dans la cavalerie; fit une campagne aux colonies en 1791; passa par tons les grades ; devint chel d'escadron au 7º tégt, de hussards le 12 nov. 1793; colonel du 10º régt. un mois après; maréchal de-camp le 18 nov. 1795, et enfin lient.-gén. le 1ex fev. 1805; a fait tontes les campagnes de l'armée française aux avant - gardes; s'est fait particulièrement remarquer au passage du Tagliamento. Emplové en Espagne en 1808, il se distingua le 15 janv. 1809, à l'attaque de Viliaboa. où, seconde de la division Merle, il culhuta l'avant-garde ennemie. Le 16, il battit de nouveau les Anglais au village d'Elvina, se signala an siège de Ciudad-Rodrigo et à l'affaire du Mincio, en 1814; fat nommé successivement inspecteur gen, de cavalerie dans les 6e, et 10º divisions militaires; chev. de St.-Louis le 27 juin, et grand officier de la lég.-d'houn. le 23 août. Il est aujourd'hni en activité. (T. 4, 6, 15, 18, 19. 20 et 22.)

MESCIRE, chef de la roe denni-

brigade; tué lors du siège de Kehl.

MESCLOP-DUROC (le baron. Jean-Louis de), géneral, ne le 2 oct. 1777, était capit. adjoint de cavalerie lorsqu'il fut nommé chef d'esc. le 31 déc. 1806. Employé en Espagne en 1808, if y obtint le grade de colonel; se distingua dans le midi de l'Andalonsie en 1810, et le 25 oct. 1811, à la bataille de Sagonte, avait reçu au mois d'août le titre d'officier de la légiond'honneur; prit part aux succès de l'armée d'Arragon, et particulièrement à cenx do 21 juillet 1812, à Castella et à Ibi; maréc.-de-camp le 28 janvier 1813, il contribua an mois de juin à faire lever le siège de Tarragonne par les Anglais, et les força à la retraite ; chev. de St.-Lonis le 24 août 1814; fut employé en juin 1815 à l'armée des Alpes; était encoreen 1818 en activité. (T. 19, 20, 21 et 22.)

MESMER (François), chef d'esc. au 1er regt. de hussards, né à Strasbonrg (Bas-Rhin), hussard an 1er regt. le 1er fer. 1785; sous-lieut. le 10 mai 1791; fit les campagnes de 1793 et 1793 à l'armée du Nord, et fut fait lieut. en 1793; passa en l'an 2 à l'atmée des Alpes; fut envoyé à celle des Pyrénées orientales, où il fut nommé capitaine, et se distingna dans plusieurs circonstances. Place à Cantalonn dans la division du general Sauret, avec sa grand'garde et 50 hommes d'infanterie, il arrêta une colonne de 10,000 hommes; fit la campagne de l'an 4 à l'armee d'Italie, et fot fait chef d'esc.; avec cent hommes formant l'avant-garde du général Lannès, Mesmer fit prisonnier 60 Autrichiens, et en continuant sa ronte, il leur pritégalement-un bataillon d'infauterie Pendant les années 7 et 8, il continua de servir à l'armée d'Italie, fit la campagne de l'an 9 à celle des Grisons ; servit ensuite sur les côtes de Bretagne pendant les années 11 et 13; Int nommé membre de la lég.-d'honn. le 26 prairial an 12:

MESNARD, genéral, se dissingua lors des opérations militaires en Suisse, en oct. 1799, et se tronva à la bataille de Zurich; passa à l'armée d'Italie et 1800; se fit remarquer de nonveau dans tette campagne; a fait celle de 1807 en Allemagne, et se trouva un siège de Dantzick. (T. 11, 12 et 17.)

MESRIENNE (Julien), aide-canomier, obtint une aime d'honneuc aux denx combats d'Algesiras/juill. 1801.)

MESSINGER (Francois), carabinier à la 5º legère, né à Bergue-Tange (Moselle), tué dans une sortie de la garnison de Mantone.

METTON, chef du 4° bat. du 72° tele ligne, fit des prodiges de valeur à Kulin, et quorqu'ayant la cuisse fracassée par un boulet, il ne cessa d'encourager les siens, en criaut: en avant l'en avant l

METZ (S.), soldat à la 40° de ligne, ne dans le dept. du Bas-libin, s'engagea audaciensement le 17 fuet. an 4, dans un peloton de cavalerie qu'il mit en deroute, mais il fut blessé mortellement.

MEUNIER, colonel du 9º regt. d'inf. légère; a fait la campagne de 1807 en Allemagne, cù il s'est distingné sous les ordres du gén. Dopout; passé en Espagne, il y a fait la campagne de 1809, et s'est fait remarquer dans le mois de mai à la bataille de Medellin. Après la campagne de 1813, pendant laquelle il fut promu au grade de gén. de divis., Meunier, à la tète d'une division de la jeune garde, concournt à la défense du territoire français en 1814 et en 1815, et fut nommé inspect. gén. d'inf. après le second tetoir du roi. Il est gendre du peintre David. (T. 17, 10 et 23.)

(T. 17, 19 et 23.)
MEUNIER, sergent de sapeurs; a fait la campagne de 1811 en Espagne, et s'est distingné particulièrement au siège de Tarragone. (T. 20.)

MEUNIER, fusilier de la 24º de ligne; se précipita dans la mélée, d'où il ramena plusieurs prisonniers à l'attaque des ouvrages de San-Giacomo (Siége de Gênes).

MEUNIER (le baron, Clande-Marie), né le 5 août 1770; fut employe au dépôt de la guerre, et servant en 1800 comme génér, de brig. Nommé commandant de la lég. d'honn, le 14 juin 1804, il se distingua par plusieurs traits de courage; lieuten, egén, le 10 août 1814; accepta; après le 20 mars 1815, le commandement de l'école militaire de la Flèche; a cessé d'être euployé depuis le second retour du roi. (T. 23.)

MEUNIER (Etienne), capitaine an 9e régt. d'inf. de ligne, chev. de la leg .- d'honn., né à Gillocourt (Oise ); a fait sans interruption tontes les campagnes depuis 1793 jusqu'en 1815, et a obtenu tous les degres de l'avancement sur le champ de bataille. Le 14 mai 1790, étant caporal, il monta l'un des premiers à l'assaut de St.-Jeand'Acre, et sut blessé à la tête; à Wagram, quoique grièvement blessé, il refusa de se retirer. A la bataille de la Moskowa, il fut blessé de nouveau en s'élançant l'un des premiers dans une redonte qui fut emportée de vive force ; lieut. premier porte-aigle dans la campagne de 1813, il tit 140 prisonniers anx combats d'Alla, les 10 et 11 nov., avec une poignée de voltigeurs ; et au passage du Taro et à la prise de Parme cu 1814, alors capitaine, sa conduite lui merita les plus grands éloges.

MEUNIER (Hogoes - Alexandre-Joseph), gen. de div., offic. de la leg.d'houn., né le 23 nov. 1758, à Mont-Louis (Pyrénées-Orientales), entra au service à l'âge de 10 ans, en qualité de sous-lieut., au 27e regt. d'inf., le 30 jain 1768; nomuie lieut., puis capit., il a fait les campagues de mer de 1779 et 1780; se trouva au siège de Mahon en 1781, à celui de Gibraltar en 1782, et fut chargé pendant tout le siège du détail de la tranchée. Le 24 août 1792, il prit le commandement du 5° bat. de grenadiers de la réserve de l'armée du Nord; se fit remarquer à Ste. Menéhould; battit les Prussiens à l'entrée du bois de Sous, et fit des prisonniers; soutint, avec le bat. qu'il commandait et un escadron de Chamboran, le choc de sept escadrons prussiens et de l'artille ic légère ; fut blessé grièvement et nomme colonel sur le champ de bataille. A l'armée du Nord, il remplit les fonctions de gen. de brig., défendit les lignes du Pont-à-Marck et de Monsen-Pescle; commanda pendant deux mois la citadelle de Lille; passa ensuite dans la Vendee, et fut fait gen. de brig. sur le champ de bataille de Quiberon-Le général Hoche lui confin le commandement de la seconde partie de son expédition pour l'Irlande, composée de 17,000 hommes. (T. 1, 3 et 4, )

MEUNIER-ST.-CLAIR, général, a fait la campagne de France de 1815. (T. 24.)

MEURIS, chef du 3º hat. de la Lonc-Inférieure, tué à l'armée de l'Ouesi. (T. 1°1.)

MEUSEY (Georges), fusilier à la 79° demi-brig., ne à Outriac (Ain); tue le 16 germ, an 3, à Cadibonna, après avoir fait deux russes prisouniers.

MEUSNIER, chef de bat. du 64° régt. d'inf. de ligne; se fit remarquer à la bataille d'Ocana. (T. 19.)

MEUZIAN, général de brigade de eavalerie; servait en 1814 sons les ordres du gen. Maison; fasait partie du corps d'observation commandé par le général Lecourbe, en juillet 1815. (T. 23 et 24.)

MEYER, général, né à Lucerne en 1765; entra en 1784 dans les Gardes-Suisses, en qualité de sous-lieut., et en 1792, passa aide-de-camp du général Lafayette à l'armée des Alpes. Quelque temps après, adjoint d'état-major aux armées des Pyrénées, il mérita le grade d'adjud.-gén. et l'estime du gén. Dugommier. En l'an 3, gen. de brig., il continua à prendre part aux succès des armes françaises sur cette frontière, et à la paix de Bâle, il fut envoyé à l'armée des côtes de l'Océan. En l'an 6, passa à l'armée d'Italie , et fut fait prisonnier . Revenu en France, il recut la mission de conduire des secours en Egypte, et fut forcé de ramener en France la légion expéditionnaire qu'il commandait ; partit ensuite pour l'armée de St.-Domingue, on il est mort. (T. 7 et 10.)

MEYER, colonel, premier aid-decamp du maréchal Suchet; a fait la campague de 1811 en Espagne, et s'est trouvé au siège et à la reddition de Valence. (T. 20.)

MEYMAT, major du 29<sup>4</sup> régt. de chasseurs; se distingua particulièrement lé 13 jouvier 1811, au combat de Tarrega (Espagne). (T. 20.)

MEYNARDIER, génér. de brigade; commandait sous les ordres du général Dessaix, lors des dernières opérations de l'armée française en 1815. (T. 24.)

MEXNIER, général; s'empara le 2 mara 1795 de la forteresse de Bourtanges. (T 4.)

... MEYSSIN, capitaine au 22º regt-

d'inf. légère , chev. de la lég.-d'honn. , né à Lhuis (Ain); franchit le premier les polissades à la bataille d'Aboukir le 25 juillet 1799, et planta son drapeau au milieu des batteries turques (il était alors porte-enseigne). Quetque temps après , sa conduite dans un assaut de nuit pendant le siège du Caire lui valut nn fusit d'honneur. An passage de la Piave, le 8 mai 1809, en Italie, après avoir contribué à la prise de plusieurs bouches à feu, à la tête d'une compagnie de voltigeurs, il ent la chisse gauche emportée par un bonlet; malgré ce comp, Mevssin reste debont sur sa jambe throite et dit à son peloton : a continuez votre marche, nous n'en aurons pas moins la victoire. n

MIACZINSKY, gén., servait en Belgique en 1793; il se distingua le 15 mars mense année, au combat, à là prise et reprise de Tirlemont, le 36 mars; à la bataille de Neerwinden; fit la campagne de 1813 en Altemagne; fit blesseen sept. an combat de Goede et fait prisonnier. (T. 1 et 22.)

MICHAUD, canonnier volontaire; né dans le dépt. de l'Yonne: mortellement blessé; son frère; soldat de la même compingnie, vole à son secons! « laisse-moi, lui dit-il, retourne à ta pièce et venge ma mort. »

MICHAUD ( Charles ), capitaine, aide-de-camp, chev, de la leg.-d'honn., né à Magny-sur-Title ( Côte-d'Or ) : soldat en 1793, fut cité plus d'une fois anxarmées du Rhin, de Naples, d'Italie et d'Espagne, ponr sa valeur. En 1809, il contribua à la destruction du fort de Pradella, enleva à St.-Michel Son prisonniers à l'ennemi, et sauva le 14 join même année les magasins de la place de Pavie. Cet officier se signala de nonvean en Espagne sous les muts de Tarragone en 1810 et dans plusieurs missions' périffeuses dont il fut charge", notamment le 7 déc. 1813, qu'il mit en déroute 600 Espagnols à la tête tle 150 braves , et dans la sortie qu'il fit de Mequinenza le 6 fev. 1814, il ne de-ploya pas moins d'audace. Couvert de blessures a Mont - St. - Jean , il resta parmi les morts pendant huit jours. lorsque des Anglais ayant vu qu'il respirait encore, le firent transporter à Mezières. Il jonit anjourd'hui de la solde de retraite à Dijon.

MICHAUD (Clande-Ignace-Francois), comte, lieut.-gén., né à Ponthelier en 1751, fit avec distinction les campagnes de 1792 et 1793, et fut nomme gen, de div. le 4 vendem, an 2; remplaça Pichegru an commandement en chef de l'armée du Rhin en 1794; ouvrit cette campagne par la reprise du fort Vanban, dans la nuit du : 18 janv.; battit l'ennemi dans le Palatinat le 24 mai, fut victorieux à Offenbach; s'empara de Freibach et de Freissnerslieith, et successivement des montagnes de Plotzberg, de Saukopft Tripstadt et Kerweiller. Le 28, il enna à Spire; à Neustadt, et reprit encore une fois le fort de Kaiserslautern. Dans la campagne de 1795, il s'empara du fort du Rhin près Manheim, et se demit quelque temps après du commandement en chef. Il conserva celui d'une division avec laquelle il penctra en Hollande au mois de jauvier 1795, et le 29 il occupa Flessingue et Meddel-bourg dans l'île de Zelande. Ayant ciè obligé de quitter l'armée au mois d'avril par la fragture d'une jambe, il fut remplace par Kleber. Nomme en 1708 commandant de la 13º division, il fut au mois de juillet 1799, designé par interim gen. de l'armee d'Angleterre; fit la campagne de l'an 9 en I:alie, et se distingua aux passages de l'Adige et da Mincio, sontint, à la tête de l'avantgarde, un combat opiniatre entre Citadella et Castel-Franco, poinsuivit l'ennemi jusqu'à Salva-Rosa et lui fit Soo prisonniers. A la paix, il fut nommé inspect.-gén. d'inf. ; commandant de la leg.-d'honn. en 1804, et obtint en sept. 1805 le commandement en chef des tronpes en Hollande, en remplacement de Marmont. En 1806, gouverneur des Villes-Anseatiques, il marcha, le 7 mai 1809, contre le major Schill, et le mit en fuite. Le général Michaud conserva ce poste jusqu'en 1813; et en 1814 fut nommé chev. de St.-Louis, grand-officier de la leg d'honn., et inspecteurgén. d'inf de la 15e divis. Il n'est plus

en activité depois le licenciement de l'armée. (T. 2, 3, 4, 13, 17, 19 ét. 23.) MICHAUD (Claude, ), grenadier à la 85° demi-brigade, né à Carrean (Vancluse), ayant aperen, le 9 février 1799, vingt-cinq Turcs qui s'étaiser rélogiés dans une maison, d'où ils faisaient un fen tres-meurtrier sur nos troupes, y pénetra seul le sabre à la moin, tua les premiers qu'il rencontra, et aliait faire les autres prisonniers, lorsqu'il fut lui - meure mortellement

MICHEL, gén. de div. , a fait avec distinction la campagne de France de 1814; commandait en second les chasseurs de la garde imperiale en 1815, à la bataille de Waterloo, où il fut tué. (T. 23 et 24:)

MICHEL, général; fot chargé, le 24 sept. 1799, conjointenient avec le chef de brig. du génie Vincent et l'excommissaire du directoire à St.-Domingue, Raymond, ele porter à Saint-Domingue une proclamation adressée anx ritovens de cette île. A son arrivée, Tonssaint - Louverture le fit artêter, ainsi que Vincent, ponr prendre connaissance des papiers dont ils étaient porteurs. (T. 14.)

MICHEL, chef de bat. du génie, commandait en juillet 1806 le fort Scylla, et résista long-temps aux forces de terre et de mer qui l'assiègèrent.

(T. 16.)

MICHEL, capitaine, fut mentionne particulièrement pour sa belle conduite a la bataille d'Albufera, le 16 mai 1811. (T. 20.)

MICHEL , sous-lieutenant , se distingua en Allemagne dans la muit du 6 an 7 mai 1807, a l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.) MICHEL, fusilier à la 49° de ligne,

ne à Wittelsheim (Haut-Rhin), blesse mortellement le 24 feuctidor an 7.

MICHEL (Antoine), major au 40° regt. de ligne, membre de la légion-d'honneur, né à Pointre (Jura), le a sept. 1772 : entra au service dans le 6º bat, du Jura le 15 mai 1791, en qualité de sergent-major; passa successivement sous-lieut. le 4 mars 1792, lieut, et capit.; fit en cette qualité les campagnes de 1792, 1793 aux armées des Ardennes et du Nord; chef de bat. le 9 vendem. an 4, il fit les campagnes des ans 4 et 5 aux armées de Sambrect-Meuse et d'Allemagne. Le 15 mess. an 6, il fut embarqué pour l'expédition d'Irlande; prisonnier le 6 vendem. an , et rendu le 14 frim. snivant. Pendant les années 7, 8 et 9, il servit à l'armée gallo-batave, se distingua dans plusieurs occasions; et à la bataille d'Egmont (Nord-Hollande), le 10 vendém. au 8, il ent le bras droit cassé d'un coup de seu. Le 27 frim. an 9 , à la bataille de Nuremberg, il recut un aure coup de fen au bras gauche.

MICHEL (Jean-Francois), contremaître, obtint une arme d'honneur anx deux combats d'Algesiras (mill., 1801);

MIDAN (Victor), capitaine au 2º regt. d'inf. legère, chev. de la légiond'honneur, ne à Bourg en-Bresse (Ain); grièvement blessé à Mont-St.-Jean au commencement de l'action, il ne cessa de combattre qu'après qu'un biscaïen lui eut fracassé les deux enisses; conché parmi les monrans, il commandait cucore sa troope, et parut expirer sur le champ de bataille. On a appris qu'une jenne Belge était venue le recueillie parmi les blessés, et qu'il avait uni son sort à celui de cette femme généreuse.

MIEL, capit., Int grièvement blessé le 9 août 1809, à la bataille d'Almonacid, et mérita pour sa belle conduite les éloges du gén. Sébastiani qui y com-

mandait. (T. 19.) MIESKOUSKI, gén., commandait dans la Vendée. (T. 1 et 2.) MIGNERON, capit. du génie, at-

taché à l'état-major du gén. Oudinot ; fut tué par l'explosion d'une mine, au siege de Danizick en 1807. (T. 17.) MILET, colonel du 1212 régt. d'inf.

de ligne, fut blessé deux fois à la tête de son regt on 1810, au siège de Tor-

tose (Espagne). (T. 20.) MILET-DE-MUREAU, (le baron, Louis-Marie-Antoine-Destouff) , lient .- gén. du génie, ne à Toulon le 26 juia 1756 : entra des Page de 15 ans dans le corps royal du génie, et y obtint le grade de capit. le 8 avril 1797 ; député aux élats-généraux; fut employé en 1792 à l'armée des Alpes et à celle du Var, comme commandant de l'artillerie et du génie, et concournt à l'occupation du comté de Nice; fit ensuite la campagne de 1793 à l'armée d'Italie; fut nommé gén. de brig. le janv. 1796, et ministre de la guerre le 3 ventose an 7, en remplacement de Scherer; donna sa démission le 2 juill. 1799, et le même jour fut éleve au grade de gén, de divis. du génie; fut nommé eu 1814 commandant dela lég.-d'hono.

et commandent de St. - Louis. Il est membre du conseil d'administration des

Invalides. (T. 11.) MILHAUD (le comte Jean-Baptiste, gen. de div., né à Arpajon (Cantal), le 18 nov. 1766; élève au corps du génie de la marine en 1788, quitta le service de ce corps, et fat nommé en 1790 sous-lieut. dans un régt. des colonies; chef de légion de la garde nationale de son dépt. en 1791; fut chef de brig. du 5º régt. de dragons le 5 pluviose an 4; se distingua au passage de la Brenta, à Bassano et au combat de St.-Michel, où il fut blessé à la tête; gén. de brig. en 1800, prit le commandement de Mantone, et passa en juillet 1803 à celui de Genes ; lors de la reprise des hostilités en 1805, fut employé à la grande armée; sit en nov. 600 prisonniers aux environs de Brunn, enleva quarante pièces de canon, et se distingua de nonveau dans plusieurs autres affaires; servit avec une égale distinction dans la campagne de 1806 contre la Prusse, força le 29 oct. une colonne ennemie de 6,000 hommes à capituler, et fut nommé gén. de div. le 30 dec. soivant; sesignala à Friedland, combattit en Galice, en Navarre, en Estramadure, fut nommé grand offic. de la légion-d'honneur le 23 juin 1810, et battit la cavalerie du général Blake au Rio-Almanzor ; rappelé en France , il se rendit dans le mois de juillet 1813, au camp de reserve à Wurtzbourg, pour y prendre le commandement de la cavalerie du 14º corps ; et plus tard se hit remarquer dans la retraite. En 1813, commandant la cavalerie du 5º corps, il surprit et tailla en pièces, près de Colmar, le 24 déc. une colonne de cavalerie russe; se signala de nouveau à Saint-Diez contre les Bavarois, le 14 janvier 1814, à Brienne, le 29, et à . Nangis le 17 fev.; chev. de Saint-Louis le 1er juin 1814, et inspecteurgénéral de cavalerie dans la 14º div.; décida le succès du combat livré aux Prossiens entre Ligny et St.-Amand dans la campagne de 1815. (T. 7, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23,24)

MILIUS, capit. de frégate, commandait, en 1805, la Didon, de 40 canons, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve. (T 16.)

MILLER (Joseph), lient. au 2º

régiment de hussards, né à Ensisheim ( Haut-Rhin ) ; chargea , à la tête de quelques hussards, sur un esculron autrichien , et le mit en fuite , mais il fut victime de son intrépidité.

MILLESONT, tambour majordes chasseurs de la Montagne; fit la guerre

de la Venilée en 1796. MILLET (le baron Théodore), gén, de brigade; né en Picardic le 15 sepi. 1776; entra an service le 16 juin 1793, servait en Egypte en 1798, en qualité de capitaine aide-de-camp du gén. Reynier ; fut signale par ce général pour sa belle conduite à l'affaire d'Embabeh ; fot proposé pour clief de bataillon, et commanda, en cette qualité, un bataill du 4e de ligne Employé en Espagne, en 1808, il so distingua le 8 août au passage du Tage, près de Talaveyra, et fot nommé colonel le 17 déc. 1809, après s'être fait remarquer à la bataille d'Occana, A l'attaque du Mont de Fuente-Santa. le 12 nov. 1810, atteint de deux coups de feu à la tête, affaibli par la perte de son sang, il continua le commandement et repoussa l'ennemi. De retouc en Prance, il prit part anx dernières campagnes, et fut elevé an grade de gén. de brig le 28 juin 1813. Le roi le créa chev. de St.-Louis le 20 août 1814, puis commandant de la lég.d'honn. Après les événemens du 20 mars 1815, le général Millet fut employé dans les gardes nationales ac-tives de l'armée du Nord. Il est à la demi - solde depuis le licenciement. (T. 9, 19, 20, 22.) MILLIOT, aide-de-camp; signaló

par le gén. Bon en Egypte. (T. 9.)

MILTON, sergent de la 16º demibrigade, fut un de ceux qui arrachè. rent des mains de l'ennemi le général Gazan. (T. 11.)

MINAL , capit. , a fai avec distinction la campagne de 1815 à Wal

terloo. (T. 24.). MINAL, le baron (Jean Frédéric), colonel du 23º regim. d'inf. de ligne, offic. de la lég.-d'honn, ne à Hericourt (Haute-Saône), capit au 6° bataill, de la Haute-Saône en 1792. chef de bataillon en 1795 dans la 83° demi-brig.; passa dans les chasseurs de la garde impériale en 1805, et colonel du 23º regt, l'année suivante,



Cet officier se signala le 15 juin 1796 à l'affaire de Wetzlar, et ne montra pas moins de valeur à Altenkirken. Le 5 juillet 1806, devant Raguse, avec 600 voltigeurs, il mit en déroute 3,000 Russes et Monténégrins, et leur enleva 5 pièces de canon. Le combat de Castel-Nova ajouta encore à sa réputation militaire. A Gratzchatz , le 1er mai 1819, Minal, avec deux compagnies de son régit., soutint pendant eing heures les efforts de l'armée antrichienne, et recut sept blessures dont il n'etait pas encore guéri lorsqu'il combattit à Wagram et à Znaïm. En 1810, retiré dans ses foyers, il mouint affaibli par quinze blessures graves.

MINIER, hussard, pénétra le premier dans les rangs anglais au combat d'Oude-Waiering en 1794; tua le porte-enseigne, et s'empara du drapeau du bataillon. (T. 3.)

MINOT, gén. de brig., a fait la camp. de France de 1814. (T. 23.)

MINUCCI, gén. de divis., commandait en 1807, en Allemagne, une division de troupes bavaroises, à la tête de laquelle il se fit remarquer. (T. 17.)

MIOCQUE, chef de bataill., officier d'une grantle distinction; a fait la campagne de 1810 en Catalogne; tué en mai 1811, au siège de Tarra-

gone. (T. 20).

MIOLET (Jean), fusilier à la 90° de ligne, né à Passarat (Charente). Le 10 vendém an 8, étant en tirailleur, fut sabré en chargeant sur une pièce de canon, et après avoir tué deux des canonniers qui la mancen-vraient.

MIOLLIS (le comte Sextus-Alexandre François), gén. de divis., grand-offic. de la lég. d'honn.; né à Aix le 18 sept. 1759 ; soldat au régt. de Soissonnais, en 1778, sous-lieut. peu de temps après; fit, sons les ordres de Rochambeau , la camp. d'Amerique, où il fut blessé d'un éclat de bombe au siège d'York-Town. De retour en France, commandait en 1792, avec le grade de lieut -colonel . un bataill. des Bouches-du-Rhône. En 1793, il reprima à Antibes les premiers troubles révolutionnaires ; passa ensuite à l'armée d'Italie, s'y fit remarquer particulièrement à la bataille de Finale et à la défense d'un des faubourgs de Mantone dont il était chargé. Sommé de se rendre par le gén. Provéra, il répondit à cette sommation par la plus vigoureuse défense, et tit prisonnier le général autrichien luimême, qui capitula avec toute sa divis. Miollis était alors gén. de brig. Les talens qu'il avait déployés au siège de Mantone, lui valurent le commandement de cette place; commauda l'expédition de Toscane en 1799, et entra à Livourne; gén. de divis., il fut employé dans la place de Gènes en 1800, sous Massena. En 1805, commandant toutes les forces françaises dans l'Italie septentrionale, prit possession de l'état de Venise, passa de la au gouvernement de Rome et de l'Etat de l'Eglise, qu'il a conservé jusqu'à l'évacuation; fut chargé, au retour de l'empereur, du gouvernement de Metz , qu'il conserva jusqu'en oct. 1815, époque où il fut admis à la retraite. (T. 4, 5, 8, 10, 11, 12, 13, 22 et 24.)

MIOUEL (Pierre-André), génér. de brig., commandant de la légiond'honneur, né le 20 janvier 1762 à Béziers (Héranlt); entré an service le 4 fev. 1778 au regt. d'inf. de Bourbon . en qualité de soldat ; capit. adjudantmajor le 20 avril 1792; fit les premières campagnes de la révolution ; se trouva au siege de Namur; assista h toutes les affaires qui enrent lieu pendant la retraite de la Belgique; chef de hat. en l'au 2 et chef de la 112e demibrig. en l'an 3; s'empara en l'an 4 de Crentznach, et fit 700 prisonniers; repoussa l'ennemi qui avait passé le Rhio à Andernach, et en fit une partie prisonnier ; à l'armée d'Italie, le 29 vent., il attaqua Gradisca, à la tête de sa demibrig., fut blessé, mais 4,000 hommes qui étaient dans la place, forent obligés de se rendre; combattit ensuite aux passages du Tagliamento et del Izonzo, où il se distingua, ainsi qu'en l'au o, aux passages du Mincio et de l'Adige. Ce genéral mourut à Elvas, en août 1808. des blessures qu'il avait recues au fort de la Lyppe (Portugal). (T. 18.)

MIRABEL, gén de brig, se tronatu en combat de St.-Laurent de la Monga le 13 août 1794: Augerean, sous les ordres doquel il était, s'apercevant que les Espagaols commençaient à plier, donna l'ordre à ce général de se porter sur le flanc des ennemis et de leur couper la retraite. Ce mouvement s'exécutait avec une précision admirable, lorsque le brave Mirabel, qui le dirigeait, tomba mortellement blessé. (T. 3.)

MIRANDA (François), général espagnol, né au Pérou, selon Dumourier, et au Mexique, selon d'autres : entra d'abord au service d'Espagne; fut employé dans les troupes du Guatimala, et finit par quitter l'Amérique; se trouvait en Russie à l'époque de la révolution française; accournt à Paris, et fut employé en 1792 comme officier général en Champagne, sous Dumonrier : accompagna ensuite ce gén. dans la Belgique, et fut nommé en sept. commandant de l'armée de Flaudre. Au printemps de 1793, il investit Maës-tricht, dont il tut obligé de lever le siège. Le 18 mars, à Nerwinde, il commandait l'aile ganche de l'armée; cette aile fut enfoncée par l'ennemi , qui s'empara de toute son artillerie. Miranda fut même accusé d'avoir abandonné son poste avant la fin de l'action. Ce général, depnis cette époque, a été déporté deux fois de France, soupconné d'intrigue contre le gouvernement; commandant de l'armée patriotique dans l'Amérique meridionale en 1811, après différens succès et revers, il fut livré an général espagnol Monteverde, conduit dans les cachots de Cadix, et succomba an commencement de 1816 à une maladic causée par les fatignes et les mauvais traitemens. (T. 1 et 16.)

MIREUR, gén. de brig., a fait la campagne de 1796 en Allemagne, en qualité d'adjud général, à l'armée de Sambre-et-Mense; se distingua le 11 sept. à la bataille de Wurtzbourg : fit la campagne de 1797 en Italie, en qualité de chef de brig.; fit partie, en 1798, de l'armée qui se rendit sur les côtes de la Méditerranée. Ce fut pendant le séjour de l'armée à Damanhour (Egypte), le 11 juillet, que cet officier distingué fut tué par trois Arabes. (T. 6, 7, 8

et 9. ) MIROLLE (Jean-Jacques), caporal de la 55° demi-brig., né dans le dépt. de la Moselle. Voyez LECLERC, sergent. (T. 12.)

MISSIESSY (le comte, Edouard-Thomas Burgnes de ), contre-amiral, né à Quiès en Provence; entra de bonne heure an service maritime , devint lient. de vaisseau ; passa à l'etranger lors des premiers troubles, et ne rentra en France qu'après le 18 brum.; obtint le commandement d'une flotte pour la défense de Saint-Domingue. En mai 1805, le gonvernement peu satisfait de la manière dont il avait snivi ses instructions, le destitua. Employé de nouveau en qualité de vice-amiral sur la flotte de l'Escaut réunie à Anvers ; commandait encore cette flotte lors de l'évacuation de la Belgique en 1814; fut alors nommé par le roi membre des deux commissions d'officiers-généraux de la marine, chargées de pourvoir à l'organisation de ce corps, puis grandcordon de la lég.-d'honn. le 24 août 1814. Au second retour du roi, il fut nommé commandeur de St. - Louis, commandant de la marine à Toulon, et maintenn dans son grade de viceamiral (T. 16, 17 et 19. )

MLOKOSIEWIETZ, capitaine, commandait le 15 oct. 1810, le chateau-fort de Fiuengirola; il défendit vigourensement ce poste contre les troupes anglo-espagnoles qui l'attaquaient. (T. 20.)

MOBILLARD, chef de bat.; se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé. (T. 15. )

MCEVCEUX (Joseph-Pierce), fusilier à la 66º de ligne, ne à Plumergeai ( Morbihan ), périt à Manheim, préférant monrir à se vendre.

MOGIN (Nicolas), sergent-major à la 17º de ligne, né à Vezoul ( Hante-Saone); assura la victoire aux Français. devant Kehl, par son intrépidité; mourat trois jours après de ses blessures.

MOINAT ('Marie), caporal h la 3º de ligne , ne à St .- Dizier ( Hant-Rhin ); le 20 floreal an 8, chargea sent sur un peloton, tua cinq Antrichiens et tombe perce de coups.

MOINEAUX (Jean ), sergent à la 17º légère , né à Blanzac (Charente ) : le 7 thermidor an 4 , fit cinq prisonniers, et succomba glorieusement.

MOLARD, major, a fait avec distinction la campagne de 1808 en Espagne. (T. 18.)

MOLARD (Michel), adjudantcommandant, offic. de la lég.-d'honn., ne à Versailles, le 13 nov. 1763 ; lieut.

an 2º bat. de son dépt. le 10 octobre 1791; aide-de-camp du gén. de divis. Lapoype le 29 oct. même année, et adjud.-gén. le 27 nivose an 2; se distingua au siège de Toulon la même année, et tua de sa main un colonel espagnol. En l'an 3, employé comme adjudant-général à l'armée des Alpes , il fut attaqué par une colonne de Piemontais, qu'il repoussa après leur avoir fait 350 prisenniers, et pris deux pières de canon; battit de nouveau l'ennemi le 13 fruct. an 7, et le lendemain s'empara de Bussolingo, tua beaucoup de monde, prit un drapean, fit 200 prisonniers, et se fit également remarquer le 5º jour complémentaire, même année. Le 25 messidor an 9, commandant la citadelle de Turin, il reent un coup de baionnette au bas-ventre, en retablissant l'ordre parmi la garnison qui était en insurrection.

MOLIDOR, sous-lieut., a fait la campagne d'Egypte, et s'est surtout distingue d'une manière pen commune, en 1799, lors du siège de St.-Jean-d'Acre. (T. 10.)

MOLIÈRE, capitaine an 61º régt. de ligne, est cité dans un rapport du gén. de divis. Vichery, pour sa valeur au combat du 17 fev. 1814, pendant le siège d'Hambourg.

MOLINAND, capitaine de la 68° demi-brig., a fait la campagne de 1799 en Italie, et s'est distingué au col des Fatières. (T. 11.)

MOLITOR (Gabriel-Jean-Joseph), lieut -gén. , né à Hayange en Lorraine, de 7 mars 1772; entré au service au commencement de la révolution, s'éleva rapidement, du grade de capitaine qu'il occupait en 1791 au 4º bat. de la Moselle . A celui d'adjudant-général en 1793; fit en cette qualité toutes les campagnes des armées de la Moselle et du Rhin, y recut plusieurs blessures graves, et devint en 1799 gén. de brig.; passa alors à l'armee d'Helvétie sous Masséna; soutint avec succès, dans la vallée de Glaris, qu'il était chargé de défendre, un grand nombre de combats; sommé de se rendre par l'avant-garde dn général Souwarow, il répondit : « Ce n'est pas moi qui me rendrai, ce sera vous. » Il soutint en effet un combat continuel pendant six jours, s'ema

para six fois du pont de Noëfels, et s'y maintint après la résistance la plus vive. Revenu à l'armée du Rhin, il prit part à la bataille de Moëskirch, à la tête de la division des flanqueurs de la droite de l'armée, et força dans plusienrs actions les lignes des Autrichiens à Goëtziz, à Raukwill, à Altenstat. Le 4 frim. an 9, gén. de div.; à la paix, gouver-neur de la 7º divis. milit. Eu 1805, employé en Italie contre les Russes et les Montenégrins , s'empara des Bouches du Cattaro, et fut fait grand-officier de la lég.-d'honn. le 25 juillet 1806. En 1808, commandeur de l'ordre de Bade; fit la campagne de 1800 contre l'Autriche; passa l'un des premiers, le 26 mai , dans l'île de Lobau; se distingua au combat de Gross-Aspernn, et contribna à la victoire de Wag am. En 1810, il commanda en chef dans les Villes-Anséatiques ; en 1811, en Hollande, où il était resté chargé du commandement pendant tonte la campagne de 1813, et en 1814 il prit part aux combats de Lachaussee, Chaons et Laferte; chev. de St.-Louis, inspecteurgeneral d'infant. le 1er juin, et grand' croix de la lég.-d'honn. le 21 janvier 1815. Au mois de mai suivant, il organisa les gardes nationales de la 5e div. qu'il conduisit en Alsace; fit partie de la chambre des pairs, et cessa d'être employé après le second retour du roi. (T. 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 22, 23 et 24.

MOLLERAT, officier du 39e regt. d'inf. de ligne, se distingua particulièrement en passant à la nage le Duero à Tordesillas (Espagne), en oct. 1812.

(T. 21. )

MONCEY (Bon-Adrien-Jeannot), due de Conegliano, pair et marechal de France, né à Besançon, le 31 juillet 1754; s'enrôla dans le regt. de Conti infanterie, et, au bout de six mois, sa famille acheta son congé; il s'engagea de nouveau dans le régt. de Champagne, où il servit comme grenadier jusqu'en juin 1773; fit alors la campagne sur les côtes de Bretagne, et acheta son congé. En 1774, il entra dans le corps de la gendarmerie, et prit rang de souslient. de dragons en 1778, dans les vo-lontaires de Nassau-Siégen; capit. le 12 avril 1791; commandait son regt. on juin 1793, devant St.-Jean-pied de-

port , à l'armée des Pyrénées-orientales. Gén. de brig. en avril 1794, et gen. de div. le 9 mai snivant, il fut employe à l'armee des Pyrénées-occidentales, concournt à la puse de la vallee de Bastan, du fort de Fontarabie, du port du Passage, de St.-Sébastien et de Tolosa, et fut proposé pour général en chef de l'armée. Le 17 oct., il rensportà une victoire importante entre Lecumbery et Villa-Nova, fit 2,500 prisonniers espagnols, prit 50 canons, et les manufactures d'Iraiv et d'Orbaycette, évalues plus de 30 millions. Le 3 mars 1795, commandant en chef de l'armée des Pyrénées occidentales, il obtint de nouveaux succès à Castellane, à Villa-Real, à Mont-Dragon, à Eybar, à Bilbao, et signa la paix à St.-Sebastien. Nomméle 1er sept. 1795 an commandement de l'armée des côtes de Brest; passa en 1796 à celui de la 11º divis. milit à Baïonne, et après la jonrnée du 9 nov. 1799, commanda la 15º div. milit. à Lyon; commandant d'un corps de 20,000 hommes à l'armée d'Italie, franchit le St.-Gothard, s'empara de Bellinzona, de Plaisance; combattit à Marengo, occupa la Valteline après la conclusion de l'armistice. Plus tard, il se distingua à Monzabano, où il eut un cheval tué sous lui , et à Roveredo, où il sit un grand nombre de prisonniers. Après la paix de Lunéville, Moncey reent le commandement des départemensde l'Oglio et del'Adda, fut nommé en déc. 1801 1er inspect.-gén. de la gendarmerie; maréc. d'empire en mai 1804, chef de la 11º cohorte et grandoffic. de la lég.-d'honn. Employé en Espagne en 1808, il marcha au mois de juin contre les insurgés du royaume de Valence, se distingua au mois d'oct. sur la rive gauche de l'Ebre , et en janv. et fév. 1809 an siège de Sarragosse; rappelé en France, il prit le commanelement de l'armée de réserve du Nord, en sept. 1809, fit les campagnes de 1812 et 1813, fut nommé le 8 janvier 1814 maj.-gén. commandant en second de la garde-nationale parisienne, et le 31 mars, déploya un caractère et une présence d'esprit qui lui font honnenr; après l'arrivée du roi, le marée. Moncey fut nommé ministre d'état le 13 mai, chev. de St.-Louis le 2 juin, pair de France le 4, et continua d'exercer

les fonctions d'inspect.-gén. de la gendarmerie ; ayant refusé de présider le conseil de guerre chargé de juger le maréc. Ney, il fut envoyé pour 3 mois aux airêts au château de Ham. Il est depuis rentré en grace. (T. 1, 2, 3, 4, 12, 13, 15, 18, 19, 23 et 24.) MONCEY, fils du précédent, d'abord page de l'empereur , colonel , fit , à la tête du 3º regt. de hussards, la campagne de France de 1815; il a eté tué matheurensement à la chasse en déc. 1818 (T. 24.)

MONCONSU, capit. de vaiss.; commandait le Redoutable, de 74 canons, en 1796, sur les côtes de France; sit partie de l'expédition d'Irlande, qui eut lieu cette année; tué en 1801, an combat d'Algésiras, où nons primes le vaisseau de ligne anglais

l'Annibal. (T. 57 et 14.)

MONDAN (Pierre-Clair), volt. an 14º régt. d'infant. légère, né à Valence (Diôme); recut la décoration de la lég.-d'honn, et fut cité pour la bravoure qu'il déploya à la prise d'une redonte le 30 oct. 1805 (Combat de Caldiero ).

MONDRAGON, capit., aide-decamp du gén. Delort ; a fait la camp. de 1811 en Espagne, et s'est trouve, le 25 oct., à la bataille de Sagonte; se trouvait encore en Espagne en 1812, où il se fit remarquer en exécutant un ordre de son genéral. (T. 20 et 21.)

MONGENOT, capit. à la 25° demi-brigade. Voyez Chodron.

MONGINI, lient. au 111º régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmuhl, pour la valeur qu'il déploya le 17 fev. 1814 pendant

le siège d'Hambourg.

MONGINOT (Frédéric), colonel da 13º régt de dragons, né à Paris le 28 nov. 1785; entré nu service le 1er déc. 1804, sous-lient. an 13ª régt. de chass. à cheval; fit la camp. d'Autriche en 1805, et celle de Prusse en 1806; grièvement blessé à Eylan, il fut décoré de la légion-d'honneur, et nommé lient, en 1807. Après avoir fait preuve de talens et de courage pendant la camp. de 1809 en Autriche, il devint successivemet capit, et chef d'escadron; en 1812, attaché au 2º corps, commandé par le maréchal Oudinot, pendant la camp. de Russie, sa belle conduite au combat de la Drissa, et anx journées du 30,3 i juillet et 1° août, lui valurent la décoration d'offic. de la Jég. d'honn, ; fut grievement blessé an passage de la Bérézina, où il donna de nouvelles preuves de valeur; coloned u 24° régt. de dragons à Bautzen, il enleva 12 pièces de canon, beaucoup de hagages et de munitions. Le colonel Monginot cut le bras droit emporté à l'attaque de Pirna le 22 août, et périt le 8 sept. suivant par suite de cette blessure.

MONJOY, adjudant-général, fut grièvement blessé, le 6 nov. 1792, à la bataille de Jemmapes. (T. 1.)

MONNET, sergent de grenadiers à la 44° demi-brigade d'infanterie digne, né dans le dépt. de l'Isère; sauta seul sur une batterie ennemie, à Marengo, tua ou blessa les canonniers autrichiens, et parvint, quoiqu'ayant le bras droit fracassé d'un coup de fen, à s'emparer de deux pièces de canon.

MONNET (le baron Louis-Claude), gén. de divis, né à Mongar dans le Poiton, le 1er janvier 1776, entra au service dans l'infanterie en 1703, et fit ses premières armes dans la Vendée, en qualité de capit. d'une comp, franche des deux Sèvres; se distingua en l'an 4 an combat de Hogue, et fit Charette prisonnier dans la forêt de Grallard. Employé à l'armée du Rhin en qualité de commandant de la 31º demi-brig. de ligne, il fit la campagne de l'an 6, et prit d'assaut la ville de Sion dans le Haut-Valais. A la bataille de Bussolingo, livrée le 26 mars 1799, il coupa la retraite à l'ennemi, lui fit 3,000 prisonniers, et fut nommé gén, de brig. sur le champ de bataille. Commandant de la citadelle de Mantone, il se fit remarquer pendant le siège de cette place. Employé ensuite à l'armée de la Hollande, il y obtint, en 1800, le commandement supérienr de l'île de Walcheren et de Flessingne ; fut nommé gén. de divis. le 19 août 1803, commandant de la lég.-d'honneur, le 14 juin 1804, et chargé, en 1809, de mettre Flessiugue à l'abri de toute entreprise de la part de l'Angleterre. Le 30 juillet, 18,000 Anglais ayant pris position devant Flessingue, le général Monnet s'y défendit pendant quelque temps, mais il capitula le 15 août, et se rendit prisonnier avec sa garnison. Traduit devant un conseil d'enquête, nais non jugé, il fut réintégré par le roi et créé chev. de St.-Louis, le 13 août 1814. Il est mort en 1819. (T. 15 et 10).

MONNET (Mathieu), fusilier à la 79° demi-brigade, ne à Arcuirieux (Ain); tué le 2 vendém an 5, après avoir désarmé quatre grenadiers hou-

grois.

MONNIER (le comte Jean-Charles), pair de France et lieut.-gén., né à Cavaillon dans le comtat d'Avignon. le 22 mars 1,58; servit comme volontaire dans la garde nationale de Paris, de 1789 à 1791, époque à laquelle il fut nonmé sous-lieut au 7° regt. d'inf ; partit en 1794 pour l'armée d'Italie; sa conduite à Lodi et à Arcole, lui valut, en 1796, le grade de gén. de brig.; il justifia cet avancement par sa bravonre à la bataille de Rivoli, le 15 mars 1797; fit en 1798 la campagne de Naples, où il fut grièvement blessé, et soutint un siège de 105 jours à Ancône, dont la défense lui valut le grade de gén. de div. en 1800. Rendu au repos après la paix de Lunéville, Monnier s'éleva contre le despotisme impérial, et enconrut la disgrace de Napoleon. Remis en activité au retour des Bourbons, il se reunit à l'état-major du duc d'Angoulême dans le midi, et fut contraint de quitter la France. Rentré à la suite des Bourbons en 1815, il fut créé pair de France le 17 août 1815. Il est mort à Paris dans la nuit du 28 au 29 janvier 1816. (T. 5, 8, 9, 10, 11 ct 13. ).

MONNOT ou MONOT, chef de banillon du 88° regt. d'int. de ligne se sit remarquer à la bataille d'Ocana, et mérita des éloges pour sa belle conduite à l'assaire de Villa-Garcia, en août 1810. (T. 19 et 20.)

MONRALAT, lieut. au 14° régt. d'iait. de ligne, cité pour la valeur qu'il déploya au combat de l'Hôpital, en Savoie, le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, colonel.

MONROUX, chef de brig.; servait à l'armée des Pyrénées-occidentales en juillet 1795, et s'est trouvé aux combats qui eurent lieu dans la Biscaye. (T. 4.).

MONTAIGU ( Anne Charles-Basset), gén. de div., né à Versailles le 10 juin 1751; entra au service le 6 avril 1768, dans la gendarmerie, et servit dans ce corps jusqu'au 1er avril 1788. Le 1er septembre 1791, adjud .major du 3º bataillon du departement de la Meurthe. Le 20 septembre 1792, commandait son bataillen au camp de la Lune, près de Sainte-Ménéhould : chef de brigade en 1793, commanda en cette qualité l'aile droite de l'armée des Ardennes, et se distingua contre les Prussiens, qu'il poursuivit jusqu'à Longwi; il marcha à la tête de 14 bataillons, au secours de Dunkerque et de Rozendal. Montaigu sit ensuite partie de l'armée chargée du débloquement de Maubenge, et se distingua à la bataille de Watignies. Gén. de brig. en 1793, il commanda la rive droite de la Sambre, et arrôta à Marvelles les progrès de l'ennemi; gén. de divis. le 2 prairial an 2, il defendit courageusement en cette qualité le passage du pont de Sore-sur-Sambre, et se signala à la bataille de Fleurus ; fut employé au blocus de Luxembourg, Passé ensnite à l'armée du Rhin, il prit, quelque temps après, le commande-ment de Manheim. L'ennemi s'étant emparé du pont de Necker, le général Montaigu arrêta les progrès des Autrichiens, leur reprit ce poste, en leur faisant épronver une perte considérable ; défendit Manheim d'ane manière distinguée, et fut néanmoins force de capituler. Prisonnier de Wormser, le gen. Montaign obtint bientot sa rentrée en France, où, apiès dix-neuf mois de eaptivité, un conseil militaire reconnut son innocence. Il jonit de son traitement ile réforme depuis le 18 ventôse an 7. (T. 3, 4 et 5.)

MONTALANT, cap. de vaisseau, commandait la Résolue, de 36 canons, lors de l'expédition d'Irlande, en 1796. (T. 7.)

MONTAUBAN, capit. du génie, fut blessé sur l'échelle en montant à l'assaut, lors du siège et de la prise de

Lérida (Espagne), le 14 mai 1810. (T. 20.).

MONTBRUN (le comte ), gén. de divis., embrassa, jenne encore la carrière des armes, et s'y lit bientôt semarquer par les plus brillans succès. Cotonel du premier regt. de chasseurs à cheval, il fit, à la tête de ce régiment, la campagne de 1805 contre l'Autriche, et mérita par sa conduite à Austerlitz, le grade de gén. de brig., anquel il fut promu en janvier 1806; commanda un corps de cavalerie dans les campagnes de 1806, 1807 et 1809 contre les Prussiens, les Rosses et les Autrichiens; fut particulièrement cité à Iéna, Eylan, Friedland et Raab. Nommé gén. de divis., il fut envoyú en Espagne, y exerca les fonctions de chef d'état-major du corps d'armée de Masséna, donna des preuves de la plus grande intrépidité au combat d'Almeida, le 5 juin 1811, et ensuite à Ciudad-Rodrigo, on il chargea l'arrière-garde anglaise. Pendant la campagne de Russie, en 1812, il commandait en chef un corps de cavalerie . avec lequel il tit des prodiges de valeur. à la bataille de Mojaïckz, où il fut tué d'un coup de boulet. (T. 3, 13, 15, 17, 19, 20, 21 et 22.

MONTBRUN, gén., commandait, dans la campagne de France de 1814, des gardes nationales, et fut traduit devant un conseil d'enquête pour s'être retiré à Essonne, au lien de defendre Moret et la forêt de Fontaineblean. (T. 23.)

MONTBRUN (Auguste), maréc.des-logis au 1°r régt. de chasseurs, né à Florense (Hérault), perit le 5 floréal an 8, après avoir chargé seul contre une batterie, et s'être emparé de deux pièces de canon.

MONTCHOISY (Louis-Antoine), gén de div. En 1779, capitaine dans les troupes coloniates, devint aidermajor-gén. Le 23 nov. 1784, il fut nommé colonel du 68° régt., et le 8 mars 1792 maréchal-de-caup; servit en cette qualité à l'armée du Nord; fut, en 1793, du nombre des officiers-généraux, qui, renfermés dans Mattheuge, défendirent cette ville contre les efforts des coalisés. Il battit l'eunemi dans plusieurs rencoutres. Le général Montseurs rencoutres. Le général Montseurs rencoutres.

choisy fat alors obligé de quitter le service; mais le 15 fructidor, il fat remis en activité avec le grade de gén. de divis. En l'an 4, il fut nommé, par le directoire exécutif, inspecteur-gen. d'infanterie. Il passa à l'armée d'Italie en l'an 7, fit la campagne sous le gén. en chef Schérer. L'armée du Danube le compta, l'année suivante, au nombre de ses officiers-généraux; la divis. qu'il commandait se distingua eu Suisse par sa bonne conduite. Le 27 brum. an 10, il fut nommé inspecteur en chef aux revues. En l'an 12, il passa au commandement de la 18° division militaire à Dijon. (T. 4.)

MONTCHOISY, lieuten., détenu prisonnier à bord du ponton espagnol, l'Argonaute, s'y distingua particulie-

rement en 1810. (T. 20.)

MONTÉLEGIER (le vicomte, Gaspard-Gabriel-Adolphe de), maréchal-de-camp; servait en 1798 en Egypte en qualité d'aide-de-camp da gén. Davoust; chev. de St. Lonis et aide-de-camp du duc de Berry; il suivit ce prince lors du retour de Napoléon et commanda une brig. de cavalerie de la garde royale. (T. 9, 10, 19 et 23.)

MONTESQUIOU-FEZENZAC, (Anne-Pierre, marquis de), gén., né en 1741, fut nommé en avril 1789, député de la noblesse de Paris aux états généraux; après la session, fut employé dans le midi en qualité de maréc.-decamp, et nomme quelque temps après gén. en chef de cette armée ; fut accusé le 8 nov. de différens griefs ; passa à l'étranger, emportant avec lui la caisse de l'armée en dédommagement des biens qu'il laissait en France; il écrivit à la convention en lui adressant son compte, « Je ne suis point un fripon, mais je ne serai point votre dupe. » Il revint en France en 1797 et mourut à Paris le 30 déc. 1798. (T. 1.)

MONTFALCON (le chev., Jean de ), maréc. de camp, né le 6 février 1767 au Pont-de-Beauvoisin en Dauphiné; entra au service le 3 nov. 1786; se distingua particulièrement comme adjud.-command. en oct. 1703, lors de la retraite de l'armée d'Italie sur l'Isonzo et à l'affaire de Saffnitz; il a servi sans interruption jusqu'au licenciement de l'armée en 1815. Nommé.

offic de la lég.-d'honn. le 9août 1812, il fut élevé au grade de marec.-de-campi le 6 août 1814, et fut fait chevalier de St.-Louis le 17 janvier 1815. En join même année, il commandait le dept. du Cantal, et dans le mois de joillet, il se rendit en Savoie, et se distingua près de Bomeville contre les Autrichiens et les Prémontais après la bataille de Wateloo. (T. 22.)

MONTFERRÉ, major, fit la campagne de France de 1815, et se trouva le 2 avril au combat de Loriol. (T. 24.)

MONTFORT (le chevalier de), maréc.-de-camp, né le 6 avril 1774 à Lauserte (Tarn-et-Garonne), lit la campagne de 1794, et celles de 1812 et 1813 en qualité de colonel du génie, ce fut par son improdence que le pont qui est entre Leipzick et Liudenan fot détruit avant le passage de l'armicé française; il a été nommé maréc.-de-camp le 20 août 1814 et commandant du genie de la maison du roi; employé en 1815 à l'armicé des Alpes, il a été nomme inspecteur dans son arme au second retour du roi. (T. 3, 4, 22, 23 et 24.)

MONTFORT, aide-de-camp da gén. Lecourbe, a fait la guerre en 1799 dans la Susse, où il se distingua.

(T. 11.)

MONTIGNY, major d'un régt. de dragons ; a fait avec distinction la campagne de 1809 en Portugal; le 1e<sup>2</sup> juin 1811, il commandait les dépôts de cavalerie réunis à Madrigal dans la nouvelle Castille; se distingua particulièment en battant des guerillas rassemblés à Penaranda. (T. 19 et 20.)

MONTLEAU, gén. de brig., ser-

vait en 1797 à l'armée d'Italie. (T. 8.)
MONTMARIE (le conte Louise
François-Elie Lepelletier), gén. de
brigade, né le 12 mars 1771; était
chef d'escadron, aide-de-camp du maréchal Lefebvre, Jorsqu'il fut nommé
colonel le 18 mars 1807; fit, en cette
qualité, la campagne de 1807 en Allemagne, se fit remarquer au sièce de
Dantzick. Gen de brig. le 5 mai 1809,
il fut employé en cette qualité à la itduction du Tyvol, y rendit de grands
services; passa en Espagne en 1810,
quer le fort de Morilla près Valence,

et mit en déronte le corps qui en faisait le siège; se distingua de nouveau le 26 nov. suivant, au combat de Vinaros; en jain 1811, aux sièges de Tarragone et de Figuières, et particuhèrement le 25 oct., à la bataille de Sagonte, où il reçut plusieurs contusions. Il défeddit en janvier 1814 la ville de Vitry, et fut nommé lieut, des gardes-du-corps, chev. de St.-Louis, et grand-officier-de la légion-d'honn. le 20 soût suivant. (T. 17, 20, 22, 23, 24.)

MONTMORENCY (duc de ). Le duc de Conegliano lui remit, en 1814, le commandement de la garde nationale de Paris. (T. 23.)

MONTMORENCY LAVAL, capitaine; se distingua, à la tête des gendarmes d'ordonnance, en chargeaut les Prussieus, le 19 fév. 1807, devant Neugard. (T. 17.)

MONTONS, maréchal-des-logis; mérita les éloges du maréchal Suchet, pour sa belle conduite au siège et à la prise de Lérida, le 14 mai 1810. (T. 20.)

MONTPENSIER (A. P. duc de), second fils du feu duc d'Orléans, no le 3 juillet 1774; fur employé, en 1792, à l'armee du Nord, et v moutra beanconp de bravoure, ainsi qu'à celle du Var. Embarqué à Mirseille le 29 oct. 1796, il artiva à Philadelphie en fev. 1797. Il est mort en 1807. (T. 1.)

MONTRICHARD (Joseph - Elie Desire), lient -gen. d'inf., ne h Bourg en Bresse le 24 janvier 1760, était officier d'artillerie avant la révolution ; servit d'une manière distinguée d'abord comme adj -général aux armées de la Moselle et du Rhin, ensuite comme gén. de brig. , et se signala particulièrement le 24 juin 1796, lors du pas-sage du Rhin opéré par Moreau, et le 24 août, à la bataille de Friedberg près d'Anshourg. En déc. 1797, fut nomme chef de l'état-major de l'armée de Mayence, et gén. de divis. en 1799; fut employé en Italie, et commandait à Bologne au moment des défaites de Scherer. Chargé de couvrir la Toscane et la Ligurie, il battit les Autrichiens en plusieurs rencontres, et les forca de lever le siège du fort Urbain. Passé en

Allemagne, il obtint de nonveaux succès à Engen, Stockach, Moëskirch. Hochstett, Memmingen et à Ober-Hausen ; fnt chef d'une des trois divis. destinées à couvrir la Haute-Souabe, le Voralberg et les Grisons. En 1802, commanda en chef les troupes francaises à la solde de la république batave ; fut pourva en 1803 du gouvernement du duche de Lunebourg, et décoré du titre de commandant de la lég. - d'honn. le 14 juin 1804. Depnis cette époque le gén. Montrichard fut toujours employé d'une manière active; a cté nommé chev. de St.-Louis le 10 déc. 1814, et a obteuu sa retraite le 4 sept. 1815. (T. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15. 19 et 22.

MORAND (le comte Louis-Charles-Autoine-Alexis ), gén. de division, né en 1758, servait en 1795 à l'armée des Pyrénées Occidentales; mérita les éloges du gén. Desaix dans un rapport a lressé à Bonaparte en 1798 sur l'affaire d'Embabeh (Egypte); il était alors chef de bataillon; chef de brig. à la 88º demi-brig. l'année suivante ; fut fait gen, de brig, avant l'évacuation de l'Egypte; fit en cette qualité la campagne d'Allemagne; sa conduite à Austerlitz lui valut le grade de gen. de div. le 24 dec. 1805. Il se signala de nouveau à léna, et fut nommé grand-officier de la leg. d'honn. le 4 aveil 1807, et quelques mois après recut le titre de comte. Employé de nonveau en 1800 contre l'Antriche, il prit part aux batailles de l'ann et d'E-kmulh, se distingua à Mujaïsk (Russie ) et à Latzen, Bautzen et Dennevitz. Napoléon à son retour le nomma son aide-de camp, colonel des chass, à pied de sa garde, pair de France, et commundant des 130 13º , 21º et 22º divisions. Le 16 avril il se porta vers les frontières de l'Est. Après le second retour du roi , le gen. Morand, quoiqu'il ne fut pas compris dans l'ordonnance du 24 juillet, quita la France. Le 29 août 1816, il fint condamné à mort par continuace; rentra en France pour se purger de cu jugement, le 5 juin 18:9, et fut acquitté par un conseil de guerre , formé à Strasbourg. Il s'est ensuite retire dans le département du Donbs. (T. 4, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24.)

MORANDI, enteigne de vais., commandait en 1700 en Egypte le bâtiment l'Italie; son équipage ayant été mis hors de combat, il se sit sauter pour éviter de tomber entre les mains des

Arabes. (T. 10.)

MORANGIEZ (le baron Jean-(Haute-Loire) le 21 novembre 1758; entra an service en 1775, fit tontes les campagnes de la révolution, et servit en Italie, où il fut fait prisonnier à Milan. Echangé, il passa avec Bonaparte en Egypte, où il perdit le bras droit à la bataille d'Abonkir, et blessé au bras gauche à la bataille d'Alexandrie. Le 25 prairial an 12, il sut fait commandant de la légion-d'honneur. et fat chargé ensuite du commandement de Génes; chev. de St.-Louis le 11 sept. 1814 ; fut employé dans la 8º div. au retour de Napoléon, et mis à la retraite le 4 sept. 1815. (T. 11.)

MORARD DE GALLES (Justin-Bonaventure), amiral, ne à Goneslin (Isère), le 30 mars 1741, Garde-marine à l'âge de 15 ans; fit la campagne de l'Inde en qualité de fient, de vaisscau, se signala, et devint capitaine de vaisseau; parvint rapidement au grade de contre-amiral, et commanda, en 1793, une division de la flotte aux ordres de Lelarge; vice-amiral, commandant l'armée navale en nov. 1796. Le 15 déc. suivant, sortit de Brest, à la tête de la première escadre de la grande flotte, destinée à tenter, avec les tronpes du général Hoche, une descente en Irlande. La non-réussite de cette expédition jeta sur lui quelque défaveur. Cependant après la révolution du 9 nov. 1799, il fut porté au sénat, et recut le titre de grand-offic. de la lég. d'honn. Morard de Galles est mort à Gneret (Creuse ) le 23 juillet 1819. (T. 3, 7, 10.) MOREAU, gén. de brig. ; a fait la

campagne de France de 1814. On lui reproche d'avoir livré la place de Sois-

sons. (T. 23.)

MOREAU, chef de bataillon; mérita les éloges du gén. Grenier pour sa conduite au combat de Caldiero ( Italic ), le 15 novembre 1813. (T. 22.

MOREAU, maréc.-des-logis au 11º regt. de hussards, chargeaut à la tête et la mit en pleine déroute, après lui

d'un petit nombre de braves à Monsembano, enleva deux pièces de canon, et sit 400 prisonniers. Pen d'instans anparavant, avec le brigadier Lagrenade, il avait dejà enleve une bouche à

MOREAU (Jean-Victor), gén. en Baptiste), chef de brig., né à Brioude schef des armées françaises, né à Morlaix (Bretague) lc 11 août 1763; consmandant d'un bat. de son dépt.; fut d'abord employé dans les armées du Nord ; s'étant bientôt fait distinguer, il fut élevé en 1793, au grade de gén. de brig.; promu à celui de gén. de div. le 14 avril 1794, sur la demande de Pichegru; servit d'one manière trèsbrillante, sous ce gen., à l'armee du Nord, et s'empara successivement de Menin, Ypres, Bruges, Ostende, Nieuport, de l'île de Cassandria et du fort de l'Ecluse; pendant la célèbre campagne d'hiver de 1794, qui soumit la Hollande à la France, Moreau commanda l'aile droite de l'armée de Pichegrn, contribua aux succès rapides de ce gén., et le remplaça ensuite au commandement en chef; étant passé à celui des armées de Rhin-et-Moselle, après la retraite de Pichegru, il ouvrit en juin 1796, cette campagne qui devirt le fondement de sa gloire militaire; après avoir force Wurmser dans son camp près de Franckenthal, il le repoussa jusque sous Manheim, passa le Rhin près de Strasbourg dans la nuit du 23 au 24 juin ; et ne trouvant dans Kehl que les troupes des cercles, qui n'opposèrent aucune résistance, il en fit une partie prisonnière et mit le reste en pleine déroute; il se porta contre l'armée autrichienne du Bas-Rhin, commandée par l'archiduc Charles, qu'il attaqua le 6 juillet à Rastadt, et après une action très-vive, le forca à se retirer sur Etlingen, où il l'attaqua de nouveau le 9, et le contraignit à se replier sur Dourlach, et ensuite jusqu'à Pfortzheim. Dans ces différentes affaires, Moreau déploya de grand talens; plusieurs combats sanglans enrent lieu les 18, 21 et 22 à Stottgard, Canstadt, Berg et Edingen, tous à l'avantage des Français, qui entrèrent à Constance le 3 aont ; le 24 Moreau attaqua l'armée autrichienne à Frieberg près d'Aosbonrg, la surprit par une marche rapide

avoir tué ou pris beaucoup de monde. Moreau songea à effectuer sa retraite et la commença le 11 sept.; il repassa le Lech le 17, et battit même un corps. ennemi qui voulut le presser de trop près, pendant cette longue retraite, qui fut accompagnée de plusieurs combats, dans lesquels il repoussa toujours les Autrichiens, entre autres à celui de Biberach, où il les défit complétement, leur prit des régimens entiers, et leur ent fait beaucoup plus de mal encore si son aile droite n'eût été arrêtée ; il repassa enfin le Rhin à Brisach et à Huningne; en fév. 1797 Moreau se rendit à Cologne, pour réorganiser l'armée de Sambre-et-Meuse, dont il céda bientôt le commandement à Hoche, pour revenir sur le Haut-Rhin; le 20 avril suivant, il en effectua de nouveau le passage près de Guembsheim, en plein jour et de vive force, devant un ennemi rangé en bataille sur l'autre rive, ce qui fut regardé comme une des plus brillantes opérations de l'armée française; les suites en furent la reprise de Kehl, plusieurs drapeaux, 20 pièces de canon, la caisse militaire et 3 à 4,000 prisonniers; les preuves de la vaste conspiration dont Pichegru était le principal agent, étaient tombées entre les mains de Moreau, des les commencement de la campagne, par la saisie des fourgons du gén. antrichien Klingen; n'en ayant fait la révelation au directoire qu'après la révolution des 4 et 5 sept. 1797, Moreau se vit dans la nécessité de prendre sa retraite; cependant il reent le titre d'inspect.-gén. en sept. 1798, et remplaca Schérer au commandement de l'armée d'Italie, après la défaite de ce gén. à Vérone. Le 11 mai il battit 12,000 Russes près Bassignano, et après plusients combats, notaniment à celui de Novi, Moreau, opéra sa retraite avec une si étonnante supériorité, qu'il arrêta en quelque sorte la victoire dans la main même des alliés; après cette dernière manœuvre il quitta l'armée d'Italie, arrivé à Paris après le 18 bruniaire, fut nommé commandant des armées de Danube et du Rhin; battit l'ennemi le 5 mai à Moeskirch, à Engen, où il fit 10,000 prisonniers, s'empara de Memmingen, culbuta les Autrichiens à Biberach le o mai; passa le Danube le 22 juin, et gagna ensuite les

batailles d'Hoschstedt, de Nedersheim. Nortlingen, Oberhausen, et termina cette brillante camp. par la victoire de Hohenlinden; des négociations de paix avant été entamées, Moreau vint à Paris, recut les félicitations du 1er consul; en 1802 la police parvint à savoir qu'il avait eu de nuit, sur le boulevard de la Madelaine, plusieurs entrevnes avec Pichegru venn secrètement à Paris. et même avec Georges; arrêté presque aussitot, il fut traduit devant le tribunal criminel de Paris, et condamne à 2 ans de détention, peine qui sut convertie encelle de l'exil; le 10 juin 1804, Moreau partit pour l'Espagne, et se rendit ensnite aux Etats-Unis; en 1813 de retour en Europe, il vint se réunir auquartier-général des empereurs de Russie et d'Antriche devant Dresde ; après avoir contribué à la bataille du 27 août 1813 devant cette place, il ent les dens jambes emportées par un boulet de canon, et fut aussitot transporté à l'angen Bolième, où il mourat le 2 sept. suivant. (T. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 19 et 22.)

MOREAU (Pierre), fosilier à la 62º de ligne, ne à Dijon (Côte-d'Or), mort le 22 germinal au 8, en escala-

dant seul une redonte.

MOREAUX, gên., a fait la campagne de 1793 à l'armée de la Moselle, et s'est trouvé au combat de Pinnasens; commandait en chef cette armée le 8 août 1794, lors de l'occupation de Trèves; se fit remarquer en plusieurs circoustances dans la camp. de 1795.

(T. 2, 3 et 4.)

MOREL, était capotal en 1793; los Autrichiens attaquègent dans le moia de juillet le village d'Ost-Capelle près de Lille: il était deux heures du matin; Morel est envoyé à la découverte : à peine a-t-ilfait quelques pas, qu'il tombe dans not poste autrichien: tous se précipitent sur lui, en le menaçant de le tuer s'ilditun seul mot; le généreux caporal crie d'ane voix forte: « Capitaine, feu, feu sur l'ennemi! » et tombe presqu'aussitôt percé decoups; les Français accourent, fondent sur les Autrichiens, et les dispersent après un combat violent. (T. 1.)

MOREL, capit. de vaisssau, commandait le Téméraire au combat naval du 1er juin 1794 (T. 3 et 5.)

MOREL, chef de brig ,s eilistingna à l'attaque du camp retrauche de Pastringo qui eut lieu devant Vérone le 26

mars 1709. (T. 10.) MOREL (Jacques-Charles), aidecanonnier, obtint une arme d'honneur, anx deux combats d'Algesiras (juillet 1801 1.

MOREL (Jean-Baptiste), fusilier à la 107° de ligne, né à Mériandé (Drôme); tué dans la Vendee le 5º jour complémentaire an 7, après avoir fait mordre la poussière à plusieurs eunemis

MORETON, gen., avait sous ses ordres le 8 oct. 1791, 8à 9,000 hommes pour couvrir les forteresses du Nord; étant trop faible pour résister aux troupes dn due de Saxe-Teschen , il évaqua le cann de Mantile, et se retira partie sur Valenciennes, partie sur Condé et Bonchain. (T. 1.

MORGAUD, capit. an 61° régt. de ligoe, cité dans un rapport du gén. de div. Vichery, pour sa valeur au combat du 17 fey. 1814, pendant le

siège d'Hambourg.

MORIN, capit side-de-camp do gen. Dupont, en mai 1800. (T. 13.) MORIN, enseigne de vaisseau, se

fit remarquer an combat du 8 fructidor an 8, en rade de Boulogne, ce qui lui mérita le brevet de lient. de vaissean. (T. 16.)

MORIN, s.-offic., fut mentionné particulièrement par le général Desaix, dans son rapport sur l'affaire du 8 oct. 1798, au village de Sédiman (Egypte).

MORIN (Pierre-Augustin), capit. an 30° régt. de ligne, né à St.-Jeand'Angély; étant fourrier à la batuille d'Eylau, fit des prodiges de valeur ponr conserver le drapeau de son régi., et baigne dans son sang par les nombrenses blessures qu'il avait reçues, il le convrit de son corps et resta ainsi sur le champ de bataille.

MORIO, colonel du génie, accompagna le gén. Mortier en 1803, lorsque celui-ci dressa les articles de la capitulation de l'armée hanovienne; fit la campagne de 1805 en Allem. (T. 15.)

MORIO DELISLE, gén. de brig., a fait avec distinction la campagne de 1813 en Allemagne; se fit remarquer particulièrement le 16 oct. à Leipzick

et le 21 nov., lors de la retraite de l'armée française, en sanvant le parc d'artillerie du 4º corps d'armée, que l'en-vemi attaquait vivement. (T. 22.)

MORLAND (Francois-Louis), col. des chassenrs à cheval de la gardeimpériale, né à Souilly ( Meuse ) le 17 août 1771, entra au service en 1791 comme simple chassenr; devint par son mérite chef d'escad., fot admis en 1803 dans les chasseurs, à l'époque où le prince Eugène fut appete en Italie comme vice-roi, et suivit l'empereur en Allemagne. Il se distingua partont par le plus brillant courage, et fut tué le 2 decemb. à la bataille d'Austerlitz. (T. 15

MORLET, lient.-colonel, a fait les campagnes de 1810 et 1811 en Portugal, commandait en mai 1811 lo géme de la garnison d'Almeida. (T. 21.)

MORLOT, gén. de div., se trouva le 18 avril 1794, au combat et à la prise d'Arlon; a fait avec distinction toute la campagne de 1794 en Belgique, et combattit à Fleurus, à Ostende, au Mont-Palissel, a Mons, a Nivelle, etc.; passa à l'armée d'Allemagne, et se trouva en oct. 1794, à la batuille d'Aldenhoven et à la prise de Juliers; a fait les campagnes de 1800 et 1801 dans le Tyrol; servait avec distinction à l'armée d'Espagne en 1808. (T. 2, 3, 13 et 18.

MORTEMART - DE - BOISSE . offic. an 56e régt. de ligne, grièvement blessé à l'attaque du camp de Maulde, apprend que son regt. va combattre : aussitot onbliant ses donleurs, il va so niettre à la tête de sa compagnie, et dans une sortie fond sur les Autrichiens et

les met en fuite.

MORTEMART, fils du précédent, capitaine au 2º régt. d'infant. de ligne. dans un combat à Neumarck en 1800 . se tronvant arrêté par un corps de grossa cavalerie autrichienne, soutenu par plusieurs regimens hongrois, avait dans sa compagnie pusieurs recrues que l'on n'avait pas en le temps d'armer : « Mes amis, s'écrie Mortemart, aux vieux soldats qui se voyant avec des hommes qui ne ponvaient pas les seconder, hesitaient ponr marcher à l'ennemi, armons nos camarades avec les monsquetons de l'ennemi ». En moine temps il arrache la carabine du cavalier le plus. près de lui, ses soldats électrisés par son exemple, attaquent les Autrichiens avec impétuosité et les mettent en pleine

déroute. MORTIER ( Edouard - Adolphe -Casimir-Joseph), duc de Trévise, marechal de France, né à Cambrai en 1768, entra au service en 1791 comme capit. dans le 1ex bat. des volontaires de son dépt.; la journée d'Houdscoote lui valut le grade d'adjud.-gén, le 16 oct. 1793; blessé d'un conp de mitraille sons les murs de Manbenge, il combattit encore à Mons, à Bruxelles, à Lonvain; à Fleurus; se porta sur Maëstricht avec le corps du gén. Kléber, dirigea l'attaque du fort St .- Pierre, et se tronva ensuite au passage de Neuwied ; pendant la campagne de 1796, il commandait les avant-postes de l'armée de Sambreet-Mense; le 31 mai il reponssa les Antrichiens au de-la de l'Acher ; concourut le 5 juin au succès du combat d'Altenkirchen; passa la Niedda à la bataille de Friedberg; fit 2,000 prisonniers sur les lianteurs de Wilnsdorf le 4 juillet; prit Giessen le 8; s'empara de Gemmauden; le 24 il était mattre de Schweinfurt, avait chassé l'ennemi au-delà du Mein, et le 8 août, il combattit à Hinsheid. Après la paix de Campo-Formio. il prit le commandement du 33° régt. de cavalerie et fut appelé en 1799 A l'armée du Danube, avec le titre de gen. de brig.; commandait les avantpostes de l'avant-garde; obtint de brillans succès; passé ensuite à l'armée d'Helvétie, sa division se distingua à l'affaire de Wollishoffen, et dans les différens combats qui précédèrent et soivirent la prise de Zurich; à Mutlen Mortier sontint seul avec sa division les efforts du corps russe commandé par le gén. Rosenberg; parvint à s'emparer de sa position et acheva de chasser l'ennemi du territoire helvétique. Il commanda ensuite la 2º division de l'armée da Danobe, qu'il quitta pour passer au commandement des 15e et 16e divis. militaires ( Paris ), anquel il fut appelé en mars 1800; après la reprise des hostilites avec l'Angleterre en 1803, il fut chargé du commandement de l'armés destinée à s'emparer de l'électorat d'Hanovre : cette expédition se termina par la convention de Sublingen; de retour à Paris, il fut un des quatre comman-

dans de la garde des consuls , obtint la commandement spécial de l'artillerie, fut nommé maréc. de France le 10 mai 1804, chef de la 2º cohorte de la leg. d'honn., et obtint en 1805 le cordent rouge et l'ordre du Christ de Portugal. Commandant d'une div. de la grande armée, sous les ordres de Napoléon. il se porta en oct. 1805 sur la rive ganche du Danube, coupa les communientions de l'armée russe avec la Moravie, et en battit une partie au combat sanglant de Dierustein; s'étant ensuite porté en avant avec un corps de 4,000 hommes, il rencontra l'armée entière du gén. Kutusow, la culbuta avec conrage : le combat le plus mémorable de cette campagne en fut l'un des plus meurtriers; les habitans de Cambrai. patrie du gén. Mortier, arrêtèrent de lui éléver un monument destiné à immortaliser cet événement, mais il refusa positivement un pareil honneur. En 1806 il commanda le 8º corps de la grande armés, à la tête duquel it occupa Cassel le 31 oct. et entra le 10 nov. a Hambourg; vainqueur à Anclam contre les Snédois, en avril 1807, il conelnt le 18 à Schaltkow, one suspension d'armes, se fit remarquer de nouveau à Friedland, nommé à cette époque duc de Trévise, et gratifié de 100,000 fr. de rentes sur les domaines du pays de Hanovre; employé en Espagne en 1808, il y commanda le 5º corps, se distingua au siego de Sarragosse en fév. 1809, gagnaau mois de pov. la bataille d'Occana, seconda ensuite les opérations du marée. Soult contre Badajoz, fut chargé du siégo de Cadix, et défit encore les Espagnols le 9 fev. 1817, à la bataille de la Gebora ; fut chargé de rester à Moscon après le départ de Napoleon, pour faire santer le Kremlim; poursuivi dans sa retraite et attaqué au passage de la Bérésina, il fit tont pour sauver les débris de son corps, et so rendit à Francfort, où il réorganisa la jeune garde, dont il ent le commandement pendant la campagne de 1813. [] combattit à Lutzen, à Dresde, à Wachau, à Leipzick et à Hanan; se chrigen sur Spire dans les premiers jones de déc., et arriva à Langres le 11 janv. 4814. Depuis cette épaque, le duc de Trévise ne cessa de combattre que lorsque tout moyen de resistance fut impossible. Il défendit la ville de Paris avec le duc de Raguse et concentra ensuite son corps d'armée au Plessis-les-Chenets; fut nommé au retour des Bourbons commissaire extraordinaire dans la 16º division à Lille, dont îl devint ensuite gouverneur; chev. de St.-Louis le 2 juin, et pair de France le 4; au mois de mars 1815, le maréc. Mortier fut chargé par Napoléon de visiter les places frontières de l'Est et du Nord; fut nommé le 10 janv 1816, gouverneur de la 15º div. à Rouen. (T. 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.)

MOSER, tambour-major au 111°; à la bataille d'léna, ayant vu tous ses tambours emportés par la mitraille, prit loi-même une caisse et fut blessé en hattant la charge à la tête de son régt.

MOSSEL, chef de brig. de l'artill, legère; se distingua le 10 août 1799, dans une attaque qu'il dirigea aux cols de Fénestrelles et des Fatières (Italie); fut nommé commissaire à l'effet de pourvoir à l'exécntion des atticles de la convention entre les généraux en chef des armées française et impériale en Italie, en 1800 : il est derenu gen. de division. (T. 11 et 13.)

MOTARD (le baron, Léonard-Bernard), major de l'équipage des marins de la garde, né à Hontleur, est fils d'un ancien capit, de navire ; aide-decamp de l'amiral Brueys, fut fait capit. de frégate en 1797, capit. de vaisseau en 1803, et commandant de la légiond'honn en 1809; fil partie de l'expédition d'Egypte et fut blessé à la bataille d'Aboukir en 1708; partit en 1803 avec l'expédition du contre-amiral Linois, en qualité de capit. commandant la Sémillante; prit part à toutes les opérations, et après la dispersion de l'escadre, demeura chargé de protéger le commerce français dans les mers de l'Inde; attaquée dans les parages des îles Philippines, la Sémillante soutint une lutte inégale et forca l'ennemi à s'éloigner; dans une course au milieu de l'Océan indien, le capit. Motard s'empara de huit bâtimens de commerce, qu'il ramena à l'île de France, après un combat soutenu contre un vaissean de 74 et une fregate de 48: ce capit. dans une navigation de 6 ans, après avoir parcourn 32,000 lieues, soutenu cing batailles, paraît avoir fait éprouver aux Anglais, taut par la destruction de leurs magasins dans l'Inde que par les priscs, nu dommage de 28 millions. Motard fut à son retour, baron, et major de l'équipage des marins de la garde; il est retiré à Sceaux près Paris. (T. 9 et 17.)

MOTHE-HOUDARD (Charles-Antoine de la ), col. du 36e régt. d'iuf. deligne, néà Versailles en 1773; entra au service dans les grenadiers du Nord, combattit sur les bords de la Sambre, de la Mense et de la Moselle, et se distingua sous Kleber à la bataille de Fleurus; passé à l'armée d'Italie à la fin de l'an 3, il devint aide-de-eamp du gén. Baragney-d'Hilliers, et après avoir fait les différentes campagnes de la révolution , parvint au grade de chef de bat.; colonel du 36º regt. de ligne. au camp de Boulogne; parti pour l'armée d'Allemagne, se distingua aux combats d'Ulm et de Memmingen; fut blesse à Austerlitz, et nommé commandant de la lég .- d'honn .: après s'être fait remarquer à lena, il fut emporté par un boulet de canon le 14 oct. 1806. (T. 15 et 16.)

MOTTIER (Jean-Julien), capit. au 82º régt. d'inf. de ligne, chev. de la lég.-d'honn., né aux Loges-Marchis ( Manche ); envoyé dans la nuit du 10 an 11 mai 1811, avec un detachement de 40 hommes pour s'assurer si nne colonne française arrivait à Alméida. fut assailli par une masse d'infanterie espagnole et par plus de 300 cavatiers : il fit bonne contenance pendant près d'une liene, mais arrivé au pont de Mevda, après avoir pershi une partie de sa petite troupe par le feu de l'ennemi, il trouva le passage défendu par 6,000 Anglais, qui ne purent cependant l'empêcher de gagner les hauteurs occupées par l'armée française; le 30 août 1812, sous Salamanque, il défendit avec la même valeur , l'aigle de son régt. contre un peloton de cavaleric anglaise.

MOTTU (Jean), caporal à la 17° de ligne, né à Autyerre, cauton de Châteaudun (Eure-et-Loire); tné sur les pièces qu'il avait enlevées le 30 prairial au 7.

MOUILLARD, capit. dn 64e régt. d'inf. de ligne, se fit remarquer à la bataille d'Ocana. (T. 19.)

MOULIN(Jean-François-Auguste), gen. de div., né à Caen ( Calvados ). en 1752, et l'un des membres du directoire, parvint dès les premières années de la révolution, an grade de génér. de brig. , commanda d'abord quelque temps l'armée des côtes de Brest, et ensuite celle des Alpes, où il déploya quelques talens militaires et beaucoup de bravonre : fot chargé en 1798 et 1799, du commandement de la divis. de Paris; à l'époque du 18 brumaire, Moulin seul, exprima au directoire, la ferme volonté de resister à Bonaparte, proposa de le faire arrêter au milieu de son état-major, condamner comme déserteur de l'armée d'Egypte, et fusiller saits délai : il conserva neanmoins le traitement de gén. de div. sous le gouvernement consulaire; obtint le commandement de la place d'Anvers où il est mort en 1810. (T. 4, 7 et 11.)

MOULIN (Jean-Bapriste-François), gén. de brig., frère du précédent, né à Caen (Calvados); après avoir servi 6 ans en qualité dé grenadier et de sousofficier dans le régt. de Saintonge, fut employé dans les ponts-et-chaussées; officier de grenadiers de la garde-nationale de Paris, ensuite adjud.-gén. dans la même garde, il se rendit dans la Vendée en qualité d'adj. de l'adjud.gén. son frère; se distingua le 5 août 1793 aux environs de Donai, où il fut fait adjud.-gén. , et gén. de brig. le 20 pluviôse an 2. A la bataille de Chollet, Moulin se voyant enveloppé, prit un de ses pistolets et se brûla la cervelle. (T. 2.

MOULTSON, capit. de vaissean, fit de riches captures vers la fin d'août 1795, avec lesquelles il rentra dans le port de Rochefort. (T. 5.)

MOUNETTE (Michel), capitaine au 25e régt. de dragons, né le 16 décembre 1753, à Channières (Hante-Saône); dragon an 25e régiment en 1778, et sous-lieut. le 1er avril 1793; fit les campagnes de 1792 et 1793, à Parmée de la Moselle. En l'an 2, Aramée du Nord, voyant qu'un lieutenaut de son régt. était au pouvoir de l'ennemi, il chargea seul six hussards hongrois, et délivra cet officier. Il fit la campagne de l'an 3 à l'armée de Sambre et Meuse; fiut fait lieut. le 15 messidor an 4; servit à l'armee du Damessidor an 4; servit à l'armee du Da-

nube pendant l'an 7, et à celle du Rhin pendant les années 8 et 9; capitaine le 16 prair. an 8. Il est membre de la légion d'honneur depuis le 14 brumairo an 13.

MOUNIER, gén. de divis.; détendit Jorieusement Ancône, en 1799; commandait des gardes nationales dans la campagne de France de 1815, et se trouva le 2 avril, même année, au combat de Loriol. (T. 24.)

MOUQUET, tambour an 61° régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmülh, pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, peudant le siége d'Hambourg.

MOURET, gén.; se trouva, le 18 déc. 1793, au siège de Toulon, où il se fit remarquer. (T. 2.).

MOURIEZ, commandait une brig. légère lors du passage du Nièmen, en 1812, sons les ordres de l'empereur Napoléon. (T. 21.)

MOUSSEAU, lient. de vaisseau, se fit remarquer en contribuant à seuver des prisonniers français des pontons de la rade de Cadix. (T. 20.)

MOUTHON, capitaine; dans son rapport au gén. Comic Marchand, le gén. Dessaix fit le plus grand éloge de ce brave capitaine; pour la conduite qu'il tint au combat de St. Julien sous Genève, en mars 1814; . · érita encore les éloges du même gén. dans son rapport sur les dernières opérations de l'armée française dite des Alpes, en juillet 1815. (T. 33 et 24.)

MOUTON, brigadier au 13º régt. de chasseurs à cheval, se précipita dans les rangs ennemis an combat de Vérone, blessa cinq hussards et s'empara de leurs chevanx.

MOUTON-DUVERNET (le baron Régis-Barthelemy), lient-gén., commandant de la leg. d'honneur, né au Puy (Haute-Loire) le 3 mars 1770; soldat an régt. de la Guadeloupe le 15 août 1787, fit en cette qualité les campagnes de 1787, 88, 89, 90, et 91 dans cette colonie, 92 et 93 à l'armée des Alpes; capit-adjud.-major à la 75° demi-brigade; après avoir passé par tous les grades inférients, assista au siège de Toulon, et fit avec distinction la campagne d'Italie. Le 26 brum. an 5, à la tête d'une ving-

taine d'Irommes, il contint l'ennemi sur la chaussée du pont d'Arcole, et quoique grièvement blessé, défendit couragensement son poste, et ne se tit emporter que lorsque l'ennemi fot chassé. Le 2 messidor an 7, nomné chef de bataillon sur le champ de bataille, pour s'être distingué à toutes les affaires depuis le commencement de la campagne, notamment à celle de ce jour, où il prit lui même plusieurs officiers et le major du regt. d'Alviary. Major du 64º regit. le 19 avril 1806, et colonel du 63" le 10 fev. 1806, a fait les campagnes de 1806 et 1807 à la grande aimee; colonel major du premier regt. de chasseurs de la garde le 5 avril 1809, s'empara, à la tête de son régt., de la ville d'Uclès (Espagne), défendue par 8,000 hommes, poursuivit l'ennemi, enleva lui-même un drapeau, tua de sa main un officier qui lui avait donné un coup de sabre , et fit mettre bas les armes à 4,000 hommes. Nommé gén. de brig. le 21 juillet 1811, et gen. de div. le 4 août 1813; moutra autant de bravoure que de talent dans les campagnes de 1813 en Saxe, et 14 en France. Elu pendant les cent jours de 1815, membre de la chambre des représentans ; fut compris dans l'ordonnance du roi du 24 juillet 1815, condamné à mort le 19 juillet 1816, et exécuté le 26 du même mois.

(T. 24.) MOUTON (Georges), comte de Lobau, lieut .- gen., ne le 21 fev. 1770. Entré au service pendant la révolution, commanda longtemps, à Montpellier, un régt. d'infanterie, dans lequel il introduisit la discipline la plus severe, et mérita ainsi le grade de gén. de brig. et le choix que sit de lui l'empereur pour son aide-de-camp; a fait les campagnes de 1799 et 1800 en Italie; gen. dediv. le 5 oct. 1807; tit les cam. pagnes de 1808 en Espagne; et recut en 1809, à la snite de la campagne d'Autriche, dans laquelle il avait rendu d'éminens services, le titre de cointe de Lobau. Successivement employé dans la guerre d'Espagne, et dans les campagnes de 1812 et 1813, d'abord contre la Russie, puis coutre l'Europe toute entière, le comte Lobau y acceut sa réputation militaire. Après la bataille de Leipsick, il se réunit à la gar-

uison de Magdebourg, et revint en \* France après la cessation des hostilités. Resté sans activité sous la première restauration des Bourbons, le comte Loban fut nommé, le 2 juin 1815, membre de la chambre des pairs et commandant de la première division militaire. Peudant la campagne, il commandait le 6e corps de l'armée du Nord. Le 18 juin, il obtint d'abord contre les Prussiens d'importans avantages; mais en quelques heures luimême fut fait prisonnier et la plus grande partie de son corps détruit. Compris, après le second retour des Bourbons , dans l'article 2 de l'ordonnance du 24 juillet 1815, le comte Loban est sorti de France en vertu de celle du 17 janv. 1816, et s'est retiré dans le royaume des Pays-Bas. Enfin, il a été autorisé en 1818 à rentrer dans sa patrie. (T. 11, 12, 17, 18, 19, 22 el 24

MOYDIER (Simon), colonel du génie; fit partie de l'armée d'observation, que le prince Eugène organisa ca juin 1813 (Italie). (T. 22.)

MOYEN, marée.-de-logis, se distingua d'une manière particulière en sept. 1798, près de Damanhour (Eg.) dans une expédition contre les Bedonins.

MOYNIER, caporal au 70° régt. de ligne; cité honorablement dans une sortie coutre les Auglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

MOZEL (Jacques), fusilier à la 107° de ligne, né à Faune (Isere), périte 5° jour complémentaire an 7, en chargeant contre un peloton ennemi, dont il fit prisonnier l'officier.

MUIRON, aide-de-camp du gén. Bonaparte, fut tué eu 1796, au passage du pont d'Arcole (Italie). (T. 7.)

MULLER, colonel; fut signalé à Pempereur par le duc de Trévise ponr sa belle conduite à la bataille de la Gébora (Espague, 19 tévrier 1811.) (T. 20.)

MULLER, chef de la 14º demibrigade; fut tué en 1799 dans les combats de Feldkirch (Allemagno). (T. 10.)

MULLER, enseigne de vaissean; fut thé à bord du vaissean des Droits de l'Homme, dans le combut du 8 janvier 1797. (T. 7.)

MULLER, capit. à la 11º demibrigade, fut chargé par le gén. Macdonald, dans la campagne d'Italie en 1798, de défendre le fortin de la ville de Civita-Castellana jusqu'à la dernière extrémité. (T. 9.)

MULLER, sergent au 61° régt. de ligne; est cité dans un ordre du jonr du prince d'Eckmülh, pour la valeur qu'il déploya le 17 février 1814, pen-

dant le siège d'Hambourg.

MULLER (François), gén. de div., né à Sarre-Louis en 1764; entra, ea 1792, sons-lieut. dans un bataillon de Paris, passa à l'état-major de l'armée du Nord, sutfait adj.-gén., gén de brig. et gén. de div. en 1793. Il enfonça plusieurs bataillons autrichiens à la bataille de Jemmapes, et se distingua au siége de Valenciennes. Il commandait une division à l'armée de l'Ouest, lorsque les Vendéens passèrent la Loire pour attaquer Granville. Il les battit aux affaires de Saumur, de Martigni, de Chollet et de Coron. Il fut, à cette dernière, renversé et fonlé aux pieds par un régt. de cavalerie qui le laissa pour mort au milieu de l'ennemi. De retour à l'armée du Nord, il se trouva au siége de Landrecies et à la bataille de Fleurns, se montra avec honneur à l'armée d'Italie, et particulièrement au combat de Suze; il était commandant à Sarre-Louis en l'au 13. (T. 2, 3 et

MULLER (Jacob), chef d'escadron au premier régt. de hussards, né à Porcelette (Moselle) le 11 oct. 1752; entra au service le 1er déc. 1772 au premier régit. de bussards; fut fait sons-lieutenant le 10 mai 1792, et lieut. le 1er nov., même année. Le 8 sept. 1792, aux avant-postes devant Varennes, à l'armée du Nord, avec 50 hommes, il arrêta le régt, de Zienten prussien. Le 5 avril 1793, il fut capit., et servit à l'armée des Alpes sous les ordres du général Kellermann. Eu l'an 4, il était à l'armée d'Italie, et fut nomme chef d'escadron le 16 frimaire. Le 24 pluviose au 5, à l'affaire en avant de Trévise, il se distingua; en l'an 7, il înt envoyé successivement à l'armée de réserve et à celle des Grisons, et servit pendant les années 8 et 9. Il était à l'armée de Bretagne et sit les campagnes des aus 11 et 12. Il est

membre de la lég.-d'honneur depuis le 24 prairial an 12.

MULLER( Léonard), gén. de div. commanda d'abord l'armée des Pyrénees-Occidentales, et ensuite celle des Pyrénées Orientales; repoussa au camp des Sans-culottes, avec peu de troupes, l'attaque de 17,000 Espagnols, s'empara de Bastan, enleva, avec 6,000 hommes, les redoutes de Saint-Mar-ual et d'Iron, défendues par 15,000 ennemis, fit 2,000 prisonniers, prit des magasins immenses, six drapeaux et 200 canons; ce fut aussi sous son commandement que Fontarabie ouvrit ses portes. En l'an 7, il commanda les 6º et 7º divisions de l'armée d'observation; fut ensuite chargé de l'organisation de l'armée du Rhin, dont il recut le commandement provisoire; fut appelé après la journée du 18 brumaire au commandement de la 12º division militaire (Nantes), et plus tard aux fonctions d'inspecteur d'infanterie des 120, 21, et 220 divis. (T. 11 et 15. ) MULOT (Louis), canonnier, obtint une arme d'honneur aux deux com-

tint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801). MULOT (Nicolas), lieutenant au

6° régt. d'artillerie à cheval, compagnie Chaquin; officier d'une gaîté et ét d'une bravoure remarquable; il est mort à Liebstadt, le 10 juin 1807, d'un grain de mitraille dans le cœur.

MUNIER (Jean - Claude - Polycarpe), trompette-major au 8º regide hussards , né à Troyes (Aube) le 5 janv. 1772. Entré au service en janvier 1793, brigadier le 2 floréal au 2, et trompette major le 5 prairial an 3; a fait les campagnes des ans 1793, ans 2 et 3, à l'armée de la Vendée, 4 et 5 au Rhin, 6 et 7 en Helvétie, et 8, à l'armée du Rhin ; blessé au passage du Dannbe en l'an 8. A l'affaire de Dol , le 15 déc. 1793, un chef insurge lui ayant mis le pistolet sous la gorge, en lui défendant de sonner , Munier sonne la charge et reçoit le conp de feu dans la cravatte; il faisait partie des 30 bra-ves qui, à l'affaire de Boxtel, en Hollande, le 2e jour complémentaire au 2. firent mettre bas les armes à trois bataillons bessois.

MURAT (Joachim), grand - duc de Berg, et depuis roi de Naples, né le 25 mars 1768, à la Bastide-Fortu-

nière (Lot). Sous-lient. dans un régt. de chasseurs à cheval le 30 mai 1791; devint aide-de-camp du gén. d'Hurre, et successivement chef d'escadron et colonel du 21º régt. de chasseurs à cheval, avec le titre de premier aide-de-camp de Bonaparte. S'étant distingné dans la campagne d'Italie (1796) par des faits d'armes les plus brillans, fut chargé d'apporter au directoire exécutif 21 drapeaux pris sur les Austro-Sardes; repartit bientot pour l'armée avec le grade de gén. de brig. ; se signala à Roveredo, à Bassano, au combat de Céra, où, à la tête de quelques centaines de chassenrs, il culbuta plusieurs escadrons de cavalerie, à celui de Saint-Georges, où il fut blessé; enfin à celui de la Corona, où il acquit la réputation d'un des généraux les plus distingués de l'armée. Chargé du gouvernement de Rome, il soumit les habitans d'Albano et Castella qui s'étaient révoltés; les batailles de Rivoli, de la l'avorite, et le passage du Tagliamento exécuté par le général Murat à la tête d'une division, sous le feu des batteries autrichiennes, sont des époques qui peuvent être comparées aux faits d'armes les plus glorieux des temps anciens et modernes. Lientenant du général Bonaparte dans l'exnédition d'Egypte, Murat montra beaucoup de valeur à la bataille des Pyramides, acquit la plus grande célébrité dans cette contrée, surtout à Alexandrie ; la gloire presque entière de cette journée lui appartient; il y fut blessé deux fois et y gagna le grade de général de divis. Rentré à Paris avec Bonaparte, il lui rendit les plus éminens services dans la journée du 10 novembre 1799; recut l'année suivante la main de la sœur du premier consul, avec le commandement de la garde consulaire. Il marcha contre l'Autriche en 1800, entra dans Verceil de vive force, culbuta la garnison, s'empara des magasins, passa ensuite la Sesia après avoir culbuté 1,000 hommes de cavalerie qui en défendaient le passage, s'empara de Novarre, franchit le Tésin après un combat sanglant, entra le premier dans Milan, passa ensuite le Po à Nocetto, occupa Plaisance le o join 1800, et s'empara des magasins ammenses de l'ennemi, auque il fit

deux mille prisonniers. Le général Murat commandait la cavalerie à Marengo, contribua puissamment à la victoire, à la suite de laquelle il reçut un sabre d'honneur. L'année suivante, il commanda en chef l'armée d'observation qui se mit en marche pour Ancône; sa seule présence suffit pour obliger les Napolitains à évacuer le château Saint-Ange et tout le territoire de l'Eglise. Il signa, le 18 fév. 1801, l'armistice conclu avec le roi des Deux-Siciles. Gonverneur de Paris, avec le rang de général en chef en 1804; maréchal d'empire le 19 mai; fut elevé au rang de prince le 1er fév. 1805 avec le titre de grand-amiral, et les décorations de grand'aigle de la légion-d'honneur. Dans la campagne de 1805 contre l'Antriche, le prince Murat, chargé du commandement général de la cavalerie, se porta en Bavière au moment de la capitulation d'Ulm, ponrsuivit, avec son activité ordinaire, les corps antrichiens qui se retiraient en Bolième, enleva deux drapeaux, et sit 3,000 prisonniers, forca la division Werneck à mettre bas les armes à Langenau, se porta à Saint-Polten après une sonse d'actions brillantes, se rendit maître de Brunn en Moravie, et mit en déroute, à Hollabrun, un corps russe considérable. Enfin il contriboa éminemment à la victoire d'Austerlitz. Grand-duc de Cleves et de Berg en 1806, l'activité de ses manoeuvres, la rare intrépidité qu'il déployait partout, curent une grande part aux succès remportés à Iéna; il poursuivit ensuite les débris de l'armée prussienne à Stettin, et força le prince de Hohenlohe à capituler. Le grandduc fit 4,000 prisonniers à Friedland le 31 octobre, fit des prodiges de valeue à Eylau, et ponrsuivit l'ennemi dans sa retraite après la victoire de Friedland (14 juin 1807). Général en chef de l'armée d'Espagne, en 1808, il quitta bientôt ce royaume pour se rendre à Naples dont il venait d'être nommé roi; fit capituler les Anglais retranchés dans l'île de Capri, le 4 oct. suivant, pen de temps après son arrivée. Dans les campagnes de Russie, le roi de Naples tua 5 à 6,000 Russes . leur fit 7 à 800 prisonniers, et leur prit 8 pièces de canon au combat d'Os-

trowno; ent une grande part à la bataille de la Moskowa; et l'empereur, en quittant Wilna, lui remit le commandement des debris de l'armée. En 1813, il prit part à la bataille de Leipsick. Rentré dans ses états, il conclut le 11 janvier 1814, avec la cour de de Vienne, un traité d'alliance offensive et défensive, et s'avança sous les murs de Reggio à la tête de l'armée napolitaine, où il eut un premier engagement avec un détachement de l'armée française; il paya comme roi le crime de porter les armes contre une patrie qu'il avait si longtemps et si brillamment défendue; mais on doit dire pour sa justification que la force de son esprit n'égalait pas la grandeur de son conrage. Il fut fusillé à Pizzo en août 1815; c'était un intrépide et un bel homme de guerre (T. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 22 et 23.)

MURON, aide-de-camp du général Girard, se fit remarquer à la bataille d'Ocana le 18 nov. 1809. (T. 19.)

MURPHY (Patrice), colonel, né le 29 sept. 1780 à Wexford en Irlande. Naturalise français par decret du 13 juillet 1811, et ordonnance royale du 23 avril 1817; entra au ser-vice dans le 26° régt. d'infanterie légère le 5 avril 1800, successivement sous-lieutenant , lieut .- aide-de-camp du général Ledru, capitaine, chef de bataillon , adj.-commandant , chef d'état-major et colonel de la légion de Hohenlohe; a feit la campagne des ans 8, 9, 10, 12 et 13 sur les côtes de l'Océan; aussi à la grande armée en Autriche, 1806, et 1807 en Prusse ct Pologue, 1809 en Autriche, 1810 et 1811, au camp de Boulogne, 1812, 1813 et 1814 à la grande armée en Russie, Allemagne et France; a cté blesse à Eylau, au passage du Danube devant Essling le 30 juin 1809, à Znaïm, à l'affaire de Krasnoë et à Champ-Aubert le 10 fevrier 1814. - Chevalier de la légion-d'honneur le 5 mai 1809; officier du même ordre le' 2 sept. 1812, et chevalier de Saint-Louis le 27 nov. 1814. Le colonel Murphy s'est particulièrement distingne à l'attaque de Hausbergen le 9 juillet 1815 où il fut blessé de nouveau.

étant chef d'état-major de la division Albert, corps du général Rapp.

MUSCAR, commandait Ostende en 1798. Il se fit remarquer par la réponse énergique qu'il fit au gén. anglais qui assiégeait cette ville. (T. 8.)

MUSIN, capit., se conduisit avec une distinction particulière, à l'attaque de l'île d'Holm en 1807, (Allemagne). (T. 17.)

MUSKEIN, capit. de vaisseau, né à Anvers, fi exécuter des bateaux d'une nouvelle construction, et fut chargéen 1798 de l'attaque des îles do St.-Marcouf avec ces nouveaux bateaux. (T. 8.)

MUSNIER-LA-CONVERSERIE (le comte, Louis-François-Félix), gen. de div., né le 18 janvier 1766; entra au service au commencement de la révolution, devint adjud.-gén. cn 1796, et fut employe à l'armée du Nord ; gén. de brig. , il sit partie de l'armée de réserve en 1800, et se trouva à la bataille de Marengo : nommé en 1803 au commandement provisoire de la 15º div. militaire à Rouen, il fut décoré à cette époque du titre de commandant de la lég.-d'honn., et nomme gén. de div. le 1° fév. 1805. Passa en Espague en 1808; fit la campague de 1809 avec distinction et se tronva ausocond siège de Sarragosse, et fut nommégrand-officier de la lég. d'honn. Le 23 avril 1811, il repoussa le corps ennemi qui voulait faire lever le siège de Lérida; à la fin de mai, il se presenta sous les murs de Mequinenza, et contribua beaucoup à sa reddition. Vainqueur du gén. espagnol Bassecour le 26 nov. 1811, il enleva les camps de Manissès et de Questa, et prit part en juin 1813, à la levée du siège de Taragone. Rentré en France, il fut pourvu du commandement de Besancon à la sin de déc., passa à Lyon peu de temps après, pour y commander l'armée active, et montra beaucoup d'activité pendant le reste de cette campagne; chev. de St.-Louis, inspecteurgén. d'inf. et comte le 31 déc. 1814, il était en join 1815, inspect.-gén. des 10 et 11 divisions , et fut mis à la retraite par ordonnance du 4 sept. même aunée. (T. 9, 13, 18, 19, 20, 22 et 23. )

MUSNIER, capit., reçut la décoration de la lég. d'honn., pour prix de sa belle conduite au combat de Vals (Espagne ) ep janv. 1811. (T. 20.)

MUTELE, adjud.-gén., a fait la campagne de 1795, à l'armée des Pyrénées-occidentales ; était particulièrement attaché au gén. Kléber, dans la campagne de 1796 en Allemagne.

(T. 4 et 6) MUYEAU, lient., mérita les éloges du gen. Dessaix, dans son rapport sur les dernières opérations de l'armée française dite des Alpes en juilt. 1815.

(T. 24.) MYLIUS (Ferdinand - Fréderic -Henri ) , lient .- col. , membre de la lég .d'honn., ne à Louisbourg le 6 février 1784, naturalisé Français le 13 sept. 1815. Entré au service dans la légion belge le 22 sept. 1792; a fait toutes les campagnes de l'an 8 à 1815; a été blessé à Iéna, à Gyon (Asturies), et à Vittoria le 21 juin 1813.

## N

NAGLE, col., s'est fait remarquer d'une manière toute particulière les 25 et 26 juin 1809, au combat de Gratz; devenu gén. de brig., il fit la campagne de 1812 en Russie. (T. 19 et 21.)

NALECHE, gén. de brig., a fait la campagne de 1795 en Allemagne, le 17 dec. même année, il força les Antrichiens d'évacuer Scheffweiler.

(T. 5.)

NANSOUTY (le comte de, Etienne-Marie-Antoine-Champion), gén., né à Bordeaux le 30 mai 1768; entra au service en 1783, au régt. de Bourgogne cavalerie, en qualité de s.-lient.; lieut. en 1785; capit. en 1788; lieut.-col. au 9e régt. de cavalerie le 5 mars 1792, et devenn gen. de brigade, participa en l'an 8, aux succès de l'armée du Rhin; seconda le gén. Ney, dans les differentes attaques que ce gén. fit faire depuis Seltz jusqu'à Mayence; se distingua au combat de Stockach; contribua au succès de la bataille d'Engen; déploya de grands talens militaire à la tête d'one brig. de cavalerie, à la bataille de Moëskirch le 15 floréal; repoussa le prince Reuss le 24 prairial, et prit part à toutes les affaires qui assurcrent la gloire de l'armée du Rhin ; gén. de div. le 24 mars 1803; employe à l'armée d'Allemagne en 1805, commandait le corps des cuirassiers au combat de Wertingen; contribua beaucoup aux premiers succès de cette campagne; se distingua à Austerlitz; et fut nommé grand-offic. de la lég.-d'honn.; à la tête des carabiniers et des cuirassiers dans la campagne de 1806 contre les Prussiens, il fit des prodiges de valeur à Eylau et

à Friedland; on le revit encore en 1809, aux batailles d'Essling et de Wagram exécuter les plus belles charges, et décider souveut la victoire. Nommé en 1812, col.-gén. des dragons, il se fit plusieurs fois remarquer, rendit les plus grands services, en 1813 et 1814, à Dresde, à Wachau, à Leipzick, à Hanau, à Champ-Aubert, à Montmirail, à Craone, et mérita la réputation d'un des généranx de cavalerie les plus distingués de l'armée française. Il est mort à Paris le 12 fev. 1815, lienten. des mousquetaires de la garde du roi. (T. 7, 12, 13, 15, 17, 19 21, 22 et 23.

NANTOUILLET (le comte, Alexandre-Marie-Charles Halmand de), lieut.-gén., premier écuyer du duc de Berri; a passé hors de France tout le temps de l'absence des Bourbons. Revenu avec le roi, il suivit le duc de Berri, et fut attaché à son état-major à Alost, lors du retour de Napoléon. Il obtint le titre d'offic. de la lég.-d'honn. pendant les cent jours, et fut nommé grand'eroix de St.-Louis le 3 mai

1816. (T. 24.) NAPOLEON, empereur, a gagné les batailles d'Austerlitz, d'Iena, d'Eylau, de Friedland, d'Heilsberg, de Somo-Sierra, de Madrid, d'Abensberg, d'Eckmühl, de Tann, d'Essling, d'Enzersdorf, de Wagram, de Smolensk, de Moskou, de la Moscowa, de Maloïaroslavetz, de Bantzen, de Lutzen, de Wurtchen, de Dresde, de Bichosswerda, de Hanau, de Brienne, de St.-Dizier, de Champ-Aubert, de Chateau-Thierry, de Janvilliers, de

Mery-sur-Seine, de Montereau, de Montmirail, de Nangis, de Sezaune, de Bery-au-Bac, de Craone, de Reims, de St.-Dizier, de Charleroy et de Ligny; il est mort à Ste.-Hélène le 5 mai à 6 heures moins 10 minutes du soir. Voyez BONAPARTE, pour le commencement de l'article, et tous les volumes depuis le 15°.

NAPPER-TANDY, Irlandais, chef de brig. au service de la république, a fait partie de la seconde expédition d'Ir-

laude en 1799. (T. 10.)

NARBONNE (le comte, Louis de), gén., ne le 24 sept. 1756; entra au service en qualite de commandant du régt. de Piémont infanterie; nommé en 1789 colonel de la garde nationale de Besançon, devint bientôt après maréchal-de-co-up; ministre de la guerre le 7 déc. 1791, en perdit le portefeuille le 9 mars suivant, et fnt employé à l'armée du centre en qualité de maréc.de-camp; gén. de div., fit la campagne de 1809 contre l'Autriche; commanda la place de Raab en Hongrie, et tous les comitats voisins; fut envoyé à Munich en 1810, et à son retour devint aidede-camp de Napoléon, qui le chargea de plusieurs négociations importantes; il obtint ensuite le commandement de la place de Torgau sur l'Elbe, où il mournt des suites d'une chute de cheval le 17 nov. 1813. (T. 19, 21 et 22.)

NATUREL (Jean - Charles - Au guste), capit. du 95° de ligne, né à Oinville ( Scine-et-Oise ): Moeskirch , Hohinlenden , Salzbourg , Austerlitz , Iéna, Friedland, les passages du Rhin, du Danube et de l'Elbe, furent pour lui antant d'occasions de se signaler. Le 25 sept. 1799, Naturel, simple soldat alors, soutint avec une poignée d'hommes la retraite de sa demi-brig.; suivi de quelques camarades, il tint tête à une colonne russe : le 19 juin 1800 il fut du nombre des nageurs qui traverserent le Danube près de Blintheim, et s'élança le premier dans une redoute placée sur la rive opposée, et sabra les canonniers sur leurs pièces.

NAUDRIN , voltigenr au 61° régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl, pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant te siège d'Hambourg.

NAVAILLES, chef de bat. au 55° de ligne; mourut à Campillas en defendant un poste qui lui était coulié avec 180 hommes; en prenant position il demanda si c'était bien là qu'il devait rester; sur la réponse affirmative, il dit : « Allez assurer le colonel que je resterai, m'entendez-vous? que je res-

NAVELET, gén. d'artillerie, se sit remarquer les 11 et 12 mai 1809, au bombardement de Vienne ; il est moit

de maladie en 1810. (T. 19.)

NAVERRES (François-Marie), adjud.-command., offic. de la legiond'hon. , né à Larrente (Hautes-Pyrénées); soldat au 5º régt. d'inf. le 15 avril 1779; passa en Amérique à la fin de 1784, dans les dragons du Nord de Ste.-Lucie; commandait en 1793 le fort Bourbon, où il sut obligé de capituler après une belle défense contre les Anglais; capit. à la 54° demi-brig. le 18 brum. an 3, époque de son retour en France, fit les campagnes des ans 3 et 4 à l'armée de Rhin-et-Moselle ; fut ensuite employé à celles d'Angleterre, de Batavie et de l'Ouest, en qualité de chef de bat.; et attaqué près de Montaign avec des forces inférieures, il fit 100 prisonniers dont 5 de sa main. Adjoint à l'état-major de l'armée de St.-Domingne en l'an 10, il contribua à pacifier cette colonie, y devint chef de brig. et fut nommé à son rerour, adjud .- command. chef de l'état-maj. de la 24º div. militaire.

NAZ, aide-de-camp, mérita les éloges du gén. Dessaix dans son rapport au gén. comte Marchand, sur les combat de St.-Julien-sous-Genève le

NAZE (Nicolas), canonnier an 7° régt. d'artillerie à cheval, membre de la lég.-d'honn., né dans le dépt. de l'Oise. Voyez MASCLET.

NEGRE, lieut.-gén. du corps royal d'artillerie; a fait la campagne de 1800 en Allemagne, en qualité de capit. de pontonniers, et il s'est distingué particulièrement an passage de l'Inn, le o déc. même année; a fait la campague

de France de 1815. (T. 13 et 24.) NEMPDE, maréc.-de-camp, se distingua le 5 oct. 1808, à la prise de l'île de Caprée: il n'était alors que capit. du génie. (T. 19.)

NERI, col., battit complétement l'ennemi aux affaires d'Edolo et sie Ponte-di-Legno (Italie), en dec. 1813.

(T. 22.) NERIN (Claude), colonel du 64° régt. de ligne, né à Lvon (Rhône) le 30 juillet 1 756; entra au service au 24° regt. le 31 août 1775; fit les campagnes de 1781 et 1782 sur les côtes de Bretagne, fot fait s .- lieut. le 12 janvier 1792; lient le 16 juin , adjud.-maj. le 18 oct., et capit. le 21 nov.; s'est trouvé aux prises des villes de Menin et Conrtrai, à la bataille du 20 sept. contre les Prussiens, dans les plaines de la Champagne, à l'affaire de Neresheimet an blocus des lignes de Weissembourg, où il fut blessé. Chef du 1er hat. du 24° régt. le 22 fév., à la tête de l'avantgarde de l'armée de Rhin-et Moselle, il battit complétement l'ennemi; fit les campagnes des ans 3, 4 et 5 à l'armée dn Rhin; chef de brig., le 21 brum. an 4, il se distingua à la bataille de Frankendal, où il fut blessé. Le 10 thermid. an 4, il battit l'ennemi à la bataille d'Offernbourg, et fut blessé d'un éclat de pierre à la jambe gauche an siége de Kelli; se trouva aux prises de Soleure et de Berne, et passa ensuite à l'armée d'Italie , le 7 frim. an 7. A la cascade de Terny en Romanie, avec 1,500 hommes de sa demi-brigade et 4 compagnies de la 64°, il combattit 6,000 Napolitains , leur enleva 17 pieces de canon, 20 caissons, le tresor du régt. Royal-italien, tna 300 hommes, fit 450 prisonniers, et mit le reste de la colonne en déroute. Il fit ensuite les campagnes de Rome et de Naples, se trouva à la bataille de la Trébia et fut employé an blocus de Gênes. Pendant les années 9 et 10, il était passé à l'armée d'observation du Midi, dans les Abruzes; le 12 vendém. au 12, il fut nommé colonel du 64º régt., et fut employé à l'armée d'Angleterre. Il est officier de la légion-d'honneur. (T. 10.)

NESSRODE, gen.; commandait, en 1793, une partie de la garnison du Quesnoy, avec laquelle il attaqua avec

Succès Jalain. (T. 1.) NETHERWOOLD, chefde bataillon d'état-major, Snerlois d'origine; officier d'une hante distinction ; mérita les éloges de Murat dans son rapport ant les comhats de Mit-Kramer (Egyp.)

1708 : continua à se faire remarquer en 1799, où il fut fait chef de brigade; avait été premier aide-de-camp du gén. Menon, et commandait alors la garde du capitaine-général ; fut blessé moitellement en 1803, à l'assaut du Petit-Goave, au Port-au-Prince. (T. 9, 10 et 14.)

NEU, gén.; servait en 1796, à l'armée de Sambre-et-Meuse, dans le même temps où la patrie perdit le jeune et brave Marceau. (T. 7.)

NEU-HAUS-MAISONNEUVE, général de division, grand-officier de la légion-d'honneur, commandant d'armes à Bitche, né à Laudau, le 29 septembre 1757; entra volontaire au régt. de Champagne infanterie en 1775; fut embarqué pour les Grandes-Indes en 1779, et s'est tronvé à tous les combats et sièges qui enrent hen dans cette partie dn monde. Le 3 sept. 1792, il perdit le bras gauche à cette joninée où le Héros sontint seul un combat de hnit henres contre donze vaisseaux anglais ; malgré cette perte, il était inébranlable à son poste, lorsqu'un second boulet lui fracassa la jambe gauche. A son retour, il fut presenté an roi, qui, le 23 mai 1786, lui accorda une pension et le plaça sous-contrôleur de l'hôpital de Sarre-Louis ; sous-lieut. dans les troupes provinciales de Metz en 1790; lieutenant-colonel da 2ª bataillon des volontaires de la Moselle en 1791; se distingua dans plusieurs occasions, et particulierement à l'affaire de Neukirch; fut nommé général de brigade à l'armée des Ardennes; eut l'avantage, aux journées des 30 août, 1, 2 et 3 sept., de repousser l'ennemi; et le gouvernement, satisfuit de sa conduite, le nomma le 2 sept. 1793, gén. de div.; contribua au deblocus de Manbeuge, reçut le commandement supérieur de l'arrondissement de Bitche, et après la journée da 18 brum., il fut nommé commandant d'armes de cette place.

NEVEU, capitaine du 88° régt. d'infanterie de ligne; se fit remarquer d'une manière particulière, par sa belle retraite vers Mérida (Esp.), en dec. 1811. (T. 20.)

NEUILLY, gén. ; servait en 1793 dans la Belgique, et se trouva à la prise et reprise de Tirlemont, le 15. mars 1793, à la bataille de Neerwinden, le 16 du même mois, et au combat de Pellenberg, le 22. (T. 1.)

NEUWINGER, gén., a fait la campagne de 1792 en Allemagne; a assisté à la prise de Spire, le 30 sept. même année, à la prise de Worms, le 4 oct., à la prise de Francfort-sur-le-Mein, le 23 du même mois. Il fut fait prisonnier au combat de Bingen, le 28 mars 1793. (T. 1.)

NEVEUX, chef de bat., commandait un bat. de grenadiers de Seine-et-Oise en juillet 1815, lors du siége de Landrecy: il se su remarquer dans plu-

sienrs occasions. NEY (Michel), duc d'Elchingen, prince de la Moskwa, maréchal de France, naquit à Sarre-Louis (Lorraine) le 10 janvier 1769; entra fort jeune au service comme simple hussard dans le régt. de Colonel-général. Après avoir passé par tous les grades inferienrs, capit. en 1794, il fut remarqué par Kléber, qui le fit nommer adjudant-général chef d'escadron, l'employa près de lui et lui consia plusieurs missions de partisan dont il s'acquitta toujours avec le plus grand succès. En 1796, n'étant encore qu'adjudant-général, il déploya à l'armée de Sambreet-Meuse, et notamment le 4 juin, au combat d'Altenkirchen, une rare intrépidité et des talens militaires supérieurs. Le 9 juillet, il ne se fit pas moins remarquer à Obermersch , le 26 à Wurzbonrg, où il pénétra avec le général Championnet, et le 8 août, à Forcheim. Ce fut dans le même mois, qu'après avoir soutenn sur la Rednitz le combat le plus glorieux, il fut élevé au grade de gén. de brig. sur le champ de bataille; il s'empara ensuite du fort de Rothembourg; contribua beaucoup à la victoire , près de Neuwied , sur les Autrichiens , qu'il enfonça à la tête de la cavalerie; le 16, après un combat très-vif, il délogea l'ennemi de Diersdorff'; son cheval s'étant abattu pres de Giessen, au moment où, ainsi que celà lui arrivait sans cesse, il s'exposait comme un simple soldat pour sauver une pièce d'artillerie volante, il fut fait prisonnier par les Autrichiens, et bientôt relâché sur sa parole. Général de division en l'an 4, servit, en 1799, en cette qualité à l'armée du Rhin;

batsit à Francfort un corps autrichien, s'empara de Manheim, et opera une diversion qui devint une des principales causes du gain de la bataille de Zurich. En 1802, sons les ordres du général Morean, il se distingua à Kilmuntz, à Ingolstadt et à la bataille de Hohenlemlen. En octobre 1802, il fut envoyé ministre plénipotentiaire auprès de la république helvétique, commanda ensuite l'armée de Compiègne, et passa de là au camp de Boulogne. Le 19 mai 1804, maréchal d'empire; en sept., même année, grand-officier de la legion-d'honneur, chef de la 7º cohorte, et grand'aigle de la légion. A la reprise des hostilités avec l'Autriche, en sept. 1805, il contribua par ses éminens services au succès de la bataille d'Elchingen. Détaché avec un corps de 30,000 hommes sur la droite de la grande armée, après la capitulation d'Ulm, il chassa du Tyrol l'archidne Jean, et après s'être emparé des forts de Scharnitz et de Neustarck, il entra à Inspruck et à Hall, où il trouva des magasins immenses; poursuivit encore l'archiduc, et délit son arrière-garde le 17 nov. au pied du mont Brenner. Il soutint et agrandit sa réputation dans la campagne de Prusse en 1806; fit des prodiges de valeur à Iéna, marcha ensuite sur Magdebourg, qu'il força de capituler au bout de quelques jours; et se surpassa lors des batailles d'Eylau et de Friedland. Appelé en 1808 à commander un corps d'armée en Espagne et en Portugal, son intrépidité ne s'y démentit jamais. Com-mandant du 3° corps en Russie, après s'être couvert d'une gloire immortelle à la bataille de la Moskwa, il fut chargé, au retour de Moscou, du commandement de l'arrière-garde de l'armée, et parvint à en sauver les débris. Sa conduite dans cette circonstance, lui assigne une place parmi les guerriers les plus intrépides. Echappe à mille morts, il vint organiser à l'anau une nouvelle armée, qui, peu de mois après, remporta les victoires de Lutzen, de Bautzen et de Dresde. Chaenne de ces batailles avait été jusqueslà un triomphe personnel pour le duc d'Elchingen , à qui l'empereur venait , en récompense de ses exploits, de conférer le titre de prince de la Moskwa,

lorsqu'enfin le 6 sept., il fut battu par Bulow, et obligé de se retirer sur Torgau. Quelques jours après il marcha sur Dessau, en chassa les Suédois, combattit avec sa valeur accoutumée à Leipsick; et après avoir repassé le Rhin, disputa pied à pied le terrain à l'ennemi, et ne cessa, à Brienne, Montmirail, Craone et Châlons-sur-Marne, de soutenir l'éclat de sa réputation; fut nommé par le roi commandant en chef du corps royal des cuirassiers, dragons, chasseurs, chevau-légers lanciers de France, gouvernent de la 6º divis. militaire et pair de France. Chargé, en juin 1815, du commandement de l'aile ganche de l'armée du Nord, fut compris au accoud rétablissement des Bourbons dans l'act. 1er de l'ordonnance du 24 juillet 1815. Arrêté en Auvergne, il fut conduit à Paris, condamné à mort le 6 déc. 1815 par la chambre des pairs, et fusillé le lendemain Ainsi périt à 46 ans, le héros à qui la plus brave armée de la terre avait donné le nom de brave des braves. (T. 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.)

NEYON (de), lieutenant-colonel; ce fut lui qui resta dans Verdun lors de la prise de cette place, le 2 sept. 1792, pour régler avec le général prussien, comte de Kalkreuth, les art. de

la capitulation. (T. 1.)

NICAISE, lieut. au 82e régt. de ligne, cité avec honneur dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

NICHOLS, gén ; ce fot lai qui soumit la Grenade dans la Guade-

NICLAS, officier an 3° régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour dn prince d'Eckmühl, pour la valeur qu'il montra an combat du 17 fév. 1814 (siege d'Hambourg), où il eut le bras cassé.

NICOLAI, offic., se distingna le 2 oct. 1812 à l'affaire de Dénia (Esp.) NICOLAS, chef d'une division des tronpes insurgées; mort dans la Ven-

déc. (T. 5.)

NICOLAS (Albain ), quartiermaître; obtint one arme d'honnenr aux deux combats d'Algésiras (juillet

NICOLAS (Jean), baron, maréc.

de camp, né à Marbotte (Mense) le 8 dec. 1766; volontaire en 1792, capita dans les éclaireurs de la Mense en 1793; incorporé dans la 9º demi-brig. d'inf. légère en 1794; se trouva à la bataille de Fleurus, au siège de Maëstricht sous les ordres du gén. Kléber; commanda le 3º bataillon de la 9º légère au passage du Rhio à Neuwied sous les ordres du général Jourdan, repoussa l'ennemi jusque dans le fort d'Erenbreishtein, et s'établit au Thal, où il resta employé à bloquer le fort jusqu'à la retraite de l'armee. An second passage du Rhin, sons les ordres du général Hoche, il contribua fortement à enlever les redoutes que l'armée autrichienne avait établies dans la pleine de Neuwied, et à poursuivre l'ennemi jusqu'auprès de Francfort. En l'an 7, il défendit les avant-postes de Kelh; en l'an 8 il passa le mont Saint Bernard sons les ordres du premier consul; marcha jusqu'à Plaisance à la tête de la 3º compagnie de carabiniers de la 9º légère, et fut grièvement blessé de deux coups de biscaien à Marengo, eu il se distingua ; colonel du 61º regt. d'iuf. après avoir servi dans la garde des consuls ; tit la campagne de 1805, et fut, à Austerlitz, nommé commandant de la légion-d'honneur. En octobre 1806, à lena, son regt. enleva un drapeau, trois canons, et sit plus de 6,000 prisonniers. Le colonel y fut atteint de trois coups de fen, et resta parmi les morts. Le lendemain il fut nommé gén. de brig., et reçut le commandement du département des Pyrénées-Orientales en 1807. Passé à l'armée de Catalogne en 1806, il s'empara du château-fort de Figuières. Il fut alors nommé baron; assista ensuite au siège de Gironne, obtint en 1809 le commandement supérient de la citadelle de Barcelonne et des forts qui en dépendent ; bientôt après en fut nommé gouverneur et conserva ce commandement jusqu'en 1813, qu'il rentra en France. En 1814, chevalier de Saint-Louis; admis à la demi-solde, il s'est retiré à Nemonrs (Seine et Marne). (T. 16.)

NICOLE, capit. au 94º régt. de de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Basonne en 1814. NICOLIER, lieut.; fut mentionne

honorablement par le général Desaix dans son rapport sur l'affaire du 8 oct. 1798 au village de Sédiman. ('T. 9.)

NIEGOLEWSKI, lieutenant; fut blessé à Sommo-Sierra près de Madrid, en 1808, dans la charge des chevau-lé gers polonais de la garde commandés

par Krasinski. (T. 18.)

NIELLY ( Joseph Marie ) , contreamiral , né le 9 septemb. 1751 ; était mousse à l'âge de 7 ans, pilotier en 1765, lieu. de frégate en 1778, capit. de vaisseau le 1er janvier 1793, et contre-amiral le 26 brumaire an 2; s'empara du vaisseau anglais l'Alexander dans un combat naval en l'an 2; commanda l'escadre chargée de transporter les troupes destinées à l'expédition d'Irlande sous les ordres du général Hoche; fut nommé, en 1798, commandant d'armes à Lorient, et au mois d'octobre 1804, commandant l'escadre de Rochefort; obtint depnis sa retraite; a été fait en 1814, chev. de S.t-Loins et baron. (T. 3, 5 et 7.)

NIEPORT, capit. de vaisseau; se trouvait à bord de l'Achille en 1805 ; fut atteint d'un coup mortel au combat

de Trafalgar (T. 16.)

NIMEIEWSKI, général polonais; servait en mai 1807, et se trouva au siège de Dantzick. (T. 17).

NOAILLES (le vicomte Louis de), général de brigade; fut en mai 1789, député de la noblesse du bail-lage de Nemours aux états-généraux; se déclara défenseur de la cause nationale, et fut élu président le 26 fév. 1791; se rendit aux armées en mai 1793; commanda la chaîne des avantpostes du camp de Valenciennes, et donna ensuite sa démission. Echappé aux orages révolutionnaires, il reprit du service dans les troupes françaises : passa en Amérique en qualité de gén. de brig. , et fut thé en 1803 dans un combat naval qu'il soutint avec une éclatante valeur contre les Anglais, lors de l'évacuation de Saint-Domingue, et pendant qu'il se rendait à l'île de Caba. (T. 14.)

NOAILLES, capit. de pionniers, mérita les éloges du gén. Dubreton, pour sa conduite au siége du château de Burgos, en 1812. (T. 21.)

NOEL, chef de bat. au 70° régt. de ligne, cité honorablement dans une sortie contre les Auglais pendant le blocus de Bajonne en 1814.

NOEL ( Denis ), matelot; obtint une arme d'honneur aux deux combats

d'Algésiras (juillet 1801).

NOEL-HUARD, adj.-gén.; a fait la campagne de 1800 en Italie, et fut blessé dans une reconnaissance. (T. 12.)

NOEL (Nicolas), colonel, directeur d'artillerie à Baionne, né le 25 janvier 1759 à Sunérot (Vosges), canonnier, le 8 décembre 1776, au régt. de Grenoble artillerie; lieut. en 1791; capitaine en 1793, et légionnaire le 12 thermidor an 12; passé en Amérique en 1777; se trouva en octobre 1779 au siege de la Savanah (en Georgie), en mai à Pensacola, en oct. 1781, à Yorck-Town (en Virginie), en fev. 1782 à l'île de Saint-Christophe. Se distingua par son intrépidité à ces différens engagemens, où il reçut plusieurs blessures; a assiste à neuf combats de mer, dont deux à bord du vaisseau la Ville-de-Paris, sur lequel il fut fait prisonnier le 12 avril 1782. Rentre en France en 1783; passa en 1786 à Saint-Domingue, où il s'est trouvé à dix-sept combats contre les insurgés, et fot fait chevalier de Saint-Louis sur la brèche du fort de Quanaminthe le 9 nov. 1792; fut employé en l'an 2 à l'armée de l'Ouest; se trouva aux affaires de la Châtaigneraye et Chalan; fut à différentes fois chargé du commandement de l'atsenal de construction de Rennes, lorsqu'il était cerne par les chouans; fit partie de l'armée d'Angleterre. Chef d'escadron au premier régiment d'artillerie, il se signala en 1809 au passage de la Piave et à Raab. Cet officiel servait en 1815 dans l'armée royale, et se trouva le 2 avril au combat de Loriol. (T. 24.)

NOGUES (Amoine), maréch -decamp, né le 7 mai 1777; entra an service en 1792, fit les campagues de la révolution , et fut décoré de la croix de la lég.-d'honn. en 1806; passa en Espagne avec le grade d'adjud.-com-mandant, et se distingua, le 3 nov. 1812, au combat de San-Miguel-des-Foi, où il battit les Espagnols; fut fait maréchal de camp en 1813, et chevalier de Saint-Louis en 1814. Il est aujourd'hui à la demi-solde. (T. 1,

13 et 21.)

NOIRCLERC (Joseph), fusilier à la Goo de ligne, ué à Villancourt (Menrthe) ; périt le 11 prairial an 8, en montant des premiers à l'assaut.

NOIREAU, colonel de gendarmerie; commandait en 1815 celle de la 22º division militaire. (T. 24.)

NOIRJEAN, canonnier, dans nn combat sur les hauteurs d'Avesdorff, le 9 décembre 1793, se saisit d'an écouvillon, en frappa et assomma deux cavaliers; il fut mis hors de combat par sept coups de sabre.

NOISEL (Nicolas), caporal à la 17º de ligne, né à Saint-Loup ( Arelennes). Charge par quatre cosaques, ce brave se defendait avec succès , lots-

qu'une balle le renversa.

NOIZET, capit.; mérita les éloges du général Dessolles, pour sa conduite à la bataille de Neuburg, en juin

1800. (T. 13).

NOLIVOS , sons-lient. ; se distingua particulièrement à la tête de cinquante conscrits grenadiers de la garde, en combattant, le 1er décembre 1810, contre une bande de trois cents guérillas montes. (T. 20.)

NORDMAN, colonel; se trouva le 6 nov. 1792 à la bataille de Jem-

mappes. (T. 1.) NORMAND (Emmanuel), Normand (Louis François), brigadiers au 6º regt. de cuirassiers, et Normand ( Charles-Benoît ), grenadier au 28°. regt. d'infanterie de ligne , frères, tons trois nés à Margny-aux-Cerises (Oise ). Le premier , l'un des plus intrépides soldats de son corps, a reçu vingt blessnres, et s'est distingue par vingt actions d'éclat. Le second s'est signalé par de nombreux exploits ; le troisième montra partout un courage à toute épreuve, notamment pendant la retraite d'Espagne, où il recut dans un seul combat cinq coups de fen.

NORMAND (Jean-Dominique) . né à Margny-aux-Cerises (Oise), capit. an 6e de cuirassiers. Le 3 dec. 1799, facilità la retraite de son régt. en mettant en déronte un regt. de cuirassiers antrichiens. Le 3 octobre 1794, il avait déjà sauvé le sous-lient. Vadurel, qui était sur le point d'être pris.

NORTIER (Charles-Francois), capitaine au 33e régt. de ligne, chevalier de la légion-d'honneur, né à Pa-

ris ( Seine ); soldat en 1781, reent sur le champ de bataille, dans les premières guerres de la révolution, les grades de lieutenant et de capitaine. Le 10 avril 1797, étant allé à la déconverte sur une montagne près de Bolzano, suivi de quinze soldats, il culbuta un poste de cinquante hommes retranchés derrière un rocher, et les força à mettre bas les armes.

NOTAIRE (Charles-Alexandre ), aspir.-canonn. de marine; recut une arme d'honneur, ponr sa conduite aux

deux combats d'Algésiras, juillet 1801. NOUGAREDE (Jean), lieut. au 63º de ligne, né à Nîmes (Gard); se distingua au siège de Roses par sa brayoure et son désintéressement.

NOURY, chef d'escadron au 16e regt. de dragons; fit briller ses talens militaires à l'affaire de Baza, en imposa à l'ennemi par ses manœuvres, et contribua en grande partie au succès de cette journee. Il estanjourd'hui lieut .colonel des dragons de la garde.

NOURY (le baron Henry Marie) général de divis. d'artillerie, né le 6 novembre 1771 ; était major au 5e régiment d'artillerie dans la campagne de 1806. Nommé colonel après la bataille d'Ansterlitz, où il s'était distingué, il sit en cette qualité les campagnes de 1806 et 1807, et fut blessé à Ostrolenka. Général de brigade après la prise de Sugolle, il commanda l'artillerie de Vienne dans la camp. de Wagram ; il passa en Espagne, y dirigea l'artillerie au siège de Figuières; repassa en Allemagne en 1813, se trouva aux batailles de Dresde, de Leipsick et d'Hanau, à la suite desquelles il fut fait général de division, et fut charge, à la fin de cette année, de mettre en état de défense les places fontières du nord de la France. Le roi le nomma en 1814 chev. de St.-Louis et commandant de la légiond'honneur. En juin 1815, il commandait l'artillerie du 6e corps de l'armée du Nord; et dans le mois de juillet suivant, il concourut au licenciement de l'artillerie de l'ancienne garde. Il est aujourd'hui l'un des inspecteurs-genéraux composant le comité central d'artillerie. (T. 17 et 20.)

NOUVION, général; se battit au combat de Fontenay le 16 mai 1793,

et se trouva à la prise de cette ville le 25 du même mois. (T. 1.)

NOVEL, chef de bat., l'an des aides-de-camp do général Menou; a fait la campagne d'Egypte. (T. 14.)

NOYER, sergent de mineurs; se distingua très-particulièrement en 1807 au siège de Dantzick. (T. 17.). NUGUES-SAINT-CYR, gén. de

brig., chef d'état-major du gén. Suchet ; seconda vaillamment ce général dans ses diverses opérations à l'armee d'Espagne. (T. 19 et 20.)

NUSSBAAME, pontonnier; montra un grand courage en contribuant à procurer l'évasion des prisonniers français des pontons de la rade de Cadix. (T. 20.)

О

OBRISSOT, chef de bataillon; se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé. (T. 15.)

ODIOT, chef de bataillon de la garde nationale ; a fait la campague de France de 1814. (T. 23.)

ODIOT, lient. d'artillerie ; désendit vaillamment la batterie qu'il commandait sur les hauteurs d'Aversdorff. contre un escadron autrichien qu'il mit en fuite.

OFFENSTEIN (le baron, Francois-Joseph), gen. de brig., officier de la légion-d'honneur, et du mérite militaire de Bavière, ne à Erstrein ( Rhin ). Il était entré au service à 17 ans. En 1789 il était major de la garde nationale à Erstein. Bientôt après il fut fait général de brigade. A Sarre-Louis, ce général, avec quelques détachemens, mit les Autrichiens en deroute. A Pelingen, il monta à l'assaut sur une montagne, s'empara de trois redoutes défendues avec acharnement; se signala au siége de Luxembourg en 1795, au premier passage do Rhin, à Kehl, à la bataille de Renchem, au combat de Rastadt, à celui de Balheim, où, avec quiuze chasseurs il prit 400 Autrichiens. Les affaires de Dittengen, Morsheim, la bataille d'Ingolstadt, le combat de Grisenfeld, celai de Biberach , où il enleva plusieurs pièces de canon et fit 400 prisonniers, ajouterent à sa renommée. Il fut choisi par les généraux Desaix et Sainte-Suzanne sur toute l'armée au siège de Kehl, pour chasser l'ennemi de la redonte dite du cimetière, dont il s'était emparé ; il fut appelé , en 1809, par l'empereur, au commandement du département de la Haute-Marne, où il a mérité l'estime des habitans,

OLETTA, capitaine de marine . né eu Corse; ctait dans le port de Toulon au moment où cette ville ouvrit ses portes aux Anglais. Indigne, il traversa la flotte combinée, et fut porter à l'armée d'Italie la nouvelle de cette trahison. Le 18 novembre 1793, poursuivi par une frégate anglaise, après avoir fait une capture importante, fut tué en relevant le pavillon qu'un boulet avait renveisé.

OLIVIER (Jean), général de div., né à Strasbourg (Bas-Rhin) le 25 dé-cembre 1765. Entra au service à l'époque de la révolution dans le 35° régiment d'infanterie. Après avoir obtenu successivement tous les grades inférieurs, fut nommé capitaine en 1791, chef de bataillon en 1792, et géneral de brigade en 1793. En l'an 4, il servait à l'armée de Sambre-et-Meuse. Au passage de la Lahn, à la tête de deux escadrons, il culbuta l'arrièregarde ennemie, et fit 130 prisonniers. Il mit en fuite l'ennemi au combat de Rauch-Eberach. Après s'être fait remarquer dans plusieurs affaires, il servit en l'an 7 à l'armée de Naples. Dans le mois de floréal, chargé avec le gén. Dohesme, de pénétrer dans les deux Calabres, non soumises, les rebelles furent attaqués et défaits. Le 30, il fue blessé au combat livré près de Plaisance, et quelques jours après, à la bataille de la Trebia , il eut la jambe emportée d'un boulet de canon. En l'an-10, il fut nommé inspecteur en chef anx revues des troupes françaises stationnées dans la république batave, et elevé au grade de général de division ; commanda depuis une partie des troupes de l'armée d'Italie. (T. 6, 7, 8 et 10.)

OLIVIER, capit., adjoint à l'état-

major; a servi à l'armée d'Egypte, et y fut tué en 1799. (T. 10.)

OLIVIER, adjudant-major; ser-vait en 1805 à l'armée d'Allemagne.

(T. 15.)

OLLÍVIER, enseigne de vaisseau; se distingua le 16 août 1805, contre l'Agameninon, vaisseau anglais, ce qui lui merita le grade de lientenant de vaisseau. (T. 16.)

O'MORAN, gén.; commandait dans Daukerque le 9 sept. 1793, lors du siège de cette ville par le duc d'Yorck.

(T. a.)

ORBAN, maréch.-de-logis au 4° de lanciers; reprit, à la bataille du Mont Saint-Jean l'aigle de son régt. que les Auglais avaient enlevée. Une action de courage lui avait valu peu de temps avant la décoration de la légiond'honnenr.

ORDENER, chef de brig. au 10° régt. de chasseurs à cheval, sabra 300 hussards du régt. de Wischer, et leur Ot 80 prisonniers devant Landshut (Allemague) en 1800, à la tête du 300 régt. de dragons, il battit l'ennemi dans la campagne de France de 1814. (T. 13 et 23.

ORDINARI, capit. du génie italien, fut tue en déc. 1811, sous les murs de

Valence (Espagne). (T. 20.) ORDONNEAU (le chevalier, Louis), gén. de brig., command. de la leg -d'honu., ne le 23 juill. 1770; fit les campagnes de la révolution, servait en 1799 à l'armée d'Italie, en qualité d'aide-de-camp, et se fit remarquer; adjud.-command. le 23 juin 1811; envoyé en Espagne, il s'y distingua dans plusieurs occasions, à la levée du siège de Tarragonne, et aux combats du col d'Ordal et de Villa-Franca; rappelé en France, lors de l'invasion des alliés en 1814, il commanda une brig. de l'armée du duc de Castiglione : ce fut lui qui chassa les Autrichiens de Lons-le-Saulnier, où il pénétra après une charge d'avant-garde, et sit 150 prisonniers. Dans la retraite du maréc. Augereau snr Lyon, le gén. Ordonneau tint en échec avec sa brig., les trois divisions autrichiennes qui avaient pris la ronte de Beaujeu. Après le retour du roi, il obtint la croix de St.-Louis, le titre de command. de la lég.-d'honu., et fut anobli par lettres-patentes du mois de janv. 1815. Il commandait à l'île de Rhé en juin 1815, et depuis il a cessé d'être employé. (T. 10 et 23.)

OREILLE, enseigne de vaisseau, signala son courage pendant un oura-

gan (T, 16)
ORLEANS (le duc, Louis-Philippe d'), né le 6 oct. 1773, recut d'abord le nom de duc de Valois, et porta 12 ans après celui de duc de Chartres, prit part aux premières hostilités de l'armée du Nord sous les ordres du gén. Biron, en qualité de colonel du 14º regt. de dragons, assista à l'affaire de Quiévrain, et combattit à Boussu; maréc.-de-camp le 7 mai 1792, com-manda en cette qualité une brigade de cavalerie sous les ordres de Lukner devant Courtrai; et lieuten .- gén. le 1 T sept., commandant la seconde ligne de l'armée de Kellermann à la bataille de Valmy, il contribua beaucoup au succès de cette journée; passa ensuite sous les ordres de Dumourier, battit l'ennemi le 3 nov. à Thulin, contribua à chasser les Autrichiens jusqu'à St.-Ghislain, et eut une grande part à la victoire de Jemmapes. Après cette journée le duc de Chartres commandant l'aile droite de l'armée, combattit à Anderlecht, à Bruxelles, à Varroux et entra dans Liége le 27 nov. 1792. Il fut employé au siége de Maëstricht sous Miranda, commanda le centre de l'armée à Nerwinden, et déploya beaucoup de sangfroid et de courage à Tirlemont. Proscrit, il quitta l'armée le 6 avril 1793, rentra à Paris avec les Bourbons en 1814, et fot nommé col.-génér. des hussards. (T. 1, 2 et 24.)

ORMANCEY, adjud -gén., servait en 1796 à l'armée de Sambre-et-Meuse. (T. 6.)

ORMENCEY, col., se distingua le 2 nov. 1811, en battant les Espagnola dans le royaume de Morcie. (T. 20.)

ORNANO (le comte d'), gén. de div., né à l'île de Corse le 17 janvier 1784. Commanda un bat. des chasseurs corses pendant la campagne de 1805, et fut nommé offic. de la lég.d'honn, après la bataille d'Austerlitz où il se distingua. Commanda ensuite les dragons de la garde dans les campagnes de 1806 et 1807, snivit en Espagne le maréc. Ney, et s'y fit constamment remarquer par des actions d'éclat, en

qualité de colonel du 25° régt. de dragons. Le 26 juin 1809, il passa la Navia, défendue par une nombreuse artillerie, et enleva au combat d'Alba de Tormès quatre pièces de canon, fut alors nommé gén. de brig., et passa en Russie, où il fut cité pour sa conduite à Ostrowno et à Mohilow. Après la bataille de la Moskwa, il fut élevé au grade de gén. de div., et sit en cette qualité les campagnes de Saxe et de Champagne. Il fut décoré de la croix de St.-Louis en 1814, et conservé dans son poste de colonel des dragons de la garde; il s'est retiré en Belgique depuis 1815. (T. 19, 21, 22 et 23.)

ORSENGO (Ferdinand-Martin), chef d'escad., aide-de-camp du gén. Vaufreland, né à Turin le 3 janvier 1776; entra au service à l'âge de 20 ans; capit: au 2º régt, de dragons en l'an 7, il fit la campagne d'Italie et se distingua au combat de Vérone, à ceux de Vicence, de Bassano et à St .-Julien, et fut de l'expedition de la Toscane. Le 18 messid. an 11, aide-decamp du gén. Vaufreland; servit en l'an 12 à l'armée de l'Ouest; fut envoyé le 8 nivôse aux îles de Chausey, où il s'empara du brick anglais le Grappler, et fit prisonnier tout l'équipage. Il est membre de la leg.-d'honn.

ORTIGONI, adjud. - gen., était chargé en 1800 de remettre au génér. Masséna, bloqué dans Gênes, une somme de 900,000 francs pour subvevenir aux pressans besoins de la garnison; cet intelligent officier, après avoir échappé aux croisières ennemies, effectua son versement le 20 mai même

- annee. (T. 12.)

OSTEN ( Pierre-Jacques ), gén. de div. , né à Menin (Lys); s.-lient. au 1er régt. de Namur (chasseurs); capit. en 1790. Recut le commandement de denx bataillons qui furent envoye à l'armée du Nord, où il se distingua dans plusieurs occasions, et fut nommé chef de brig. le 28 fév. 1793. Força le camp du duc d'Yorck, chargea la cavalerie ennenie dans différentes attaques, et au fort de la mêlée, se trouvant engagé dans un combat particulier contre a dragous ennemis, il en tua un et mit l'autre en fuite; placé dans les bois de Vigogne et de Valenciennes, il se soutint contre les attaques des Autrichiens et des Anglais. Gén. de brig., il servait à l'armée commandée par Pichegru, bloqua Condé et Valenciennes et força ces places à se rendre; s'empara des lignes de Hollande, de trois forts et postes retranches, prit 36 bonches à feu, des munitions, etc., et beaucoup de prisonniers; s'empara d'une batterie devaut Gorenn, do village d'Hartinisveld; enleva Dortha, où l'on trouva 600 canons, 20,000 fusils et une quinzaine de bâtimens de transport anglais. Le gén. Osten entra en Zelande; sut employé pendant les années 4, 5 et 6 sous les généraux en chef Morean, Beurnonville, Joubert et Hatry; servit à l'armée de Batavie; fut employé à l'armée d'Hanovre; commanda ensuite la droite du camp de Walcheren, et en 1806, obtint le commandement de Middelbourg; lorsqu'en août 1809, l'île de Walcheren fut envahie par les Anglais, il fut forcé de se rendre. Echappé des prisons d'An-gleterre, il fut employé quelque temps après au commandement de la 32º div. Il a quitté la France depuis 1814. (T. 19.) OSWALD, génér. de brig., com-

mandait sous les ordres du gén. Bonnaud, à l'armée de Sambre-et-Meuse

en 1796. (T. 6.) OTTAVI, adjud.-gén., a fait la campagne de 1800 en Italie, et s'est trouvé au siège de Gênes. (T. 12.)

OTTO, soldat à la 9º demi-brig., mérita des éloges du gén. Reynier, ponr sa belle conduite, à l'attaque du village El-Arich (Egypte), en février

OUDET, col, du 9° régt. d'inf. de ligne, nommé gén. la veille de la bataille de Wagram, fut frappé à mort

dans une embuscade où périrent 22 officiers de son régt. Il mourut le 9 juillet 1809. (T. 19.) OUDINOT (le maréc., Charles-Nicolas), duc de Reggio, né à Barsnr-Ornain le 25 avril 1769. Entra en 1784, dans le régt. de Médoc, et le quitta en 1787. En juillet 1789 le jeune Oudinot monta à cheval avec quelques amis pour réprimer une émeute popnlaire, s'empara de quelques révoltés et les livra à la justice. Chef du 3º hat. des volontaires de la Meuse, il se distingua par la défense du château de

Bitche; en sept. 1792, il poursuivit les Prussiens pendant trois lieues, leur fit 700 prisonniers, et devint colonel du regt. de Picardie, dont il empêcha les officiers d'émigrer. Le 2 juin 1794, attaqué près Morlauter, par 10,000 hommes de troupes ennemies, il se défendit avec son seul regt., depuis 4 heures du matin jusqu'à 2 heures de l'après midi, et parvint à faire sa retraite sans se laisser entamer ; cette action lui valut le grade de gén. de brig. Au mois de juillet suivant, il s'empara de Trèves par une manœuvre hardie; fut attaqué le 26 vendém. an 4, à Neckerau, au milien de la nuit, blessé de cinq coups de sabre, et fait prisonnier : à son retour, Nordlingen, Donawert, et Neubourg tombérent en son ponvoir. Au blocus d'Ingolstadt, attaqué par l'armée de Latour, il se défendit pendant 10 heures contre des forces supérieures, reçut dans cette affaire une balle à la cuisse, trois coups de sabre sur les bras et un sur le cou; mais saus attendre que sa guérison fût parfaite, il rejoignit sa division à Ettenheim, où il chargea, le bras en écharpe, à la tête da 7º régt, de hussards, des 10° et 17º de dragons, et prit un bat. entier. Il ne se distingua pas moins à l'attaque du pont de Manheim; fut employé à l'armée du Danube, combattit glorieusement à Feldkirch le 3 germ., et s'empara quelques jours après de Constance, défendu par le prince de Condé. Gén. de div. le 23 germ. an 7, il contribua puissamment à la victoire de Zurich, y fut blessé d'une balle dans la poitrine, devint chef de l'état-major de l'armée, et continua de ser ir en cette qualité à l'armée d'Italie sous Massena. Pendant le siège de Gênes, il sortit de cette place, et traversa deux fois toute la ligne anglaise, sur un fréle esquif, pour aller communiquer an gen. Suchet les intentions du gén. Masséna, et il continua sons le marée. Brune les fonctions de chef d'état-major : on peut lui attribuer le succès de la bataille du Mincio, où il se couvrit de gloire. Cette victoire fut snivie de la paix qui fut signée à Trévise, et dont il apporta la nouvelle à Paris. Nommé en mars 1805, grandcordon de la lég. -d'hon. ; parti de Boulogne avec 10,000 grenadiers, pour faire la campagne de cette année, traversa la ville de Vienne; se porta sur le pont du Dannbe, qui était miné et défendu par 180 bouches à feu; arracha la mêche des mains d'un canonnier, èt effectua le passage ; sa div. s'empara de la rive opposée, et fit capituler toutes les troupes qui s'y rencontrerent. Il s'était distingué aux combats de VVertingen et d'Armstetten au mois de nov. et fut blesse en poursuivant l'ennemi, après le combat de Juntersdorff; sans attendre sa guérison, il partit pour Austerlitz, où sa div. se couvrit de gloire. En 1806, il prit possession des comtés de Neuchâtel et de Valengeu, pénétra à Berlin, et enstite en Pologue, où il décida la victoire d'Ostrolenka. Nommé comte à cette époque, il reçut une dotation d'un million; le 14 juin suivant, soutint à Friedland avec ses 10,000 grenadiers, le choc de 80,000 Russes, depuis une beure du matin jusqu'à midi; donna ainsi au reste de l'armée le temps d'arriver, et de gagner de concert avec lui, une bataille qui décida la paix de Tilsitt. L'année d'ensuite, il fut nommé gouverneur d'Erfurt; en 1809, il marcha contre l'Autriche à la tête de ses grenadiers, et forma l'avant-garde de l'armée jusqu'à Vienne, où il entra seul avec son état-major avant la capitulation de la place. Le 4 juillet il contribua au succès du combat d'Enzendorff et sit des prodiges de valeur le 6, à la bataille de Wagram, à la suite de laquelle il fut élevé à la dignité de marée. d'empire et créé duc de Reggio. Au commencement de 1810, chargé de prendre possession de la Hollande, après s'être emparé de Berg-op-Zoom, de Bréda, de Bois-le-Duc, d'Uneclu, recut de l'empereur l'ordre d'entrer à Amsterdam, et sut concilier cet ordre avec les égards qu'il devait au roi de Hollande. En preuve de la haute opinion que la Hollande conserve de lui, le roi des Pays-Bas lui a envoyé récemment (1816) le grand cordon de ses ordres. En 1812, le maréc. Oudinot rejoignit l'armée à Monster; prit le commandement du 12e corps, et se rendit à Berlin, dont il fut gouvernent pendant a mois. Il prit part ensuite aux. affaires les plus mémorables de cette campagne et se distingua particulièrementà celle de la Dwina. Le 17 sept. de la même année, il fut blessé dangereusement à l'affaire de Polotsk, prit néanmoins le commandement du 2e corps, combattit à la Bérésina, où il fut blessé de nouveau le 3º jour du passage. En 1813, le corps d'armée qu'il commandait contribua particulièrement à la victoire de Bautzen; fut hattu à Grossbeeren; combattit conjointement avec le maréc. Ney devant Iuterbock, où ils eprouvèrent de grandes pertes : à Leipzick, le maréc. Oudinot commandait deux divisions de la garde, qui se convrirent de gloire; fut charge de l'arrière-garde pendant tonte la retruite; en 1814, il prit le commandement d'an corps d'armée qui se distingua aux affaires de Brienne, de Nangis, de Bar et d'Arcis-sur-Aube. Au retour du roi col.-gén. des grenadiers et chassenrs royaux; il n'accepta aucun commandement pendant les cent jours, et fut nomme an second retour des Bourbons commandant en chef de la garde-nationale parisienne, major-génér. de la garde, pair de France, ministre d'état, gouverneur de la 3º div. et grand'eroix de St.-Louis. (T. 7, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23 et 24.)

OUDINOT, fils de precédent, fet d'abord page de Napoleon; il est aujourd'hui colonel du 4º régt. de hussards, a fait les campagnes de 1810 et 1811 en Portugal. (T. 21.)

OUDOT, chef de bat. an 12° régt. d'inf. légère; a fait avec distinction la campagne de 1807 en Allemagne, et s'est trouvé au siège de Dantzick. (T. 17.)

OUEL (Guillanme), quart.-maître, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801).

OURY (Antoine), fusilier à la 58° demi-brig. de ligne, obtint une arme d'honn. aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801).

OZEL, guide à cheval, s'est distingué à Bassano, et le 2 mars 1797, a su passage de la Piave, où il fut mis hors de combat. Ce brave était un de ceux de son corps qui culbutèrent le avant-postes autrichieus à Arcole.

OZEL (Pierre-Charles), mort dans ses foyers, par suite de blessures reçues au champ d'honneur.

P

PABOU (Guillaume), sous-lieut. de voltigeurs au 44° régiment de ligne, né à Loubens (Haute Garonne), soutint, à la tête de sa compagnie, le 21 mars 1814, à Arcis-sur-Aube, la retraite contre des forces vingt fois supérieures; euvoyé avec le bataillon dont il faisait partie pour défendre le pont, il opposa une résistance hévoique aux efforts des troupes austro-russes, qu'il parvint à empêcher de traverser la rivière.

PACTHOD (le comte Michel-Marie), lieut-gén. d'inf., né à Carouges, près de Genève, le 16 janvier 1764; était auditeur des guerres à l'époque de la révolution. En 1795, il fut nommé gén. de brig., comvandant de l'expédition dirigée contre Toulon; fut les campagnes de 1805, 1806 et 1807; s'y distingua en plusieurs occasions, eutre autres, le 25 janvier 1807, à la bataille de Mohriogen. Passé à l'armée d'Espagne en 1808, il fut général de division sur le champ de bataille, L'année suivante, employé à l'armée d'Italie, il s'empara du fort de Malborghetto, après être entré un des premiers dans les retranchemens ennemis. Contribua le 14 juin à la victoire de Raab, et fut grièvement blessé à celle de Wagiam. En 1813, il eut une part très-active à la prise de Lubeck; fit mettre bas les armes à huit mille Prussiens à Hoyeswerda, le 28 mai, et fut de nouveau blessé à la bataille de Hanau. Le 25 mars 1814, il commandait en chef les troupes qui, au nombre de six mille hommes, combattirent si vaillamment à Fère-Champenoise contre l'armée de Silésie. Il est aujourd'hui inspecteur-general l'infanterie. (T. 13, 16, 17 18, 19, 22 et 23.)

PACZ, général de brigade; fit la campagne de France de 1814. (T. 23.) PAGEOT, général de brig, depuis lieutenant-gén, en retraite; avait servi dans les troupes coloniales, sous les ordres de Toussaint-Louverture; fit partie de l'expédition de Saint-Domingue, et révint en France en 1803, lors de l'évacution de la colonie. (T. 7 et 14.).

PAGNON-DE-LABORIE (Elie Léonard), colonel de la 20° légion de la gendarmerie, ne à Saint-Yrieix (Haute-Vienne) le 14 mai 1747; entra en qualité de dragon au règt. de Condé le 11 juin 1762; lieut. avec commission de capitaine, le 20 août 1780. Chef d'escadron de la gendarmerie, le 12 juin 1791; fit un serviennerie, le 12 juin 1791; fit un serviencie actif à l'armée de l'Ouest, qui lui mérita le grade de chef de brigade inspecteur provisoire le 7 frimaire an 3; membre de la legion-d'honneur le 17

pluviose au 12, et officier le 26 prair. PAILLARD (Auguste), général de brigade, né en Nivernais; entra dans le régt. des gardes en 1775, passa sous-lientenant dans la garde parisienne soldee, et devint lieut. dans le 13º regt. d'infanterie légère. Il avait été fait capitaine, lorsqu'il fut nommé gen. de brig. le 9 octobre 1793. En l'an 2, à la tête d'one division, il battit l'ennemi plusieurs fois, entre autres à Anspach, où il fit 600 prisonniers; il entra le premier dans la ville de Trèves , s'empara du plateau de Montbach, où il battit l'ennemi, lui sit 800 prisonniers et resta devant Mayence pendant tont le blocus. En l'an 5, employé à l'armée du Dannbe, il battit complétement Pennemi à Audelfingnen-sur-la-Tour, et ini tit quinze ceats prisonniers; combattit ensuite à l'armée du Rhin et à celle des Grisons; sous Macdonald. (T. 7 et 10.)

PAILLOT (Jean), caporal à la 97° de ligne, né à Pralons (Côte-d'Or); tué le 4 messidor an 4 en disputant seul aux Russes le passage d'une rivière.

PAINVIN, sous-lieutenant au 8° de ligne. Le 25 janvier 1806, Painvin, slors caporal, aidé de quelquesnns de ses cannarades, arrêta une colonne de deux milles Russes sur la route de Koenigsberg.

PAJOL (le comte Claude-Pierre), licut.-général, né à Besançon (Donbs) le 3 février 1792; entra au service dans

le 82° régt. à l'époque de la révolution. Passé à l'armée du Rhin, il se distingua à la prise de la ville de Spire, où il reçut un coup de basonnette. Dans une sortie qu'il effectua avec 2 compagnies de grenadiers, il enleva une redoute, fit 150 prisonniers, et prit trois pièces de canon. Le 11 avril 1793, il eut le bras gauche cassé par un biscalen. Le 1er prairial an 2, aide de-camp du général Kléber, il se distingua à la bataille de Tressigny le 28 prairial an 2; à celle de Fleurus, an passage de la Roër, et au siège de Maëstricht. Capitaine au 6º bataillon d'infanterie légère le 28 pluviose an 3. Chef d'escadron dans la cavalerie legère, fut blessé au passage de la Lahn à Limbourg, et à l'affaire d'Altenkirchen; fit trois mille prisonniers, et s'empara de 12 pièces de canon. Il se distingua dans la retraite de l'arrière-garde à la bataille d'Ostrath; à Lieptingen, à la tête de deux escadrons, il fit 200 prisonniers. et prit deux pièces de canon ; à Andelfingen, en Snisse, il culbuta quelques escadrons de Barco, et fut fait prisonnier ; bientôt délivré par les siens , il chargea de nouveau l'ennemi et lui sit beaucoup de prisonniers; chef de brig. du 23e regt. de cavalerie, passa le 3 thermidor au 6º régt. de hussards; se distingua à Neubourg. En l'an 9, défendit les gorges du Tyrol , battit l'ennemi et le forca de se retirer; fit à la tête de son régiment les campagnes de 1805, 1806 et 1807, et fut fait gen. de brig. le 1er mars 1807, à la suite de la bataille d'Eylau; il se distingua de nouveau au combat de Glogau le 8 juin. Employé en 1809 contre l'Autriche, et en 1812 contre la Russie, il obtint, pour sa conduite à la bataille de la Moskwa le grade de gén. de div. ; soutint sa réputation devant Dresde, aux combats de Montereau, de Bray, ainsi qu'à Waterloo où il commandait en chef la cavalerie du 1er corps. (T. 17, 21, 23 et 24.)

PAJOT, officier supérieur vendéen; défendait en 1793 le port Saint-Pierre avec la Cathelinière, contre Beysser, général républicain; commandant la division des Marais, il fint tué en 1795 au Grand-Luc. Charette témoigna publiquement les regrets que lui causait la Perte de ce brave officier. (T. 2 et 5.)

PALAU (Isaac), fourrier au 9° régt. de cuirassiers, enleva un drapeau à l'ennemien 1815, à Waterloo. (T. 24).

PALEGRY, chef de bataitlon à la 18º légère, mérita d'être mentionné. dans tons les bulletins de l'armée d'Espague. Il se distingua surtout devant Palisa, et à l'affaire de la Bordetta; cet officier n'est pas décoré de la lég.-d'honn, quoique plusieurs maréchaux et généraux l'aient sollicitée pour loi.

PALICAT, dragon au 12° régit. était du nombre de ceux qui, devant Maubeuge, traversèrent la Sambre à la nage, et le camp ennemi, pour porter à Philippeville des nouvelles de la place.

PALLERON (Lonis), brigadier au 1er régt. de chasseurs, né dans le dépt. du Rhône; tué à Welsteind dans une charge contre les dragons de la Tonr.

PALMAER, aide-de-camp; fit avec distinction la campagne de 1815, sous les ordres du gen. Rapp, sur le Rhin (T. 24.)

PALMAROLLE, gén.; mérita les éloges du genéral Baraguey-d'Hilliers, au combat de Figuières. (T. 20.)

PALMEROL, général de brig.; commandait sous les ordres du général Bonnaud, à l'armée de Sambre-ct-Meuse, en 1796. (T. 6.)

PALOMBINI, chef de brig.; a fait la campagne de 1799 en Italie, et s'est trouvé an siége d'Ancône. Devenu général, il fit partie de l'expédition du général Murat contre le royaume de Naples, en fév. 1801. Passe en Espagne, il fit avec distinction la campagne de 1810; retourna en Italie, en 1813, où il se fit remarquer de nouveau, servait en Italie en qualité de général de division, en 1814. (T. 11, 13, 20, 22 et 23.)

PAMBOUR, chef de brig.; sit partie de l'expédition de St.-Domingue, en 1802, dans laquelle il se distingua en plusients circonstances. (T. 14.)

PANISSON, enseigne de vaisseau, se distingua le 8 janvier 1797, an combat du vaiss. les Droits-de-l'Homme, sur les côtes de France. (T. 7.).

PANNETIER (Claude-Marie-Joseph, conte de Valdotte); maréchalde-camp, né à Pont-de-Vaux (Ain),

le 29 sept. 1769, volontaire au 3° bataillon de son département, lieut. le 6 janv. 1793; fit ses premières camp. à l'armée de la Moselle, pendant les années 1792, 93 et 94 (an 2). Passa à l'armoe d'Italie en l'an 3, et se distingua particulièrement sons les ordres du gén. Jonbert, an col de Campion, où il enleva 7 postes autrichieus. Aide-decamp du gén. Joubert, il donna de nouvelles preuves de bravoure à la bataille de Rivoli le 25 ventose an 5, et fut nommé capit. sur le champ de bataille. Au passage du Lavis, il s'empara d'une redoute, et le lendemain il prit le pont de Neumarck; il continua d'être attaché à l'armée d'Italie , dans les campagnes des années 6, 7, 8 et 9. Le 13 ventôse an 6, il fut nommé chef de bat., et s'étant distingné à la bataille de Novi , il fut fait adjud -gén. le 27 vendémiaire au 8. Le 11 fructid. au 11, il fut élevé au grade de gén. de biig., et plus tard nommé commandant de la lég.-d'honn. Il fut quelque temps employe comme chef de bureau au ministère de la guerre; il passa ensuite en Espagne, prit d'assaut Sorlada, le 3 juillet 1811, se distingua au siége de Valence, au mois de janvier 1812, et contribua au mois de juin 1813, à faire lever aux Anglais le siège de Tarragone ; rentré en France, le gén. Pannetier combattit avec distinction sons les ordres du maréchal Augereau. Il fut nommé chev. de St.-Louis le 8 juillet 1814. Il commandait anz Echelles à l'époque de la bataille de Waterloo. Le général Pannetier est anjourd'hni en disponibilité. (T. 18, 20, 22 et 23.)

PANPRAIS (Francois), fusilier à la 90° de ligne, né à Châtean-Roux (Indre); tué le 10 vendém. au 8, en poursuivant un officier ennemi.

PAPIGNY, capitaine du génie, fut blessé à mort au siège de Tarragone, (Espagne) 1811. (T. 20.)

PAPIN, capit de frégate, commandait la Concorde, lors de la 2º expédition d'Irlande en 1799. (T. 10.)

PAPONT, capit. du génie, aidede-camp du gén. du génic Bettrand; fut tué le 13 mai 1807, au siège de Dantzick. (T. 17.)

PAQUELET, grenadier au 619

régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl, pout la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814,

pendant le siège d'Hambourg.

PARDON, guide à cheval, du nomhre des 12 braves qui, devaut Bassano firent mettre bas les armes à l'arrièregarde autrichienne, composée de deux bataillons de grenadiers croates. A Arcole il était parmi les 25 guides qui poursuivirent les Autrichiens à plus d'une lieue du point d'attaque.

PAREMANT (Pierre-Joseph), brigadier au 2º régt. de chasseurs à cheval, né à Vazennes (Nord); mort le 18 oct. 1793, en défendant un pont à la conservation doquel le sort de ses

camarades était attaché.

PAREN'T (Pierre), s.-lieut. au 23° régiment d'inf. légère, né à Auxerre (Yonne). Le 19 juillet 1799, Parent s'opposa avec sa compagnie au débarquement des Anglais à Porto-Ferrajo, et défendit une position pendant deux jours, sans vivres et sans eau; après avoir tue plusieurs ennemis, il fut renversé d'un coup d'épée que lui porta un officier anglais qui s'était rendu et qu'il n'avait pas voulu désarmer.

PARILÈS, s.-offic., fut mentionné honorablement par le gén. Desaix dans son rapport sur l'affaire du 8 octobre 1798, au village de Sédiman (Egyp). (T. 9.)

PARIS, gén., a fait avec distinction les campagnes de i 810 et 1811, en Espagne. If fut blessé à la bataille de Sagonte. Il se fit encore remarquer dans la campagne de 1813 (Espagne). A fait la campagne de France de 1814 et s'est trouvé le 27 fév. même année, à la bataille d'Orthez. (T. 20, 22 et 23.)

PARISOT (Jacques-Théodore), lieut. de vaissean, né à Paris le 20 mai 1783; fils d'un ancien militaire, il montra dès sa plus tendre enfance d'heurenses dispositions pour les sciences et les lettres, et un goût non moins prononcé pour le métier des armes. Les circonstances où se trouvait la France depuis 1792 ne lui permirent pas de balancer entre les deux carrières qui s'ouvraient à scs espérances; et après avoir passé successiverunt par plusieurs

des grandes écoles nationales, il entra à peine âgé de 15 ans au service de la marine; du grade d'aspirant auquel ses connaissances théoriques lui donnaient droit, il arriva promptement à celui d'offic., et dans un corps où l'avancement fat si peu rapide, il parvint à 28 ans au grade de lieut. de vaisseau, dont il avait le rang depnis 5 ans, ayant été nommé, pendant la guerre de Pologne au conimencement de 1807, capitaine adjud .- maj. d'un bat. de marins. Il prit part à quelques affaires dans la partie de la guerre maritime de la révolution qui précéda le traité d'Amiens. Durant la seconde période de cette guerre, il se fit remarquer dans diverses occasions où la flotte de Boulogne eut à combattre les croisières anglaises. Employé plus tard sur la flotte de l'Escaut, il s'y distingua, d'abord lors de l'expédition tentée par les Anglais en 1809, et ensuite plus particulièrement à l'èoque du siège d'Anvers en 1814. Pendant le bombardement de ce port, il commanda un des principaux bastions de pièces de 18 et de mortiers qui firent un mal prodigieux à l'ennemi. Le gouverneur Carnot lui donna pour récompense le commandement d'un des forts extérieurs de la place. Les événemens politiques de 1814 et de 1815 influèrent puissamment sur son sort. Il fut tout à coup arrêté dans sa carrière militaire à 32 ans, ne s'étant point trouvé compris dans la nouvelle organisation du corps de la marine faite par le vicomte Dobouchage à la fin de 18:5; plus fier qu'affligé d'une disgrace qu'il partageait avec quelques-uns des offic. les plus distingués de son arme, la colture des lettres lui fit bientôt oublier l'injustice qu'on avait cue de le renvoyer sans retraite ni pension. Dans cette circonstance, la connaissance de plusieurs langues étrangères ne lui devint pas moins utile que l'étude approfondie qu'il avait faite de diverses parties de l'art de la guerre. Il a fonrui aux Victoires et Conquêtes des renseignemens importans pour la partie maritime, et il est l'auteur des relations de combats de mer insérées dans les 5e, 7e, 8e 9e, 10e, 16e et 17e tomes de cet ouvrage, les autres ne lui appartiennent pas. Il fut aussi l'un des rédacteurs des Annales des faits et des sciences

militaires. Depuis six aus il a coopéré à la rédaction de divers journaux, et il est actuellement l'un des collaborateurs du Courrier français. (T. 16 et 17.)

PARISOT, serg.: lors de la conquête de l'ile de Cassandria en 1794, après s'être occupé avec heancoup d'ardeur de la construction du pont sur lequel nos troupes devaient passer le canal de Coxysche, il traîna à la nage, d'une rive à l'autre, des bateaux chargés de soldats, et répéta g à 1 o fois, avec un de ses camarades, cette action sublime de dévouement. Son nom fut honorablement mentionné par le gonvernement. (T. 3.)

PARLIER, capit. au 14º régt. de ligne, montra beaucoup de valeur au combat de l'Hôpital en Savoie le 28 juin 18:5. Voyez BUGEAUD, col.

PARME, hussard au 7º régt., fut constamment aux côtés du réprésentant Férand dans une affaire qui eut lieu au blocus de Mayence en 1795. (T. 4.)

PARMENTIER, gén., a fait la campagne de France de 1814, et s'est trouvé au combat de St.-Julien sous Genève le 1et mars même année. (T. 23.)

PARMENTIER, lieut. de la 61e demi-brig.; fut tué dans une action qui eu fien le 12 juillet 1798, près de Rahmanieh (Egypte). (T. 9.)

PARMEN'TIER, maître d'équipage; se distingua au combat naval du 16 mai 1805, et reçut pour prix de sa belle conduite la décoration de la lég.-d'hon. (T. 16.)

PAROT (Pierre), susilier à la 94° d'inf. de ligne, armé seulement de sa baionnette, se désendit le 5 oct. 1799 contre 50 Russes, et sut percé d'un coup de lance, après avoir tué plusieurs de ses autversaires.

PAROUME, chasseur du 2º régt. de la vieille garde; alla au milieu d'un bataillon arracher le fauion d'un guide, à Hanau, et foi l'un des trois soldats avec lesquels le gén. Cambroone somma plusieurs bataillons cunemis de sé rendre.

PARTOUNEAUX (le comte. Louis), lient.-gén., né à Paris le 26 sept. 1772, grenadier au 1es bat. de

Paris en 1791, s.-lient. en 1702 et capit, en avril 1793; se fit remarquer dans les premières guerres de la revolution, et obtint le grade de chef de bat. an siège de Toulon, où il fut blessé sur les retranchemens de la redoute anglaise. Combattit ensuite en Italie; deploya autant de prudence que de valeur à Novi, où il fut blessé et fait prisounier. Lieut.-gén. le 27 août 1803, Partouneaux fut employé à l'armée d'Angleterre, commanda la divis. des grenadiers à l'armée d'Italie sous Masséna, contribua à la défaite du corps autrichien de Roban, s'empara ensuite de Capone, pénétra dans Naples en fev. 1806, et recut quelque temps après le gouvernement des Abruzzes. Le 20 mai 1809, ce gen. obligea les Anglais à lever le siège du fort de Scilla en Calabre, et les força de se rembarquer, après s'être emparé de toute leur artillerie. En 1812, à l'armée de Russie, il commanda une div. sous les ordres du duc de Bellune, et fut fait prisonnier au combat de la Bérésina avec le reste de sa division. Le gén. Partouneaux a eu successivement le gouvernement des 8º et 10º divis. militaires depuis le second retour du roi. (T. 2, 11, 15, 16, 19 et 21.)

PASCAL, lient de grenaliers au régt de Provence, mérita des éloges pour sa conduite à la prise de la redoute dite de Monbach devant Mayence.

PASQUIER (Gensac), caporal à la 5º legère, né dans le départ. de la Gironde. Le 28 thermidor an 7, à la bataille de Novi, ayant reçu une balle dans le bras, il l'arracha, la mit dans son fusil et la renvoya à l'ennemi. Il combattit le reste de la journée. Il mourat à Fontana-Baona.

PASSELAC (Joseph), chef d'esc. et chef de l'état-major de la divis. de réserve de l'armée d'Hanovre, né le 10 nov. 1773 à Peyrolles (Aveyron); entra au service le 1er mai 1792 sous-lieut.; fit les campagues de l'armée du Nord; se trouva aux combats de Ronbaix, Lanoi, et à la défense de Lille pendant toute la durée du siège. Se trouva à la bataille de Hondscoot, aux affaires de Furnes, au siège de Nieuport, aux combats de Courtrai, Menin et de Burick près Vezel; lieut. et adj.

à l'état-major da gén. Vandamme; servit en Hollande. Capit. le 5 nivôse an 5, il fet employé à l'armée du Rhin. et se trouva aux affaires de Kelh. Il fut fait prisonuier par les Anglais : rentre le 16 vendem. an 8, il continua de servir. Le 18 vendém, il fut nommé chef d'escad. En l'an 9 à l'armée gallo - batave en Franconic, il assista aux differens combats près d'Erland. Le 27 fcim., il contribua puissamment au gain de la bataille de Nuremberg. Eu l'an 10 aide-de-camp du général Barbou; en l'an 11, chef de l'état-maj. de la div. du même gén. Il passa en l'an 12 au camp d'Utrecht, et denx mois après , à l'armée d'Hanovre. Il est membre de la leg.-d'honn.

PASSELAC on PASSELAT, chet de bat.; a fait avec distinction les campagnes de 1810 et 1811 en Esp. et se fit remarquer particulièrement, le 25 oct. 1811, à la bataille de Sagonte.

(T. 20.)

PASTIAUX (François), fusilier à la 66e de ligne, né à Bonni (Loire); moit le 2e jour complémentaire an 7, en défendant seule une redoute.

PASTOUREAU, enseigne de vaisseau; se distingua en 1805 à la prise des bricks anglais le Teaser et le Plumber par la flotte devant Granville. (T. 16.)

PATENOTRE, chef d'escadron au e regt. de dragons, offic. de la légiond'honu. Le 8 nov. 1793, l'adjud. gén. Ney lui ordonne de se porter sur la vieille porte de Louvain avec 50 dragons; il part, surprend l'ennemi hors de la place, le charge, l'y fait renirer, enfonce la porte, que les Antrichiensreferment sur enx, et s'empare de la ville avec ses 50 hommes et 15 gendarmes à pied qui s'étaient joints à sa troupe; le 10 fév. 1794, avec 50 hommes, attaqua deux compagnies de grenadiers bollandais, leur enleva deux canons, leur trésor et leur bagage, les poursuivit jusqu'à la Sambre, traversa cette rivière à la nage et les fit prisonniers sur l'autre rive ; en 1795, sons Vérone, à la tête d'un escad, , fondit sur une colonne qui s'emparait de nos blesses, la repoussa et lui reprit denx canons qu'elle venait de nous enlever. Le premier consul, pour récompenser tant de services, lui décerna un sabre d'honn: en présence de l'état-major-géu, le 5 déc. 1802

PATY, lieut., se distingua en Allemague, à l'attaque de l'île d'Holm.

PAUI, , caporal de la 9º demibrig. ; métita les éloges du gén. Reynier , pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Egypte), en fév.

7799. (T. 10.)
PAULET (Louis), tambour à la 69 de ligne, né à Luc (Var); s'est distingué à Jaffa, où il recut des baguettes d'honneur, périt le 9 thermidor an 8, en se signalant de nouveau.

PAULTRE, gen. de brig., a fait la campagne de 1812 en Russie. (T. 21.)

PAYEN, colonel du 7º régim. de lussards, servait en 1796 en Italie, et fut blessé dans les combats de Due-Castelli et de St.-Georges, où il s'était distingué. (T. 7.)

PAZERO, lieut. au 111º régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl, pour la valeor. qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant

le siège d'Hambourg.

PÉCHARD (Jean-Louis), grenadier à la 83° de ligne, né à St.-Eugène (Orne); marcha, lui 4°, sur un peloton de cavalerie; blessé à mort par la mitraille, ces 4 braves refusèrent toute espèce de secours, en engageant leurs camarades à réunir leurs efforts contre l'ennemi.

PECHEUX (le baron, Marc-Nicolas-Louis), lieut.-gén. né le 28 janv. 1760; entra au service en 1792, et obtint un avancement rapide. A l'époque du camp de Boulogne, il était col. du 95e de ligne. Il fit la guerre en Espagne, fut nommé après la bataille de Burgos, commandant de la légiond'honn., et se distingua de nonveau le 10 janv. 1800, au combat de Cuenca : à Occana, il fut blesse. Pechenx passa ensuite en Allemagne avec le grade de gén. de div., et v commanda en 1813. sous le maréc. Davoust, et se fit remarquer an siège d'Hambourg le 17 fév. 1814. Le roi le fit en 1814 chev. de St.-Louis; licencié avec l'armée en 1815. (T. 16, 19, 20, 22 et 24.)

PÉDUCHELLE, gén., servait en 1795 en Allemagne, et se trouva le 7

juin même année au siège et à la prise

de Luxembourg. (T 4.)

PEGOT ( Guillaume-Alexandre-Thomas J, maiec.-de-camp, ne le 7 mars 17733 St.-Gaudens ( Hante Garonne); entra au service le 2 fév. 1790. Il merita le grade d'offic, de la légione d'houn le 29 mai 1806; fit la camp. de 1808 en Espagne, à la tête du rer regt. de ligne napolitain, où il se distingna en prenant d'assant le château de Mongat. Il commanda le 84º régi. de ligne, dans la campague de 1812 en Russie, merita les éloges du genér. Regnier en août 1813 en Italie, chev. de St.-Louis en 1814, le gén. Pégot fut nommé en 1815 commandant de la place de Bordeaux, il y fut chargé au mois d'aont du licenciement de la tronpe de ligne. Il est anjourd'hoi en demi-activité. (T. 18, 21, 22 et 23.)

PEINEL, capit. do 34º régt. d'inf. de ligne, se sit remarquer à la bataille

d'Orcana. (T. 19.)

PELARD, carabinier de la 5º demibrig. légère ; fit la campagne de 1796 en Italie, et se distingua particulièrement au combat de Bassano. Il traversa scul trois pelotons ennemis, tua plusieurs soldats, et fit prisonnier l'offic. commandant. (T. 7.)

PELET ( Jean-Jacques-Germain ), maréchal-de-camp d'état-major, commandant de la lég.-d'honn. (1813), chev. de St.-Louis et du mérite militaire de Bade, né à Toulouse en 1779. Conscrit de 1800; s.-lieut.-ingénieurgéographe à l'armée d'Italie en 1801. Aide-de-camp du maréc. Masséna en 1805; successivement capit., chef de bat., colonel, gén. de brig. en avril 18:3; placé dans la vieille-garde pendant la campagne de Saxe; commandant une brigade de chasseurs vieillegarde, dans les campagnes de 1814 et 1815; fut distingué par Napoléon dans l'ile de Lobau , vis-à-vis Esling , le 2 juillet 1809, pour sa brillante conduite à la tête de 500 voltigeurs dans deux combats, distinction qui lui valut l'admission dans la vieille-garde comme offic.-gén. A fait avec beauconp d'activité toutes les campagnes depnis celle de 1800 en Italie; a été blessé aux batailles de Caldiero . d'Ebersberg , de Krasnoë et de Leipzick. Est aujourd'hui membre et secretaire de la commission de défense du royaume. (T. 21.

PELISSIER (le comte Henri-Felix de ; fut nommé maréchal-de-camp le 4 juin 1814 et chev. de St.-Louis le 27 dec. Il fut mis en arrestation et désarmé, ainsi que son aide-de-camp, par les soldats qu'il commandait à Nîmes en 1815, lors du retour de Napoléon. Au retour du roi, il fut nommé lieut.-gén. et membre de la chambre des députés en 1815. Il a cessé d'en faire partie, et il est toujours en activité de service. (T. 24.)

PELLEGHIN, lieut. au 84° régt. d'inf. de signe; eut une jambe emportée par un boulet, à la bataille de Sacile (Italie) le 16 avril 1809. (T. 19.)

PELLEPORT (le baron, Pierre), né le 28 oct. 1773; fut nommé offic. de la lég.-d'honn. le 2 sept. 1812 et maréc.-de-camp le 12 avril 1813; a fait la campagne de France de 1814 et s'est trouvé le 17 fév. au combat de Montmirail. Il fut blessé le 27 du même mois au combat de Meaux. Il commandait dans le midi sous les ordres du gén. Gilly en avril 1815. Il est anjourd'hui en activité de service. (T. 23.

PELLERIN, capit. auf 118º régt. d'inf. de ligne; se distingua particulierement près de Belmonte et de Miranda (Espagne), le 29 nov. 1810, sous les ordres du gén. de brig. Valletanx; se distingua de nonveau dans la campagne

de 1811. (T. 20.)

PELLETIER, gén., a servi avec distinction dans le Piémont en 1795, et s'est trouvé au combat de San-Bernardo-de-Viosena et du col de Terme: a fait la campagne de 1796 en Italie, et a combattu à la hataille de Castiglione, aux combats de Salo et de Lonato. (T, 4 et 6.)
PELLETIER (Antoine), serg. au

102º régt.; enleva une pièce de canon à l'ennemi le 26 sept. 1799, aux ba-tailles de Zurich et de Constance.

PENHOUT (Jean-Baptiste), soldat. à la 66° demi-brig. d'inf. de ligne, né à Férat (Marne), secondé par deux de ses camarades, il s'empara d'une pièce de canon an siège d'Ypres le 23 mai 1794. Peu d'instans après, se trouvant seul et envelopé de toute part, il fit des prodiges de valeur et préféra mourir à se rendre.

PENNE, maréc.-de-camp, a fait avec distinction la campagne de 1795 en Allemagne, en qualité de capit., se fit remarquer dans la campagne de France de 1814. Commandait en 1815, une brig. de la div. du général Teste. Il fut tué sur les hanteurs de Bierge; c'était un offic. très-distingué. (T. 4, 23 et 24.) PEPIN, colonel, fut mentionné ho-

norablement dans le rapport du maréc. Lannes, sur la bataille d'Espinosa-delos-Monteros en nov. 1808. Devenu gen., il fit avec distinction les camp. de 1810 et 1811 en Espagne. Blessé à mort le 16 mai 1811, à la bataille

d'Albuhera. (T. 18 et 20.) PEQUINOT, serg. au 61° régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour da prince d'Eckmühl, pour sa valeur au combat du 17 fev. 1814 pendant le siege d'Hambourg.

PERALDI, colonel des chasseurs royaux italiens, se distingua le 24 oct. 1812, à la bataille de Maloiaroslawetz.

(Russie). (T. 21.)

PERCY (le baron , Pierre-Franc.); insp.-gen. du service de santé militaire, chirurgien en chef des armées, professeur à la Société de médecine de Paris, et commandant de la lég.-d'honn., né le 28 oct. 1754, à Montagney en Franche-Comté, entra à 21 ans aide chirurgien dans la gendarmerie; a été conronne 16 fois dans les accadémies les plus célèbres de l'Europe, dont il est devenu membre on associé, organisa à l'armée du Rhin un corps mobile de chirurgie militaire qui a rendu de grands services; c'est lui qui, en Espagne, forma presque à ses frais le 1er bat, de soldars d'ambulance. Membre de la chambre des représentans en 1815, il y plaida la cause des soldats malades.

PERDRIX (Louis-François), grenadier à la 60° de ligne, né à Guerboville (Seine-Inférieure); tue le 24 fructidor, dans une tentative qu'il fit pour peneurer dans le camp ennemi,

PERE, caporal au 94e régiment de ligne; cité dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne

PEREMONY, serg. de mineurs, se fit remarquer d'une manière trèsparticulière le 28 fev. 1811, à la prise de Badajoz. (T. 20.),

PERETTE, soldat dans la vieillegarde à cheval, membre de la légiond'honn.; se fit remarquer à Maubeuge et à Sor-le-Château; était du nombre de ceux qui devant Maubeuge, traversèrent la Sambre à la nage et le camp ennemi pour parvenir à Philippeville. Voyez BOURGEOIS, capitaine.

PERIDON, aide-de-camp, a fait la campagne de 1811 en Espagne, et se distingua le 25 oct. de la même année à la bataille de Sagonte. (T. 20.)

PÉRIGNON, officier; fut tué après s'être fait remarquer à la bataille de Friedland ( Pol. ) 1807. (T. 17.)

PÉRIGNON, sergent de la vingtcinquième demi-brigade de ligne, né dans le département de la Meuse. A l'attaque des ouvrages de San-Giacomo (siège de Gênes), se défendit contre trois Autrichiens; tna l'un d'eux et dispersa les autres; le lendemain, avec six grenadiers, il fondit sur un poste de vingt hommes qu'il obligea à prendre la fuite.

PÉRIGNON (le marquis Dominique-Catherine de), mar. de France, né à Grenade en Languedoc, le 31 mai 1754; entra comme sons-lieute-nant dans le corps des grenadiers royanx de Guyenne, et sut aide-de-camp du comte de Preissac. Nommé en 1791 député de la Haute-Garonne à la législature, il quitta ses fonctions civiles pour prendre le commandement d'une légion des Pyrénées-Orientales, En pen de temps il obtint le grade de général de brigade, et devint commandant en chef de cette armée, après la mort de Dugommier. Pendant les campagnes de 1794 et 1795, il remporta différentes victoires, notamment celle de la Jonquière, de Saint-Sébastien, de la Magdelaine, et de Fignières, où le genéral ennemi fut tue. (Ce succès fit tomber en son pouvoir le fort de Figuières, où il trouva neuf mille hommes et 71 pièces de canon ). Enfin le 7 mai 1795, il força l'ennemi dans son camp près de cette dernière ville. En 1799, il fat employé à l'armée d'Italie, où il se distingua: c'était lui qui commandait l'aile ganche de l'armée française à la bataille de Novi ; il fut blessé grièvement et fait prisonnier en essayant, par des et-

forts héroiques , de couvrir la retraite. En mars 1801, il fut nomme senateur, et en 1804 pourvu de la sénatorerie de Bordeaux. Peu de temps après, il fut elevé à la dignité de marechal de . France, et décoré du cordon ronge le 1er février 1805. L'année suivante, gouverneur de Parme et de Plaisance. En 1808, il alla remplacer à Naples le général Jourdan, et prit le commandt. des troupes dans ce royaume. Dans la même année, grand-dignitaire de l'ordre des Deux Siciles. Le maréchal quitta Naples lorsque Murat se déclara contre la France. En 1814, il fut nommé commissaire extraordinaire dans la première division mililitaire et chevalier de Saint-Louis. Au mois de juillet 1815, il fut nommé gouverneur de la 1ere div., commandeur de Saint .- Louis. Il est mort grand' croix de la lég.-d'honn. depuis 1805, grand'eroix de l'ordre de Saint-Louis depuis 1814, et pair de France de la première creation. (T. 1, 2, 4, 10, 11, 15 et 24.)

PÉRIGORD (Edmond de), offic. d'ordonnance; a fait la campagne de 1809 en Allemague; s'est trouvé à la bataille d'Essling; servait en qualité de colonel à la grande armée d'Allemagne, en 1813, et fait fait prisonnier à Borak. (T. 19 et 22.)
PERINET (Nicolas), caporal à la

PERINET (Nicolas), caporal à la 66° de ligne, né à Vanault (Marne). Le denxième jour complémentaire an 7, défendit courageusement la redoute en avant de Neckrau, coupa un pont qui pouvait nuire aux Français, et succomba an moment où il se retirait.

PERNELLE, adjudant-major an 66° régt. de ligne, faisant fonction d'aide-de-camp près le général Maucomble; cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le bloens de Baïonne en 1814.

PERNET (le baron Jean-Charles), colonel d'état-major, premier aide-de-camp du prince de Wagram, chevalier de Saint-Louis, commandant de la légion-d'honneur. Entré au service en août 1792; officier sur le champ de bataille de Modène; a été blessé près de Maobenge, an siège du Quesnoy, au passage de l'Ourthe et à la prise de Gradisca; capitaine sur le champ de bataille; a commandé un parti de cent

hussards pour se porter nuitamment sur les derrières de l'ennemi à Newbrandenbourg et Pentzelin en Poméranie, d'où il est revena victorieux avec cent cinquante prisonniers; a marche à la tête du 12º de ligne pour l'enlèvement du plateau de la tour Newsiedel (division Gudin) à la bataille de Wag am, où il fut nommé offic, de la lég.-d'honn, sur le champ de bataille; commanda après cette journée un parti de cent chevau-légers polonais, pour une expédition importante; entra un des premiers dans la redoute snédoise à Leipsick, où il fut nommé commandant de la leg.-d'honn.; commanda un parti de ceut chasseurs à cheval de la garde, pour passer la Scine à la nage près de Méry, enleva une partie du parc et l'équipage de pont des armées alliées; ce colonel a assisté à 36 batailles et à plus de 40 combats, a fourni quelques matériaux à l'ouv. des Victoires et Conquetes. (T. 15 et 16).

PERNET, canonnier au 5° régt. d'artillerie à cheval; est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmuhl, pour la valeur qu'il déploya le 17 février 1814 pendant le siége d'Hambourg; blessé de cinq coups de feu, il ne voulut pas quitter son poste.

PERNETTI (le baron Joseph-Marie ), lieutenant-général d'artillerie, né le 19 mai 1766 dans le Dauphiné; fit toutes les campagnes de la révolution; servait en 1799 en qualité de chef de bataillon dans son arme, sur les côtes d'Irlande, et parvint successivement au grade de général de division, qu'il obtint le 11 juillet 1807; fit, en cette qualité, les campagnes de cette année en Allemagne ; se distingua au siège de Breslau; er fut créé grand-officier de la légion-d'honneur le 21 juillet 1809; il se sit remarquer de nonveau en 1812 dans la campagne de Russie; il a été nommé chevalier de Saint-Louis en juin 1814. Le général Pernetti est employé à Paris, (T. 10, 17 et 21.)

PERRI, colonel italien; fut tué en déc. 1811, sur le champ de bataille en combattant à la tête de ses braves compatriotes, sons les murs de Valence. (Espagne). (T. 20.)

PERRAUT (Pierre), cavalier au

19º régt., né à Fontaine, canton de Saint-Fargeot (Yonne) le 6 pluviose an 2; moutut en défendant son général

ponrstivi.

PERRÉE (Jean-Baptiste-Emmanuel), contre-amiral, ne à Saint-Valery - sur - Somme en 1762; fut mousse, timonier, pilotier et enseigne de vaisseau en 1786; parcourut les mers du Nord, et de retont de ses longs voyages, fut nomme, au mois de mai 1,793, lieutenaut de vaisseau. En l'an 3, chargé d'une mission à Tunis, il fut ensuite à Bone et à Alger; à son retour, les vaisseaux qu'il commandait firent vingt-cinq prises. Le 17 germinal an 6, capitaine de vaisseau, chef de division; il fut un des marins qui accompagnèrent Bonaparte en Egypte. Arrivé à Alexandrie, il soutint un combat inégal et des plus opiniaures sur le Nil; il y fut blessé, et l'intrepidité qu'il montra à cette affaire lui valut le grade de contre-amiral, et un sabre, dont Bonaparte lui fit présent. A l'époque de l'expedition de Syrie, Perrée, avec une faible division, porta de puissans secours à l'armée qui assiégeait Saint-Jean-d'Acre, et croisa pendant 42 jours sur la côte de Syrie, entre deux divisions ennemies bien supérieures en force. An mois de frimaire an 8, chargé de ravitailler Malte, il détruisit dans sa traversée plusieurs bâtimens cunemis; assailli, le 27 pluviose, par des forces imposantes, il eut la cuisse droite coupée par un houlet ; il expira peu de temps après. Son corps fut inhumé à Syracuse le 2 ventôse. (T. 5, 9 . 10 et 13.)

PERRET (André), gendarme à cheval de la légion-d'élite, né le 27 mai 1766 à Mercurol (Drôme); entré au service le 28 août 1791; a combatu vaillamment comme chasseur à cheval au 11° régiment pendant les campagnes des ans 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Dans différentes rencontres, Perret a montré une bravoure à toute spreuve; il débarrassa le général Maccau des mains de l'ennemi; fit de nombreux prisonniers, et s'empara d'une pièce de canon. Il a été nommé vaembre de la lég.-d'honn, le 13 thereste de la lég.-d'honn, le 13 thereste le la lég.-d'honn, le 13 thereste la lege d'honn, le 13 the

midor an 12.

PERREYMOND, gén.; a fait avec distinction toutes les camp. d'Italie et d'Espagne; dans celle de 1813, en Italie, il s'est trouvé au combat de Caldiero le 15 nov. nême année; se fit remarquer à la bataille du Mincio le 8 fév. 1814, où il commandait une brigade de cavalerie. (T. 22 et 23.)

PERRIER, chef de corps; se distingua dans la journée du 14 fév. 1793, au combat de Sospello (Piémout).

PERRIER, chef de bataillon; se

distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé. (T. 15.)

PERRIN, capitaine de vaisseau; commandait l'aviso le Voltigeur, attaché au général Nielly lors de l'expédition d'Irlande en 1276. (T. 7.)

PERRIN, chef de brigade de la 2° légère; mort à Gènes des suites d'une blessnre qu'il reçut pendant le siége de

cette ville. (T. 12.)

PERRIN, adjudant; se distingua à la défense du pont du Var (Italie) en 1800. (T. 12.)

PERRIN, adjud.-gén.; mérita les éloges du gén. Dessolles à la bataille de Neuburg (juin 1800.) (T. 13.)

PERRIN, capit.; mentionné honorablement à l'attaque de la Basse-Vistule. (T. 17.)

PERRIN, tieut.; mérita les éloges du général Foy en 1810, à l'occupation de Malaga. (T. 20.)

PERRIN, sous-lient.; mérita les éloges du général Dessaix en 1815. (T. 24.)

PERROCHOT (Jacques), soldat à la 87° demi-brig, né à Trojean (Charente-Infèr.). Voyez MAULE.

PERRON (Isidore), quartier-maitre; obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juill. 1801).

PERRUSSEL, chef d'esc. an 16° régt. de dragons; se trouva aux opérations militaires qui eurent lieu au centre et dans le nord de l'Espagne, en 1810. (T. 20.)

PERVERS (Guillanme), fusilier à la 66° de ligne, né à Lignol (Morbihan). Devant Manheim, sommé de se

rendre, il preféra la mort.

PESTRES (Joseph), serg. de grenadiers à la 63° demi-brig. d'inf. de ligne, né à Serres (Hautes-Alpes) le 17 avril 1800, Les grenadiers se repliaient devant l'ennemi et venaient de passer le torrent qui sépare Abissola-Bassa d'Abissola-Halta, lorsque trois trailleurs antrichiens osèrent proposer un defi. Pestres repasse le torrent, tue le premier d'un coup de fusil, le second d'un coup de baïonnette, et emporte le troisièrne à la nage. Ses camarades lui ciient : à l'eau! À l'eau! Non, camarades, leur dit-il, un Frauçais ne noie pas un ennemi après l'avoir désergié.

PETIET (lebaron Augustin-Louis), colonel d'état-major, offic. de la leg.d'honn., chevalier de St.-Louis et de la couronne de fer ; d'abord sous-lieutenant au 10º régt. de hussards; puis capit. aide-de-camp du duc de Dalmatie, chef d'escadron, major, lieut.colonel des lanciers rouges de la garde le 18 mars 1813, attaché à l'état-major-gen. de l'armée le 1er juin 1815; nomné maréchal-de-camp par Napoléon, mais non confirmé par le roi le 5 juillet suivant. A fait les campagnes des ans 8 et 9 à l'armée d'Ita-lie, 12 et 13 aux camps de Baïonne et Saint - Omer, an 14, 1806 et 1807 à la grande armée, 1808, 1809, 1810, 1811 en Espagne, 1813 et 1814 en Saxe et en France, 1815 à Mont-St.-Jean. A Austerlitz, Petiet, alors aide-de camp du maréchal Soult, contribua à la prise de quatre pièces de canon; à Friedland, il coopéra avec sa compagnie, à la prise de 300 chevanx prussiens et de deux pièces de canon. A Badajoz, à la tête de 200 voltigeors, il prit d'assaut le fort de Pardeléras défendo par 400 hommes et 8 pièces de canon. La charge que cet officier executa le 19 fev. 1811, à la Gébora, à la tête de deux escadions du 21º de chasseurs et du 10º de hussards, decida la prise de toute l'infanterie ennemie : il y recut deux graves blessures. Dans la vallée de Toeplitz, le 17 sept. 1813, il s'empara d'une hatterie autrichienne à la tête des lanciers rouges de la garde. Il ne se fit pas moins remarquer à Brienne le 29 janvier 1814, à Nangis, où il s'empara de 12 pièces de canon, et recut deux coups de fen , et aux batailles de Fleurns et de Mont-Saint-Jean en 1815 (T. 20.)

PETIT, gen. de brig. ; fat blessé à

11.

la bataille d'Iéna, le 14 oct. 1806, où il 3'étart distingué; a fait la campague de 1807, en Pologne; ii fut tué dans un engagement qui cut lieu dans le courant de juin 1809, auprès de Presburg. (T. 16, 17, 19.)

PETIT, chef de brigade; se distingua à l'attaque du camp retranché de Pastringo. (T. 10.)

PETIT, colonel; commandait un camp français sut les hanteurs de Liera, en mai 1811, et se trouva au combat sous Fignières (Esp.) le 3 du même mois ; se conduisit avec distinction dans le mois de join, pendant le bicous de Tairagome; se distingua de nouvean, en janvier 1812, ieus de la tentative que firent les Espagnos s pour reprendre cette ville. (T. 20 et 21.)

PETIT, major; servait sons les ordres du gén. Solignac, dans la campagne de 1808 en Pottugal. (T. 18.)

PETIT, chef de batailton de la 79° demi-brigade; fut chargé par le gen. Chabot, d'attaquer le fort de Buttinto, investi par les Turco-Albanais, le 17 octobre 1799. (Hes Ioniennes). (T. 10.)

PETIT, chef de bat.; recut de justes témoignages de satisfaction du gén-Suchet, pour sa conduite aux combats de Maria et Belchite (Esp.) en 1809-(T. 19.)

PETIT, capit. de vaisseau, commandait le Jemmape de 74 cauons en janvier 1805, et faisait partie de l'escadre de Rochefort. (T. 16.)

PETIT, marin, signala son courage pendant un ouragan. (T. 16.)

PETIT (le baron, Jean-Martin), né le 22 juillet 1772, fit la campagne de 1806 contre les Prussiens et les Russes; se dissingua an combat de Czarnovo; génér. de brig. le 28 juin 1813, commandant de la lég.-d'honn. le 26 fév. 1814; fit dans la garde-impériale tonte la campagne de Champagne, et ce fiu lui que Napoléon embrassa lorsqu'il fit ses adieux à sa garde en partant pour l'île d'Elbe. Chevalier de Saint.-Louis le 25 juillet de cette même année, se trouva à Waterloo en qualité de major au 1°7 régt. des grenadiers à pied de la garde. Son régt.

résista à l'ennemi pendant la retraite et combattit le dernier. Licencjé avec l'armée, il est en non activité (T. 23 et 24.)

PETIT (François-Noël), né à St.-Michel (Meuse), serg. à la 9° demibrig. légère, se distingua à la bataille de Marengo, où il reçut une arme d'honneur.

PETIT-THOUARS (du), capit. de vaisseau, né en 1760, an château Boumois, près de Sammir. En 1776, il entra dans le régt. de Poitou, et en 1778, il fut reçu garde-marine à Rochefort. Depuis il s'est trouvé au combat d'Onessant, à la prise du fort St .-Louis du Sénégal, au combat de la Grenade et à beauconp d'autres affaires; pris et conduit, contre le droit des gens, à Lisbonne, à peine est-il relàché, qu'il part pour l'Amérique-septentrionale. Il fait deux tentatives none gagner par terre la côte du nord ouest. Pen de temps après, il fit partie de l'expédition d'Egypte, en qualité de commandant du Tonnant, vieux vaisseau de 80 canons, et fut tué au combat d'Abonkir. (T. 9.)

PETITOT (Pierre-Etienne), gén. de brig., né à Dijon le 12 fév. 1752; soldat an régt. d'Annis le 5 sept. 1769. Fut nomme le 25 août 1792, chef du 3º bat. des volontaires du dept. de la Côte-d'Or; se tronva en l'an 2 à la reprise des lignes de Weissembourg, an deblocus de Landau; passa à l'armée de Sambre-et-Mense, combattit à la prise et an siége de Charleroi, à la bataille de Fleurus, à la prise de Namur, à celle de Liege où il fut blessé, an siège et à la prise de Maëstricht; le 18 nivîse an 3, colonel de la 27º demibrig., fut employé au blocus et à la reddition de Luxembourg. Se distingua aux trois passages du Rhiu. En l'an 7, envoyé en Italie, il se trouva à la prise de Naples; combattit avec courage à la bataille de la Trebia, à celle de Novi, et s'enferma dans Gênes sons les ordres du gén. en chef Masséna; gén. de brig. le 12 messid, au 7, servait à l'armée d'Italie en l'an 7 , et se trouva au passage de Mincio et de l'Adige, on il se Gt remarquer; nommé au mois de nivôse an 11 commandant de la légiond'honn. (T. 12.)

PÉTRÉ, enseigne de vaissean, coramandait conjointement avec le liemt, de vaisseau l'Écolier, deux chaloupes canomières, qui contribuèrent pussaurment à la prisc de la frégate anglaise la Minerve en 1803. (T. 17.)

PEUGNET (Jean-Baptiste), né à Varacome (Pas-de-Calais), offic, de la lég.-d'honn, capit, de grenadiers à la 14° demi-brig; ; blessé à la bataille de Novi, le 15 zoût 1797, en debusquant avec sa seule compagnie un bat. russe dont le feu incommodait nos trotpes.

PÉVRIEUX, capit. de vaisseau; commandait une corvette lors du combat du 29 mai 1798 et s'y distingua; se trouva en 1801, anx attaques infructueuses de l'amiral Nelson contre la flottille française devant Boulogne. It se fit encore remarquer en 1805 sur les côtes de Boulogne. (T. 8, 14 et 16.)

PEYRY on PERRI, général, commandait un régiment polonais dans la campagne de 1805 en Italie. S'y tronvait encore en 1806 et 1807, sons les ordres du gén. Verdier, qui le claurgea du blooms d'Amantea. (T. 15, 16 et 17.)

PEYRE (Autoine-Marie), capitaine ingénieur des sapeurs-pompiers, né le 24 fév. 1770 à Paris; entre an service en qualité de capit. de la garde natiopale de Paris le 16 juillet 1789; se fit remarquer dans les différentes affaires qui eurent lieu lors des premiers évenemens de la révolution ; recut du roi na cheval pour avoir sauvé trois gardes du corps de la furent du peuple, fut blesse à l'affaire du champ de-Mars; organisa 5 compagnies d'artillerie à Melun; a fait les campagnes de 1793 et 1794 à l'armée des côtes de Cherhourg; s'est tronvé au siège de Granville, à l'affaire du 27 juillet 1794 contre Robespierre, à celle du 21 mai 1795 à St.-Cloud; lieut. de hussards à l'armée des Grisons pendant les campagnes des ans 8 ct 9, s'est trouvé à la prise d'Inspruck et de Trente; nommé ingénieur en chef du corps des pompiers de Paris le 20 nov. 1810 ; fut chargé le 29 mars 1814 d'un service extraordinaire auprès de l'état-major de la place de Paris, et envoyé en parlementaire auprès des puissances alliées, il rapporta leurs intentions au quart .- gen. français et ent sa redingotte percée de balles pendant l'action du 31. Il a été réformé en janv. 1821. (T. 23.)

PEYRE (Jean-Marie), capit. au 117º régt. de ligne, né à Montpellier (Héranit). Après s'être distingué aux sièges de Tortose et de Sagonte, cet officier au passage du Guadialvar le 25 déc. 1813, pénétra le premier à la tête de sa compagnie dans les retran-elemens ennemis; opération importante, au succès de laquelle se rattachait la possibilité de l'investissement de Valence.

PEYREBELLE, licut., se distingua particulièrement et fut blessé le 9 juin 1800, sur les hauteurs à droite de Casteggio (Italie). (T. 13.)

PEYRE-FERRY (Joseph Elisée), capit. an 86° régt. de ligne, chev. de la lég.-d'honn., né au Fort-royal (île Martinique ); entré au service à 17 ans, se fit remarquer au siège de Toulon par le gen. Dogommier, qui l'attacha des ce moment à son état-major ; sit sons ce general la campagne de 1794 contre l'Espagne; servit à l'état-majorgén. de l'armée d'Italie, puis à celle des côtes de l'Ouest; partit en 1802 pour l'armée de St.-Domingue, capit, de grenadiers de la 61e demi-brig., et se distingua dans diverses circonstances, notamment au siège de la Crête-à-Pierrot. Rentré en France en 1804, placé au 86° régt., il fit avec ce corps les différentes campagnes de cette époque et passa avec lui en 1807 en Portugal, recut du dac d'Abrantes le commandement de Castel Branco, où sa conduite lui mérita les éloges de ce gén. A la fin de juillet 1808, Peyre-Ferry décida en grande partie la prise d'Evora, en s'emparant à la tête de 30 braves d'une redoute armée de 6 bouches à seu qui désendait cette place. Avant la prise de cette redoute, ce capit. s'était dejà signalé en désarmant un régt. de chasseurs espagnols à la tête d'une colonne de 300 hommes. A Vimeiro le 21 août snivant, il fit prisonnier deux titailleurs anglais et fut atteint d'une balle. Après avoir commandé à Palencia, à Viallon, et à Olmedo, dans une sortie qu'il fit de cette dernière place, il fut environne par 15 cavaliers ennemis, se défendit vaillamment, mais convert de blessures, il fut

laissé pour mort sur le champ de bataille, et a obtenn sa retraite par suite des blessures qu'il reçut à cette affaire.

PEYREMOND, maréc-de-camp, a fait la campagne de France de 1815, dans l'armée royale. (T. 24.)

PEYRENNE, lieut. du 5º régt. d'inf. légère; s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Auglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814.

PEYROL (Joseph), soldat à la 85° demi-brig, de ligne, né à St.-Paul (Diòme); pierça un mur au siége de St.-Jean-d'Acre, monta sur une terrasse des maisons de la ville, et pénétra ainsi jusqu'au cœur de la place où il fut massacré par les Turcs.

PEYROLLERIE (la), col., a fait avec distinction la campagne de 1809 en Espagne: sa conduite à l'affaire de Bonanza et de Calvera lui valut le grade de colonel. (T. 19.)

PFANDER (Michel), maréc.-deslogis an 17° regt. de dragous, né Fromülh (Bas-Rhin), succomba le 4 prair. an 2, en s'efforçant d'arrêter une colonne enu-mie qui voulait battre en retraite.

PHILIPPE, adjud., se distingua à la defense du pont du Var en 1800. (T. 12.)

PHILÍPPE (Alexandre), sergent: lors de la prise de Modiene par lu gén. Olivier, arrivé le premier à la porte de la ville au moment où l'ennemi la fermait, ce s.-offic. met son fusil en travers de la porte, et étant parvenu à la faire ouvrir en effrayant l'ennemi, il se précipite dans la ville. Secondé ensuite par quelques grenadiers, il prend deux pièces de canon et fait mettre bas les armes à 200 hommes, au nombre desquels étaient 6 officiers.

PHILIPPE (Joseph), fusilier à la 66° de ligne, néà Kervelen (Morbihan); tué le 2° jour complémentaire an 7, en cherchant à délivrer on de ses camarades des mains de l'ennemi.

PHILIPPON, gén. de brig., a fait avec succès la campagne de 1811 en Espagne, et s'est trouvé le 0 fév. même année, à la bataille de la Gebora; commanda en mais la place de Badajoz. Il se défendit vigoureusement en avril, lors du blocus de cette place par

les Anglo-Portugais. Il se rendit prisonnier après une longue résistance en

avril 1812. (T. 20 21.)

PIAT, gén., ancien colonel du 85° régit, a servi en 1813 à l'armée d'Italie, où il s'est fait remarquer; commandait le foit Bieleiien en avril 1814; ayant capitulé, repassa le Biseguo en bon ordee, et se disposa à defende l'enecinte extérieure de Gènes; aujound'hui en non activité à Paris. (T. 22 et 23.)

PICARD, adjud.-génér. So belle conduite aux combats de Due-Castelli et de St-Georges en oct. 1796, loi mérira des écoges de Bonapaire, et la confirmation de son grade. (T. 7.)

PICARD, sergent an 14° tégt. de ligne, montra beancoup de valeur au combat de l'Hôpital en Savoic le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, col.

PICARD (Jean-Pierre), lient. à la 104° demi-brig., né à Anch (Gers). Voyez LEBŒUF, capitaine.

PICHARD, chef de bataill, an 64° régt. d'anf. de ligne; se fit remarquer à la bataille d'Ocana. (T. 19)

PICHAT, grenadier, quoique mis hors de combat à Boncenvre, parvint à sonstraire à l'ennemi le drapeau de

son régiment.

PICHEGRU (Charles), gen. francais, naquit à Arbois en Franche-Comté, en 1-6 . Il s'emôla dans le premier régt. d'artillerie, où il fut nommé presque aussitôt sergent. En 1780, il était officier, lorsqu'il reout le commandement d'un bataillon de volontaires. Employé en 1792 dans l'état-major de l'armée du Rhin, il parvint rapidement aux grades de gén. de brigade et de genéral de division, et prit en 1793 le commandement en chef de cette même armée, et passa bientôt après sous les ordres de Hoche. Commandant en chef de l'armée du Nord, en 1794, il fit en mars une attaque bien dirigée sur le Cateau; mais après quelques legers succès, il fut repoussé sur toute la ligne. Alors, il se porta sur la West-Flandre, et par la hardiesse et la rapidité de ses manœuvres, il remporta les victoires de Courtray, de Mont-Cassel, de Menin, qui lui onvrirent cette ligne qui paraissait impénétrable. Les 10 et 11 mai, de

nouveaux succès couronnèrent ses opérations, et le 17, il remporta après un combat sanglant (que la présence de l'empereur rendit un des plus opiniatres de la guerre), la victoire la plus complète et la plus décisive. Les 10 et 13 nin, il battit de nonveau l'ennemi à Bonselaer et à Hoogièrle. Cette derniète bataille fit tomber Ypres, et décida du soit de la West-Flandre; il s'empara successivement de Bruges, d'Ostende, de Gand, d'Ondenarde, de Tomnay, etc., tandis qu'il faisait faire les sieges de Nieuport, de l'Eclose, l'investissement de Landrecies, du Quesnoy, de Condé et de Valencietines; il marcha ensuite sur Malines, et s'empara de toute la Hollande. Le 3 mais, il recut l'ordre d'aller diriger les opérations de l'armée de Rhin et Mosetie, il conserva méanmoins le commandement en chef de celtes du Nord et de Sambre-et-Meuse. Cette époque est celle où commencèrent les relations entre Pichegru et le prince de Condé; mandé à Paris lors des mouvemens insurrectionnels, il fut nonime commandant de cette ville, dans la journée du 1er avril 1795, et déjoua les projets des factieux. De retour à l'armée du Rhin , Pichegru , par sa conduite équivoque, éveilla les soupçous du directoire qui le rappela. Retiré à Arbois. il y passa plusieurs mois au sein de sa famille ; nomme en mars 1797 , député au conseil des Cinq-Cents, il en fnt élu président ; arrête le 12 fenctidor , il fut transporté à la Guianc. Après quelques mois de captivité, Pichegru parvint à s'évader, et se rendit en Angleterre; il passa, pen après en Allemagne, revint en Angleterre, et arriva secrétement à Paris; il fut arrêté le 28 février 1804, et trouvé mort sur son lit le 6 avril 1804. (T. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 15 et 16.) PICHOT, capit. du génie; s'est

PICHOT, capit. du génie; s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

PICON (Jean-Joseph), tambour à la 17° demi brigade d'infanterie légére, né à Nice (Alpes-Maritimes), tué à la

bataille de Mondovi.

PICOT, capit. du génie; a fait la camp. d'Egypte, et s'est fait remarquer le 12 juill. 1799, dans une reconnaissance qu'il fit de l'armée turque sur les bords de la mer. (T. 11.)

PICQUET, gén. de brig ; conmandait dans la campagne de l'rance de 1814, l'arriere - garce du corps d'armee du duc de Raguse. (T. 23.)

PICTON, coionet da 22º régt. de chasseurs à cheval , otfic. d'une grande espérance ; me a la basalle de Medinadel-Rio-Secre. (T. 10.).

PIEDDEFER Jean-Francois), sergent à la 104e de ligne, ne à Dombran (Mense); fut mé le 27 germinal an 8, apres avoir donné en différentes occasions des preuves d'intrépid.té.

PIERRE (Jean-Chrysostôme), adindant au 8º regt, de hossards, ue à Velaine (Meurthe); perit, le 26 prair. an 8, après avoir fait prisonnier le colonel d'un régiment ennemi.

P!ERRET, lieut.; se fit remarquer honorablement, en 1800, prés du village de Fencht (All.) (T. 13.)

PIESSEVAUX (Jean ), né à Bouteville (Meuse), chasseur à la 9º demi-bigade; se distingua à Marengo et reent une arme d'honneur le 4 juin 1801.

PIET (Alexandre), lieut. dans les fusiliers grenadiers de la garde, né le 25 mars 1775 à Châteauneuf (Charente ); s'est trouvé aux bat. d'Ulm , d'Austerlitz, d'Iéna, de Friedland; a fait la campagne d'Espagne; il s'est signalé à la bat. d'Austerlitz, en s'emparant d'une pièce de canon ennemie qui allait foudroyer un bataillon français, et en la faisant diriger sur l'en-nemi même. Il était alors sous-lieut. dans le 10e d'inf. légère. Cette action lui valut la décoration de la lég.-d'honn. sur le champ de bataille. Il fut tué à la bataille d'Essling.

PIET (Pierre-Bruno), frère du précedent, lieut. an 10e regt. d'inf. legère, membre de la lég.-l'honn. Fut tué le 22 avril 1809 à la bataille de Ratisbonne.

PIÉTON, chef d'escadron, aidede-camp du prince Marat, tué dans une charge entre la Prègel et le Niémen (Pologne) 1807. (T. 17.)

PIGEAT (Guillaume), soldat au 18º régt. de cavalerie, né à Afficis (Cantal), tué le 12 brum. an 4. Ses dernières paroles furent des vœux pour la vicione.

PIGEON, gén. de div., né à Toulouse en 1760 ; eutra à l'âge de 14 ans soidat an regt. de Condé, où il servit sans interruption pendant 16 ans; en 1791 au même régt., passa quelques ours après adjud.-maj au 1er bat. de la Haute-Garonne, qui fut envoyé à l'armée du Var; fut employé à la conquête de Nice, où ses services lui mémerent le grade i chef de bat. à la f de 1792. Nohrhe chef de brig. 7 1793, il servii en qualité de gén. Je brig. en l'an 3 et en l'an 4. Placé à l'avant-garde de la div. Massena, Pigeon à l'affaire de Cerca le 25 fructid. an 4, s'était emparé du village et du pont, mais il fut culbuté à son tour. Le 29 tractidor, il contribunà enlever le viltage de St -Georges, se distingua à la bataille de Rovéredo et an siège de Mantoue. En l'an 6, il fut employé sous les ordres du gen. Brune, dans l'expédition de la Suisse. Le 11 ventôse sa colonne avait occupé les environs de Fribourg, et il se rendit maître de cette place. Le lendemain Pigeon forca le passage de Nevenech, et poursuivit jusqu'aux portes de Berne les handes insurgees. En l'an 7, il scrvait à l'armée d'Italie, commandée par le gén. Scherer. Le 16 germ., le jour même où il recut le brevet de gén. de div. , il fut tué près de Veronne. (T. 5, 6, 7, 8 et 10.

PIGEON, adjud. s.-offic. du 70° régt. d'inf. de ligne, fot un des trois qui firent prisonnier le gén. anglais Hope dans une sortie lors du blocus de Baïonne en 1814. Fut nommé s.-lieut.

sur le champ de bataille.

PIGNATELLI (Cucchiara, le prince), major du regt. de la garde ilalienne (dragons Napoléon); fut nommé en fév. 1806, colonel du 1er régt. d'inf. légère napolitain. En sept. 1808 il fut nommé grand-dignitaire de l'ordre des Deux-Siciles, et lit la campagne de cette année en Espagne, en qualité de gen. ; se trouvait encore en 18 to en Espagne. Devenu lieut .- gén. il avait sons ses ordres en 1813 une div. napolitaine forte de 8 bataillons. Il commanda en 1815, une des divis. de l'armée de Murat. (T. 10, 16, 18, 20, 22 et 23, )

PIGOUROT (Joseph), fusilier à la 3º de ligne, ne à Remberviller (Meuse), tué le 8 floréal an 7.

PILASTRE, capit. de vaisseau, commandait l'Audicieux, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

PILATE (Pierre), lieut. en second des grenadiers à pied de la garde impériale, ne à Douai (Nord) le 10 oct. 1767; entre au service le 8 déc. 1785 dans le 55° régt, d'inf. ; fonrrier le 6 fer. 1792, fit les campagnes de la révolution de 1792, 1793, et celles sannées 2 et 8. Le 1er prairial an 3, il entra dans la garde de la convention; passa ensuite dans la garde des consuls, fit les campagnes des ans 12 et 13. Il est membre de la lég.-d'honn.

PILEAU, s.-lieut. du 4º régt. de hussards, se distingua en 1810, au siège et à la reddition de Tortose (Esp.)

(T. 20.)

PILLE (le comte, Louis-Antoine), lieut.-gen., uc à Soissons le 14 juillet 1749; commandant d'un bat. de volontaires de Dijon en 1792; adjud gen. après le 10 août, fit ensuite toute la campagne de la Belgique, et fut livré aux Autrichiens par Dumouriez. De retour en France, il eut plusieurs commandemens dans l'intérieur et fut charge de différentes administrations militaires. Il obtint en 1814, les décorations de St.-Louis et de la lég.-d'honn., et le titre de comte le 23 sept. 1815. Il est aujourd'hm en retraite.

PILLET, serg.-maj. du 19º regt. d'inf. de ligne; a fait avec distinction la campagne d'Allemagne de 1807, et s'est distingué particulièrement à l'attaque de l'ile d'Holm. (T. 17.)

PILLET, adjud .- command. fut fait prisonnier en avant du défilé de Torres-Vedras ( Portugal ) 1808. (T. 18.)

PILON (Francois), capit. au 116º d'inf. de ligne, né à Château-Regnand (Indre-et-Loire); attaqué par un parti spagnol qui le somnie de lui donner l'argent qu'il vient de toucher pour son regt., sans hésiter le charge et le met en déroute : quatre hommes qui l'accompagnaient sans armes ne purent le seconder.

PINAULT, offic. d'état-maj., fut mé au siège de St.-Jean-d'Acre en

PINEDA, capit., servalt en 1795 en Espagne, et se trouva aux combats sur la Flovia. (T. 4.)

PINET, gén. de brig., a fait la campagne de 1794 en Espague, et se trouva au combat de Bergara dans le mois de novembre. (T. 3 et 4.).

PINO (le comte, Dominique), gén. de div., né h Milan vers 1760, était chef d'une légion en 1796; contribua cflicacement à la défense d'Ancône, commandait la Romagne en 1802, et devint ministre de la guerre du royanme d'Italie avec le titre de comte. Il était à la tête d'une div. pendant la campagne de 1805 contre l'Autriche, fit partont preuve de bravoure et d'intelligence; continua de faire partie de la grande armée jusqu'en 18:3, qu'il fut envoyé en Italie pour soutenir les efforts du viceroi. Il manœuvia à la tête de sa div. le 13 sept. sur la Lippa, sur Adelsberg et Finme, et marcha ensuite contre les Autrichiens près de Volano ; il quitta alors l'armée, vint à Milan vivre en particulier, et fut mis à la retraite après l'entrée des Autrichiens dans cette ville. (T. 10, 11, 13, 18, 19, 20, 21 et

22. PINON, colonel, a fait avec distinction la campagne d'Egypte. Il commanda en 1709, la brigade du 15º de dragons. (T. 10.)

PINOT, chef de bat. du génie, a fait la camp. de 1812 en Espagne, et s'est distingué an siège du château de Burgos (T. 21.)

PINSON, lient.-col., commandait les chasseurs des Montagnes, tué dans la première guerre d'Espagne. (T. 1.)

PINTEVILLE (le bacon de ), col. major des dragons de la garde impériale, fils du conseiller - maître à la conr des comples de ce nom. Il fit les campagnes d'Espagne et s'y distingua le 24 avril 1810, au combat de Penilla, et à celui de Soldamp, le 24 novemb. suivant. Il est offic. de la leg -d'honn. et chev. de St.-Louis depuis 1814. (T. 20.)

PIOCH (Louis), lient.-col. au 2º régt. de chasseurs à pied de la garde, ne à Montpellier ( Hérault ). Entra au service avant 18 ans, dans la 45º demibrigade. , où il fit les premières campagnes de la révolution. Le 24 décembre 1795, l'armée est forcee de

hattre en retraite à travers des fessés profonds, le capit. Maniot tombe et va périr. Pioch, alors caporal-fourrier, vole à son secour et le sauve. Après cette action, il attaque une maison où s'étaient retranchés 5 Autrichiens, il y pénètre et les fait prisonniers. Parvenu au grade de lient.-col. dans la garde, il a été trié à la bataille de Dresde le 26 aont 1813.

PION, major du 2º régt. d'artillerie; a fait la campagne de France de 1815. (T. 24.)

PIQUE (Jean-Baptiste), maréc.des-logis-chef an 4º regt, de chasseurs, né à Valeroy (Haute Saone). Le 17 nivose an g, il ciait sur le point d'emmener plusieurs pièces de canon dont il s'était rendo maître avec deux camarades, quand ils furent més.

PIQUET, soldat à la 102º demibrig. de ligne; s'honora en 1799, par un trait de désintéressement.

PIQUET (Henry), capit., chev. de la lég.-d'houn.; à la journée du 20 août 1813 devant Dresde, avec 30 dragons, fit nettre has les armes à 2 bataillons d'inf. et à 42 officiers : il était alors sous-fientenant.

PIRE (le baron, Hippolyte-Marie de), gén. de div., fils du marquis de Piré, né à Rennes le 31 mars 1778, émigré pendant la révolution, fut aidede-camp de Puisaye, servit ensuite avec Georges Cadondal, et après la pacification consulaire, devint chef d'escarlion du 10º de hussards le 30 déc. 1806. Sa conduite à Eylan et dans les diverses affaires de la campagne de 1807, lui valnt la décoration de la lég.d'honn. A Friedland, il se distingua de nouveau, et obtint après le traité de Tilsitt, la décoration de Wurtemberg. Gén. de brig. à l'époque de la guerre de Russie en 1812, il prit part aux combats d'Ostrowno et de Mobilow, et montra de véritables talens à la bataille de la Moskowa. Dans la campague suivante, chargé de poursnivre le gén. saxon Thielmann, l'activité qu'il déploya dans cette action, Ini valut le grade de gén. de div. le 15 oct. 1813, et le 31 déc. suivant, il hattit la cavalerie ennemie en avant de Colmar. En 1815 envoyé d'abord en Bretagne avec les généraux Caffarelli et Bigarré, il fit échouer les plans d'insurrection que le prince de la Tremonille avait formés dans ce pays. De là il se porta rapidement dans le midi contre le duc d'Augoulènie, et commanda ensnite la 2º div. de cavalerie de l'armée du Nord. Compris dans l'ordonnance du 24 juill. 1815, il est aujourd'hui en France

(T. 21, 23 et 24 ) PITOLET (Joseph), caporal à la 90° de ligue, né à Brégis (Donts); périt le 10 vendem. an 8, en defendant

son drapean.

PITTONY, gen., servait en 1796 à l'armee d'Italie. Le 5 avril de cette année, à la tête de six bataillons, il garda le passage de la Bocchetta. (T. 5.)

PLACHECKI, capit. polonais, se fit remarquer à la defaite des Anglais, sur la côte de Grenade le 5 oct. 1810. (T. 20.

PLAIGNOL, chef de bat. du génie; se distingua le 14 mai 1810 au siège de Lérida; se fit remarquer aussi dans la campagne de 1812 en Espagne. (T. 20 ct 21.

PLAISANT, soldat, signala son courage pendant on ouragan. (T. 16.)

PLANAT, capit., aide-de-camp · du gén. Drouot, fit en cette qualité la canipagne de 1813 en Allemagne, et se si remarquer lors de la capitulation de Dantzick le 29 dec. même année; devint offic. d'ordonnance de Bonaparte; fut envoyé en mai 1815, dans les départemens du Midi et de l'Est. pour y examiner l'état politique du pays et sa situation militaire. Il accompagna Bonaparte dans son vovage à Rochefort, et s'embarqua avec lui sur le Bellerophon, mais les Anglais le transporterent à l'île de Malte, d'où il fut ensnite relaché, ainsi que Savary et Lallemand. (T. 22.)

PLANÇON, lieut. an 111º régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmuhl, pour la valeur qu'il deplova le 17 fev. 1814, pendant

le siège d'Hambourg.

PLAUZONNE, gen., a fait la campagne de 1800 en Allemagne, comme adjud.-maj., et s'est distingné sur les bords de la Salzach. Devenu colonel, il servit en Dalmatic en 1800. Il a fait la campagne de 1811 en Espagne, en qualité de gén., se fit remarquer pendant le blocus de Tarragone dans le mois de juin de la même

année. Il fit avec non moins de distinction celle de 1812, et passa ensuite à la grande armée de Russie, ou il se fit remarquer de nouveau. (T. 13, 19, 20 et 21.)

PLÉCHE, colonel, cammandant dela place de Landrecy en juillet 1815, lors du siege de cette ville par les Prus-

PLESSEN, chef d'escadron westphalien passé au service de France, a fait avec distinction la campagne de France de 1814. (T. 23.)

PLIQUE, colonel, se distingna d'une manière particulière le 16 avril 1807, étant capit, à un combat trèsvif qui eu lieu près du fort de Weichselmunde (Allemagne ); recut de justes témoignages de satisfaction du gén. Suchet, pour sa belle conduite aux comhats de Maria et Belchite (Esp.) en 1809 : il était alors adj.-command. Devenu colonel, il dispersa en jauvier 1811, des bandes que le col. anglais Doyle cherchait à organiser dans le Haut-Aragon. (T. 17, 19 et 20.)

POCTIER ( Etienne - Nicolas ), canonnier à la 6" demi-brig. d'artillerie, membre de la lég -d honn., né à Paris (Seine). Ayant eu le bras ganche emporté par un boulet, à la prise du vaisseau anglais le Swifisure, n'eut pas plutôt subi l'amputation, qu'il remonta sur le pont, mit le seu à une pièce en s'écriant : « L'ennemi m'a coupe le bras ganche, je lui ferai voir qu'il me reste encore un bras droit pour le service de nia patrie ».

POINCARRE: le 12 déc. 1792, le gén. Bearnonville, qui commandait l'armée de la Moselle , ordonna d'attaquer le village de Pellingen. La colonne française fut d'abord reponssée, mais l'intrépidité du brave Poincarré, vieillard septuagénaire, ayant sous ses ordres le 4º bat. des volontaires de la Meurthe, donna le temps au général Pully d'arriver avec des renforts : à la tête de 300 hommes, Poincarré arrêta lamarche de 1,600 Autrichiens. (T. 1.)

POINOT (Francois), chef d'escad. au 4º de dragons, né à Beauzee (Meuse); avec deux escadrons de son regt. se maintint le 9 oct. 1794, sous le feu de 30 pièces de canon; après une charge beillante, il fut tué par un boulet.

POINSENET (François), officier au 16e de l'gne, membre de la tegiond'honn le 24 avril 1800, étant siraple soulat, avec 6 camarades, fit mettre bas les armes à une compagnie de grenadiers autrichiens et à 11 hussards; un mois après avec 7 sordats il parviut à désarmer 33 hussards montes et 2 compagnies de fusiliers autrichiens. Devant Gironne, Poinsenet monta seul sur une brèche qui dominait une caserne, et entraîna par son exemple tout son régiment.

POINSOT (N.), génér. de divis., command. de la légion d'honu., né à Châlons (Saône-et-Loire) le 7 février 1764. Soldat en 1778; capit de cava-lerie en 1792; fit la campagne à l'armee du Nord sous Dumourier; devint le 25 fevrier 1793, adjud-genér. de l'état-maj.-gén. de cette armée; fit les campagues de 1792 et 1793, et passa le 8 juin à l'armée de Pyrénées-orientales. Le 17 juillet, dans une attaque il sit 500 prisonniers et prit a pièces de canon; se distingua à l'affaire du camp de la Perche et la reprise de la Cerdagne française; conquit celle dite espaguole; fit 1,500 prisonniers; s'empara de huit pièces d'artillerie, d'un camp de 6,000 homines tout tendu, des vivres, des munitions, des fourrages et de la caisse de tous les corps. Cette belle conquête lui valut le grade de gen. de div. le 24 sept. 1793; fut envoye aux armées du Rhin et de Mayen e ; passa ensuite à l'armée d'Italie sons Masséna, où il se signala dans toutes les affaires qu'il eut à sontenu pendant la campagne. Le 1er vendém, an 10, il fut employé dans la 18" div. milit En l'an 11, il passa à St - Domingue avec le gén. Rochambeau; se distingua pendant la campagne et reviut en France, où il fot employé à l'armée de Batavie. Ce gen. a fait la campagne de 1508 en Espagne, est ensuite passe à l'armée d'Allemagne ; et s'est fait remarquer en 18:3 pres de Berlin. (T. 1, 2, 12, 18, 19 et 22.) POINT, gen. de brig., a fait la

campagne de 1797 en Italie; se fit remarquer à la prise des îles de St.-Mar-

conf en 1798. (T. 8.)

POINT, capit., fut tué en 1799, à la tête d'une compagnie de grenadiers, en passant le Pescara, sur un pont retranché. (T. 10.)

POIREL', capit., se distingua particulièrement dans la nuit du 16 dec. 1812, à la tête de 80 hommes, en enlevant un poste espagnol de même force en avant d'Anteniente. (T. 21.)

POIRIN, capitaine de gardes nationales, fit partie du petit nombre de braves qui défendirent si honorablement la place d'Huningue en aofit 1815. (T. 24.)

POIRLE-DESGRANGES ( Jacques-Alexis), s.-offic. au 2º régt. d'inf. legère; voyant deux fourriers de son régt. mutilés par huit Arabes Bédonins au-dessons de la Koubé près le Grand-Kaire (Egypte), charge seul contre ces ennemis, les met en déroute et ramène ses deux camarades blessés avec un Arabe qu'il a fait prisonnier.

POITEVIN, adjud.-maj. au 14º regt. de ligne; fut cité pour la bravoure qu'il déploya au combat de l'Hôpital, en Savoie, le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, colonel.

POITEVIN (Casimir), baron de Maureilian, lient.-gén. du génie, l'un des offic.-gén. les plus plus distingués dans son arme; servait en 1794 en Hollande, en qualité de capitaine du génie; se fit remarquer à la prise de l'île de Cassandria, au siège du fort de l'Ecluse, et à la prise de Vanloo; sit avec distinction la campagne de 1795 en Allemagne; était colonel lors de la bataille d'Austerlitz, où sa conduite lui valnt le grade de gén. de brig. et d'inspecteur-général des fortifications. Employé en Russie, il mérita des éloges à la bataille de la Moskwa, et obtint après la retraite le commandement de la place de Thorn, qu'il mit en état de défense, et où il tint jusqu'an 6 avril 1813, avec des troopes étrangères; lienten .- génér. , chev. de St.-Louis et commandant de la lég.-d'honn. en 1814. (T. 3 , 4 , 21 et 22. )

POITEVIN (Victor), capitaine du génie ; rendit de grands services à la prise de l'île de Cassandria le 28 juill. 1701. Par ses soins le pont sur lequel pos tronpes devaient passer le canal de Coxysche, fut construit avec nne rapidité prodigiense. Cet offic. fut blessé le 8 août 1794 au siège du fort de l'Ecluse , d'un colat de bombe à la tête, dont il mournt trois jours après. (T. 3.)

POITOU, chef de brigade, servis avec distinction en 1799, dans l'armée d'Italie. Il occupa pendant quelques temps Venafro. (T. 10.)

POLIMEY, chef d'escadron, a fait avec distinction la campagne de 1812

en Russie. (T. 21.)

POMMIER, capitaine de vaisseau, commandait la corvette la Mutine, appartenant au gén. Bouvet, lors de Pexpédition d'Irlande en 1796. (T. 7.)

PONCEAU ( Denis ), caporal à la 85º de ligue, ne à Pailan (Saône-et-Loire ), fut tué sur la tour de brèche à St.-Jean d'Acrele 10 flor. an 7, après avoir immolé un grand nombre de l'urcs.

PONCELET, officier de hussards, défendit à la tête de 12 braves, un défile au combat d'Antrain, contre plusieurs milliers de Vendéens, protégea ainsi la retraite de l'armée et périt vic-

time de son devouement.

PONCET DE LA COUR (Antoine-François), marée. - de - camp, commandant de la lég.-d'honn., ne à Châlons-sur-Saône le 17 sept. 1750. Sous-lieut, au regt, de Medoc inf Il accompagna en Hollande le gen. Mathien Dumas , et fut place à son retour dans l'état-major de l'armée. Il était employé a Strasbourg, lorsque la révolution éclata, en qualité de lieut.-col. et le 22 mai 1792, il fut promu au grade de gen. de brig. En 1795 il fit partie de l'armée de Sambre-et-Meuse qui conquit la Hollande, et continua de servir dans les carapagnes snivantes. La révolution du 9 nov. 1799 termina la carrière active du general Poncet. (T. 4, 5, 6 et 7.)
PONCHET (du), chef de chouans,

fut l'un des premiers à reconnaître l'autorité de Puisaye en 1794 ; il en recut un commandement et fut thé au combat de Liffré, entre Rennes et Fon-

gères. (T. 4.) PONIATOWSKI (Joseph), prince, neven du comte Stanislas Poniatowski, trésorier de la couronne de Pologne. Des sa jeunesse, il se montra le défenseur le plus sincère de la liberté de son pays. Dans la campagne de 1792, il deploya une grande habileté. malgre les progrès de l'ennemi. Après la confedération de Targowitz , Poniatowski quitta l'armée, et n'y reparet qu'en 1794, comme volontaire, lorsque ses compatriotes ficent de nonveaux efforts pour secouer le joug des Russes. Il obtint bientôt le commandem. d'une division , à la tête de laquelle il se distingua anx deux siéges de Varsovie. Cette ville ayant été prise, il refusa le grade de lieut.-gén. des armées russes. La création du grand-duché de Varsovie sit renaître l'espoir des patriotes polonais, et le ministère de la guerre, qu'il accepta, lui fournit l'occasion de servic utilement son pays. Lorsqu'en 1800, les Autrichiens voulurent s'emparer du grand-duché, Poniatowski les força, non - seulement d'abandonner leur conquête, mais il sit encore des progrès considérables dans la Galicie. La betaille de Leipzick en 1813, fot le terme cle ses exploits. La veille, Napoleon lui avait accordé le titre de marée. d'empire, en récompense des efforts héroïques de son corps d'armée, efforts couronnés jusque-là du plus brillant succès. (T. 19, 21 et 22.)

PONS, lieut. de vaisseau, se dissingua à la tête d'une flottille en 1799, sur le lac de Garda. (T. 10.)

PONSEFF, caporal de la 8º demibrig. légère, a donné des preuves trèsvemarquables de sa valeur en 1799, an siège d'Ancône, et fut particollèrement cité dans le rapport du chef d'état-maj. de la place. (T. 11.)

PONSIN, capit. du génie, fut atteint à la tête d'un coup mortel en 1810, au siège de Tortose. (T. 20.)

PONTARALO, pontonnier; se distingua d'une manière très-remarquable, en contribuant à sauver des prisonniers français des pontons de la rade de Cadix. (T. 20.)

PONTE (Antoine), capit. na 2º régt. d'infanterie légère, chev. de la Jég.-d'honn, et des orders royanx d'Espagne et des Deux-Siciles, né à Ajaccio : est parti comme soldat, s'est siqualé dans divors combats en Corse, en Italie, en Calabre, en Espagne et en France. A Gaëte, il fut grievement blessé en montant le prenier à l'assaut. Le 31 août 1813, il enleva la position de la chapelle de Saint-Martial avec 70 hommes, à deux bataillons ememis. Il s'est distingué dans la campune de 5. f.

PONTE (Hilaire), capit, des cara-

biniers dans le bataillon des ficailleirs corses, chevalier de la légion-d'honeur, s'êre du précident, né à Ajaccio. Aux batailles d'Ulm, d'Austeiliz, d'Eylau et de Friedland, il déploya beaucoup de conrage. Chacune de ces victoires lui valut de l'avancement. A Essling, quoique dangereus ment malade, il voulnt être à la tête de sa compagnie. Il fut tué dans l'action.

PONTENAY, chef de bat. du 130° de ligne; a fait la campagne de 1812 en Russie, et s'est distingué an siège du châtean de Burgos. (T. 21.)

PONTHON, général; commanda l'arme du génie pendant le blocus de Hambourg en 1813 et 1814; fit la campagne de France de 1815. (T. 24).

PONTI, chef de bataillon; fut mentionné honorablement dans un rapport du maréchal Suchet, pour la conduite qu'il tint au siège de Valence, le 10 janv. 1811. (T. 20.)

PONTIER (Pierre), capitaine an 57° regt. de ligue, ne à St -André de Valborgue (Gard) le 25 oct. 1767; entra au service dans le 4º batailloir da Gard le 8 nov. 1792; capitaine le 20 fév. 1809; membre de la légiond'honneur le 13 prair. an 12; a fait les campagnes de 1793, aus 2 et 3, à l'armée des Pyrénées-Orientales, ans 4 ct 5 à l'armée d'Italie, an 6, aux armées d'Angleterre et d'Helvétie, aus 7 et 8 à l'armée du Rinn, an g, à l'armée du Rhin et sur les côtes de l'Océan, ans 12 et 13 sur les côtes de l'Océan, an 14 et 1806 à la grande armée d'Allemagne, 1807 et 1808 en Prusse, 1809 et 1810 en Allemagne; a été blessé plusieurs fois. Le 17 ventose an 7, à la prise de Coirc, il s'élança le premier au milien du fen , sur un pont convert que défendait nue infanterie nombreuse, parvint à l'antre bord après avoir eu ses liabits traverses de 9 balles, et fit, dans cette circonstance, à l'aide de quelques soldats, 20 prisonniers autriclieus. Au combat de Feldkeirch le 3 germ. an 7, il passa le premier à la nage, et sous le feu de l'ennemi, la rivière de l'Elbe.

PORET DE MORVAN (le baron), colonel du 3º régt. de tirailleurs de la jeune garde, commandant de la légd'home, défendit en 1812 la ville de

Soria (Vieille-Castille) à la tête du 34º regt. d'infanterie légère, avec autant de genie que de conrage; fut en récompense appelé au commandement du 3º régt. de tirailleurs de la jeune garde, avec lequel il enteva, à Bautzen, des redoutes défendues par une artillerie formidable ; sa conduite à Leipsick ne fut pas moins brillaute; et quoique blessé, il n'en resta pas moins à son poste jusqu'à Mayence.

PORNET, lientenant de sapeurs; se distingua au siège de Macstricht, en nov. 1794. (T. 3.)

PORRA, colonel de la 14º demibrigade d'infanterie de ligne; monrot le 20 mars 1797, après avoir combattu seul une troupe de Tyroliens qui Pavaient surpris dans les montagnes.

PORSON (Jean-François), adj.genéral, offic. de la lég.-d'honn., né à Lahécourt (Meuse) le 28 nov. 1763. Chasseur à cheval au 8º régit. le 16 mai 1782; fit les campagnes de 1792 et 1793; fut nommé sous-lieut le 1er mai 1793. Le 21 floréal an 4, charge par le général Morcan de conduire une colonne de deux mille hommes, depuis Ulm sur le Danube, pour se porter au secours de Kelh, il parvint à sa destination malgré les efforts de l'ennemi, pour l'empêcher de traverser la foiet Noire, après des combats réitérés, et se trouva an siège de Kelh en qualité de capitaine. Chef d'escadron en l'an 7, il servit à l'armée du Danobe; se distingua au combat die 13 floréal à Sus. A la tête de 310 hommes, le 15 messidor, il passa la Mutten de vive force, pénétra dans la ville de Brunnen, après. avoir enlevé les retrauchemens de l'ennemi ; détruisit le chantier de construction do major anglais Williams; franchit des montagnes regardées comme inaccessibles; à la tête de deux bataillons, attaqua les Autrichiens à Secdorff, et s'empara de ce village. Après un combat des plus opiniatres, il rejeta l'ennemi derrière la Rensse; fut éleve an grade d'adjud - général sur le champde bataille. Le 105 germ. an 8, il fut fait chef de l'état-major général de l'aile droite de l'armée du Rhin, et devint chef de celui de la 3º division du camp de Brest. (T. 11.)

PORTALEZ (François-Romain)

capitaine d'artillerie de la marine, chevalier de la lég.-d'honneur et de Saint-Louis; se devoua dans la mit du 10 au 11 dec. 1809, pour arrêter l'incendie qui devorait le magasin à poudre de Bilbao, et, secondé de quelques canonniers, parvint, au péril de ses jours, à soustraire 45 harils de poudre. Ce capitaine est cité de la manière la plus honorable pour sa conduite au siège de Castro, en mai 1813, per M. le licut .gen. Foy

POSTEL, capit., offic. de la lég.d'houn, ; se signala pendant les cam-pagnes d'Italie; dans un combat devant Saltzbourg, Postel, alors sous-officier, voyant les soldats ébranlés par la perte de leur général, endosse sou miforme, reforme les rangs; et par cet heureux stratageme les conduit à la victoire. Cette action lui valut le grade

de sons-lient.

POTIER, capit. au 2º régiment de hussards. A la bataille d'Albuera, en mai 1811, cet officier parcourt an pas deux escadrons anglais, comme s'il en faisait l'inspection, sabre plusieurs cavallers; atteint lui-même d'un coup qui lai fend la machoire, il continue son inspection avec le même sang-froid et revient à son regt. où il est le premierà plaisanter de son aventure.

POTIER, lientenant au 64º régt. d'infanterie de ligne ; s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de

Bayonne en 1814.

POTIER DE LA HOUSSAIE. enseigne de vais. à bord de la corvette la Baïonnaise de 20 canons de 8 , lors du combat du 14 dec. 1799 contrela frégate anglaise l'Embuscade, de 41 canons; fut promu, à la suite de cette action, au grade de lieutenant de vaissean. (T. 10.)

POTOCKI (Wladimir), chef de bataillon polonais; enleva à la bajounette la tête de pont de la ville de Sandomir, le 18 mai 1809. Attaqua, le 15 mars 1813, le village de Brentan que défendaient les Russes. (T. 19 et 22. )

POTHIER (Pierre ), chasseur h la 6º légère, né à Saint-Martin (Scineet-Marne ); cut la cuisse fracassée par un biscayen, et mourut de cette bles-SUIC.

POUCHAIN, gén.; commandait, le 16 fév. 1804, la place de Pise (Italie.) (T. 23.)

POUGET (François-Réné - Cailloux), marechal-de-camp; entre au service le 21 août 1791 ; capit. au 4º bataillon des voloniaires de la Menrthe; colonel du 26e régt. d'infanterie légère. A Austerlitz, sa brillante conduite, à la tête de son régiment, lui vaint la décoration de commandant de la légion-d'honneur; à la prise de Lubeck, ce même corps, commandé par le général Pouget, contribua à la prise d'assaut de cette ville, et fut honorablement cité dans le bulletin de d'armée pour cet exploit. An combat de Hoff, Ponget, à la tête du même régt., soutint et repoussa cinq charges de cavalerie russe, prit une hatterie de 4 pièces de cauon et resta maître du champ de bataille. A Eylau, il montra la même bravoure; à Heilsberg, il s'empara d'une redoute ennemie, et quoique blessé à cette hataille, il ne cessa de commander son régiment, et soutint sa réputation à l'attaque et prise de de Koenigsberg. Le 26º d'infanterie légere sons les ordres du colonel Ponget, se signala à la prise du château d'Ebersherg. A Esling, ce colonel ent la moitié du pied ganche emporté, et fut récompensé de la bravoure qu'il montra dans cette circonstance par une do tation de 4.000 fr. et par le grade de gen. de brigade ; fit en cette qualité la campagne de Russie; fut blessé et fait prisonnier à Witepsk, dont il était gouverneur, après nue resistance honorable. Il commandait en join 1815 le départ. des Bonches-du-Rhone, et fut mis à la demi-solde à l'époque du licencie-

ment. (T. 21.)

POUGET (le baron Pierre Jean), général de brigade, né le 5 oct. 1761; gentra au service dans l'infanteire le 10 nov. 1792; général de brigade le 27 sept. 1793; fut employé en 1798, ensuite en Italie, et commanda la place de Mantoue. En octobre 1805, ctait employé au 'camp d'Alexandrie, et le fut depuis daos l'intérient. Nommé chev. de Saint-Lonis le 5 oct. 1814, il a été admis à la demi-solde à l'époque du licenciement en 1815. (T. 4 et 12.)

POUILLY, lieut. de cuirassiers;

se distingua particulièrement le 20 juin 1808, devant Gérone, et fut un des premiers à monter sur les remparts de cette ville. (T. 18.)

POULAIN, quartier-maître de manceuve à bord de la Cybèle, cu 1779, sur l'Océan indien; in matelot de la Cybèle, occupé à réparer une manceuvre que le fen de l'ennemi avait-coupiée, a le bras emporté et tombe à la mer; Poulain plonge après lui et le ramène à bord; devenu capit. de vais-seau, il commandait le Héros, de 74-canons, le 13 août 1805, sous les ordres de l'amiral Villeneuve. (T. 7 et 16.)

POUMÉS (Baptiste), fusilier à la 110° de ligne, ne à Marignac (Hante-Garonne). Le 23 mess, au 8, comme la colonne dont il faisait partie manquait de cartouches, il l'exhorta à marcher à la baiomette, et s'élança le premier sur les Autrichieus : il mourut dans cette action.

POUPAT (Michel), chtef de bat, de l'artilierie de natine, offic, de la lég.-d'hono., ne à Issoudon (Indre), lieut, en 1792, atteint de deux comps de fen à l'affaire de l'ongères (Vendée) le 21 déc. 1795, ne cessa d'encourager sa trompe et d'affionter les plus grands périls; fit des prodiges de valeur pendant tonte la campagne de 1813 en Saxe, où il gagna successivement le grade de chef de bat, et celui d'offic, de la lég.-d'honn, ; se signala par plusienrs actions d'éclat en 1814; blessé et démonté le 30 mars sous les taurs de Paris, il ne quitta le champ de bataille, qu'après la capitulation.

POURADIER (François), grenadier à la 98° de ligne, ne à Evanx (Crense), tué le 14 vendém. an 8, en se défendant avec un de ses camarades contre un peloton de cavalerie anglaise.

POURAILLER, chef de la 4º demihrig., a fait avec distinction la camp. de 1796 en Italie, fut tué à la bataille de Castiglione le 5 août 1796. (T. 6.)

POURRE, canonnier de marine; signala son courage pendant un ouragan. (T. 16.)

POURTALES, capitaine aide decamp du prince de Neufchâtel, se distingua particulièrement au bombardement de Vienne en mai 1807. (T. 19.)

POURTALES (Charles), capit. au 11º régt. de ligne, né le 25 dec. 1761 à St.-Laurent-le-Migné (Gard), volontaire au 5º bat. du Gard ie 1ex sept. 1791, passa successivement lieut. et capit., et fut nommé membre de la lég.-d'honn. le 11 sept. 1809. Lieut. à l'affaire de Peyrestorie en sept. 1793, après avoir rallié le bat, dont il faisait partie, il en prit le commandement, et s'empara d'une hanteur defendue par l'ennemi. Commandant à la bataille de la Trébia 3 compagnies de grenadiers, il s'empara de 6 pièces de canon et protégea par une vigourense défense la retraite de l'armée française. Le 2 oct. 1806, aux bouches du Cattaro, le capitaine Pourtales, à la tête de sa compagnie, battit l'ennemi, et le le força à la retraite. Il fit avec succès en 1800 la campagne en Croatie.

POUSSADE (Guillaume), caporal à la 87° demi-brig., né à Brivesac (Corrèze), un des braves qui périrent le 31 oct. 1799 à Muratzo, en défendant l'artillerie.

POUSSIN, capit., mentionné honorablement dans un rapport du gén. Dessoles en 1800; sa belle conduite lui valot un sabre d'honneur. (T. 13.)

PRADEL, lieut.-colonel au bat. de Nantes, veut s'ensevelir sous les roines de Bellegarde, plutôt que de rendre la place aux Espagnols qui l'assiégeaient en juin 1795. (T. 1.)

PRADIER (Jean), fusilier à la 94° demi brig, de ligne, né à Celles (Dordogne), s'étaut précipité dans la mélée le 5 oct. 1799, fit mordre la poussière à un grand nombre d'ennemis et fut tué sur le champ de bataille.

PRAEFKE, colonel du 21° régt. d'inf. legère, fut blessé à mort à la bataille d'Albuerà (Espagne) le 16 mai 1811. (T. 20.)

PRAT, chef de brig., thé à la défense du camp de Freligné dans la Vendée. (T. 3.)

PRÉCOP (Francois), chasseur à la 17º demi-brig. d'inf. légère, ne à Macuil (Dordogne), sortit des rangs au eomisat de Cassagne et mit en déroute des tirailleurs ennemis qui faisaient un feu des plus meurtriers sur sa comp. Ce chasseur perit victime de sou introjudité le 27 avril 1799.

PRESTAUX (Jean-Baptiste), soldat an 88° regt. de ligne, né à Bazinval (Seine-Indérieure) le 29 août 1770. Entra au service le 7 mars 1794; a fait les campagnes des ans 2, 3 et 4 aux armées du Nord et de Sonbre-et-Meuse, 5 et 6 à l'armée d'Italie, 8 et 9 eri Egypte, 12 et 13 l'armée des côtes de l'Ocean, vendém. an 14, 1806 et 1807 à la grande armée, 1808, 1809 et 1810 en Espagne; blessé, est retué dans ses foyers.

PREUVEL (Eloi), caporal an 1° régt. d'artillerie à pied. Simple canonier à l'affaire de Dillingen le 27 prair. an 8, il passa le Danube à la nage pour aller cherclier à l'autre bord une barque pour effectuer le passage. Il reçut un brevet d'honn. le 3 prairial an 10.

PRÉVAL (le baron, Claude-Antoine-Hippolyte de), lieut.-gén., né le 18 août 1772. Il était au service dès l'âge de 10 ans. En 1789 il fot admis comme s.-lieut. et passa en 1791 an regt de Guienne. En 1792, il commanda an siège de Landau l'artillerio de son corps , et en 1794 il était capit. Il fit la campagne de 1796 sous les ordres du gén. Gonvion-St -Cyr. En 1797, il passa en Italie avec le grado d'adjud .- gén., et commanda à l'avantgarde. Il prit part à la bataille de Novi. Devenu colonel du 3° régt. de cuiras-siers, il fit en cette qualité la campagne de 1805, et fut nommé chev. de la lég.-d'honneur, à la suite de la bataille d'Austerlitz, où il s'était distingué. Chargé en 1806, de négocier la reddition d'Erfort, il fit capituler cette place le 16 oct., ce qui lui valut le grade de gén. de brig. Pendant les campagnes de 1812 et 1813, il commanda à Hanau les dépôts généraux de cavaleric. Le 10 mai 1814 le roi le nomma lieut.-gen. et inspect.-gen. de la gendarmerie, et chef d'état-major de cette arme. Le 19 juillet suivant, il obtint la croix de St.-Louis. Il a été nonimé en 1818, l'un des lient .- gén. de l'étatmajor de l'armée. (T. 16 et 23.)

PRÉVOST (Pierre-Dominique), gén. de brig., né à Bruxelles le 13 avril 1749; enfant du corps dans le régt. de Béarn, fit les campagnes de 1757, 58, 59, 60, 61 et 62. En 1776, Prévost, après avoir passe par tous les grades inférieurs fut fait adjud .- s .- offic. , et le 1er fev. 1780 s.-lieut. an regt. d'Agénois, passa en Amérique, où il fit les campagnes depuis 1775 jusqu'en 1783, se trouva à la prise de New-Yorck, à celle de St.-Christophe, et aux deux combats de mer des 9 et 12 avril. Eu 1788, de retour en France, il fat décoré de l'ordre militaire de St.-Louis; lieut. le 15 sept. 1791 et capit. le 1er fév. 1792. Nommé lieut.-col. dans la lég. des Pyrénecs, il servit à l'armée des Pyrénées-orientales ; blessé le 8 brum, an 2 à l'affaire de Rivesaltes en dégageant a pièces de canon qui allaient tomber au pouvoir de l'ennemi, il obtint le commandement de la ville de Narbonue. Le 6 frim. adjud -gén. chef de brig., et le 20 prairial gen. de brig. En l'an 4, employé aux armées du Nord et de Batavie, où il commauda Pavant-garde du gén. Benmonville avec succès. En l'an 7, au débarquement des Russes et des Anglais pour euvahir la Hollande, le gén. Brune lui confia divers commandemens qui lui méritèrent les éloges de ce gen. Il est un des commandans de la légion-d'honneur.

PREVOST-LACROIX, capit. de frégate, se distingua d'une manière toute particulière le 8 janv. 1797, au combat du vaisseau des Droits-del'Homme, sur les côtes de France; commandait l'Eole, de 74 canons en 1806 et 1807, et faisait partie de l'es-cadre du contre-amiral Willaumez.

(T. 7 et 17.)
PRIOLET (Jean-Louis), grenadier à la 60° de ligne, né à Marcheville (Eure-et-Loire), tué le 27 fructidor an 7, dans le camp anglo-russe, où il avait andaciensement pénétré.

PRIVE (Ythier-Silvain), maréchal-de-camp, commandant de la légion - d'honneur , chevalier de Saint-Louis, né à Vannes (Loiret) le 19 juillet 1762. Carabinier en 1779, pois dragon-Dauphin en 1787, il passa s.-lieut, an 13º regt, de la même arme en 1792, et devint successivement lieut., capit., chef d'escad., col. et gén. de brig. le 14 mai 1807. Assiégé en 1792 à l'hionville par les Autrichiens, Privé, alors s.-lieut., dans une sortic de cette place dans la nuit du 22 au 23 sept. passa la Moselle à la tête de 16 dragons da 13º régt., attaqua un poste ennemi

qui gardait un magasin de farine, vin et cau-de-vie, s'en empara et fit 4 prisonniers de sa main : dans une seconde sortie le 16 oct, suivant il prit un convoi considérable de bled et d'avoine. Dans la nuit du 28 au 29 mai 1793 à l'armée du Nord, chargé d'attaquer à la tête de 30 dragons l'ennemi retranché près l'abbaye d'Anchin, reent au commencement de l'action une balle qui lui traversa la jambe droite ; chargea néanmoins l'ennemi, le mit en fuite et fit 10 Prossiens prisonniers, parmi lesquels se trouvait le major qui commandait ce poste. Aide-de-camp du général Bonpaud à l'armée du Nord (1795), chargé par ce gén, de reconnaître les lignes de Breila, il s'acquitta de cette mission pécilleuse avec tant d'intelligence, que le gén. en chef Pichegrn donna l'ordre d'attaquer les lignes indiquées dans son rapport, et satisfait de la conduite du lieut. Privé, il le chargen de porter à la convention 19 diapeaux enlevés à l'ennemi dans cette glorieuse journée : il fut alors nommé capit. A l'armée des côtes de Cherbourg (1795), chargé d'aller à la tête de 800 h. d'infant, chercher un convoi considerable de grains dans un pays occupé par les insurges, cenx-ci, an nombre de 4,000, furent complètement battus par les prodentes dispositions du capit. Privé, qui ramena le convoi et recut le grade de chef d'escad, en récompense de cette action. Il se distingua en 1796, à l'armée de Sambro-et-Mense, dans plusieurs charges contre l'ennemi, notamment près d'Ambourg, où, quoique blesséen soutenant la retraite de l'armée, il resta à son poste. A féna il exécuta trois charges à la tête du 2º de dragons, qui curent pour resultat la prise d'un bataill. prussien, 12 pièces de canon et un obiisier, et culbuta en ontre 200 dragons saxous. A Golymin, ayant sons ses ordres les 1er 2e et 4e régts, de dragons, il enleva à l'ennemi 3 pièces de canon; fut blesse à Eylau, et commandait une brigade de dragons à la baraille de Baylen; il exécuta contre les Espagnols 3 charges successives, dans lesquelles it battit complètement l'ennemi et rapporta an gén. Dopont 2 drapeaux enlevés à l'inf. espaguole. Ce gén. a été mis à la retraite le 1er juillet 1818. (T: 18.)

PRODHOMME, chef vendéen, mort victime de l'animosité que lui portait Stofflet. (T. 4.)

PROFIT, chof de bat., se distingna à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé le 2 dec. 1805. (T. 15.)

PROST, maréchal-de-camp, commanda long-temps la 1ere compagnie d'artillerie, formée dans l'origine par le gén. Serbier. Le capit. Prost acquit dans les campagnes du Rhin nue grande réputation coume officier d'artillerie à cheval; il a fait tontes les guerres de la révolution. Devenu ed., il commandait l'artillerie de la division Laborde dans la campagne de 1808 en Portugal, où il fut blessé. Il est aujourd'hui en retraite. (T. 6 et 18.)

PROST, brigadier de gendarmerie. Les Autrichieus ayant emporté le village de Chevremont (France) en juill, 1815, les troupes françaises se tetiraient en désordre, lorsque ce brave militaire entreprend de les ramener à l'eunemi; il arrache une caisse des mains d'un tambonr, et bat la charge; ce trait de courage ranime les soldats; ils ponssent des cris d'enthousiasme et fondent sur les Autrichieus victorieux.

(T. 24.) PROTEAU, géu. de brig. ; fut tné

Lonvain le 13 juillet 1794. (T. 3.)

PROVASI, chef de bataill., mentionne honorablement dans un rapport da marée. Suchet, pour la conduite qu'il tint au siège de Valence le 10 janvier 1811. (T. 20.)

PROVOST, enseigue de vaissean, h bord d'une corvette, se distingual e 8 janv. 1797, an combat du vaissean les Droits de l'Homme, sur les côtes de

France. (T. 7.)

PRUDHOMME, adjoint du génie, se distingua particulièrement au siège et à la prise du fort de l'Ecluse en août 1704, ainsi qu'à la prise du fort de Civerœur en octobre même, année, (T. 3.)

PUGET, génér.; commandait 700 houmes dans Tudela, lors du siège de Sarragosse (Espagne) le 21 fév. 1809. (T. 18.)

PUISAYE (Joseph, comté de), lieut.-gén, dans les armées royales, né

à Mortagne. Il entra à l'âge de 18 aus dans la régt. de Couti cavalerie, en qualité de s.-lient. , d'où il passa capit. à la suite dans le regt. des dragons de Lanan. 11 acheta ensuite une charge dans les Cent-Suisses de la maison du roi , ce qui lui valut un brevet de col ... et pen de temps après la croix de St.-Louis. En 1788, député aux étatsgénéraux. Il se retira après la session dans sa terre, et fut mis à la tête de la garde nationale d'Evreux. Il commanda Pavant-garde de l'armée départementale de l'Eure, qui fut battue en juin 1793, à Pacy-sur-Eure, se retira alors en Bretagne, rallia et réorganisa dans le dépt. d'Ille-et-Vilaine, les débris du parti royaliste, et en fut regardé comme l'ame dans ce pays; mais après plusieurs revers, la pacification de Hoche en 1797, le forca d'abandonner les départemens de l'Ouest. Il se retira à Londres, et n'est point rentré en France depnis la restauration. (T. 1, 4, 5

PULLY (Charles-Joseph-Randon, comte de ), lieut.-gén., né le 18 déc. 1751, entra an service dans Berching ( hussards ). Il était au commencement de la révolution, lient .- col. du régt. de cavalerie de Royal-Cravatte, et en devint colonel le 5 fév. 1792. Employé dans le courant de cette année entre la Sarre et la Moselle, il contribna à l'ocenpation des hanteurs de Waren, et Int nommé gén. de brig. le 19 sept. Il s'empara le 15 dec., avec 1,200 homnies, de la montagne de Haem, qui étuit liérissée de capons et défendue par 3,000 Antrichiens. Promu au grade de gen. de div. le 8 mars 1793, il fit chargé du commandement du corps des Vosges. Après le 9 nov. 1799, il commanila une division à l'armice d'Italie, conconrut à la prise de St.-Alberto. Dans la campagne de 1804, il se dis-tingua au passage du Tagliamento, à la tête des cuirassiers. En 1809, il commandait une division contre l'Autriche. Il fot nommé comte en avril 1813, ave - le titre de colonel du 1er regt. des guides d'honneur. Après le 31 mars 1814, il recut du roi la croix de St.-Louis et le titre de grand-officier de la lég.-d'honn. Il a été mis à la retraite le 4 sept. 1815. (T. 1, 13, 15 et 19.) PUTHOD (lebaron, Jacques PierreMarie-Lonis), lient .- gén., né à Bourgen-Bresse le 28 sept. 1769, entra au service le 26 oct. 1785, devint s.-lieut. dans le 1er regt. d'inf. en 1791. Renfermé dans Lille à la fin de 1792, il contribua à la glorieuse défense de cette place, et fut ensuite nomme adjoint aux adj. généraux, fit en cette qualité la campagne de la Belgique. Nommé adjud -gen., il servit dans l'intérieur, puis en 1799, à l'armée d'Italie, où il se distingua à l'affaire de la Trébia Passé ensuite à l'armée du Rhin, il commanda avec distinction une brig. sous le gén. Moreau en 1801, fit la campagne de 1806 contre l'Autriche, et commanda en 1807 l'avant-garde da corps d'armée qui combattit près de Dieschaud. Il s'empara de cette ville, se distingua au siège de Dantzick, et fut nommé gén. de div. le 16 novembre 1808. Employé en Espagne, il y sontint sa reputation, revint en France, et commanda pendant quelques années la place de Maëstricht. Il fit le campagne de 1813, combattit le 31 mai la garde royale prussienne, et la forca d'évacuer la ville de Breslau. Après plusieurs combats livrés les 19, 21 et

23 août suivans, dans les environs de Goldberg, il fut fait prisonnier le 29 à Lowenberg, Rentré en France le gén. Puthod fut nomme chev. de St. Louis, inspect.-gén. d'inf. Employé à Lyon dans les cent jours, il l'est encore aujourd'hui. (T. 13.10.10.23 et 36.)

d'hui (T. 13, 17, 19, 22 et 24.) PUTIGNY (Jean-Marie, baron), capit. au 33e tégt. de ligne, né le 9 juin 1774 à Saillenard (Saone-et-Loire). Entre au service le 15 avril 1794; sous-lieut., lieut., capit. en 1811, a fait les campagnes de 1792, 93, ans 2 et 3 à l'armee du Nord, an 4 à la Vendée, 5, 6, 7 et 8 en Italie , 11, 12 et 13 sur les côtes de l'Océan, 14, 1806 et 1807 à la grande armée, 1809 en Autriche, 1811 à l'observation de l'Elbe, 1812 en Russic, 1813 an blocus de Luxembourg, 1815 en France; fut blessé en l'an 4 à l'affaire du Chateau du Bousset, près Avranche; membie de la leg.-d'honn, sur le champ de bataille à Austerlitz, pour avoir sauvé le drapeau de son regt. et baron d'empire avec dotation de 4,000 francs le 23 avril 1809, pour la rare intrépidité qu'il deploya à la prise de Ratisbonne. Il obtint sa retraite le 17 nov. 1816.

Q

QUATI'A, colonel, servait en 1799 en Hollande, et se trouva à la bataille de Kastricum. (T. 11.)

QUAITA, chef de bat., a fait la campagne de 1800 en Allemagne, et se distingua en faisant une reconnaissance sur St.-Poldstein, où il courut les plus grands dangers. (T. 13.) QUATREMÈRE – DISJONVAL

QUATREMÈRE – DÍSJONVAL (Denis-Bernard), adjud.-gen., né Paris en 1758. Après le prised'Utrecht (13 janv. 1795), il servit dans différens corps en qualité d'offic. de cavalerie ou de génie, et parvint an grade d'adjud.-gén. au service de la république batave. Il servit en cette qualité sous Pichegru et sous Morean: le 18 avril 1796, il se trouvait au Havre, lorsque l'amiral Sidney-Smith tomba au pouvoir des Français; il ent beancoup de part à cet événement. En août 1800, il était adjud.-command. em-

ployé dans nne divisa stationnée entre Crémone et Mantoue. Il était en 1802, chel d'état-major des troupes et travaux de la route du Simplon. Retiré du service, il reprit de l'activité en 1809, lors de l'expédition des Anglais contre l'île de Walcheren. (T. 13.)

QUENIN, adjud-gén.; servit sons Bonaparte dans la première campagne d'Italie. Le 13 avril 1796, il fot chargé d'attagner à la tête d'une colonne, le gén. Provera qui s'était retiré avec 1500 Autrichiens, sur le sommet de la nontague de Cossaria. Quenin commençait à gravit cette montagne, lorsque, atteint d'une balle, il tomba mort. (T. 5)

QUENOT, officier d'état-major, le 19 juin 1800, fut chercher à la nage des nacelles sur la rive gauché du Danube, vis-à-vis Grentheim; malgré un feu de mousqueterie très-vif, il réussit

et ne reent qu'une légère blessure au

pied. (T. 3.)

QUENOT dit MERCIER (Jean), adjud.-maj. au 6º régt. de dragons, né à Paris le 7 fév. 1773, entra en qualité cle dragon au 6º régt. le 6 fév. 1792. Brigadier lors du debloquement d'Ypres, an moment de la déroute, il réunit 300 fuyards et les ramena à l'ennemi. Maréc.-des-logis à la retraite des lignes de Mayence, il sauva un drapean de la 107°; il se sit remarquer à Ruikem le To messid. an 4, dans l'action il ent deux chevaux tués sous lui. Le 18 vendémiaire an 5 à Villingen, il s'empara d'une pièce de canon; le 26 nivôse, maréc. - des - logis - chef à l'affaire de Biberach, avec 16 hommes il fit mettre bes les armes à 12 dragons de la Tour età 1,500 hommes d'inf.: le gén. Desaix, en récompense, lui fit don d'un cheval. Le 4 messid. an 7, il fat adjud-sonsoffic.; se fit remarquer et fut blessé à Marengo; s.-lieut. au passage du Mincio, il fut fait lieut. par le gén. Davoust. Le 4 nivose an g, il mit en fuite un corps de grenadiers hongrois, ent un cheval tué sous lui et recut cinq halles dans son manteau. Le lienten. Quenot dit Mercier, prit rang de capit .- adjud .major le 22 fructid. an 11; il reçut un sabre d'honn. le 4 pluv. an 11. Il a été nomme offic. de la lég.-d'honn. le 26 prairial an 12.

QUENTIN, gén., servait en 1796 sous les ordres du gén. Hoche, dans la Vendée, et se fit remarquer en plusieurs

occasions. (T. 6.)

OUÉRU, lieut. de sapeurs; se disfingua d'une manière particulière le 16 aveil 1807, à un combat très-vif qui eut lieu près du fort de Weichselmunde ( Allemagne ). (T. 17. )

QUESNEL, gén. de div., servait en 1794, en qualité de gén. de brig. en Espagne, et se trouva le 20 nov. de la mêine année, à la bataille de la Montagne-Noire; passa à l'armée d'Italie, où il sit la campagne de 1800; sut nommé en 1807, gouverneur de la ville d'Oporto et de la province d'Entre-Duero-e-Minho, avec le commandement sur toutes les troupes espagnoles qui s'y trouvaient. Il fut enlevé par les insurgés de cette ville en 1808, ainsi que les officiers de son état-major et

les autorités civiles et militaires : il était alors gén. de div. En mai 1811, il se distingua an combat sous Figuières, et en juillet de la même année à la prise du Mont-Serrat ; servait encore en Espagne en 1812; fit avec une grande distinction la camp. d'Italie de 1813, et se trouva à un grand nombre d'affaires. (T. 3, 12, 17, 18, 20, 21, 22 et 23. )

QUETARD (Jacques), génér. de brig., commandant de la lég.-d'honn., né à Orléans (Loiret), entra au service le 4 sept. 1768 dans le corps de la gendarmerie: il servait dans la campagne de Flandres, et y resta jusqu'au 102 nov. 1771; il fut nomme le 9 octobre 1791 lient .- col. du 1er bat. du Loiret; il fut envoye à l'armée du Nord, fit la campagne qui précéda et suivit la bataille de Fleurus, sous les ordres du gen. Jourdon; à l'armée du Rhin, col-de la 36° demi-brig., il servit sous les genéraux Pichegru, Moreau et Augerean. Le colonel Quetard avait assisté aux siéges de Maëstricht et de Mayence. Le a floréal au 5, il se distingua particulièrement au passage du Rhin, à Kilstatt; au siège de Kelh, sut blessé à la main droite, dans la sortie du 2 frim.; ne quitta point le commandement, et défendit vaillamment le fort de Kelh. Il fut ensuite envoyé à l'armée d'Angleterre, passa à celle d'Helvétie, on il obtint le grade de gén. de brig. le 7 mes-sidor an 7. Le 15 vendém. an 8, il obtint de nouveaux succès à la bataille de Tulikou. Le gén. Quétard a fait toutes les campagnes de la liberté avec distinction.

OUETINEAU, génér., servait en 1703 contre les Vendéens; il fut battu au combat et à la prise de Thouars le 5 mai même année. (T. 1.)

QUINCIEUX, capit., se conduisit avec une distinction particulière à l'attaque de l'île d'Holm (Allem.) 1807.

(T. 17.) QUINETTE DE CERNAY (18 baron , Jean-Charles ), né le 27 juillet 1776; entra au service dahs la cavalerie le 1er août 1792, et combattit à Austerlitz en qualité de major du 2e régt. de chasseurs ; colonel du 5º regt. de cuirassiers le 31 déc. 1806; fit les campagnes de Prusse, de Pologne et d'Antriche; fut promu au grade de gén. de brig. le 6 août 1811, et se distingoa dans les campagnes de 1812 et 1813; il recut du roi la croix de St. Louis et celle de command. de la lèg.-d'honn., fut employé pendant les cent jours de 1815 dans le 5° corps de l'armée du Rhim. Il jonit depnis le licenciement du traitement de demi-activité. (1. 23.)

QUIOT (le baron, Joachim-Jérône), gén, de brig., nè le 9 février 1775, entra jenne au service dans l'inf., et s'éleva successivement au grade de colonel du toos régit deligne; employe en 1806 contre la Prusse et en 1807 en Pologne, il fut nommé officier de la lég.-d'honn. le 14 mai 1807. Passé en Espagne, il se distingua le 19 fév. 1811, à la bataille de la Gebora, reçut le 19 mai le brevet de génér, de brig., et mit en déroute à la fin d'arût, un corps commandé par Ballesteros. Après les évenemens d'avril 1814, le gén. Quiot recut la croix de St.-Louis

le 29 juillet, êt celle de commandant de la leg.-d'honn. le 23 août suivant, e è fut nommé commandant de Valence. Il fut employé pendant les cent jours dans la 1<sup>exe</sup> div. d'inf. du 1<sup>ex</sup> corps de l'arniée du Nord, et appelé après le retour du roi au commandem. du dept. de la Haute-Vienne à Limoges. (T. 20.)

QUITARD (Jean), grenadier du 6° bat.; se fit remarquer par une action du plus grand courage au combat de Vado dans le Piemont en 1795. Ayant aperca 5 Autrichiens qui fuyaient isoluneit, il les poursuit, tue le premier d'un conp de mousquet, et mettantausaitôt le sabre à la main, il force les quatre autres à poser les armes. (T. 4.)

QUQU, maréc.-des-logis du 1er régt. d'artillerie à cheval, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmüld, pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le siège d'Hambourg.

## $\mathbf{R}$

RABASSE, chef d'escadron au 3° régt, de dragons, a fait la campagne d'Egypte, et s'est fait remarquer en 1798, dans une expédition contre les Bédouins. Devenu adjud.-gén. il se distingua de nouveau en 1799, en poursuivant la cavalerie de Mourad, vers l'Oasis. (T. 9 et 10.)

RABATTÚ (Jean-Esprit), maître canonnier; obtint une arme d'honneur anx deux combats d'Algésiras (juillet

1801 ).

RÁBIER on RABIÉ, chef de bat., se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé le 2 déc. 1805. Devenu colonel, il fut laissé le 27 sept. 1813, avec une poignée de soldats dans le châtean d'Oberleybach (Italie), où il capitula le 29 oct., après une défense qui le couvrit de gloire. (T. 15 et 22.)

RABY (Robert), sons-lient, au 7° réet, d'inf, de ligne, né à Choisv en Brie (Seincet-Marne). En 1809 Raby entre Barcelone et Marthorel, s'étant engagé dans un bois avec un de ses camarades, tomba au milien de douze Espagnols. Loin de reculer, il les charge à la baïonnette et les fait prisonniers;

les chefs de Raby, alors sergent, demandèrent pour hii la décoration de la lég.d'houn, qui ne lui a été accordée qu'à la bataille de Bautzen: il était alors sous-lient.

RACCORD, capitaine de vaisseau, commandait le Peuple Souverain, de 74 canons, en 1798, et se trouva à la b-taille d'Aboukir, où il fut blessé. (T. 9.)

RADET, adjud.-gén., chef d'étatmajor du gén. Bonnaud, à l'armée de Sambre-et-Meuse en 1796. Il est mort lieut.-gén. en 1815. (T. 6 et 24.)

RADOWSKI, lient, polonais, fut tué en Espague, sur les hanteurs de Somo-Sierra en 1818. (T. 18.)

RAFFARD, lient, du génie, après s'être distingué par son zèle et sa bravoure, fot tué en sept. 1812, sous les murs de Macviedro. (T. 20.)

RAFFRON, col. d'artillerie, offic. de la lég, d'honn., servit d'abord dans le 6º régt, d'artillerie à chevai; a fait la campagne de 1810 en Espagne, et s'est distingné le 8 juin même année, au siège et à la prise de Mequinenza. Devenu colonel dans son arme, il mérita les éloges du gén. Severoli sous les ordres doquel il était en 1812, lors de la reddition du fort Peniscola (Esp.), 4 fév. même année. (T. 20 et 21.)

RAGE (Hippolyte), fusilier à la 40° de ligne, ne à St.-Ouen (Seine), périt le 20 prairial an 8, au milieu des rangs ennemis où il s'était précipité.

RAIDON, s.-lieut. de grenadiers an 102° de ligne; au passage du Rhin le 6 sept. 1795, étant alors sergent, santa le premier à terre, se précipita sur les ennemis, sa fourche à la main, et tua six Autrichiens. Cette action facilita le débarquement, et la troupe fit mettre bas les armes à toute la ligne des avant-postes autrichiens. Cet acte de courage lui valut le grade de souslieutenant.

RAILLARD, capit. de vaisseau, commandait le Pelletier, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

RAIMOND (Jean-Marie), dragon au 17º régt., né à Malpain (Jura). Le 18 fiim. an 4, il chargea senl sur 40 fantassins, leur fit mettre bas les armes et les ramenait prisonniers, quand un d'eux ramassant un fusil, l'ajusta et le tna.

RAINDRE , lient .- col. d'artillerie , entré au service en 1791 à l'âge de 10 ans, fut fait offic. sur le champ de bataille à 14 ans et demi, lors de la seconde invasion du Brabant, après avoir enlevé à la tête de 32 canonniers denx pièces de canon anx Anglais, et pris l'offic. qui les commandait ; au combat du pont de Kellmunz (prairial an 8), enleva quatre bouches à feu aux Autrichiens, prit un drapeau et recut un coup de bajonnette en le portant an général Ney. A Hohenlinden, il arrêta avec 4 pièces d'artillerie soutenues par un esc. de dragons, le monvement d'une divis. de 8 à 9,000 hommes, et quoique blessé, opéra ensuite le débouché du bois sur Hang. Le combat d'Ostrolenka (1807), fut également glorieux pour cet offic. et lui valut la décoration de la lég.-d'honn. Sa conduite brillante pendant le siège de Sarragosse sut récompensée par le grade de chef de bat. A Wagram, le duc de Reggio lui reprocha d'avoir ponssé l'ennemi trop vite, et le proposa pour le grade de major et une dotation; concourut puissamment à la prise de Smoiensk, où il reçut deux coups de biscaien, et fut fait offic. de la lég.-d'honn. au combat de Kulm. Chef de l'état-major d'artillerie du s'ecorps (Vandaome), il protégea la retraite, et resta au pouvoir de l'eunemi convert de biessures.

RAMAND et non RAMOND, col. du 30° régt. de ligne; étant lieut. de grenadiers à la 51° demi-brig., à la bataille d'Arcole, passa le premier à la nage sous le fen le plus vif un canal large et profond, et entraîna par sou exemple ses camarades qui abordèrent fa rive ennemie; recut en récompense un sabre d'honn. le 5 brum. an 11. Ce colonel se distingna également à la tête du 30° régt. à l'éua. (T. 22.)

RAMBÉAU (Augustin), sergent à la 94°, né à Monteyer (Hautes-Alpes), le 15 floréal an 8, se battit contre six cavaliers attrichiens, enmit deux hors de combat, d'ispersa les autres, mais assailli par un plus grand nombre, succomba après avoir reçu neuf coups de sabre sur la tête.

RAMBEAUD, capit. de grenadiers, se distingua particulièrement le 14 fév. 1793, au combat de Sospello (Piémont); se couvrit de gloire en sept. 1795, au combat et la la prise du Mont-Genèvre et de St-Barnouil: il était alors ad.j-gén. Il est mort en Syrie, au siége de St.-Jean-d'Acre, avec le grade de général. (T. 1, 4 et 10.)

RAMBOURG (le baron, Gabriel-Pierre-Patrice), maréc.-de-camp, offic. de la leg.-d'honn., commandeur de l'ordre de la conronne de fer, etc., né à Troyes (Aube); s'est trouvé aux batailles d'Arlon , de Fleurus , de Gemmapes, de Hohenlinden, d'Ansterlitz, de Raab, de Wagram, de la Moskowa et à la retraite de Russie. Pendant les campagnes de 1793 et 1794, il passa de sous-lieut, au grade de lieut, dans le 10° de cavalerie. En 1797, il fut fait capit. sur le champ de bataille, après un engagement qui eut lieu dans les environs de Friedberg. Après la bataille d'Austerlitz, aide-de-camp du général Caffarelli; en 1807 il devint aide decamp du vice-roi d'Italie, qui le sit bieniôt chef d'escadron des chasseurs à cheval, et pen après major. Le 3 janv.

1808, en Catalogne, il passa à la tête du regt, qu'il commandait le Lobregat en présence de plusieurs milliers d'Espagnols, leur prit 4 pièces de canon, 200 homnies et leur en tua près de 300. Sa conduite en Catalogne lui valut le grade de colonel en 1809, en Italie, il monta à l'assaut du fort Malborghetto, et s'élanca le premier dans les retrauchemens. A la tête d'un regt. de chasseurs italiens le 3 dec. 1813, il sit 800 prisonniers; cette action lui mérita le grade de gén. de brig.; à Parme il détruisit l'arrière-garde ennemie dans Reggio: à Plaisance il sontint la retraite avec quelques cavaliers contre l'armée napolitame. Enfin le 1er juittet 1815, sor la ronte de Chevremont avec le 13º de chasseurs à cheval, on le vit faire mettre bas les armes à un bat, carré du regiment de l'empereur Alexandre. (T. 23 et 24.)

RAMEL. maréc.-de-camp, entra au service à l'âge de 15 ans, et obtint le grade d'adjud -gen.; en 1797 il recut le commandement des grenadiers de la garde du corps législatif. Artêté dans la journée du 4 sept. 1797, par ses propres soldats, il fut déporté à Cavenne avec Pichegru et autres proscrits. Rappelé en France par le gouvernement impérial, il y fut employé comme adjud. command. chef de l'étatmajor de la 1010 div. de l'armée de Portugal. Lors de la restauration de 18:4, il fut nommé marec.-de-camp le 25 nov. de la même année. Il commandait à Tonlouse, lorsqu'à la fin d'août 1815, il fut assassiné par des brigands. (T. 8.)

RAMPON (le comte, Antoine-Guillaume), lieut .- gén., né le 16 mars 1750 à St.-Fortonin; soldat le 14 mars 1775, fit la campagne de 1792 en Italie, celle de 1793 à l'armée des Pyrénées, où il gagna le grade d'adjud .- gén. sur le champ de bataille de Villelongue le 5 oct. 1793; colonel de la 32º demibrig., se signala à Montenotte, où il défendait la redoute de Montelegino avec le 2º bat. de sa demi-brig.; montra le plus grand courage à Lonato, ce qui fit dire an gen. en chef, a j'étais tranquille, le 32º étnit là ». Les combats de Salo, de Peschicra, de la Corona, de Roveredo, l'attaque du château de la Pietra et la journée d'Arcole, mirent

le comble à la réputation militaire de gen. Rampon : se distingua également dans la campagne de 1797, combatits en Soisse, fit partie de l'expédition d'Egypie, où sa brillante conduite à la bataille des Pyramides et pendant la conquête de Syrie lui valut le grade de gén. de div. Rentré en France après la capitulation d'Alexandrie, dont il avait commandé le camp retranché pendant le siège, le gén. Rampon fut nommé grand-officier de la legion-d'honneur et obtint la senatorerie de Rouen. Commandant-gen. des gardes nationales du Pas-de Calais, du Nord, de la Lys et de la Somme, il les réunit sur Auvers en 1809, pour y former un camp de défense, lors du débarquement des Angiais dans l'île de Walcheren; commandait Gorcom en Hollande en 1813, où il se défendit vigourensement et ne se rendit qu'à la dernière extremité. A siegé à la chambre des pairs en 1814 et 1815. (T. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15 et 19.)

RAMPON ( Charles ), neveu da gén. de ce nom, fut signale par le gén. Bon, dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabeh ( Egypte ) 1798. (T. 9.)

RAMPON (Jean-Baptiste), fière du précédent, également dragon, se fit remarquer à l'affaire d'Embabeh (Egypte) en 1798, et mérita les éloges du gen. Bonapatte. (T. 9.)

RAMU, offic., se distingua le 2 oct. 1812, à l'affaire de Denia (Espagne).

RANCOREL, chef d'escad au 1ez corps franc de la Seine; en Egypte, à peine âgé de 16 ans, tue un mamelouk qui défiait les hussards français.

RANDON, lientenant, mérita les éloges du gen. Dessaix en juillet 1815. (T. 24.)

RANSONNET (Jean-Pierre), gén. de brig., ne à Liége, servit eu qualité d'offic. de cuirassiers dans les troupes de l'empereur d'Allemagne; au bout de quelques années de service, il se retira dans ses foyers. Les Autrichiens ayant euvalui le pays de Liége, il vint en France, où il obint en 1792 le commandement d'un corps franc, avec lequel il commença à ciablir sa réputation à l'affaire d'Estenai; il repoussa les Prussiens dans la Champagne. En,

1793 il prit de vive force Marchiennes piès de Douay. Le colonel Rausonnet fit le reste de la campagne dans le pays de Tièves, et fut employé qui que temps à l'armée de la Moselle. Appelé à l'armée du Nord à la fin de l'année 1793, il fot nommé gén. de brig., et commandant des flanquents de gauche de l'armée, assista aux principaux combats qui enrent lieu, cnopéra à la prise de Mons, de Halles, de Louvain ; dans cette dernière ville, il sontint on combat très-opiniatre, avec quelques tirailleurs et un peloton de hussards. A la prise de Liége, il contribua beauconp à chasser les Autrichiens du quartier dit Outre-Meuse, en dirigeant le courage des habitans qui s'étaient joints aux troupes françaises pour combattre l'ennemi. Sur la tin de l'an 3, il fut employé à l'armée d'Italie, où il désendit la position de Borghetto. Il venait de joindre le gén. Ke'lermann à l'armée des Alpes, et était occupé à la défense du petit mont St.-Bernard, lorsque la mort termina sa glorieuse carrière le 13 ventôse an A

RANSONNET (Jean-François), Tor fils du précédent, chef d'escad. aide-de-camp du gén. Laval, né à Liége (Ourthe) le 9 sept. 1776; fit ses pre-mières armes en 1790 dans l'armée belge, sous son père alors col. au service du Brabant. En 1792, il fut oblige de se retirer en France, et entra soldat dans le corps franc des chasseurs de la Mense commandé par son père; il servit à l'armée du centre, et fit les campagnes de 1792 dans la Champagne et dans le pays de Trèves. Le 10 avril 1793, il fitta de-de-camp deson père; il se trouva à l'armée du Nord, à la bataille du 8 mai et à tous les combats qui enrent lieu pour défendre les approches de Valenciennes. Nommé sous-lieut. au 21º régt. de chasseurs à cheval le 4 sept., il fit la campagne de l'an 2 sur la Sambre; le 18 vendém, an 3, il se rendit en qualité d'aide-de-camp à l'armée d'Italie, où il fit les campagnes de l'an 3 et de l'an 4. Nommé lient., il se distingna comme aide-de-camp du gén, Lebley le 25 nivôse an 5 à la bataille de Rivoli, Capit, il servit à l'armée du Danube, comme adjoint à l'état-major général, fut employé au siége de Philisbourg, et fit les campagnes des ans

8 et 9; il se distingua particulièrement aux affaires d'Eugen, et de Biberach; le 12 uivôse au 9, il fot nommé chef d'escad, et le 12 ploviôse an 14, il fot employé comme 122 side—le-camp du gen. Laval. Il est membre de la legiond'houn.

RAOUL, gén., servait en 1795 à l'armée des Pyrénées-occidentales; se distingua en mai de la même année, sur les bords de la Deba, à la tête de plusieurs bataillons du camp d'Yziar.

RAOULT-DE-MAINTENAY, (Alexandre), capit. au 21º 1égt. d'inf. légère, chevalier de la lég. d'honn., né à Bnire ( Pas-de Calais ) ; entre au service à 16 ans; se distingua et fut blesse aux batailles de Valontina et de la Moskowa. Le 21 fév. 1814, pendant le siège de Berg-op-Zoom, sommé de se rendre par cinq cosaques dont un offic., Raoult répond par des coups de sabre, blesse deux assaillans, en tue un troisième et fait l'offic. prisonnier. Dans l'attaque que les Anglais au nombre de 6,000 firent contre cette place, co capit. à la tête de sa compagnie, culbuta une colonne de 1,200 hommes, lesquels étant revenus à la charge, blessent deux fois l'offic. français qui combat avec une nouvelle valeur ; il va enfin triompher, quand un coup de baionnette le précipite du haut des remparts : dans cette chûte, il eut la cuisse cassée.

RAPATEL (François), adjudantgén., aide-de-camp du gén. Moreau, servait avec son gén. en 1796, à l'armée de Rhin-et-Moselfe. Mort à Paris de maladie occasionne par les blessures et les fatignes de la guerre. (T. 6.).

RAPATEL (Baptiste), frère du précédent, capit. aide-de-camp du gén. Morean en l'an 8, fut emprisonné dans l'affaire de ce gén., puis le rejoignit en Amérique, d'où il passa en Russie et p prit du service. Il fut tué en 1814, à Fère-Champenoise-Deux de ses frères, dont un, Auguste Rapatel, commandan aujourd'hoi unrégt. d'inf., et l'autre chef de bataillon dans le 8° régt. d'artillerie, faisaient partie du corps d'armée qui lui était opposé. (T. 23.)

RAPP (le comte Jean), lieut.-gén. de cavalerie, né en Alsace le 26 avril 1772, entra au service le 1es mai 1788. Aide-de-camp du gén. Desaix, il six

avec lui les campagnes d'Allemagne et d'Egypte; après la mort de ce général à Marengo, Bonaparte le retint auprès de lui dans la même qualité. Il l'accompagna dans la campagne contre l'Atttriche en 1805, et se signala à la bataille d'Austerlitz, où, à la tête de deux escadrons de la garde, il mit en déroute la garde impériale rosse, et fit de sa propre main, le prince Repnin prisonnier. Gen. de div. employe en 1806 et 1807 au commandement d'un corps de dragons, il se signala le 20 decembre au combat de Golimin, où il fut blesse. Pendant la campague de 1812, il se fit principalement remarquer le 27 oct. au combat de Maloïaroslavetz. Après les désastres de cette campagne, il se jeta dans la place de Dantzick avec 30,000 hommes, où il se défendit avec vigneur pendant un siège rigonreux qui ne dura pas moins d'un an. Obligéensin de capituler, il fut conduit prisonnier en Russie. Revenu en France, il fut créé le 23 juillet 1814 grand-cordon de la leg.-d'honn. Napoléon à son retour, lui confia le commandement de la 5º division, le nomma pair et commandant en chef de l'armée du Rhin; après avoir soutenn quelques engagemens contre l'ennemi, cette armée se replia sons le canon de Strasbourg. Après le licenciement de l'armée le gén. Rapp se retira dans sa terre, et par erdonnance du 22 juillet 1818, il a été mis à la disposition du ministre de la guerre. Il est aujourd'hui grand-maitre de la garde-robe du roi. (T. 9, 10, 15, 17, 19, 21, 22 et 24.)

RATA, tambour dans le 1°, régt. de chasseurs à pied de la vicille garde, membre de la lég.-d'houn. Au combat de Bar-sur-Aube, où 5,000 Autri-chiens furent mis en fuite par 150 hommes sous les ordres du capitaine Leuillet, ce tambour montra un saugfroid et un courage à tonte épreuve.

RAULL, marin, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckumilil pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le siège d'Hambourg.

RAUQUEMAUREL, capitaine, commandait au fort de Venasque (Espagne) en 1810; il donna à cette époque une vigoureuse chasse aux partis des chefs Sarraza et don Diego-Alva-

rès, qui furent repoussés jusqu'en Catalogue. (T. 20.)

RAVERAT (le baron, René-Claude-Jean ), chef de bat. an 57º régt., né à Cremière (Isère) te 23 janv. 1776. Volontaire en 1792; serg. sur le champ de bataille en Bavière (an 9); souslient. & Austerlitz; lieut. le 12 juillet 1807; décoré le 7 mais sur le champ de bataille de Loniten en Prusse, ou à la tête de 82 grenadiers, il détruisit on fit prisonmer un bataillon russe, et fut grievement blesse; fut nommé baron avec une dotation de 4,000 francs le 19 avril 1809 à la bataille de Tann, où, ayant dejà la mani droite fracturée par une balle, il décida, par un coup hardi , le succès de cette journée ; fut nommé command.-gen. des forces du dépt. de l'Isère lors de la première invasion. Cet offic. a recu 12 blessures dans différents combats, et a été nominé chef de bat. en 1815. (T. 17.)

RAYMOND, enseigne de vaissean, se distingna en 1805, à la prise des bricks anglais le Teaser et le Plumber par la flotte devant Granville. (T. 16.)

RAYMOND, colonel au 34° régt. d'iuf. de ligne, se fit remarquer à la bataille d'Ocana, mérita des cloges pour sa belle conduite à l'affaire de Villa-Garcia en août 1810; se distingua de nouvean le 19 fév. 1811; à la bataille de la Gébora. Devenu général de brig., il fut blessé assez grièvement en août 1813, en :bandonnant ses positions d'Urdax, qu'un corps nombrenx de Portugais l'obligea de quitter. (T. 19, 20 et 22.)

RAYNAUD, gén., commandait en 1812, la garnison de Ciudad-Rodrigo. Il fut fait prisonnier et remplacé dans ce commandement par le gén. Barrié. (T. 21.)

RAZOUT (le comte, Louis-Ni-colas), lieut.-gên, né à Paris en 1773, citait en 1793, lieut. au régt. de la Sarre, et aixle-de-camp du général Joubert, lorsque ce gên. fut tré à la bataille de Novi. Nommé en 1801 colonel de la 104° demi-brig., devenu 94° régt., il fit avec distinction les campagnes de 1805, 1806 et 1807, et fut nommé gén. de brig. le 12 lév. 1807. La campagne de 1808 en Espagne, ajouta à sa réputation. Rappeté en Allemague.

après le siège de Sarragosse, il fut envoyé dans la Zelande pour y organiser de nouvelles troupes. Le 31 juillet 1811, il fut nommé gen. de divis. et commanda une division du corps du marec. Ney, qui se distingua au comhat de Valontina, à la bataille de la Moskowa, et dans la retraite de Moscon. En 1813, comte et grand-officier de la leg .- d'honn. ; laissé dans Dresde , il fit une défense vigoureuse, et obtint une capitulation honorable. De retone en France, il refusa le commandement d'un dept. qui lui avait été offert ; mais au second retour des Bourbons, il fut chargé du commandement de la 21° div. à Bonrges, d'où il est passé à celui de la 3º à Metz. Il est mort le 10 janv. 1820. (T. 16 et 21.)

RAZOUT, capit., frère du précédent, a fait avec distinction la camp. de 1806 en Allemagne. Ce brave offic. s'est fait remarquer d'une manière particulière dans plusieurs occasions.

(T. 16.)

RE, capit., mentionné honorablement dans un rapport du maréc. Suchet, pour la conduite qu'il tint au siège de Valence le 10 janvier 1811. (T. 20.)

REAL, capit, a fait la campagne d'Egypte; commandait en 1800 sous les ordres du gén. Reynier, deux compagnies de grenadiers de la 9º demibrig, de ligne, chargées de l'attaque du village de Matariels. (T. 12.)

RÉAN'T (Charles-Paul), capitaine, quartier-maître-trésorier des grenadiers à pied et des vélies de la garde impériale, né à Paris le 11 oct. 1771, cuitra an service le 23 août 1793, fit les campagnes de 1793, ans 2 et 3; capitaine quartier-maître de l'inf. de la garde des cousuls le 3 nivôse an 8. Il est membre de la lég.-d'honn. depuis le 26 praicial an 13.

REBOUL DE CAVALÉRY (Jean-Louis), offic de la lég.—d'honn, capit. au corps royal d'état-major, aide-de-camp du lieut-gén. Pamphile de Lacróix, né à Chanac (Lozère) le 20 juillet 1788; soldat le 19 avril 1808, sous-lieut. à la suite d'une action d'éclat le 11 janv. 1812; lieut. au 52° régt. le 12 avril 1813; capit. aide-de-camp 7 janv. 1814, a fait les campagnes de 1808, 1809, 1810, 1811 et 1812 en

Espagne, 1813 en Saxe, 1814 en France; était aux siéges de Roses, Gironne, Ostalric, Tarragonne, Murviedro, Sagonte et Valence ; fut mis à l'ordre du jour, pour sa belle conduite à la bataille de Sagonte le 25 oct. 1811, où il fut blessé assez grièvement. En Saxe 1813, aux combats de Seida, il chargea seul des tirailleurs ennemis; à la bataille de Dennevitz, il s'acquitta avec autant d'adresse que d'audace de plusicurs missions périlleuses qui lui furent conliées par le général Gruyer dont il était aide-de-camp. A la tête de 150 hommes il s'empara de la ville de Dessau, après en avoir chassé les Suédois qui y étaient retranchés au nombre de 3 à 400, leur ma beauconp de monde et sit des prisonniers. Peu de jours anparavant, à la tête de 15 chasseurs saxons, il avait mit en déroute un détachement de lanciers prussiens, fait 5 prisonniers dont 2 de sa main.

REBOURS, marin, signala son courage pendant un ouragan. (T. 16.)

RECCO (Etienne), colonel de la 22e legion de gendarmerie impériale . ne à Ajaccio (Corse) le 28 janv. 1751. Entra fusilier dans la legion corse 20 sept. 1769, et fit les campagnes de 1779, 1780 et 1781; adjud .- s.-lieut. le 3 avril 1792; lieut. le 23 nivôse an 1er; capit. le 15 vendém. an 3, adjoint aux adjudans-généraux le 13 brumaire même année; chef de bat. de la 3º demibrigade légère le 16 messidor an 3. Il fit les campagnes des années 4 et 5 à l'armée d'Italie, prisonnier de guerre le 11 thermidor an 4 à l'affaire de Bentino. Après son échange, chef de la 11º demi-brigade legère; servit encore quelque temps à l'armée d'Italie; le 15 nivôse an 6, chef de division de la 26º légion de gendarmerie; fit partie de l'armée d'Orient; le 20 floréal an Q, prisonnier de guerre. De retour en France, il fut nommé chef de brig. de la 27º lég. de gendarmerie le 10 vendémiace an 10, et colonel de la 220 légion de gendarmerie impériale le 21 vendém. an 11. Il est offic. de la lég.d'honn. (T. 6.)

RECKINGER, lient, au régt, des lanciers rouges de la garde. Au siége d'Anvers, une pièce est prise par un bataillon prussien, cet officier à la sète de 10 lanciers, reprend la pièce, et la ramène attelée des Prussiens vaincus. Il est nommé offic. de la lég.-d'honn.

RECOURT , Jacques ), sergent à la 3º de ligne, né à Charlay (Leman). Tué le 12 messidor au 2, à l'entree d'un delilé qu'il défendit intrépidement.

REDON chef de bataillon, dans la campagne d'Egypte, fut envoyé le 29 avril 1799 d'Alexandrie à Damanhour, à la rête du 3º bat. de la 4º demi brig. légère, 3 compagnies de grenadiers et a pièces de canon, pour renforcer la petite troupe du chef de brig. Lesebvre. Chemin faisant, il aperçut les hordes d'El Mohdhy, qu'il attaqua sans considerer l'énorme supériorite de son ennemi ; mais après un combat de cinq heures, accablé par le nombre, il fut obligé d'ordonner la retraite. (T. 10.) REGGIO, capit. du génie, perdit

la vie en fev. 1809, an second siège de Sarragosse. (T. 18.)

REGISMANSET (Benoit), colonel du 10e de ligne, ne à Carcassonne (Aube), entra le 2 mars 1786, soldat au 70° régt.; après avoir passé par tous les grades, devint adjoint à l'état maj. de l'armée des Pyrenuées-orientales, et chef de bat. le 15 thermidor an 2; le 12 florcal, il mit en fuite les Espagnole et s'empara de la redoute du Plat-d'Olrey. Il se fit aussi remarquer le 30 floreal suivant, et le 15 thermid. il fut nommé chef de brig. de la 5° légère sur le champ de bataille. Passé à l'armée d'Italie, il se distingua le 19 nivose en 5, au combat de Bevilagua. En l'an 6, il fut successivement employé aux armées d'Angleterre, de Mayence et d'Helvétie; en l'an 7, le colonel Regismanset était encore en Italie; se sit remarquer à la bataille de la Trebia et au pont Rubiera, où il arrêta 8,000 ennemis, à la tête d'un bat. de grenadiers. Le 28 thermidor à la bataille de Novi, il fit 800 prisonniers, reprit 3 pièces de canon et facilita le raliiement des troupes dispersées. Ren-termé dans Gênes , il déploya le plus grand courage lors de la sortie qui eut hen de cette place le 12 floréal an 8, recut un coup de sen dans la poitrine. Il était en l'an 8 à l'armée d'Italie, ou il fut nommé colonel du 19º regt. de ligne; il fit la campagne de l'an 9. Il est officier de la légion-d'houneur,

RÉGNIER, gén., servait en 1798 et fut blessé le 23 avril de cette année, au combat du camp d'Andaye. Commandait en 1810, le 2º corps de l'armée d'Espagne. (T. 1, 8 et 20.)

RÉGNIÉR, officier supérieur en 1796, se trouvait sur le vaisseau les Droits-de-l'Homme, au combat du

7 janvier 1797. (T. 7.) REGNIER, maréc.-des-logis de chasseurs à cheval, fut mentionné honorablement dans le rapport du général Championnet au directoire, sur la journée du 5 déc. 1798, devant Rome.

(T 9.) REICHAUSS, lieut., se distingua en Allemagne, dans la nuit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.) REILLE (le comte, Honoré-Charles-

Michel), gén., ne le 1et sept. 1791; eut un avancement rapide dans les premières campagnes de la révolution. Il était gén. de brig. en 1805, et il fit la campagne de 1806 contre les Russes et les Prussiens, en qualité de chef d'étatmajor du 3º corps. Sa conduite lui valut le grade de gén de div. le 20 dec. 1806; en 1807, il se tronva aux batailles d'Eylau et de Friedland, et coutribua aux succès de ces deux importantes affaires; en 1808 il passa ent. Espagne, concourat à la prise de Roses; rappele en Allemagne en 1809, combattit avec distinction à Wagram; l'année suivante, chargé du command. de la Navarre espaguole, il battit en plusieurs occasions les insurgés, surprit le gén. Mina, et le mit en déronte. En 1813 et 1814, il fnt un des lient .généranx qui défendirent le midi de la France contre l'armée de Wellington. Nommé en 1814 chev. de St.-Lonis, il recut le 14 fév. 1815, le grand-cordon de la leg.-d'honn.; en 1815 commanda le 2º corps de l'armée d'observation sur la frontière du nord ; le 15 juin, son avant - garde attaqua et culbuta les avant-postes prassiens. Licencie avec l'armée, ce général est aujourd'hui en demi-sulde. ('F. 5, 10, 12, 16, 17,

18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.) REMOND ( Victor), gén., d'abord offic. du genie, puis aide-de-camp du maréc. Soult; a fait la camp. de 1810 en Esp., en qualité de colonel d'étatmajor , et s'est fait remarquer en plubienrs occasions; sa belle conduite dans celle de 1811 lui valut le grade de général; commandait en cette qualité dans la campagne de France de 1814, une brig. de gardes nationales, formant en grande partieles garnisons de Lyon et de Briancon. (T. 20 et 23.)

KENARD (Baptiste), jeune homme attaché au service de Dumourier, se trouva avec ce vén. à la bataille de Jemmappes : loi sque le centre de l'armee française s'ebrania pour marcher en avant, plusieurs bataillons emportés par leur ardeur, perdent leur alignement; quelques colonnes hésitent : le desordre et la confusion allaient se mettre dans l'armée; alors Renard « inspiré, dit Dumourier, par un mouvement heroïque » se porte au milieu du trouble, rallie l'inf., fait avancer sept escadrons et rétablit le combat. (T. 1.)

RENAUD, gén., commandait en 1795, à l'armée de Rhin-et-Moselle, (1.4.) RENAUD, colonel, a fait avec dis-

tinction la campagne de 1807 en Pologne, et fut blessé à la bataille de Friedland le 14 juin même année.

RENAUD, commandait une divis. de deux frégates et d'un brick, an combat du 22 oct. 1796, sur les côtes de l'île de France, contre deux vaisseaux de ligne auglais. Il y fut blessé. (T. 5.)

RENAUD, capit., à la tête de 200 hommes, se distingua le 16 mai 1799, dans un combat coutre les mameloucks près la ville d'Assonan. (T. 10.)

RENAUD, canonnier de marine. Dans un combat que la frégate la Résistance et une corvette soutinrent contre cinq vaisscaux anglais, Renaud eut la jambe emportée; s'attachant alors d'une main an solivean de l'entre-pont, de l'autre il mit encore trois fois le feu à son canon

RENAUD (Jean-Jacques), capit. au 3º regt. d'inf. de ligne, né dans le dépt. du Jura, a recu tous ses grades depuis celui de caporal jusqu'à celui de capit., à la suite de quelque action d'eclat, a fait toutes les campagnes de 1703 à 1814; pendant les premières campagnes d'Italie, alors simple soldat, se trouvant cerne avec 20 de ses camarades dans le village d'Erpalo, parvint à se faire jour à travers un ennemi

nombreux. Le 12 avril 1800, sur les hanteurs de Savonne, il se précipira dans les rangs ennemis et enleva un drapeau. Cette action lui valut un fusil d'honneur. Renaud se distingua à Friedland, à Wagram, où il sauva l'aigle de son régt., et aux combats de Gait-taria et de Villa-França en Espagne.

RENAUD (Jean ), sergent an 1er régt. d'artillerie à pied, membre de la leg.-d'honn., ne à Sclongey (Côted'Or ); fixa l'attention de Bonaparte par trois actions de courage et d'adresse extraordinaires, l'une an passage det Simplon, où il fut choisi pour démonter l'artillerie du fort de Bard; la seconde à Marengo : s'étant couché sous son canon, il y mit le feu au moment où un corps autrichien venait s'en emparer, et occasiona sur ce point la déroute de l'ennemi ; le gen. en chef le fit alors appeler pour démonter une batterie autrichienne, et lui décerna suc le champ de bataille la première gre-nade d'honneur qui ait été distribuée. Dévenu légiounaire après plusieurs traits de bravoure et d'adresse, Renaud fut consumé par les flammes d'un incendie à Newoff, en se précipitant pour en arracher un de ses amis.

RENAUD (Jean), caporal à la 1060 de ligne, né dans le dept, de la Meurthe, recut une arme d'honneur; en récompense de son intrépidité au Monte-Faccio, où, avec un de ses camarades, il chargea et fit capituler 68 Autrichiens

dont sept officiers.

RENAUD (Nicolas), lient. an 116 régt. de dragons, chev. de la légiond'honneur, ne à Selongey (Côte-d'Or); cerné le 19 juillet 1796, sous les murs de Bamberg, par les chevau-legers autrichiens, il parvint, quoique grièvement blessé, à se faire jour en renversant tout ce qui s'opposait à son passage. Le 7 avril 1799, dans une affaire à l'armée du Danube, à la tête de quelques tirailleurs, il mit en déronte l'entremi et fit un grand nombe de prisonniers: son audace dans cette occasion lui valut un sabre d'honneur; à Friedland il fit des prodiges de valeur; attaqué près de Salamanque par 200 gnerillas , à la tête de 40 hommes chargés d'escorter un trésor, il forca les Espagnolis à prendre la fuite après en avoir tue plus de 30. Il ne se fit pas moins remarquer à l'affaire d'Alcanicas, où il

fit beaucoup de prisonniers.

RENAUD (Pierre), chasseur à la 17° légère, né à Sens (Youne), tué

au combat de Rivoli.

RENAUDIN, capit. de vaisseau, commandait le Vengeur, au combat naval du 1er juin 1794; il s'éleva par sa belle conduite, au grade de contreamiral, et commandait en cette qualité en 1796, sur les côtes de France. (T. 3 et 5.)

RENE (Jean-Gaspard-Pascal), gén. de brig., né à Montpellier (Hérault ) le 23 juin 1769; entra le 2 janv. 1792, en quaitté de sons-lient. au 35° régt. d'inf.; lient. le 1er juillet même année. Fit avec son régt. les deux premières campagnes de l'armée des Alpes; capit. le 11 nivôse an 2, il fut euvoyé l'armée des Pyrénées-orientales. A la paix d'Espagne, son corps fut envoyé à l'armée d'Italie; le capit. René y servit jusqu'à la paix de Campo-Formio, et se tronva aux principales affaires; se distingua principalement à la bataille de Rivoli : avec 50 hommes fit mettre bas les armes à une colonne autrichienne, forte de 1,800 hommes. Il recut en récompense de cette action un sabre d'houneur. Au mois de pluv. an 6, la 18º demi-brig. de ligne dont il faisait partie, se rendit en Suisse, et se trouva à la prise de Fribourg, au combat de Nevenech; et après la reddition de Berne, ce corps ent ordre d'aller à Toulon, où il s'embarqua pour l'expédition d'Egypte. Réné était à la prise de Malte, d'Alexandrie, au combat de Chebreisse et à la bataille des Pyramides. Après la révolte du Caire où il a'était distingué, Bonaparte l'attacha à son état-major; en pluviose, il fut de l'expédition de Syrie, se fit remarquer pendant toute la durée du siège de St.-Jean-d'Acre, et fut nomme chef de bataillon sur le champ de bataille. Rentré en Egypte, il combattit le 7 thermidor à Aboukir, et y fut brûle et renversé par l'explosion d'un caisson. Adudant-général de l'armée le 16 fructid. Réné se trouva à la bataille d'Héliopolis, ainsi qu'à celle du 30 ventose, et fat nommé génér. de brig. et chef de Nétat-major de l'armée. De retour en France, il sut nommé commandant de la légion-d'honneur. Ce brave gé-

peral a été brûlé vif par les guérillas dans la campagne de 1808 en Espagne. (T. 8, 12 et 18.) RENIE, chef d'escad., fut signale

pour sa belle conduite, au combat du village de Karmidjeu le 23 déc. 1807

en Pologne. (T. 17.)
RENNO (Jean), chef d'escadron, capitaine au régt. des chevau-légers lanciers de la garde impériale, officier de la lég.-d'honn., chev. de St.-Louis et de l'ordre de la réunion , né à St .-Jean-d'Acre en Syrie le 9 avril 1777; entré volontaire en qualité de sous-lieutenant à l'état-major de l'armée d'Italie le 4 vendémiaire an 6; lieutenant en per aux mameloucks de la garde des eonsuls le 25 germinal an 10. Le 16 sévrier 1807, il sut promu au grade de capitaine (ches d'escadron) et passa en cette qualité au corps des chevaulégers lanciers de France le 5 août 1814. Chev. de la lég.-d'honn. le 25 prairial an 12, pois officier le 14 mars 1808 et chev. de St.-Louis le 27 fev. 1815. A fait avec une grande distinction la campagne d'Allemagne de 1805, et se trouva à la bataille d'Austerlitz ; y fut blessé de deux coups de baionnette, un an côté, et l'autre au bras gauche; eut un cheval tué sous lui et entra le premier avec un peloton de mameloucks dans un bataillon carré de gardes russes. L e 24 mai 1809, à l'affaire de Pradanos Espagne, il fit dans une charge too prisonniers; se distingua à Altembourg le 27 sept. 1813. A l'affaire de Courtray, le 31 mars 1814, il ent son cheval tué sous lui en enlevant, avec un petit nombre de mameloucks, une pièce de canon à 150 cuirassiers saxons; se fit particulièrement remarquer dans une autre affaire, où, avec un peloton, it okargea 180 cavaliers prussiens, les remena à plus d'une lieue, leur fit des prisonniers, et mit beaucoup d'hommes hors de combat; reçut un coup de feu à la révolte de Madrid le 2 mai 1808. Ce brave capitaine a fait les campagnes des ans 6, 7, 8 et 9 en Egypte; des ans 12 et 13 sur les côtes. En 1805, 1806 et 1807 celles de Pologne et de Prusse; en 1808, 1809, 1810 et 1811 en Espagne; 1812 en Russie; 1813 en Saxe, 1814 dans le Brabant. Enfin il fit celle du Nord en 1815; fut blesse à la bataille de Waterloo, et eut encore son cheval tué. Il s'est fuit naturaliser Français le 19 mars 1817, et est anjourd'hui à la demi-solde.

RENOUVIER, chef de bat., commandait Jaca (Espagne) en 1810; il douna à cette époque une vigoureuse chasse à la bande d'un chef nommé Sarto. (T. 20. )

REQUINIT (Jean-Baptiste), volontaire au 2º bat. du Donbe, avant la jone percée d'une balle, à l'expédition de Saverne, brûle encore vingt cartouches et répond à ses camarades qui le pressent d'aller se faire panser : « je venz monrir à mon poste ».

RESIGNY (M. de), officier d'ordonnance de Napoléon, dans la campagne de France de 1815. (T. 24.)

RESSET, sous-lieut. an 61° régt. de ligne, est cité pour sa valeur pendant

le siège d'Hambourg.

REVEIN (Claude), canonnier d'artillerie à cheval, out la enisse emportée en avril 1794, an combat d'Arlon ; il refusa les seconts de son frère . artilleur comme lui , et le reuvoya à son

poste. (T. 2.) REVEL, chef de bat. du 16° régt. d'inf. de ligne, se distingua en 1811, an siège de Tarragonne (Espagne).

(T. 20.)

RÉVÉREND, chef de bataill., fut mentionné honorablement, pour sa conduite en Espagne en 1809. (T. 19.)

REVEST (le baron), marée.-decamp, commandant de la lég.-d'honn., eliev. de St.-Louis, échappa par son sang-froid et son adresse, à un bataill. prossien au milien duquel il tomba en 18:3. Le 28 janvier 1807, au siège de Schweidnitz, étant chef de batail. de l'état-major, un escad de troupes alliées semblant hésiter à marcher, Revest s'élance sur l'ennemi, renverse un officier chef de peloton et disperse cenz qui résistent ; enveloppé de tous côtés, il est dégagé par Benjamin, brigadier, snivi de sept chasseurs de son régt., et bientôt ces braves réunis exécutent une charge brillante et font 100 prisonniers.

REVICHY (Raimond), eapit. au 2º hat. de l'Aude, se distingua particollèrement le 22 juin 1793, au combat de la montagne de Louis xIV.

REWBEL, adjud. -command., a fait la campugne de 1807 en Pologne, et se trouve le 7 mars même année, au combat d'Ostrolenka. (T. 17.)

REY (le chevalier, Antoine-Gabriel-Venance), gén. de div., né le 22 sept. 1768 à Milban en Rouergue; s'était engagé au régt. de royal cavalerie plusieurs années avant la révolution; servit sous Custine en 1792, et parviot au grade de goner. de brig. en 1793. Employé contre les Vendéens, il obtint sur eux divers avantages, entre autres à Parthenay et à Thouars. Gen. de div. en 1795, il commanda l'armée des côtes de Brest; en 1796, il passa à l'armée d'Italie, y servit avec bravoure, et contribue à la conquête de Naples. S'étant montré pen favorable à la révolution du 18 brumaire, il passa aux Etats-Unis d'Amérique en qualité de consul de France. Rappelé en France pour avoir eu des relations avec le gen. Moreau, alors exilé aux Etats-Unis, it resta disgracié jusqu'à la restauration. A cette époque il recut la croix de St.-Louis et fut rétablisur le contrôle d'activite; il obtint en 18:6 le commandement de la 19º div. milit., et celui de la 21° qu'il occupe aujourd'hui. (L. 2,

6, 7, 8, 9, 10.)
REY (Emmanuel), baron, lieut. gén. Après avoir servi avec distinction comme offic. sup. et comme génér. de brig., il fut employé à l'armée d'Esp. en 1808. Il se distingua particulièrement aux sièges de Barcelone et de Tarragone; gouverneur de la place de St.-Sébastien en 1813, il la defendit avec la plus grande intrépidité, et en lit acheter chèrement la possession aux Anglais. Cette belle défense luivalut le grade de lieuten.-gén. et le cordon de gr.-offic. de la lég.-d'honn. Nommé, en 1815, gouverneur de Valenciennes, le général Rey déploya le même zèle et la même fermeté qu'à St.-Sébastien , et résista jusqu'au dernier moment aux efforts des alliés qui voulaient occuper cette place. Il fot mis à la retraite aprèsle second retour da roi. (T. 20, 22, 24.)

REY (J.-P.-A.), marec.-de-camp. Entré au service comme soldat, il s'éleva rapidement aux grades supérieurs, et so lit remarquer dans plusieurs affaires, à la tête du 58º régt. , dont il fut le colonel. Nomme gen. en 1808, il a fait avec beauconp de distinction les campd'Esp., notamment celles de 1811,

1812, 1813 à l'armée du midi, où il battit en diverses rencontres le gén. espagnol Ballesteros. Le général Rey est aujourd'hui en disponibilité. ( T. 19, 20 et 22.)

REY, aide-de-camp, à la tête d'un détachement de caval., attaqua le poste de la Torella, qui sépare les états romains de ceux de Naples et l'emporta après quelques minutes de combat en 1796.

(T. 9. ) REY (Pierre), maréc.-des-log.-chef an 24° régt. de chasseurs, né à Auch (Gers), le 4. ventose an 5, tomba dans une emboscade d'infanterie et y fut tué.

REY, chef de bat. du 5° régt. d'inf. legère, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814.

REYNAUD, capit. de vaisseau, commandait la frégate la ville de Milan et s'empara le 16 fév. 1805, de la frégate anglaise la Cléopâtre. (T. 16.)

REYNAUD (le baron, Hilaire-Benoît), gén. de brig., né le 9 mai 1772, était colonel à la paix de Tilsitt. Nommé command. de la lég.-d'houn., élevé au grade de gén. de brig. et envoyé en Espagne, il commanda à Ciudad-Rodrigo en 1811, et fut fait prisonnier le 15 oct. même année. Devenu libre en 1814, il fut nommé chev. de St.-Louis, et après le second retour du roi en 1815, mis à la demi-solde.

(T. 20.)

REYNIER (le comte, Jean-Louis-Ebenezel), lient.-gen., né à Lauzanne le 14 janv. 1771, fit en 1792 comme adjoint à l'état-major, la campagne de la Belgique, fut élevé bientôt an grade d'adjud .- gén. , et contribua en 1793 , aux succes des armées françaises à Lille, Menin et Courtrai. Nommé génér. de brig, pendant la conquête de la Hollande, il se distingua au passage du Wahal, passa ensuite à l'armée du hhin en qualité de chef d'état-major sous Morean, developpa beaucoup de bravoure et de talens aux divers passages du Rhin et aux batailles de Néresheim, de Friedberg et de Biberach. Parti pour l'expédition d'Egypte, la prise de Malte et la victoire des Pyramides attesterent de nouveau ses talens et son courage. Il fit le siège d'El-Arich, où il defit pen de temps après 20,000 Turcs accourus pour défendre cette place. La

bataille du 21 mars 1800 contre les Anglo-Turcs, dans laquelle le général Reynier donna de nouvelles preuves de sa valeur, fut perdue par suite des funestes divisions qui existaient entre ce général et Menou. Arrêté après cette défaite et envoyé en France, il resta en disgrâce sous le gouvernement consulaire. Il fut néanmoins employé de nouveau en 1805; puis chargé du commandement d'une partie des forces de l'armée d'Italie, qui s'empara de Naples sous les ordres de Joseph Bonaparte. Il commanda cette place jusqu'en. 1809, et sut nommé ministre de la marine et de la guerre de ce royanme. Etant venn rejoindre Napoléon à Vienne, il se distingua particulièrement à Wagram à la tête des Saxons ; passa ensuite en Espague, y soutint sa réputation, fut charge dans la campagne de Russie, du 7º corps, et repoussa les Prussiens à Kalistch. La campagne de 1813 lui fournit l'occasion de se signaler à Bantzen et par la prise de la ville de Goerlitz. Reynier marcha sur Berlin, fit des prodiges de valeur à la bataille de Deunevitz, et empêcha alors la perte totale de l'armée. Il développa les plus grands talens et la plus grande valeur à Leipzick les 16 et 18 oct. Il survécut pen à ce fatal événement, et mourut à Paris le 27 février 1815, âgé de 44 ans. (T. 4, 6, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16,

17, 18, 21 et 22. REYNIER, frère du gén. decenom, a fait comme lui la camp. d'Egypte en qualité d'administrateur. (T. 14.)

RIBAUT (Jean-Baptiste), fusilier à la 62º de ligne, né à Mont-sur-Vandray (Jura); tué le 2 frimaire an 5, après des prodiges de bravoure.

RIBES (de), chef de bat. de la 89e demi-brig., a fait avec distinction la campagne de 1797 en Allemagne ; à la tête d'une compagnie de grenadiers, il aborda les retranchemens ennemis au siège de la tête du pont d'Huningue, et y sauta le premier. Cet acte d'intrépidité lui coûta la vie. (T. 8.)

RICARD, capit., mérita les éloges. du général Dessaix le 1er mars 1814.

23.

RICARD, capit. à la 6º demi.-brig. d'inf. de ligne, sauva à la tête de quinze hommes de son corps, un bâtiment de. transport dont plusieurs frégates anegluises allaient s'emparer, dans la baie de Dinan le 8 septembre 1799.

RICARD (le comte Etienne-Pierre-Silvestre ), pair de France, lient.-gén. d'inf., ne le 31 dec. 1771, entra au service comme sous-lieut. le 15 sept. 1791; s'éleva rapidement jusqu'au grade de colonel; remplit long-temps les fonctions d'aide de-camp du duc de Dalmatie (Soult), et fut nommé gén. de brig. le 13 nov. 1806. Il se distingua dans la campagne de 1809 contre l'Autriche, passa en Espagne, l'année suivante, et fut rappelé de ce pays en 1812, pour commander en Russie. Le 1er août, il entra dans Dunabourg, après en avoir chatsé l'ennemi, et se signala à la bataille de la Moskowa, à la snite de laquelle il for gen. de div. Dans la campagne de 1813, il se fit remarquer à Lutzen, et prit le poste de Kaya qui sut vivement disputé. En 1814, il se distingua à Montmirail le 11 fev.; et an village de Marchais qui fut pris et repris plusieurs fois dans la même journée. Il suivit le roi à Gand; rentré en France, il fut élevé à la dignité de pair le 17 août 18:5. (T. 13, 21, 22 ct 23.)

RICHARD, capit, commandait la compagnia d'élite du 24° régt. d'inf. de ligne, fut nommé chev. de la couronne de fer, en récompense de sa belle conduite au combat de Vals (Espagne) en janvier 1811. (T. 20.)

RICHARD, soldat au 102º régim. d'inf. de ligne, ne à Brest (Finistère), doué d'un courage extraordinaire, se jetait dans les rangs ennemis, la plupart du temps scul et d'autres fois accompagné de quelques braves qu'il était autorisé de choisir lui-même dans le régt. Le 23 mai 1800, Richard avec quelques-uns de ses volontaires, jeia dans le Rhin un détachement qui avait passé ce fleuve à Bagatz ( pays des Grisons ) pour surprendre les cantonnemens de son régt.; détruisit le pont et ramena une trentaine de prisonniers. Le 21 déc. suivant , à l'affaire de Monzambano, il escalada plusients positions et ramena une centaine de prisonniers autrichiens, que suivant sa coutume il avait enlevés au milieu de leurs bataillons, le sabre à la main sans tirer un coup de fusil. Au combat de Vallegio, Richard porta le désordre

dans la ligne opposée, et fit un grand nombre de prisonniers. Le 30 déc., il monta le premier à l'assant du fort de la Chiusa, où il fit dix prisonniers. Le 2 janv. 1801, au combat d'Ala, il se précipita seul dans un peloton d'Autrichiens, tua quatre hommes, en ramena six autres, après avoir forcé le reste à prendre la fuite. Le 18 janv. suivant, sa conduite fut mentionnée honorablement. Richard ayant pris la résolution de mourir soldat, avait refusé toute espèce d'avancemenței mourut à Alexandrie en 1803.

RICHARD, guide à cheval. Voyez GUERIN, officier des guides.

RICHARD (Dominique), fusilier à la 76° de ligne, né à Allibaudière (Aube); tné à l'affaire d'Ulm le 29 floréal an 8, dans une lutte corps a corps contre sept Autrichiens.

RICHARD (Jean-Louis), sergent à la 13° de ligne, né à Noailles (Oise), fut tué au siége de St.-Jean-d'Acre, après s'être distingné à Jaffa.

RICHARD (Marie), jenne monsse attaché au service de l'enseigne de vaisseau Ledanseur, à bord la corvette lu Baionnaise. La mort de ce bravo offic. lors du combat du 4 déc. 1799 contre la frégate anglaise l'Embuscade, donna lieu à un beau trait de la part de Richard. Au moment où il vit tomber son maître, il se saisit d'un de ses pistolets, et le déchargea sur l'Anglais qui lui avait potté le coup mortel, en s'écriant: coquin, tu n'en tueras pas d'autres. (T. 10.)

RICHAUD, chef du génie, servait en 1805 à la Martinique, et se trouva le 31 mai de cette année, à la prise du rocher le Diamant. (T. 16.)

RICHE (Jean), grenadier à la 49° de ligue, ne à Danx-Séjaut (Haute-Vienne): thé à Namur.

RICHEBOURG, aide-de-camp du gén. Thiébault, resta sur le champ de bataille des hauteurs de Pratzen (All.) 1805. (T. 15.)

RICHECAÚR (Francois), novice matelot, né dans le dépt. du Morbihan, obtint une arme d'honneur aux deux comhats d'Algésiras (juillet 1801).

RICHEMONT, capit, du genie, se défendit courageusement contre plusieurs Albanais, an milieu des tuines de la ville d'Auguste (iles iopiennes) en

1799. Devenu colonel dans son arme, il fit avec distinction la campagne de 1813 (Allemagne). Sa belle conduite au siège de Dantzick en 1813 lui valut le grade de maréchal-de-camp. (T. 10 et 22.)

RICHEPANSE, gén. de div., naquit en 1750 dans le dépt. de la Moselle. S.-lieut. en 1791, il parvin au grade de chef d'escadron en l'an 2, pour sa belle condoite à la bataille d'Altenkvehen. Gén. de brig. peu de temps après, il servit avec gloire dans les armées d'Allemagne, d'Angleterre, des Alpes et d'Italie. Il mérita à l'affaire de Fossano en l'an 8, le grade de gén. de div., et acheva d'établir sa réputation à la bataille de Hobenlinden. Il fut appelé en 1807, au commandement en chef de la Guadeloupe, et y mourut. (T. 6, 8, 11, 12, 13 et 14.)

RICHER, chef d'escad, aide-decamp du gén. Angereau, servait avec lui dans la campague de 1800 en Alle-

magne. (T. 13.)

RICHER, canonnier, fut tué sur sa pièce par Charette, lorsque ce dernier emporta le poste de Barbatre en 1793, avant de se rendre maître de l'île de Noirmontier. (T. 2.)

RICHER (Edmond), lientenant de vaisseau; il commandait la corvette La Baionnaise de 20 canons de 8, lors du combat du 14 déc. 1797, contre la frégate anglaise L'Embuscade, de 42 canons. Sa belle conduite dans ce combat lui valut le grade de capit. de vaisseau, commandait en 1801 le port d'Alexandrie (Egypte). (T. 10 et 14.)

RICHERY, contre-amiral, entré de bonne heure au service de la marine. obtint dans ses courses maritimes les grades d'enseigne et de s.-lieut. de vaisseau. Il se distingua dans la guerre contre l'Angleterre en faveur de l'indépendance des Etats-Unis. Il était capit. de vaisseau en 1789; le 22 fruc. an 3, il obtint le commandement d'une division de six vaissenux et deux fregates, qui étaient dans le port de Toulon. Cette division sortit du port le 28. Le capit. Richery ayant rencontré la riche flotte de la Méditerranée, escortée par trois vaisseaux de lignes et plusieurs régates, lui donna la chasse, attaqua es trois vaisseaux, s'empara de plusieurs bâtimens, et forca le vaisseau de ligne le Censeur, d'amener son pavillon. Il se rennit ensuite aux deux escadres espagnoles, il avait alors le grade de contre-amiral, il se porta sur les établissemens anglais à Terre-Neuve, détruisit un grand nombre d'habitations, et s'était emparé de près de 80 payires, dont plusieurs richement charges; mais instruit que les Anglais croisaient en forces supérieures, il brûla ou coula bas les prises, il avait détruit tontes les habitations dans la baie des Châteaux, enfin il s'était emparé de la majeure partie du convoi de Québec. et avait coulé bas ou brûte un grand nombre d'antres bâtimens ennemis. Deux ans après cette expédition et dans le mois de nivôse an 7, le contre-amiral Richery mournt à Alons (Basses-Alp.) sa paurie, à l'âge de 41 ans. (T. 5, 7,

RICHOUX, sons-offic., fut mentionné honorablement à l'affaire de Sé-

diman (Egypte). (T. 9.)

RIGAUD (le baron, Antoine), maréc.-de-camp, né à Agen ( Lot-et-Garonne) le 14 mai 1758, entra en qualité de soldat au régt. de la Sarre inf. en 1779; quitta ce corps, prit du service dans la cavalerie belge dont il fut fait capit. en 1788, et fit la camp. contre les Autrichiens. An mois de nov. 1792, il revint an service de France, capit. dans le 10 hussards, tit les camp. de cette année, combattit va llamment à la bataille de Jemmappes et recut un coup de sabre à travers le corps. Au combat de Mons, il recut deux blessures et eut un cheval tué sons lui. Le 17 sept. 1793 , chef d'escadron au 10\* régim. de hussards, il sit les campagnes des années 1793 à l'armée da Nord, fut blessé à la bataille de Rousselacr ; malgré cette blessure , il continua de combattre et reprit à l'ennemi. deux pièces de canon. Il servit à la mêmearmée pendant les années 3 et 4, et le 29 therm. an 4, il fut nommé chef de brig. Il fut employé pendant les années 8 et 9 à l'armée d'Italie, et combattit à Marengo, où il eut un cheval tué sons lui. Après la bataille d'Austerlitz où il s'était distingué, il fut nommé commandant de la lég.-d'honn. et gén. de brig. en janv. 1807 ; en juin 1814. commandant du dépt. de la Marne, il y suit sait prisonnier par les Russes en puillet 18:5, mis en jugement au mois de mai 18:6, et condaumé à mort par coutumace. Il s'est retiré aux Etats-Unis. (T. 26)

Unis. (T. 24.)
RIGAUD (Benoît-Joseph), gén, de brig., né à St.-Domingue, s'élèva e brig., né à St.-Domingue, s'élèva appidement de simple soldat au grade de gén. de brig., fit partie de l'exprdition de St.-Domingue, où il prit d'assaut la place de Leogane, se rendit maître de Tiburon et montra dans toutes les circonstances une intrévidité à toute épreuve; en 1796 il se distingua au siége d'Itois. Après la perte de St.-Domingue, Rigaud se fixa à la Nouvelle-Orléans, où il a constaument habit jusqu'en 1818, qu'il est devenu l'un des fondateurs de la colonie établie au Texas.

RIGAULT, génér., se trouvait en 1813, au passage du Rhin par l'armée

française. (T. 22.)

RIGNON, lieut. au 24° régim. de dragons, l'un des plus intrépides offic. de l'armée, servit avec houneur et distinction dans la campagne de 1812 en Espagne. Fut tué au combat d'Isi. (T. 21.)

RIGNOUX (le baron, Antoine), génér. de biig. , né le 17 fév. 1771 , entra au service dans l'inf. le 25 avril 1791, passa par tous les grades jusqu'à celui de chef de bat. an 76º de ligne qu'il obtint le 23 fev. 1807, et fut ensuite nommé colonel au 103°, à la suite de la bataille d'Eylau. Employé en Espagne, il se distingua à la bataille d'Oceana, gén. de brig. le 9 mai 1811; se signala de nonveau le 9 août suivant, an combat de Pozo-Aclon, et ayant surpris le 12 sept les insurgés dans les montagnes de Ronda, il leur fit 600 prisonniers. Commandant de la légiond'honneur le 25 nov. 1813, le général Rignoux recut la croix de St.-Louis le 24 août 1814; servit en juin 1815, en qualité de chef d'état-major du 8º corps de l'armée des Pyrénées, et il jouit du traitement de demi-solde depnis le licenciement. (T. 21.)

RIGNY, capit. de vaisseau, chev. de la lég.-d'honn. et de St.-Louis, et maître des requêtes au conseil d'état; signala son courage pendant un ouragen; il n'était alors qu'enseigne de

vaisseau. (T. 16.)

RIOT (Nicolas), soldat à la 76° demi-brig., né à Troyes (Aube). Voy es LECERF.

RIOUST, soldat à la 9° demi-brig., mérita les éloges du gén. Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Egypte) en février 1799. (T. 10.)

RISTON, capit. adjud. major au 111° régiment de ligne, chev. de la leg.-d'honn., né à Nancy (Meurihe), lieut. en 1805, se fit remarquer à Austerlitz, Eylau, Iéna, Friedland, Essling, à la Moskowa, et fut tué le 2 août 1813, au siège d'Hambourg, en combattant contre sept cosaques.

RITAY, colonel, fut blessé grièvement dans la campagne de 1805 en

Allemagne. (T. 15.)

RIVAUD DE LA RAFFINIÈRE (le comte Olivier-Maron), lieut.-gén., né le 1 1 fév. 1766 à Civray en Poitou. en 1791, il était chef du 4º bat. de la Charente. Employé en 1792 à l'armée du Nord, il se distingua aux batailles d'Hondscoote, de VV arwick et de Wattignies, au blocus de Manbeuge en 1793, au siége et blocus de Mantone en 1797; il passa ensnite à l'armée d'Angleterre en qualité de chef d'étatmajor; fut rappelé en 1800, à l'armée d'Italie; contribua à la victoire de Montebello, et se couvrit de gloire à la bataille de Marengo. Il commanda une brig. à l'armée de Portugal en 1801, et gén. de div. le 16 mai 1802. Il fie partie de l'armée de Hanovre en 1803, combattit avec distinction à Austerlitz. contribua à la prise d'Hall et plus tard à la délaite de la réserve prossienne. Il passa ensuite an service de Westphalie. Après les événemens de 1814, le gén. Rivaud commandait la 13º div. milit. à la Rochelle. Créé comte le 31 déc. 1814, il se tint à l'écart pendant les cent jours; il est maintenant inspect .general de cavalerie. (T. 13, 15, 16 et 17. )

RIVAUD (Jean-Baptiste), gén. de div., né à Angouléne le 24 déc. 1755, entra le 1e<sup>e</sup> janv. 1773, comme volontaire à la suite du regt. de Larochefou-cand dragon. Capit. au 11º régt. lors des premères hostilités, il pénétra dans Porentroi à la tête d'un détaclement de dragons, et passa eusuite à l'armée

du Rhin, où il fat nommé gen. de brig. le 8 oct. 1793. Il y testa quatre aus, et contribua à la prise des lignes de Veissembourg; envoyé en Holtande, il se joignit au corps d'armée du gén. Brune, qui forca les Auglo-Russes à la capitulation du Helder. Après avoir commandé le Brabant-batave, il se rendit dans les départemens réunis. Anpelé au commandement de l'avant-garde de l'armée de réserve en Italie, il participa aux journées de Montebello, de Marengo et de Pozzolo qui ont valu à la France la conquête de l'Italie. Dans cette dernière journée, conjointement avec le général Davoust, il enleva le village de Pozzolo et décida de la victoire. Gén. de div. le 4º jour complémentaire an 10, il fut appelé au com-mandement en chef du Piémont et bientôt après à celui de la cavalerie du camp de St.-Omer. Affaibli par les fatigues de la guerre, il mourut à Augouleme le 3 vendémiaire an 12.

RIVIERE DE RIFFARDEAU (Charles-François, marquis de), lieut .gen. , ne en 1765 à la Ferté-sur-Cher , était offic. aux gardes françaises avant la révolution. Il émigra et devint premier aide-de-camp d'a comte d'Artois, qui le chargea de plusieurs missions dans la Vendée. Envoyé en 1804 avec Georges et Pichegru à Paris, il fut arrêté et condamné à mort le 10 juin 1804. Napoléon commua sa peine dans celle de la déportation, après une détention préalable de quatre ans au châtean de Joux. Rendu à la liberté par les évenemens de 1814, il fut nommé maréchal de-camp le 28 février, et commandeur de St.-Louis le 11 septembre soivant. Au retour de Bonaparte, il mit tout en usage pour insurger le midi. Gouverneur de la 8º division militaire à Marseille an mois de juillet 1815. Pair de France le 17 août et lieut.-gen. le 29. Ambassadeur à Constantinople, il a été rappelé en 1821. (T. 5, 15

et 24.)

RIVIÈRE (Ange de), officier au 7º tégim. de chasseurs à cheval, né à Pont-Croix (Finistère) le 25 avril 1784, voloutaire en 1803; à fait toutes les campagnes en Allemagne, Prusse, Pologne, Autriche; a été blesse à Iéna et à Wagram. S'étant particulièrement distingué à Amstetten près Vienne, il

fut nommé officier sur le champ de Bataille le 10 mai 1809. Il est membre de la légion-d'honneur.

RIVIERE ( de ), maréc.-des-logis au 7º régt. de chasseurs à cheval, parent du précèdent, dégagea son capit. dont le cheval avait été tué.

ROBERJOT, chef de bat., commandait dans la campagne de France de 1814, un bataill. du 1816; de l'ori, de ligne, à la tête duquel il se distingna le 181 mars, au combat de St.-Julieu sons Genève. (°T. 23)

ROBERT', gén. de brig., commandais sous les ordres du gen. Augereau à Legnago et Rouco (Italie) en 1795; se distingua en nov. de la même sunce, à la bataille d'Arcole, où il fut dange-remement blessé le 17. (T. 6 et 7.)

ROBERT, sous-lieut, au 14º régt. de ligne, montra beaucoup de valeur au combat de l'Hôpital en Savoie le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, col.

ROBERT (le baron, Louis Benoît), gén. de brig., né le 27 mars 1792, était colonel à la suite du 70° régi. de ligne, lorsqu'il passa en Espagne en 1808 : il s'y fit remarquer au siège de Sarragosse et de Lérida, nommé offica de la leg.-d'honn. le 29 mai 1810, sa conduite an siège de Tarragone bui valut le grade de gén. de brig. Gouverneur de l'ortose en fevrier 1814, il sut éviter les piéges de l'ennemi, se fis remarquer sous les murs de Paris et reçut la croix de St.-Louis le 16 août 1814. Le gén. Robert est aujourd'hui en demi-solde; il est commandant de la leg -d'honn. depuis 1812. (T. 19, 20, 21, 22 et 23.)

ROBERT (le baron, Simon), né le 1er mai 1762 dans le Nivernais, s'enrôla dans un régt. d'inf., fit ses premières campagnes aux armées du Nord et de la Vendée, entra ensuite dans la garde impériale, y devint major des grenadiers à pied, fut créé baron battit le 18 nov. 1810, an bourg San-Domingo (Espagne), avec un detachement de la garde impériale, la bande d'Amor et lui prit son drapean; fit avec son regt. la campagne de Russie en 1812, fut nommé après la retraite commandant des dépôts de la garde, commanda une brig. dans la campagne de France de 1814; chev. de St.-Louis le 13 août 1814, et marée.-de-camp

le 12 oct. suivant. Il fut employé en juin 1815, au 96 corps d'observation sur le Var, et il est actuellement en demi-

solde. (T. 20 et 23.)

ROBICHON et non RUBICHON, capitaine au 13º régt. de cuirassiers; a fait avec beaucoup de distinction la campagne de 1800 en Espagne. Devenu chef d'escad., il mérita les éloges du gen. Sucher, pour sa belle conduite au siege et à la prise de Lerida le 14 mai 1810. (T. 19 et 20.)

ROBILLARD, chef de bat. attaché à l'état-major de la grande armée en 1813; recui des éloges pour sa conduite pendant le siège de Torgan; est mort en 1816 à la suite des fatigues de 25

années de guerre.

ROBIN, capit. de vaissean, se distingua dans la campagne de mer en 1795, que les mauvais temps rendirent penible. Après avoir fait 44 prises aux ennemis, il regagna le port d'où il était parti, avec tous les bâtimens de sa div. (T. 5.)

ROBIN, chassenr à cheval au 20°

regt. Voyez CAMUS.

ROBIN (Antoine-Joseph), géner. de div., né à Dortan en Bresse le 3 juillet 1761, volontaire en 1792, capit. et hientôt après commandant en second du 5e bat. de l'Ain, fit ses premières armes à l'armée du Rhin; se distingua à la défense d'un pont près Wert. A Kaiserslautern , il sontint contre les Prussiens la retraite de l'armée; se trouva au siége de Mayence, pénétra dans la redoute de Merlin, et en détruisit les batteries. A Knubis, dans la Forêt-Noire, à Eslingen, au Château-Taxil, il donna des preuves de la valeur la plus brillante, et sa conduite au passage du Lech lui valut le grade de chef de brig. Passe à l'armée d'Italie, il se fit remarquer de nonveau aux passages de la Piave et de l'Isonzo. En 1798, il s'embarqua pont l'expédition d'Egypte, où il se signala à la bataille des Pyramides et obtint le grade de gén. de brig. A Faïcum, privé de la vue par une ophtalmie, et attaqué par les ennemis qui tombèrent sur l'hôpital ambulant, le gén. Robin, se fit conduire au milien de l'attaque et parvint à ranimer les soldats qui restèrent victorieux. Ilse distingua de nouveau au siége de

St.-Jean-d'Acre, à Aboukit et à Heliopolis; revint en France avec le grade de gén. de div., et fut employé depuis en Italie. Depuis long-temps it n'est plus en activité. (T. 9, 10, 12 et 14.)

ROBINE, dragon au 12º régt., s'est distingué par son courage à Maubenge et près Sorle-Châtean; était du nombre de cenx qui, devant Manbeuge, traversèrent la Sambre à la nage et le camp ennemi pour parvenir à Philippeville.

ROBLOT (Louis), sapeur à la 58° de ligne, né à Paris (Seine); tué le 2

prairial an 8.

ROCH, chef de bat , commandait en 1814, des détachemens de gardes nationales, et mérita des éloges pour sa conduite au combat de St.-Julien. Il se distingua de nouveau dans la campagne de 1815. (T. 23 et 24.)

ROCHAMBEAU (Jean-Baptiste-Donatien de Vimeur, comte de ), maréc. de France, né le 1er juillet 1725, entra à 16 ans comme cornette dans le régt. de cavalerie de St.-Simon ; fit les campagnes de Bohême et de Bavière sous le maréchal de Broglie, et servit à l'attaque des lignes de Weissembourg et au siége de Fribourg. Il fut ensuite aide-de-camp du duc d'Orléans et du comte de Clermont. Il se trouva avec ce dernier aux sièges d'Anvers, de Namur et à la bataille de Raucoux. Devenu à 22 ans colonel du régt. de la Marche, il le commanda à la bataille de Laufeld, où il recut deux blessures graves. En 1748, il investit Maëstricht. Elevé au rang de brigadier d'inf., il fit le siège de Mahon, et fut fait major-général de l'armée du Haut-Rhin en 1757. Il assista aux batailles de Crével, de Minden, de Corback et de Klostercamp, et donnar partout des preuves de la plus grande valeur. Il combattit en 1760 au passage de Lahn et à Corbach. En août, il detruisit une division de 8,000 hommes. Il fut victorienx à la bataille de Klostercamp, où il fut blessé. Nomme maréchal-de-camp, il continna de se distinguer dans les campagnes de 1760, 61, 62, et notamment à Cassel, et à la bataille de Filinghamm. En 1780, il fut fait lieut .- gén. et envoyé en Amérique; c'est à son habileté que fut due la fameuse capitulationd Yorck-Town, où l'armée anglaise mit bas les armes, et livra 22 drapeaux et 180 pièces de canon, journée qui décida l'indépendance
des États-Unis. De retour en France,
il fut nommé chev. des ordres du roi.
En 1789, il commanda en Alsace, et
n 1790, il prit le commandement de
l'armée du Nord. C'est à cette époque
qu'il fut élevé à la dignité de maréc.
de France. Rochambeau donna sa démission en 1792, après la défaite de
Quiévrain. Il se retira alors dans sa terre
intalech il est mort il y a quelques années. (T. 1.)

ROCHAMBEAU (le comte de), servit en qualité de maréchal-de-camp pendant la campagne de 1792. Il passa en Amérique en 1793, et désendit la Martinique contre les Anglais en 1794: après y avoir servi encore pendant 1705, il revint en France, et fut nommé au commencement de 1796, gouverneur général de St.-Domingue. Il y arriva le 1.1 mai, fut force de revenir en France. En 1802 il fut envoyé de nonveau dans cette colonie, et contribua beaucoup aux succès du général Leclerc, notamment à la prise du fort Louis. Il entra ensuite dans la Ravine à Couleuvre, où il battit l'ennemi. Rochambeau s'empara peu de temps après du Port-au-Prince, puis du Fort-Dauphin. Après la mort du général Leclesc, Rochambeau fut chargé du commandement en chef; il abandonna cette ile en 1803, à l'armée de Dessalines. Pris dans la traversée par les Anglais en fév. 1804, il revint en France en 1806: l'activité ne lui fat rendue qu'en 1812. Il combattit à Bantzen avec le plus brillant courage, et y fit preuve de talens militaires les plus distingués; il continua à servir avec le même éclat jusqu'au 18 octobre 1813, qu'il fut tué à la bataille de Leipzick. (T. 3, 5, 7, 12, 13, 14

ROCHE, capit., se distingua à l'attaque du camp retranché de Pastringo. Il fut promu au grade de chef de brig. sur leschamp de bataille. (T. 10.)

ROCHE, hussard au 7° régt., accompagnait le réprésentant Féraud dans nue affaire qui ent lieu au blocus de Mayence. (T. 4.)

ROCHE (Claude), carabinier de la 2° compagnie de la 11° demi-brig. légère, sauta le premier dans les retran-

chemens ennemis, lors des premières opérations du sége de Mantone en juil 1796, tua un officier, et sans s'arrêter à le dépouiller, ne lui prit que son sabre avec lequel il blessa un soldat et fit trois prisonniers. (T. 6.)

ROCHE (le barou, François de la), génér. de brig., né le 5 janvier 1775 à Riom (Puy-de-Dôme), cutra au service dans la cavalerie; fit la camp. de 1806 contre les Prussiens et les Russes, en qualité de colonel du 13 erég. de dragons, et le 12 janv. 1807, fut nommé offic. de la lég.-d'honn.; génér. de brig. le 28 sept. 1813, et chev. de St.-Louis le 29 juillet 1814; il commandait à Angoulème pendant les cent jours de 1815. Il n'a pas été employé depuis le retour du roi.

ROCHE (le baron, Jean-Baptiste-Grégoire de la ), lient .- gén. de cavalerie, né le 19 nov. 1767, obtint un avancement rapide pendant les premieres campagnes de la révolution, et sut employé en 1797 à l'armée de Rhinet-Mosèlle, en qualité de gen. de brig. En 1800, il obtint un commandement dans la 15º division et le garda jusqu'au 2 février 1808, qu'il fut nommé gén. de div. Il fut alors employé alternativement dans les armées et dans l'intérieur. A la nouvelle de l'invasion des étrangers en 1814, il organisa les gardes nationales du Mont-Blanc. Il fut créé chev. de St.-Louis le 13 août 1814; puis grand-offic. de la légiond'honneur le 14 fév. 1815. Placé dans le mois de juin 1815, à la disposition du maréchal Brune à Marseille, il a été admis à la retraite le 6 octobre même

ROCHE (Pierre), brigadier au 8° régt. de chasseurs, membre de la légrédhonn, né dans le dêpt. de l'isère, s'empara de trois bouches à fen le 17 juillet 1800, dans un combat à l'armée du Rhin, après avoir sabré les cauonniers eunemis.

ROCHE-JACQUELEIN(Anguste de la), sit la campagne de Russie sons les ordres de Napoléon, fint conduit prisonnier à Saratow, rentra en France en 1814, et se rendit dans les départemens de l'Ouest après le 20 mars 1815; il s'efforça de défendre la cause royale dans ce pays, et parvint seulement à

engager quelques affaires particulières dans l'une desquelles (le combat des Mattes) il fut blessé à côté de son frère Lonis; a été nommé colonel du 1<sup>ex</sup> régt. de la garde royale le q sept. 1815.

(T. 24.)

ROCHE-JACQUELEIN (Henri, comte de la ), gén. en chef de l'armée vendéenne, né an château de la Durbellière le 30 août 1772, commanda en second l'armée du Hant-Anjou sous Bonchamp; combattit successivement à Saumur, où il blessa le gén. en chef Menon, d'un coup de pistolet, et à Chatillon, où il desit les généraux Westermann et Rossignol ; après la perte de la bataille de Cholet, il devint général en chef de l'armée royaliste, fit effectuer le passage de la Loire; s'empara de Condé, de Château-Gonthier, et ensuite de Laval, on il battit de nonveau les républicains; échona successivement dans l'attaque de Granville et dans celle d'Augers; essnya pen de temps après un grand revers dans la ville da Mans; parvint à se retirer dans le Haut-Poitou, livra quelque temps après, à Gesté, un des combats les plus opiniatres qui aient ensanglanté le sol de la Vendée et fut entièrement défait; quatre jours après, il fut tué par un soldat républicain qu'il poursuivait dans les champs de Trémentine. (T. 1, 2, 3. 4, 5, 6 et 12.)

ROCHE JACQUELEIN (le marq. Louis de la ), l'un des plus fermes soutiens de la cause royaliste dans la Vendée, a été tué Jans les Sahles des Mattes le 4 join : 815. (T. 23 et 24.)

ROCHEFORT, adjud.-gén., était attaché à l'état-major de l'armée de Sambre-et-Meuse en 1796. (T. 6.)

ROCHET (Nicolas), fusilier à la 66° de ligne, né à Sézanne (Marne), fut tué d'un éclat de bombe, pendant le siège d'Ypres; était du nombres des soldats qui trainèrent à bras six pièces de canon de 24 sur le haut d'une montagne.

ROCHETTE (François), sergent à la 44° de ligne, né à Sumier (Eureet-Loir), enleva le 5 germinal an 7, plusieurs postes à l'ennemi, et le 30, prair, soivant mourait après avoir donné de nonvelles preuves de courage.

RODE, officier d'artillerie, dans un combat sanglant qui eut lieu dans les rues de Keld en 1706, se précipisa dans la mêlée l'épée à la main, reçut à la fois un coup de baionnette et un coup de feu dans la cuisse.

ROGER, général, tombé de cheval an combat de Deppen sur la Passarge; le 6 juin 1807, y fut fait prisonnier.

(T. 17.

ROGER, capit., commandait une poignée de grenadiers et cinq chasseurs de Cassel, dans un combat contre les chouans le 8 mars 1796, entre Segré et le village de Dandigné. (T. 6.)

ROGET, chef de brig. du 13e de dragons, aujourd'hui baron, gen. de brig.; se d'astingua en 1797 an village de Grüesheim, en faisant mettre bas les armes au regt. d'Alton, qui faisait partie de l'arrière-garde ennemie. Le colonel remit son épée et ses drapeaux an chef de brig. Roget; c'est la brig. de dragons de ce genéral, qui, seule, chargea et défü l'ennemi au combat du village Carniedjen (Pologne) le 3 déc. 1807. Ce fait d'arme a été par erreur attribué au gén. Rouget. (T. 8, 17, et

app., p. 11.)
ROGNIAT (le baron, Joseph), lieut.-gen. du génie, né en 1767 à Vienne en Dauphiné, fit la campagne de 1800, en qualité de capit. du génie, et assista à la bataille de Neuburg le 15 juillet même année. Devenu chef de bat., il assista en 1807 au siège de Dantzick. L'était colonel et commandant de la leg. d'honn. en 1808, lorsqu'il fut envoyé en Espagne; il se distingua au siège de Sarragusse, et en fut récompensé par le grade de gén. de brig. Il dirigea ensuite le siège de Tortose, dont le succès lui mérita le grade de gén. de div. Il se distingua encore au siége de Valence, et décida la redelition des forts qui couvraient cette ville. En 1813, il fut appelé pour diriger lesfortifications de Dresde. Nommé chev. de St.-Louis le 1er juin 1814, et grand-offic. de la lég.-d'honn. le 23 noût, il fut nommé peu de temps après inspect. du génie en 1816. (T. 13, 17, 18 ct

ROGUET (le comte François), gén. de div., né à Toulouse le 12 nov. 1770, entra au service en 1789, et mérite par des actions brillantes le grade de gén. de brig. Passé en Espagne en 1808, il se distingua aux sièges de Bilhao et de Santander. Au mois de sept. 1810, il battit un corps d'insurges de 3,000 hommes à Belorado. Ses exploits contre l'armée de Galicie, dont il arrêta les progrès, lui valurent le grade de gén. de div., auquel il fut élevé le 24 juin 1811. L'année suivante, il fut appelé à l'armee de Russie. Après la retraite de Moscou, il combattit en 1813 sons les murs de Dresde, aux journées de Wachau, de Hanau et de Leinzick. Lors de la tentative des Auglais sur Anvers en 1814, il marcha contre enx et les repoussa. Le roi le nomma en 1814, chev. de St.-Louis et grand-offic. de la lég.-d'honn. En juin 1815, il était colonel en second des grenadiers à pied de la garde, et combattit avec eux à Fleurus et à Waterloo. Licencié avec l'armee, il est en demi-activité de service. ( T. 21, 22, 23 et 24.)

ROI, capit., se distingua particulierement et fut blesse le 9 juin 1800, sur les hauteurs à droite de Casteggio (Italie). (T. 13.)

ROIZE, adjud.-gén., se distingua près du lac Madieh (Egypte) le 25 juillet 1799. Devenu général, il commandait la cavalerie française dans les combats contre les Auglais en avant d'Alexandrie, en 1801. Il trouva la mort dans le camp ennemi, où il avait intrépidement pénétré. (T. 11 et 14.)

ROIZE, genéral, commandait en 1813, un petit nombre de troupes italicines et quelques bataillons croates, qui, par suite de l'insurrection de leur pays, contribuèrent à faciliter les succès ultérieurs des Antrichiens dans la Dalmatie, le pays de Raguse et les bouches du Cataro; fut forcé de rendre la place de Zara qu'il commandait le 6 déc. même année, et fut renvoyc en France avec sa petite garnison. (T. 22.)

ROLLAND, capitaine de vaissean, commandait l'Allas de 74 canons le 8 janvier 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve; fut grièvement blessé par l'explosion de caisses de cartonches contenues dans le coffre d'armes qui servait de banc de quart au vaisseau l'Atlas, au combat naval du 22 juillet 1805. Le 13 février 1814, commandant le vaisseau le Romulus,

faisant partie d'une division aux ordrea du contre-amiral Cosmao, sortie de Toulon pour protéger la rentée du vaisseau le Génois, le Romudus sontint pendant cinq quarts d'heure les efforts de trois vaisseaux à trois ponts anglais qui furent forcés de l'abandonner. Le capit. Rolland perdit beaucoup de monde de son équipage, fut luimème grièvement blessé, et par suite de sa conduite dans cette affaire, a été nommé contre-amiral par ordonnance du 8 juill. 18 14. (T. 16 et app., p. 183.)

ROLLAND (François), s.-lieut, des grenadiers à la 74° demi-brig, de ligne, pe à 7 tilly (Meuse). Après s'être distingué particulièrement pendant le blocus de Gènes, s'elança le preuier à la tête de quelques genadiers, dans une redoute défeudue par 400 hommes. Pintrépide Rolland fut tué pendant l'action.

ROLLET, lieut., se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé. Devenu chef d'escadron du 16° régim. de dragons, il fit en cette qualité la campagne de 1810 en Espagne. (T. 15 et 20.)

ROMAGNIE, capit. d'artillerie, se distingua dans une sortie contre les Anglais, lors du blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 125 et 127.)

ROMAND (Balthazar), général de brig., né à Grenoble (Isère ) le 9 janv. 1749, command. de la lég.-d'honnn., avait servi sur mer on dans l'Inde depuis 1771 jusqu'en 1789, qu'il fut nomme capitaine; lieut.-col. an 8º régt. d'inf. en 1792; servit aux armées du centre et du Nord pendant les aunées 1792, 1793 et an 2; se trouva à plusieurs affaires où il se distingua, particulièrement à la retraite de la Belgique, où il fut blessé. Le 8 germinal an 3, il fut fait chef de brig. de la 15° de ligne, et fut employé aux armées de la Vendée et des côtes de l'Océan pendant les années 2, 3 et 4; génér. de brig. provisoire le 28 messidor an 3, fot envoyé en l'an 4, après la prise de Quiberon à Belle-Isle-en-mer, bloquée par les Anglais. (T. 4.)

ROMBLAT, sergent à la 3e comp. des voltigeurs du 64° régt. d'inf. de ligne, né à St.-Aignant (Crense); cutré au service comme volontaire le 12. prairial an 8. Nommé caporal le 12 sept. même année. A fait les campagnes des ans 12 et 13 sur les côtes de l'Océan; en 1805, 6, 7 et 8 à la grande armée, et celles de 1809 et 1810 à l'armée d'Espague; perdit une jambe dans les montagnes de Ronda; s'est particulièrement distingné à la bataille d'Ocana, où il enleva un drapeau à l'ennemi. Reçut la décoration de la lég.-d'honn. (T. 19.)

ROMIÈRÉ (Jean), soldat à la 17º légère, né à Rhodez (Aveyron); à Valence en Piemont, s'étant emparé d'une pièce de cauon, et n'ayant point de chevaux pour l'emmener, cournt dans les rangs ennemis, fu quatre grenaliters rosses prisonniers et la leur fit trainer. Il fut tué dans la même journée.

ROMME, gén., a déployé antant de connaissances militaires que de valeur au combat du 17 fév. 1814 pendant le siège de Hambourg.

RONDEAU, chef de brig., avait été surnommé le brave par ses camarades; il perdit la vie le 14 avril 1796, au combat de Dego. (T. 5.)

RONDEAU, capitaine de vaisseau. (T. 7.)

RÓNFORT, chef de bat. du 114° régt. d'inf. de ligne, mérita les éloges du gén. Sévéroli, lors de la reddition du fort de Peniscola le 4 février 1812.

(T. 21. RONGEAT ( Pierre - Thomas ), capit.-adjud. de place, chev. de la lég.-d'honn., né à Versailles (Seine et-Oise), entra le 8 août 1804, à l'âge de 14 ans, dans le 112º régt. de ligne : le 14 juin 1809, à la bataille de Raab. alors fourrier, il se precipita l'un des premiers dans les retranchemens. A Wagram il ent le bras droit emporté et continna néanmoins de combattre jusqu'à ce qu'affaibli par la perte de son sang, il iomba parmi les morts. Admis comme lieut. à l'hôtel des Invalides, Rongeat, oubliant sa blessure, fut se signaler au siège d'Anvers; il fut chargé successivement du commandement des forts Ferdinand et Lasalle. Nommé capitaine-adjud. de la place de Paris, il fut employé dans ce grade jusqu'au 1er août 1815.

RONQUETTE, capit. de grenad. au 63° de ligue, né dans le dépt. du

Tarn, était sur le point de sortir d'une redoute, à l'attaque des onviages de San-Giacomo, lorsque plusieurs Autrichiens le sommèrent de se rendre : « Je ne me rends pas quand je puis ma défendre, répondit Ronquette ». A ces mots, il en tue un d'un coup de fusil renverse un autre d'un coup de baionnette, et réjoint sa compagnie.

RONSAIN, sergent au 119° 1égt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814.

RONSIN, génér., a fait une partie des gnerres de l'Ouest. (T. 1.)

ROPERT, chef d'escad. en retraite, faisant les fonctions de sous-puéfet à Redon, préserva cette ville de tomber entre les mains des Vendéens, conjointement avec le chef de bat. Cagnazzoli.

ROQUEBERT aîné, capitaine de vaisseau en retraite, offic. de la légiond'honn, et chev. de St.-Louis; commandait en qualité de lieut. la corvette canonsière l'Audacieuse, au combat naval du 10 juin 1805. Sa belle conduite lui mérita le grade de capit. de frégate. (T. 16.)

ROQUEBERT cadet, lieutenant de vaisseau, se distingua au Hâvre le 2 août 1805; fut tué en 1811 dans un combat de flotille, à bord de la frégate la Renomnée qu'il commandait. (T. 16.)

ROSE, lieut. au 60° régt. d'inf. de

ROSE, lieut. au 60° régt. d'inf. de ligue, se distingua particulièrement en passant à la nage le Duero à Tordesillas (Espagne) en oct. 1812. (T. 21.)

ROSEY (Théodore), capit. au 29° régt. de ligne, membre de la légiond'honneur, né le 9 mai 1786 à Alencon (Orne), volontaire au 88e régt. le 23 oct. 1805, sous-lieut. le 4 mars 1810, après avoir passé par tons les grades inférienrs; lient. en 1812 et capit. en 1813, a fait les camp. de 1805, 1806 et 1807 à la grande armée, 1808, 9, 10 et 11 en Espagne, 1812 à la grande armée, 1813 et 14 à Dantzick. Le 8 juin 1807, cet offic. fut reconnuître à la nage l'île Grabowo, occupée par les Russes, fit le tour de l'île sons le feu de l'ennemi, et vint rendre compte de sa mission. Le 11 août 1810, il contribua par son intrépidité au succès de l'affaire de Villagarcia; fut cité à l'ordre de l'armée,

par le duc de Trévise, pour avoir le 3 fev. 1811 au siège de Badajoz dans une sortie, mis en fuite l'ennemi quoiqu'ayant une partie de la main droite emportée. Au siège de Dantzick, il faisait partie de la compaguie franche, et fut fait capit. à la suite de plusieurs actions d'éclat. Cet offic. a été fusillé à Bourges à la fin de 1815. Son nom est écrit par erreur Rosay. (T. 22.)

ROSEY, capit. d'artillerie à cheval, se distingua particulièrement dans la journée du 25 mai 1796, lors de la prise de la ville de Pavie (Italie). Il fut proposé, pour sa belle conduite, pour le grade de chef d'escadron. (T. 5.)

ROSILY-MESROS (le comte François Etienne de), antiral, né à Brest le 13 janvier 1748. Son père était chef d'escadre commandant la marine du même port; il embrassa de bonne henre la même carrière. Après s'être fait remarquer dans diverses expéditions lointaines depuis 1771, il fut nommé en 1795, directeur-général du dépôt de la marine et des colonnies. Vice-amiral le 22 sept 1796, il n'a point cessé de servir depuis cette époque sons la république et sons le gouvernement impérial. Depuis 1805, jusqu'en 1808, il commanda avec le titre d'amiral, les forces navales rénnics de France et d'Espagne, et dans le mois de sept. 1808, il soutint dans la baie de Cadix pendant deux jours un combat très-vif et fortinégal de la part de toutes les forces anglaises réunies. Le comte de Rosily est depuis long temps directeur-genéral des cartes et plans de la marine : il a été nommé le 27 mai 1816, associé libre de l'académie des sciences. (T. 16.)

ROSSÉ, chef de bataill. de gardesnationales, fut du petit nombre de braves, qui désendirent si honorablement sons le gén. Barbanègre, la place d'Huningne en août 1815. (T. 24.)

ROSSIGNOL, gén. de div., concourut au commencement de la évolution à la prise de la Bastille; en 1793, lieut -col. de la 33º division de gen-darmerie; puis employé contre les Vendeens sous les ordres du général Biron, qui le sit arrêter comme coupable d'atrocités en tous genre, commises dans ce pays. Rendu à la liberté, on lui confia presqu'aussitôt le commandement d'une division connue sous le nom d'armée des côtes de la Rochelle. Il remporta d'aboid quelques légers avantages sur les Vendéens, fut alternativement destitué et réintégré, transféré au château de Ham le 13 janv. 1795, et mis en liberté le 26 oct. mivant. Il a été enfin transporté dans une des îles de l'Archipel indien, où il est mort en 1803. (T. 1, 2 et 4.)

ROSSIGNOL, chef de bat., commandait en juin 1800, lors du siège de Génes (Italie), des réfugics italiens qui se trouvaient dans cette ville, et auxquels se réunirent quelques centaines de Polonais saits prisonniers dans les rangs ennemis. (T. 12.)

ROSSIGNOL (Pierre), brigadier au 1° régt. de dragons, né à Etaveau (Calvados), se fit jour à travers huit cosaques, malgré une blessure mortelle qu'il avait reçue, et alla à Schwitz, au quartier-général, annoncer l'arrivée de l'ennemi ; il montut pen de temps après.

ROSTANGÉ, sergent de sapeurs, né dans le départem. de Seine-et-Oise, avec le sapeur Trouillard, pendant le siège de Peschiera le 16 janv. 1801, attaquèrent, sous le fen des Antrichiens, une maison reconnue comme le point le plas favorable à l'ouverture de la tranchée, et après en avoir brisé les portes à coups de hâches, firent mettre bas les armes à un piquet de 30 hommes qui s'y était retranché.

ROSTOLLANT (Claude), gén. de brig., né le 22 mai 1762 à Navache (Hantes-Alpes), fut canonnier an regt. de Toul, depuis le 25 fev. 1783 jusqu'au 11 aont 1789, qu'il passa dans la garde nationale parisienne en qualité de sous-lieut, de canonniers le 16 mais 1791; le 25 nov. 1792, capitaine de grenadiers, il se trouva au blocus de Thionville, où il commanda une sortie sur l'ennemi, qu'il reponssa jusque dans ses retrauchemens. Il assista en 1793, à tous les combats partiels dans les Ardennes et notamment à une forte sortie de Givet sur Falmague. Le 13 brum. an 2, il fut fait adjud .- gener. chef de brigade provisoire. Il avait été blessé à une sortie de Philippeville, et se trouvaaux comhats de Boussu, à la reprise de Thuin, à la prise de Landrecies, de Valenciennes et du Quesnoy. Enl'au 3, il snivit l'armée de Sambre-et-Meuse dans toutes ses conquêtes. A la tête de l'avant-garde du genéral Marceau, à la bataille de Sprimont, avec moins de deux escadrons, il fut au milieu de l'armée ennemie enlever une compagnie d'artillerie légère avec ses pièces, qu'il fit tourner contre les Antrichieus et servir par leurs propres canonniers. Il était à l'affaire d' Duren, au combat des plaines de Cologne, à la prise de Coblentz, au blocus de Mayence, au combat de Platten; en l'an 5, il passa dans la 24º division militaire, et en l'an 7, il fat employé à détruire les rebelles dans les départemens de l'Escaut et de Jemmapes. Il y recut une blessure très-grave à un genou. Peu après, appelé à l'armée de Batavie, le 3º jour complémentaire à la bataille de Bergen, il sontint avec trois bataillons et denx escadrons pendant quatre beures l'attaque de plus de quinze bataillons russes, et contribua au succès de cette journée. Il fut nommé sur le champ de bataille gen. de brig. et chef de l'étatmajor-général de l'armée du général Brune. Il combattit en cette qualité jusqu'à la capitulation du duc d'Yorck en frim. an 8, et à la paix de Lunéville, il fut employé au commandement d'une division de l'armée de l'Ouest, jusqu'à sa suppression en l'an 10, qu'il fut envoyé dans la 24º division militaire. Il est commandant de la lég.-d'honn. depois le 26 thermid. an 12. A fait la campagne de 1800 en Espagne et s'est trouvé au siège de Sarragosse, où il fut blessé en défendant le poste du convent des capucins. Il fut fait prisonnier en 1813, au fort Duquesne (France). (T. 11, 18 et 23.)

ROTHEMBOURG on ROTTEM-BOURG (le baron, Henri), lieut-gén, né le 6 juillet 1769, entra au service pendant la révolution, dont il fit plusieurs campagnes, devint chef de bataill. de la garde impériale et fut normé colonel du 108º régt. le 28 oct. 1806 à la suite de la bataille d'Iéna; gén. de div. le 20 nov. 1813, il commanda la jenne garde pendant la camp. de 1814, înt nomméchev. de St.-Louis le 27 juin, inspect.-gén. d'infanterie et grand-officier de la lég.-d'bonn. le 14 février 1815. Il fut employé pendant les cent jours dans le 2° corps d'obser-

vation de la 6º divis. d'inf., se retira ensuite sur la Loire avec Parmée, et fut admis à la retraite le 9 septemb. 1815. (T. 23 et 24.)

ROTURIER (Claude), caporal àla 85° de ligne, né à Héraud Gironde), périt le 7 floréal an 7, en escaladant le premier la tour de brèche devant St.-Jean-d'Acre.

ROUBSY (Nicolas), capit. à la 20º légère, chev. de la lég.-d'honn. ne à Malmaison (Moselle). A St.-Domingue, dans la nuit du 16 au 17 déc. 1802, avec 25 genadiers il s'empara de la redoute Morne-Lory et de toute l'artillerie. Le 29 mars 1803, il reprit à l'enuemi le colonel Netervood dangerensement blessé. Roubsy se chargea d'instructions pour le fort Brunet, où était bloque un bataillon du 7º de ligne, et revint après s'être acquitté de sa mission. En Russie, il se distingua le 13 et le 14 nov. 1812 près Schasnikir. Le maréchal Victor, témoin de son courage, demanda ponr lui la croix de la leg.-d'honn. Il était entré au service comme simple soldat.

ROUBY (Pierre), capit. à la 12° légère, chev. de la lég-d'honn., né à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), le 20 août 1812, au combat de Valontina en Russie, défendit pendant neuf beures, avec 120 hommes, nue position avantageuse contre plusieurs corps nombreux de l'armée russe. Cetta action lui valut le grade de capit. et de chevalier de la légion-d'honneur.

ROUCHER, commandant, fut cité avec distinction dans la relation du combat des sans-culottes qui eut lieu le 5 fevrier 1794. Servit dans la même année à l'armée des Pyrénées-occidentales en qualité de général; il fit aussi la campagne de 1795. (T. 2, 3 et 4.) ROUELLE (le baren, Pierre-Michel ), marce.-de-camp, chev. de l'ordre royal de la couronne de fer, commandent de l'ordre de la légiond'honneur, chev. de l'ordre roval et militaire de St.-Louis, né au Havre ( Seine-Inférieure ). Entré au service comme simple soldat, Berg-op-Zoom, Odembos et beancoup d'autres endroits furent témoins de son conrage. A la bataille de Vérone, à Mondovi, en Hollande, à Rivoli, à Mantoue il acquit la réputation d'un bon officier ; à Novi sa conduite le sit nonmer chef de bataill. Il contribua en Bretague à l'armistice qui ent lieu entre les Vendeens et la république. A Ansterlitz il commanda le 14e régt. de ligne; le colonel Mazas avant été tué à Madridejos, il sauva un bataillon provisoire et 150 malades. Cette expédition fit le plus grand honneur à cet officier, qui contint une multitude d'insurgés Nommé colonel du 116º de ligne, à la tête de ce tégt. il culbuta le centre de l'armée espaguole à la bataille de Tudela; déploya particnlièrement son courage à Sacragosse, et malgré ses blessures il remplit ses devoirs avec zele pendant rout le siege. Le general Suchet Ini confia l'avantgarde qui devait marcher à l'assant de Léridale 13 mai 1810 ; il monta le premier sur la brèche, tua la sentinelle qui lui avait donné un conp de baionnette dans le visage, et malgié cette blessure il rompit l'ennemi sur tons les points et enleva plusieurs retranchemens Après nombre d'actions éclatantes, il fut nommé gén. de brig. le 6 mai 1813. Ayant le commandement du fort de Sagonte et de Murviédo, ce géneral toutint onze mois de siège, dedaigna les offres que lui faisait le général anglais Roche, et ne sortit que lorsqu'il recut l'ordre de remettre cette place aux E-pagnols. Il sut faire respecter pendant toute sa route, les dernières troupes qu'il était chargé de ramener en France. (T. 19 ct 20.)

ROUGEREAU, sous-officier, fut mentionné honorablement par le gén. Desaix, dans son rapport sur l'affaire du 8 oct. 1798, au village de Sédiman (Egypte). (T. 9.)

ROUGET, général, commandait une brigade dans la division du général Maransin, dans la campagne de France

de 1814. (T. 23.)

ROUGET (Jean-Bapt.), maréc.des-logis au 25e régt. de dragons, né à Baudemont (Eure) le 13 fév. 1774; dragon an 25° régt. le 4 avril 1792; brigadier le 3 pluv. an 8; maréc.-deslogis le ter brum. an 12, et membre de la lég.-d'honn. le 26 prair. même année. Le 11 frim. au 8, il combattit seul contre dix hussards ennemis, après en avoir mis deux hors de combat, il en blessa plusieurs et délivra deux soldats de la 27º demi-brig. que ces hussards tenaient prisonniers. Le maréc .des-logis Rouget a fait les campagnes de 1791, 1793, ans 2, 3, 7, 8 et 9 aux armées du centre, Nord, Sambieet-Meuse et Bliin.

ROUGET, officier, se distingua le 2 octobre 1812, à l'affaire de Denia

(Espagne).

ROUILLE, chef de bat. au 106º de ligne, né à Carpentras (Vaucluse), abandonna sa famille en 1792, pour voler à la défense de son pays. Le général Championnet faisait beaucoup de cas de cet officier, aussi lui confiaitil souvent les postes les plus importans. Devant Landau, bloque par les Penssiens, il resolut de s'emparer des rédoutes de Sveischweiller; au point du jour il part, fait battre la charge et reussit; le même jour, avec 300 hommes il prit un redan, où il arrêta les carabiniers autrichiens.

ROULL, officier d'ordonnance de Napoléon, dans la campagne de 1815.

(T. 24.)

ROULLE, s .- lieut. au 152º régt. d'inf. de ligne, composé des cohortes du premier ban, se distingua particuherement le 27 mars 1813, à la reprise de Harburg (Allemagne). (T. 22.)

ROUMITTE, chef de bataillon, se distingua en Allemagne, dans la nuit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'ile d'Holm. (T. 17.)

ROUSSE, maréc.-des-logis de dragons, fut mentionne honorablement pour sa conduite en Egypte. (T. 10.)

ROUSSEAU, capit. de voltigenrs an 114° régt. d'inf, de ligne. Dans une sortie de la place de Sagonte, cet offic., à la tête de 100 hommes, traversa les postes ennemis et parvint à les enlever à la haionnette, après avoir tué ou fait prisonniers les soldats qui les compospient.

ROUSSEAU (le baron, Antoine-Alexandre), gén. de div., né le 17 sept 1756, entra au service dès sa jeunesse, commandait l'île de Cadsand en 1809, lors de l'expédition tentes par les Anglais contre l'île de Walcheren , et contribna à faire échouer cette entreprise. Il fut nommé gén. de div. en 1811, et chev. de St.-Louis le 19 juillet 1814. Après le 20 mais recut sa retraite au mois d'oct. de la, meme année. (T. 19, 23 et 24.)

ROUSSEL (le baron, François), mort gen. de div., servait à l'armee d'Italie en 1799, en qualité de chef de brigade; à l'armée d'Allemagne en 1800, en qualité de gén. de brig. Il fut remarqué pour sa belle conduite au combat du village Cormidjen (Pol.) le 23 déc. 1807; fit avec distinction la campagne de 1809 en Italie, et se signala le 16 avril de cette année à la bataille de Sacile; passa en Hongrie, et se distingua à la bataille de Raab le 14 juin 1809; fit avec une grande distiuction la camp. de France de 1814; fit également celle de 1815 à Waterloo. et sut mis à la retraite à la fin de cette année. (T. 11, 12, 13, 17, 19, 23 et 24. )

ROUSSEL (Xavier), gén. de brig., né aux Charmes (Vosges), le 3 déc. 1770, entra le 1er mai 1789 dans le regt. de Mestre-de-camp-général de diagons; en 1792, quitta ce régt. et entra dans un bat. de la Meurthe, ou il fut nommé capit,-adjud.-maj. le 14 août même année; passa trois mois après capit, adjoint à l'état-major-gén. de l'armée de la Moselle; lieut.-col. le 5 mars 1793; se distingua particulièrement à la bataille d'Herborn, où il fut nommé chef de brig, sur le champ de bataille. En l'an 6, il passa à l'armee de Batavie; en l'an 7, il fit partie de l'armée d'observation sur le Rhin, et fut nommé gén. de brig. le 12 fructid. Il fit en cette qualité la campagne de l'an 8, et se distingua anx batailles d'Engen, de Biberach, et à plusieurs autres affaires importantes. Le 29 friniaire sa brig. s'empara de Rosenhem, et soutint gloriensement les combats de Geking et de Stéphanskirchen. Le 23, il se trouva à la bataille de Wals et de Coucert avec la division Montrichard, il pousnivit l'ennemi jusqu'en Styrie. Il fut depuis employe dans la 2º division militaire Il est un des commandans de la légion-d'honneur.

ROUSSEL (Gabriel), sergent à la 44° de ligne, né dans le dépt. de la Haute-Saone; tue à Marengo.

ROUSSELOT, sergent, commandait le 9 mai 1792, un poste de huit

18:5, il fut inspecteur-génér. d'inf. et hommes à l'un des ouvrages extérieurs de la place de Coudé; il se defendit avec un courage héroïque contre un détachement de plus de 100 houlans.

> ROUVET, maître dans la 120 compagnie d'artillerie, ne à Amber (Puy-de-Dôme), aux 1er, 3°, 5e et 6e assants de St-Jean-d'Acre, monta toujours le premier ou l'un des premiers sur la brèche; enfin un conp de feu lui perça la poitrine à la 4º fois. Le premier consul lui donna une grenade d'or-

> ROUVILLOIS (Philippe-Auguste), colonel da 1er régt. de lassards, né à Briquebeck (Mauche) le 11 mars 1756. entra le 12 juin 1774 dragon dans Colonel-général; passa à l'armée du Nord avec son regt. en 1792; fut nommé sous-lieut. le 10 mars même année, et lieut le 1er mai 1793 ; servit, après la retraite de la Belgique, à l'armée des Ardennes, et fut fait capit, le 1er oct. de la même anuce. En l'an 2, il était à l'armée du Rhin, et en l'an 3 à celle de la Moselle. Passé à l'armée d'Italie, il fit les campagnes de l'an 4 et de l'an 5, se fit remarquer le 26 germin. an 4, à la bataille de Dego; coupa la retraite à 3,000 Autrichiens et prit leur artilleile le 21 fructidor; se signala le 22 à la bataille de Bassano, et fut nommé chef d'escadron le 18 nivôse an 5 : le 23, à la bataille de St.-Michel devant Vérone , avec 60 hommes, il fit 100 prisonniers et s'empara d'une pièce de canon. A la 2º expédition du Tyrol, qui ent lieu en l'an 5, à la tête de 40 dragons, il enfonca un escadron. Sur le soir avec un sent trompette et un brigadier, il fit prisonniers 50 honimes à pied ainsi que leur commandant; chargé par six dragous ennemis, son sabre se bijse; mais secondé par un trompette et nn bugadier de son régt ,il fit lessix dragons prisonniers. En l'an 7, il obtint des succès contre les insurgés belees. En Pau 8, employé aux armees du Rhin et d'Helvetie, il fut fait colonel du 220 régt, de cavalerie, et partit pour l'ar-mée d'Italie, où il fut employé pendant tout le cours de l'an 9. Pendant les anvées 11 et 12, il a servi sur les côtes de Bretagne. Membre de la leg. d'honn. il en a été nommé officier le 26 prairial an 12; se distingua dans une affire de cavalerie, qui cut lieu le lendemain de

la bataille d'Ulm en 1805: Murat, dans son rapport, fit une mention particulière de ce colonel. Fit la campagne de 1807 en Pologne, toojours à la tête de son règt., et s' distingua de nouveau. (T. 4, 15 et 17.)

ROUO, chef du 2° bat. de la 11° demi-brig., se fit remarquer à la prise de Naples, et pénétra le premier à la tête de son bat. dans le fort St.-Elme;il est aujourd'hui retiré à Moyrau (1sère).

ROUYER (le baron, de St.-Victor), maréc.-de-camp, officier de la légiond'honneur et chevalier de St.-Louis, a partagé pendant 20 années les glorieux travaux de nos armées. Il était colonel de la 70º demi-brig. à Marengo; a fait la campagne de 1806 en Allemagne, sontint sa réputation aux combats des 17 et 21 août 1808 en Portugal, et contribua par sa ferme contenance à la convention de Lisbonne. Il commandait comme gén. de brig. à Oporto en 1809, l'avant-garde de l'armée. A la tête du 31° régt. d'inf. légère, il enleva d'assaut sept redontes et 56 pièces de canon; fut bloqué dans Zamora par 10,000 Espagnols; s'y défendit avec intrépidité à la tête de 600 hommes. Il gouverna en Espagne les provinces de Lugo, Zamora, Rodrigo, Salamanque, Valladolidet la seigneurie de Biscaye; servit encore avec honneur en 1813 et 1814 en Italie; est mort à Clermont-Ferrand le 10 mai 1818. (T. 16, 18, 22 et 23.)

ROUZEAUX (Jean), brigadier an 18° régt. de cavalerie, né aux Allemands (Auda); tué le 25 vendéra. an 4, en délivrant deux de ses camarades.

ROWICCKI, lieut. polonais, fat tué en Espagne sur les hauteurs de Somo-Sierra en 1808. (T. 18.)

ROYER, lient. au 14º régt. de ligne, montra beauconp de valeur au combar de l'Hôpital en Savoie le 28 jûin 1815. Voyez BUGEAUD, colonel.

ROYER, maréc.-des-logis au 4° de dragons, né à Peitt-Mersy (Aube), fit le 27 décembre 1800, avec son peloton, des prodiges de valeur; il revenait d'une charge lorsqu'il fut assailli par de l'infet un escadron de hussards. Forcé de reculer, il se retirait en bon ordre; mais apercevant son capit., blessé, sur

le point d'être pris, il s'élança de nouveau, et réussit à le degager.

ROZAT, colonel du 22º régt. de dragons, fut nommé capit, sur le champ de bataille aux affaires des 27 et 28 thermid. an 7, sur le lac de Zurich; montra beaucoup de courage au combat de Dierstein, sur le Danube le 11 nov. 1805; ne sé fit pas moins remarquer à l'affaire de Wollin en Prusse le 6 janv. 1807; fut cité honorablement au passage de la rivière Cabriel. Ce colonel, à la tête de trois escadrons de son régt., culbuta 2,000 hommes de cavalerie, et sit 400 prisonniers dans une reconnaissance sur Almanza le 17 janv. 1812. Ce furent les belles charges qu'exécuta le régt. sous ses ordres contre l'avant-garde de l'armée anglaise, qui décidèrent les succès de la journée du 11 apût 1812, au combat de Las-Rosas (Espagne).

ROZE, adjud.-gén., commandait Corfou en l'absence du gén. Chabot, en 1799. Ali lui écrivit pour l'inviter à une conférence au bourg de Filialès en basse Albanie. Il s'y rendit sans défense; mais aussiôt qu'il paror, le pache le fit saisir, garotter sur un cheval et conduire à Janina, où il fut plongé dans un cachot infect. Plus tard il fut enfermé au château des Sept-Tours. (T. 10.)

ROZET, capit. d'artillerie. Sa belle conduite aux combats de Dne-Castelli et de St.-Georges en oct. 1796, lui mérita les éloges de Bonaparte, et il le proposa pour le grade de chef de bat. (T. 7.)

ROZETTI, lieut.-col., était prisonnier de guerre en Espagne, lors de la capitulation du gén. Dopont en Andalousie le 22 juillet 1808, et il fut du nombre de ceux qui devaient être mis en liberté et transportés en France. (T. 18.)

ROZIÈRE, génér,, a fait la campde 1792 en Belgique, et s'est trouvé le 14 novemb. même année, à la prise de Bruxelles. (T. 1.)

RUAULT, maréc.-de-camp, était commandant de la place de Lille en oct. 1792, lors du siége et hombardement de cette ville. Fut blessé à la batuille de Neerwinden le 16 mars 1793. (T. 1.) RUBELIAIN, major à la 23° légère, offic. de la lég.-d'honn., a'est distingué particulièrement à l'armée de Portugal, comme chef de bat. dans le 16° léger, où il obtint la décoration d'offic. de la légion-d'honn.; en 1813, fut nommé major au 23°; donna des preuves de courage à Leipzick; a conservé à la France, par ses talens et sa bravonre, l'important arsenal d'Auxonne, qu'il défendit pendant einq mois avec 1300 conserits, contre 15,000 Autrichiens. Cet officier est à la retraite.

RUBILLON, colonel du 42° régt. d'inf. de ligne, fut blessé dans une affaire qui eut lieu près de Genève le 27

juin 1815. (T. 24.)

RUBY, général, servait en 1799, à l'armée d'Allemagne et s'est fait remarquer en plusieurs occasions. (T:10:)

RUFFIN, gén. de divis., a Sait la campagne de 1809 en Pologne. Passé h'armée d'Espagne en 1808, il y servit avec distinction, ainsi que dans la campagne de 1809, se fit remarquer en 1811, à la bataille de Chiclana le 5 mars. Il fût blessé à Barrosa et fait prisonnier. Comme on le conduisait en Angleterfe, il montut à la vue des côtes par soite de sa blessure qui avait été négligée. (T. 17, 18, 19 et 20.)

RUGGIERI, gén., chassa l'ennemi de Fiume (Italie), après lui avoir pris denz canons le 15 septembre 1813.

(T. 22.)

RUSCA, gén. de div., servait en 1795, dans le Piémont en qualité d'adj.gén.; se tronva à la bataille de Loano.

Devenu gén., il fitta empagne de 1796 en Italie, avec beaucoup de distinction; fut blessé grièvement en juillet même année, aux combats de Salo; se distingua de nouveau en 1798 et 1799, toujours à l'armée d'Italie; se couvrit de gloire à la bataille de Saciel le 16 avril 1809; eut une grande part aux operations en Carinthie et en Styrie, et touve aux combats de Klagenfurt et de Callsdorf en juin même année; a fait la campagne de France de 1814; tué à Soissons. (T. 5, 6, 9, 10, 19 et 23.)
RUTY (le conte, Charles-Etienne-

François), lieut.-gén. d'artillerie, né le 4 nov. 1774, a fait la campagne d'Egypte avec distinction en qualité de chef de bat.; commandait l'artiflerie an siège de Ciudad-Rodrigo, et contribua à la reddition de cette place le 11 juin 1810. Le 15 du même mois, il se distingua au combat de Santa-Marta et de Villalba. Le 30 juillet 1814, il fint nommé par le roi grand-officier de la teg.-d'honn.; le 18 déc., membre du comité de la guerre, et dans le mois de mars 1815, commandant de l'artil-lerie de l'armée destinée à combattre Napoléon. Le comte Ruty était en 1817, inspectenr-général d'artillerie sur les côtes de l'Ocean. (T. 12 et 20.)

RYLSKI, chef de bat., pelonais; le 13 oct. 1813, à la bataille de Va chau, se précipita sur l'ennemi avec impétnesité à la tête des fusiliers grenadiers, s'empara du village de Dolitz, fit mettre bas les armes à une colonne considérable d'Autrichiens et y fut mortelle-

ment frappé.

S

SABATHIER, gén. de div., a fait avec beaucoup de distinction la camp. de 1808 en Espagne. (T. 18.)

SABATHIER, sergent-major, se distingua à l'assant d'Alexandrie, et fut promu à un grade supérieur (Egypte)

1798. (T. 9.)

SABATTER on SABATHER (le baron), a fait avec distinction la camp. d'Egypte en qualité de capit du génie; se fit remarquer en 1798, à l'attaque di village Schouara, sous les ordres du général Vial. Devena chef de bat., il

fut cité avec cloge pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich, en 1799, où il fut blessé pendant l'action; ût la campagne de 1807 en Allemagne; dirigea en qualité de colonal du génie, les travaux du siége d'Anvers; fut nommé chev. de St.-Lonis le 8 juillet, et maréc.-de camp le 13 janvier 1815; employé pendaut les cent jours de 1815, au commandement du génie dans le 6° corps de l'armée du Nord; reçut.du roi, après son retour, le titre d'inspecteur-général, et fut chargé au mois de septembre 1816, de former le regim de Metz corps royal du génie. (T. 9, 10 et 17.)

SABES, chef de brig., envoyé en 1800 an Port-au-Prince pour y porter des proclamations et des ordres du gouvernement. (T. 14.)

SABLEAU, soldat, mérita des éloges du genéral Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich ( Egypte ) on fev. 1799. (T. 10.)

SACHON (Claude-Marie), major de cavalerie, chef d'escadron de l'exgarde, offic. de la leg. d'honn., chev. de l'ordre de la réunion , né à St.-Michel (Meuse). Son courage l'a fait avancer rapidement. En 1790 il etait simple dragon, sous-lieut. en 1800, chef d'escud. en 1813, offic. de la lég.d'houn. à léna; à la tête de 300 hommes en 1814 y il décida le succès d'un combat, succès auquel il dut la décoration-de la réunion. Trois jours après, à la tête de 100 dragons, il ramena 500 prisonniers. Il a reçu deux graves blessures, l'une au passage du Mincio, l'antre à la bataille d'Eylan.

SACLIER, lient. an 55º de ligne, commandait en Espagne un detachement de 6a hommes, lorsqu'il fut tout à coup attaqué par 500 Espagnols; après une longue résistance, dans laquelle il perdit la moitié de son monde, il parvint à gagner un village où il se retranchait; l'ennemi y avant mis le fev. Suclier se retira dans un cimetière entouré de mors à hauteur d'appui, et forca par sa persevérance, les Espagnols à se retirer.

SACROST, capit. à la 21º demibrig., mentionné honorablement pour sa conduite à l'affaire de Sédiman (Eg.). (T. 9.)

SAGNOL (Jean-Marie), chef de hat. au 75° de ligne, né à St.-Julien ( Loire ). A Arcole étant fourrier au 75° régt., à la tête de quatre hommes il s'empara de deux pièces de canon et de huit chevaux : pinsieurs actions d'éclat honorent sa carrière militaire. Il se sit remarquer à Astorga, au pont de Veze, à la bataille d'Orthès, où il sauva une batterie de 8 pièces. Chargé de la défense de Vic-Bigorre et ne pouvant tenir contre des forces supérieures, il se fit jour à la bajonnette et rejoignit

le gros de l'armée : enfin, à la tête de son bataillon à la bataille de Toulouse, il chargea une colonne de 4,000 Anglais et la mit en déronte.

SAHUC (Louis-Michel-Antoine); général, né à Mello (Oise) le 9 sept. 1755, entra le 2 aont 1772 cavalier dans le régim. Royal-Lorraine. Après avoir passe par tous les grades inférieurs, il fut nommé porte-guidon, et obtint le brevet de lieuten, le 30 août 1789 En 1792, aide-de-camp du gén. Jarry, qui commandait l'avant-garde de l'armée du Nord, à l'attaque de Courtray, Sahne se fit remarquer et fut blessé dans l'action; en récompense il fut nommé lieut -col. de cavalerie. et décoré de la croix de St.-Louis. A la fin de 1792, il passa à l'armee de Kellermann, et se trouva à la bataille de Valmi. Il fit la campagne de Trèves, et fut de toutes les affaires qui eurent lien à Arlon , à Fleurus , etc. Au passage du Rhin à Neuwied, il guidait les chasseurs de l'avant-garde. En l'an 7, il fut employé à l'armée du Danube ; à l'attaque d'Emengen , il mit en déroute 400 hulans et fit 30 prisonniers: Saluc fut dans cette occasion blessé d'un coup de lance. Passé à l'armée d'Helvétie, il fut nommé gén. de brig. le 4 fenctid. an 7 : il servait à l'armée du Rhiu en l'an 8, dans le mois de flor., il fut de tous les combats livrés dans la vallée de la Kintzig, aux environs de Fribourg, vers Biberach et à Engen. Il se distingua le 16 prairial, où l'ennemi fat reponssé jusqu'à Ditenheim. La brigade que commandait Saluc fut une de celles qui bloquerent Ulm le 18 messidor. Dans les premiers jours de frim., sa brig. se distingua de nonveau au combat d'Herdorf : le 28, elle aida à enfoncer l'ennemi à Lembach; le gén. Sahue ent sa part de gloire à la bataille de Hohenlinden. Le jer germ, an 10. il fut nommé membre du tribunat : il commandait une division de dragons en 1807 en Pologne. Il fit avec distinction la campagne de 1809 en Italie, et se trouva à tontes les affaires qui enrent lieu à cette époque. (T. 10, 13,

17 et 19. )
SAHUGUET (Jean-Joseph-Franenis-Léonard-Mazille Laroche), gen. de div., né le 8 oct. 1756; entra dans. les mousquetaires le 30 avril 1773, et

devint lient .- col. du 14 régt. de dragons le 25 juillet 1791, colonel le 7 juin 1792, et gen, de brig. le 28 sept. même année. Il avait fait la première campagne, lorsqu'il fut envoyé à l'armée des Pyrénées en 1793; le 31 mars prit la ville d'Aran . et enleva d'autres postes espagnols. Envoyé à l'armée d'Italie avec le titre de gén. de div., la division qu'il commandait se distingua dans plusieurs affaires importantes, et fut chargé do blocus de Mantone. Le fructid. an 4. Sahuguet s'empara du pont de Governolo; resormé pendant les années 6 et 7, et employé à une expédition maritime pendant le cours des années 8 et 9. Le 4 vendém. an 10, il obtiut le commandement des troupes françaises dans la Lignrie; fut ensuite nommé capit.-gén. de Tabago, où il arriva le 7 vendémiaire ans 1. Salinguet administrait avec succès la colonie, lorsqu'il fut atteint de la maladie qui termina ses jours. (T. 1, 6, 7 et 14.)

SAILLAND (Amand), capitaine d'inf., ué dans le dépt. de l'Orne, perdit la vuepar suite de trois coups de feu reçus à l'affaire de Macheeoul, et obtint du gouvernement une pension pour le patriotisme qu'il montra en cette occa-

sion.

SAINT-AMAND, colonel du 5º réguler de dragons, fint mentionné particulièrement par le général Excelmans, pour sa belle conduite au combat de Velise et de Roquencount (France) le 1º juillet 1815. (T. 24.)

SAINT-AMANS (Jean-Raymond-Florimond), né le 2 fév. 1785 à Agen (Lot-et-Garonne); soldat élève à l'école spéciale militaire de Fontaineldeau le 30 juin 1803; sons-lieut, au 7º régt. de chasseurs à cheval le 22 mai 1804; a fait les campagnes des ans 12, 13 et 14 sur les côtes de l'Océan, de 1806 en Autriche, de 1807 en Prisse; grièvement blessé de plusieurs coups de sabre à l'ouverture de la camp. de 1809, an combat de Pfaffenhofen (Bavière), il y fut fait prisonnier et retiré des mains de l'ennemi par le chef d'escad. Hulot. Il fut nommé lieut, sur le champ de bataille ; malgré ses blessures il servit avec distinction pendant toute la camp.; reent le 11 juillet à Znaim la croix de la lég.-d'honn., et fut nomme capit. à son régt. le 21 sept. 1809. Il passa en

Espagne en 1810; se tronva à Fuentes de Onoro, eut un cheval tué sous lui à cette bataille, où il se distingua et fut légérement blessé. Sa belle conduite à Fuente-Celada, après la bataille des Arapiles, lui valut des éloges du gen. Carto. Le 16 mars 1814, chargé de soutenir avec 100 chasseurs, auprès de St.-Germé (Gers ) le choc d'une colonne de cavalerie anglaise quatre fois plus forte, il fit la meilleure contenance jusqu'à ce que, grièvement blessé, il tomba an pouveir de l'ennemi qui honora son courage par des traitemens et des soins particuliers. A la première restauration, il demenra pen de temps comme aide-de-camp du lieut .- general Lafond-Blaniac. Nommé capit.-commandant au regt. des lanciers de la garde royale, il fut fait chev. de St .-Louis le 16 oct. 18:6, et chef d'escad. à ce regt. le 24 avril 1819, offic. de la légion-d'honneur le 25 avril 1821. (T. 23.)

SAINT-ANGE, lient., se distingna en Allemagne à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.)

SAINT-CHAMANS (le comte, Alfred de ), ne en 1781, d'une ancienne famille du Périgord, entra au service dans le 9º régt. de dragons en 1801, et après avoir passé par tous les grades de sous-offic., fut nommé souslient. en 1803 ; aide de-camp du maréchal Soult, qui commandait le camp de Boulogne, il fit avec ce gén. la camp. d'Austerlitz, où il fut nommé capit. La campagne de Iéna (1806) et celles d'Evlan et de Friedland ( 1807 ) lui valurent le grade de chef d'escadron. Il suivit le maréchal en Espagne et en Pottugal, recut la décoration de la légiond'honneur en 1809, après la bataille d'Ocana, et le grade de col. en 1811, après la prise de Badajoz. Il prit alors le commandement du 20° régiment de dragons, qui était en Andalonsie. Appelé en 1812, au commandement du 7º de chasseurs à cheval, il fit à la tête de ce corps, la campagne de Russie : ayant été blessé à la retraite de Polotsk en oct. 1812, il se retrouva en 1813 à la tête du même régt., pendant la campagne de Leipzick, où, après avoir encore recu denx blessures, il fut fait prisonnier. Rentré en France en mars

18:4, il devint premier aide-de-camp du gén. Dapont, alors ministre de la guerre; fut ensoite nommé au commandement des chasseurs du roi, dont il se démit à la fin de mars 1815. Au second retour du roi, il fut nommé maréc-de-camp et colonel du régt. de dragons de la garde royale. En 18:14, il avait reen la croix de St.-Louis et la décoration de commandant de la légadhonneur. (T. 20.)

SAINT-DENIS, capit., se distingua d'une manière particulière le 11 mars 1811, à la prise de Badajoz

(Espagne). (T. 20.)

SAINT-DIZUER, chef d'escadron, se trouvait au passage du Rhin à Dicraheim en 1797; a fait la campagne de 1799 en Allemagne, en qualité de chef de brigade, et fut blessé à l'attaque d'Ostrach, en combattant avec valeur à la tête d'un régt. de cavalerie. (T. 8 et 10.)

SAINT-GÉNIES (le baron, Pierre-Noëi de), né le 25 déc. 1777; chef d'escad. lors de l'expédition d'Egypte, avait en 1801 le commandement d'un corps de dromadaires, et fut chargé par Menou de faire une excursion dans le Bahireh, pour avoir des nouvelles de l'intérieur de l'Egypte; major au 19º régt. de dragons en 1806; fut nommé colonel du même corps peu de temps après; se distingua en plusieurs occasions dans les campagnes de Pensse et de Pologne, et fut fait offic. de la leg.d'honu. le 14 mai 1807. Envoyé en Espagne en 1808, il déploya beaucoup de valeur au passage du Tage à Talavera et à l'affaire de Villa-del-Orno le 22 avril 1811, où sa conduite lui valut le grade de gén. de brig. Appelé en Russie, il fut blessé grièvement et fait prisonnier le 15 juillet 1812, au passage de la Drissa. Rentré en France en 1814, il fut nommé chev. de St.-Louis, commandant de la leg.-d'honn, et employé au 3e corps de l'armée du Nord après le 20 mars 1815. Il est en activité de service. (T. 14, 17 et 21.)

SAINT-GEORGES, chef d'esc., recut de justes témoignages de satisfacsion du gén. Suchet, pour sa belle conduite aux combats de Maria et Belchite (Esnagne) en 1809; se distingna particulièrement au siege et la prise de Lérida le 14 mai 1810; commandait par intérim le 13º régt. de cuirassiers, à la bataille de Sagonte, le 25 oct. 1811, à la tête duquel il se fit remarquer. (T. 19 et 20.)

SAINT-GERMAIN-DECREST (le comte, Antoine-Louis de), né le 6 déc. 1761, dut à sa valeur pendant les premières campagnes de la révolution, son élévation aux grades supérieurs; le 10 mai 1807, nommé gén. de brig. commandant de la lég.-d'honn.; sit la campagne de 1800 en Allemagne, et fut fait gén. de div. à la suite de la bataille d'Essling. Il commanda une division de cavalerie en Russie sous Murat, et exécuta de brillantes charges à Ostrowno et à la Moskwa; combattit avec intrépidité à Hanau; et sa conduite à Vauchamp. (14 fév. 1814) fut citée avec éloge dans les bulletins. Nommé an retour du roi chev. de St.-Louis, grand-offic. de la lég.-d'houn, inspecteur-général de cavalerie. Il con-

(T. 19, 21, 22 et 23.)

SAINT-HAOUEN, capit. de vaisseau; anjourd'hui baron, contre-amiral
en vetraite, offic. de la leg.-d'honn, et
chev. de St.-Lonis; se distingua d'une
manière très-remarquable en 1805, an
port de Boulogne, qu'il commandait en
clief. Cet offic.-gén. en 1804, a rempli les fonctions de préfet maritime à

tinue d'être en activité de service.

Dunkergne. (T. 16.)

SAINT-HILAIRE (Louis-Vincent-Joseph), gén. de div., est né sous les drapeaux le 4 sept. 1766 à Libeniont (Aisne). Son père était capitaine de cavalerie; s'embarqua à l'âge de 14 ans, en qualité d'officier à la snite pour les Indes-orientales. Il entra ensuite dans le régt: d'Aquitaine infanterie, ca qualité de sous-lient., et y fit les campagnes de 1782, 83 et 84. En 1793, il commanda un corps de chasseurs à pied, dans la vallée de l'Arche, dept. iles Hautes-Alpes; conserva ce commandement et celui de l'avant-garde de l'aite gauche de l'armée qui fit le siège de Toulon. Après la prise de cette ville, il fot fait adjud -gén. chef de bat., et employé sons Masséna dans les montagnes du Piémont. Les batailles de Cairo et de Dego lui valurent le grade d'adjud .- gén. chef de brig., le 5º jour complémentaire an 2. Pendant la campagne de l'an 3, il remplit les fonctions.

de génér, de brigade. Il commandait le centre de la ligne de Borghetto, lorsque le 3º jour complémentaire même année, il fut attaqué par 9,000 Autrichiens, qu'il repoussa sur tous les points et fit 600 prisonniers. Il fut blessé à la bataille du 2 frim. an 4, après avoir enlevé toutes les hauteurs et redontes qui couronnaient le col de Rocca-Barbène. Le 19 thermidor de cette année, il attaqua une colonne de 6,000 homnies et sit à l'ennemi 1800 prisonniers ; le 25 du même mois, de concert avec le genéral Forêt, il enleva Laroque-d'Anfoux, l'un des principaux débouchés du Tyrol; 1200 prisonniers et 18 pieces de canon furent le prix de cette victoire. Le 17 fructid., au pont de la Sarca, il culbuta l'ennemi, et lui fit des prisonuiers; il se signala particulierement dans la journée du 18. Nommé au commandement de la 8º div. militaire à Marseille, il rétablit le calme dans cette contrée, fut nommé gén. de div. le 6 nivôse an 8, participa aux succès de la campagne de cette année en Italie, et commanda ensuite la 1ere div. du camp de St .- Omer. Il a fait avec beaucoup de distinction la camp. de 1805 en Allemagne, celle de Pologne de 1807 et celle de 1809 en Autriche. Tué à la bataille de Wagram, Napoléon ordonna que son corps serait déposé an Panthéon avec celui du maréchal Lannes. (T. 4, 5, 6, 7, 12, 15, 17 et 19. )

SAINT-HILAIRE, major, a fait la campagne de 1812 en Espagne, et s'est distingué au siège du château de Burgos. (T. 21.)

SAINT-JULIEN, contre-amiral, courut les plus grands dangers le 27 août 1793, lors que Toulon fut livré aux Anglais. (T. 1.)

SAINT-LAURENT, gén., commandait l'artillerie de l'armée d'observation du prince Eugène en Italie en juin 1813. (T. 22.)

SAINT-LAURENT, colonel du 10° régt. de chasseurs à cheval, a fair la campagne de 1815 en France. (T. 24.)

SAIN'T-LÉGER, chef d'escadron du 10° régt. de chasseurs à cheval, fut mentionné honorablement dans le rapport de maréchal Mortier sur la bataille d'Ocana. (T. 19.)

SAINT-MARTIN (le baron, Jean-Etienne de), maréc.-de-camp, offic. de la lég.-d'honn., chev. de St.-Louis, né à Cognac (Charente); soldat en 1776, fit plusieurs campagnes sur mer; lient. en 1792; la campagne de St .-Domingue pendant laquelle il montra beaucoup de bravoure, le fit nommer chef de bat. Après huit aus de séjour dans les colonies, Saint-Martin partageala gloire de nos armées sur le Rhin, en Italie et en Allemagne; colonel du 1 er régt. de ligne, reçut trois comps de sabre à l'affaire de Sacile, le 16 avril 1809, s'étant jeté dans la mélée pour combattre les Antrichiens. Le 28 fév. 1811, attaqué près de Santivanicz (Esp.) à la tôte de 1,000 hommes, par 2,000 fantassins et 1500 cavaliers, le colonel St.-Martin soutint pendant six heures les efforts de l'ennemi, et le força à la retraite après lui avoir tué beaucoup de monde. Cette action lui valut le grade de maréc.-de camp.

SAINT-OURS, chirurgien-major au 32° régt. d'inf. de ligne, chargea à cheval avec les chasseurs le 4 sept. 1796 à Roveredo, contre une nombreuse infanterie attrichienne.

SAINT-POL (Gaspard-Noizet de), marée.--de-camp, directeur des fortilis eations, occupant les retranchemens de la Pojade à la bataille de Toulouse, où if fit éprouver une perte emusidérable aux Espagnols. Ce général est en re-traite: on a de lui plusieurs ouvrages militaires. (T. 23.)

SAINT-PRIEST, lient de vaisseau, fit une sortie de Chioggia en dec. 1813, lors du bloens de Venise, à la tête d'un détachement de deux comp. de là garde de Venise, de 40 donaniers et de 60 marins. Il fut repoussé par l'ennemi qui était retranché à Conche. (T. 22.)

SAIN'T-REMI, capit. d'état-maj., aujourd'hui marce: de-camp; en jauv. 1800., ehtra dans le port de Malte sur nn aviso, après avoir trompé la vigilance des croisières: il était porteur da nonvelles intéressantes de franç (T.13.)

SAINT-SAUVEUR (le marquis de), chef vendéen, toé le 15 septemb. 1794, à l'attaque du camp retrauché de Freligné. (T. 3.)

SAINT SIMON, capit., mentionné honorablement dans un rapport du gén.

Sonham en 1809. (T. 19.)
SAINT-SULPICE (le comte, Raimond Gaspard de Bonardi de), entra fort jeune dans la carrière des armes et s'eleva rapidement aux grades supérieurs; colonel des dragons de la garde impériale, il commanda dans plusieurs affaires des corps de cavalerie; se distingua dans les campagnes de 1805 et 1806, en qualité de gén. de brig., et notamment à Eylan, où il fut blessé; gén, de div. le 14 fev. 1807; gouverneur du palais de Fontainebleau en 1810; commanda en 1813 et 1814 le 4º régt. des gardes d'honneur. Il reçut au retour du roi la croix de St. Louis avec le titre de grand-offic. de la lég.d'honn. On le compte encore parmi les généraux en activité. ( Cet article remplace celni de Bonardi, qui doit être supprimé). (T. 19 et 23.

SAINTE - CROIX - DESCOR-CHES, gén. de brig., fit la campagne de 1809 en qualité de major - aidede-camp du duc de Rivoli; enleva un drapeau au combat de Neumaiki le 24 avul; passa le premier dans une barque sur la rive gauche du Danube à Essling; déploya la plus rare intrépidité à Wagram où il sut blessé : on le vit le 4 avril 1810, à la tête de trois escadrous, culbuter 3,000 hommes de troupes de ligne, 600 chevaux espagnols et un regt. de hussards portuguis, qui désendaient les approches de Villa-Verde. Le 6 juin à Monbucq et a Bratocinnos, il enleva de vive force la ligne des postes ennemis ; le lendemain avec deux régimens vers Alcaniza, il reponssa 4,000 fantassins et Goo cavaliers sous les ordres du gén. Eschaveria, retranchés sur des rochers, leur tua plus de 700 hommes et fit un grand nombre de prikonniers ; le gén. Sainte-Croix, s'étant avancé le 12 oct. même année, sur les hauteurs d'Alenguer, pour faire des observations, cet offic., de la plus grande espérance et le plus jeune des officiers-généraux, fut tué par un bonlet. (T. 19, 20 et 21.)

SAINTE-SUZANNE (le comte, Gilles-Joseph-Marie-Brunetean de), pair de France, né le 8 mars 1760 à Chalons.sur-Marne, entra au service en 1784, comme sous-lieut, au regt.

d'Anjon inf. ; capit. de grenadiers du 36° de ligne aux premiers momens de la révolution. En 1796, il passa à l'acmée de Rhin-et-Moselle comme gén. de brig. Au passage du Rhin, il commanda une partie des troupes qui abordèrent dans les îles de ce fleuve sous le feu de l'ennemi. A l'attaque de Reachen, il enleva Goo chevaux et fit 1200 prisonniers Devenu géa de div., il commanda aux affaires de Rastadt et d'Etlingen , repoussa à la tête de la cavalerie, plusieurs charges dirigées par Parchiduc Charles. En 1798, commanda la 5º div. à Strasbourg. En 1799, ayant trompé la vigilance du gén. Kray, il occupa toutes les positions aux approches d'Ulm; se voyant attaqué par des forces supérieures, il fit. une vigoureuse résistance et força l'ennemi à la retraite. A la paix, il revint en France, où il fut appelé au conseil d'état; titulaire de la sénatorerie de Pau le 26 mai 1806. Il recut le 20 mars 1807, le commandem. de la 2e lég. de réserve de l'interieur. Le 4 juin :814, pair de France. Napoléon, à son retour, ne le confirma point dans ses fonctions, qui lui furent rendues au second rétablissement des Bourbons. (T. 6, 8, 12, .13 et 15.)

· SAIZIEU (le baron de ), capit. de vaisseau, offic. de la lég -d'honn. et chev. de St.-Lonis, se distingua au Havre le 2 août 1805, dans un combat de flottille: le capit. Suizieu, commandait en 1815 la division française dans les mers du levant. Ce brave offic. a obtenu sa retraite. (T. 16 et 17.)

SAJET (Jean-Marie), grenadier à la 66e de ligne, ne à Morlaix (Finistère); tué le 2º jour complémentaire an 7, devant Manheim.

SALCETTE (la), gén., a fait la guerre dans les îles ioniennes en 1799, où il s'est fait remarquer au combat de Nicopolis et de Preveza. Fait prisonnier par Ali, il fut cuferme au château des Sept-Tours. (T. 10.)

SALCO, sergent an 95° régt de ligne, cité dans une sortie contre les Auglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

SALIGNY, adjud.-gén., servait en 1796, à l'armée d'Allemagne sous les ordres du gen. Greiter. Devenu gen. il signa le 14 oct. 1805, en qualité de cher de l'état-maj.-gén. du 4° corps de la grande armée d'Allemagne (corps du marée. Soult), la capitulation d'Ulm. Il fit la campagne de 1808 en Italie. (T. 6, 15 et 18.)

SALIS (de), capit., a fait la camp. de 1810 en Espagne, et se distingua à la tête d'un détachement de 50 hommes du 2° régt. suisse, en defendant le poste de Fuente-Sauco, village situé sur la route de Toro à Salamanque, contre les troupes de don Juan. (T. 20)

SALM, général de brigade, né en 1768 à Lianville, près de Neuf-château (Vosges), s'éleva rapidement des derniers grades à celui d'offic.-gén., et chaque avancement fut le prix d'un service signalé, d'une action d'éclat. Il commanda avec distinction l'avantgarde de l'armée du Nord en 1794, fut blessé grièvement sous Malines, où il fit des prodiges de valeur, tint en échec la ville de Grave, et força le col. Debons, gouverneur de cette ville, à se rendre après deux mois de siège : il ne se fit pas moins remarquer en Italie; recut à la journée de la Trébia des blessures honorables ; fit partie de l'expédition de St.-Domingue en 1802, et p battit complétement le général noir Christophe; enfin, en 1810, il avait été encore blessé sous les mors de l'arragone, où il devait succomber. Il fut atteint mortellement d'une balle an siège du fort d'Olivo en mai 1811. (T. 3, 10, 14 et 20.)

SALM-SALM (prince de), chef d'e scad. du 26° régt. de chasseurs à cheval, a fait la campagne de 1808 en Portugal, et servait sous les ordres du gén. en chef Junot. (T. 18.)

SALMON (le baron), col., offic. de la leg.-d'honn, né à Caen (Calvados), s'engagea avant l'âge de 18 ans dans le 48° de ligne; obtint son congé après 10 ans de service. En 1793, ad la didonale de la Gironde. A l'affaire de Licombery le 3 juillet 1795, le gén. Moncey le fix chef de bataillon; deux ans après il fut placé dans la 28° demi-brigade d'hon. l'égère, et fit avec ce corps les campagnes de 1796, 1797 et 1798. Le 24 juillet 1799, il entra avec son grade dans la

24º légère qui faisalt partie de l'armée d'Angieterre ; en 1802, fit la camp, de Portugal; unan après, envoyé à Boulogne, où il s'embarqua; major en 1806, il assista aux batailes d'Austerlitz, d'Éma, de Lubeck, d'Osteoleoka; se distingua à Nerung, à Gulstadt, à Heilsberg, à Friedland, où it mérita la croix d'officier de la légion-d'honn, et ne montra pas moins de valeur au siège de Dantzick, en 1807, surtout au combat de Weichselmunde, à Wagram, il fut démonté deux fois, et nommé baron sur le champ de bataille. Il n'a cessé d'être en activité, qu'au 8 fèv. 1815. (T. 17.1

SALOMON, gén., a fait la guerre contre la Vendée en 1793, et s'est trouvé à la bataille et à la prise de Saumur, en join même année. (T. 1.)

SALOMON, sergent-maj., signale par le gén. Bon, dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabel (Eg.) on 1798. (T. 9.)

SALOMON, capit., se distingua en Allemagne, dans la unit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'Île d'Holm. (T. 17.)

SALUCES (le marquis de ), gén., commandait dans la campagne de 1999 en Italie, quelques bataillons et escadrons piemontais, sons les ordies du gén. Serturier; passa ensuite en Allemagne, où il tit la campagne de 1800, (T. 10 et 13.)

SAMBOR (Jean-Baptiste), serg. de grenadiers à la 106° de ligue, ne à Calais (Pas-de-Calais); tué le ro flor. an 8.

SAMSON (le conte, Nicolas-Autoine), lieut.-gén. du genie, né le 7
déc. 1756, obtint un avancement rapide pendant la révolution; se trouva
le 13 août 1794, an combat de SaintLaurent de la Mouga, en qualité de
capit. du génie. Devenn chef de bat.
il lit les campagnes de 1796, 1797 et
1798 en lialie; fit partie de l'expédition d'Egypte, et fut nommé à cette
époque chef de brigade dans son arme.
Il servit avec distinction pendant les
années 1798, 1799 et 1800, ce qui
lai valut le grade de gén. de brig rétait
encore en Egypte en 1801, et reodit
cette année d'importans services. Il 64

les campagnes de 1806 et 1807 encore comme gén. de brig., et fut nommé gén. de div. le 1° juillet de cette dernière année; fut envoyé en Espagne au commencement des hostilités et employé en 1809 an siège de Girone; fut ensuite direct. du dépôt génér. de la guerre; fit la campagne de 1813 en Russie, où il fut fait prisonuier. Nommé chev. de St.-Louis le 13 août 1814, et mis à la retraite après le second retour du roi.

(T. 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14 et 19.) SAMY (Jean-Jacques), capit. au 8º regt. de chasseurs à cheval, officier de la leg.-d'honn., ne à Puy ( Haute-Loire) le 29 août 1780; chasseur à cheval au 22º régt. le 1er frim. an 6. capit. le 31 juillet 1811, après avoir passe successivement par tons les grades inférieurs; a servi sans interruption jusqu'au 12 nov. 1815, a été blessé à Wichau, à Northausen, à Rio-Seco, à Torquemada, à Craone, fut cité à la bataille de Médina-del-Rio-Seco le 14 juillet 1808, contribua à la deroute de l'ennemi, bien supérieur en nombre, et s'empara de deux pièces de canon. Cet officier ne montra pas moins de valeur en 1811, aux environs de Ciudad-Rodrigo, par les belles charges qu'il exécuta contre l'ennemi et en délivrant un de ses camarades qui était au pouvoir des Anglais.

SANDEUR, chef de bat. à la 44e demi-brig., scrvait en 1800 à l'armée d'Italie. (T. 13.)

SANDOZ, adjud.-gén., a fait la guerre contre les Vendéens en 1793, et se distingua le 16 uai même année, au combat de Fontenay; passa ensuite dans le Piémont, où il servit en qualité de général; a fait les campagnes de 1796 et 1797 en Italie. (T. 1, 5, 7, et 8.)

SANDT, gén. westphalien, an service de France, a fait la campagne de 1813 en Allemagne. (T. 22.)

SANS, capitaine, commandait en 1814 le fort Mortier. Inaccessible à la aéduction, il résista avec intrépidité anx premières attaques de vive force dirigées contre lui. (T. 23.)

SANS-PEUR, dragon au 18e régt., se distingua particulièrement à l'attaque du village Schouara (Egypte) en

1798, sous les ordres du gén. Vial.

SANTA-CROCE, patriote romain, employé comme adjudant-généra lamprès du génér. Mathieu, se distingua en 1798, à l'attaque et au combat d'Otricoli (Italie), où il eut la jambe cassée par un biscaien; a fait avec distinction la campagne de 1799. (T. 9 et 11.)

SANTA-CROCE (prince de), parent du précédent, a fait comme lui la campagne de 1799 en Italie. (T. 11.)

SANTERRE, commandant de la garde nationale de Pais et un moment genéral, joua un rôle assez important au commencement de la révol. Appelé en 1793 au commandement des armées dans l'Onest, il y essuya des revers, et revint à Paris, où il est most ignoré il y a quelques années. (T. 1 et 2.)

SANTONNARD, capit. d'artiller., se distingua le 25 août 1794, au siège et à la prise du fort de l'Écluse (T. 3.)

SAPINAUD DE LA VERIE, gén. vendéen, ancien offic. au regt. de foix, prit part en mars 1793, à la première insurrection des départem. de l'Ouest; fut d'abord chargé de la garde des prisonniers républicains à Mortagne. En 1794, il rassembla quelques paysaus de son parti et joignit Charette, qui lui donna le commandement d'une div. du centre ; il s'attacha ensuite à Stofflet. Après la capitulation de 1795, il se retira dans sa famille. Au rétablissement des Bourbons, il fut nommé lieut .gén. En 1815, il commanda le second corps de l'armée vendéenne, et après la mort de la Rochejaquelein, il fut reconnu gén, en chef de l'armée vendeenne, et conclut le 26 juin à Cholet avec le géu. Lamarque, le traité qui mit fin à ses fonctions et aux hostilités. Son fils a servi avec conrage dans les gardes d'honneur, et se distingua à l'affaire de Reims. (Append., p. 117.)

(T. 1. 2, 4, 5, 6 et 24.)
SARRAND (Jean-Louis), chef de bat. au 2º de ligne, offic. de la lég.-d'honn., né à Carcassonne, dépt. de l'Aude, entra comme sous-lieut. le 2º déc. 1803, au 32º de ligne. A l'attaque de Hall le 17 oct. 1806, il se jeta à la nage pour arriver l'un des premiers à la tète du pont: cette action lui valut le grade de lieut. A la prise de Lubeck.,

il se distingua par sa bravoure et son désinteressement. A Friedland, où il fot blessé à la cuisse, il obtint la croix d'honn. A Valma en Espagne il fut fait capit.; on l'envoya en Audalousie prendre le commandement d'une compagnie de voltigeurs, qui se permirent des plaisanteries déplacées sur une infirmité suite de ses blessures; peu après Sarrand marche à leur tête, entre de vive force dans Cazorla, et va se placer à demi-portée de pistolet d'une colonne ennemie : « Camarades, s'écriet-il alors aux soldats étonnés de son audace, que celui qui a vu boîter son capitaine sorte des rangs ». A la reprise de Baza il signala encore son conrage. En 1813, nommé chef de bataillon du 11º de ligne, Napoléon lui donna la croix d'officier de la légion-d'honneur. Chargé de défendre le défilé de Falkenem avec 1600 hommes, il résista pendant une demi-journée à trois fortes colonnes qui ne purent l'entamer. Il as-sista aux batailles de Leipzick et de Hanan, et à tous les combats qui précédérent la reddition de Paris. A Mont-St.-Jean, il attaqua la ferme de Goumond, où il eut la cuisse fracassée.

SARRAZIN (Jean), maréc.-de-eamp, né au bourg de St.-Silvestre (Lot-et-Garonne) le 15 août 1770; s'enrôla le 27 sept. 1785; dans le régt. de Colonel-général-dragons, et acheta son congé l'année suivante. En 1791, il partit comme volontaire pour l'armée du Nord, et devint adjudant-major. Nommé en sept. 179/4 adjoint au corps du génie, il devint adjud.-gén. chef de bat. au siège de Maëstricht; fit la campagne de 1796 en Allemagne, en qua-lité de chef de l'état-major du général Bernadotte, et fut envoyé à l'armée d'Angleterre. Employé à l'expédition d'Irlande, il fut nommé gén. de brig. à la prise de Killala, et gén. de div. à l'affaire de Castlebar, où il enleva un drapean à l'ennemi. Revenu en France, il fut envoyé à l'armée de Naples et blessé à l'affaire de la Trébia. En 1799, il servit à l'armée du Rhin sons Moreau. En avril 1800, il ent le commandement de 10,000 grenadiers réunis an camp d'Amiens. Il partit avec ces grenadiers pour l'armée d'Italie; il fut résormé, et parvint à être employé comme gén. de brig. à St.-Domingue. Rerenu en France, il fit les campagnes de 1805 et 1806 en Allemagne. Au mois d'oct. de cette dernière année, il fut nommé commandant du dépôt de l'Escaut; passa en juin 1807 à l'armée d'Anvers, et fut appelé au mois d'août suivant dans la 16º div. Envoyé le 1x fév. 1800, au camp de Boulogne, il y resta quinze mois, déserta son poste le 10 juin 1810 et passa en Angleterre. De ce jour le général Sarrazin est mort pour l'armée française et nous ne salirons pas les tables du Temple de la Gloire du reate de son histoire. (T. 6, 10 et 14.)

SARRÉT, gen. de brig. sous les ordres du général Alexandre Dumas, commandait l'armée des Alpes; perdit la vie dans upe tentative faite dans le mois de fev. 1793, contre le Mont-Cénis; sou corps se perdit dans les

neiges. (T. 2.)

SARRET, chef de bateill. à la 6º demi-brig. d'inf. légère, soutint à la tête de son bat. le 20 déc. 1800, devant Gazoldo, le choc de l'ennemi, dix fois supérieur en nombre; fit des prodiges de valeur au combat de Mouzembano, où il succomba en chargeant à la baïonnette à la tête de quel ques soldats de son bataillon. (T. 13.)

SARRUT, gen., servait en 1800 à l'armée d'Allemagne. Passé à l'armée d'Espagne, il y servit avec honneur pendant l'année 1808; il s'y trouvait encore en 1813. (I'. 13, 18 et 22.)

SARTE, lient, de sapeurs, fut du petit nombre de ceux qui défendirentsi honorablement Huningue sous les ordres du général Barbanègre, en août 1815. (T. 24.)

SAULNIER, gén., servait dans la campagne de France de 1814, à la têtede quelques gendarmes qu'il avait ramenés de la Belgique. (T. 23.)

SAULNIER, capit. de vaissean, commandait en 1798, à la bataille d'Aboukir, le Guillaume-Tell, de 80. canons; il fut tué à bord de la frégate PAfricaine, en 1801, dans un combat sur les côtes d'Afrique, contre la frégate anglaise la Phœbé. (T. 9 et 14)

SAULNIER, capit, do 12º régt. de dragons, perdit la vie dans une charge de cavalerie aux environs de Nasielsk (Pologne) en 1807. (T. 17.)

SAURE (Prançois), matelot, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésicas (juillet 1801.

SAURET, gén. de div., servait en 1794, et se trouva au combat de St-Laurent de la Mouga, à la reprise de Bellegarde et à la bataille de la Montagne-Noire; a fair la campagne de 1796 en Italie, et s'est distingué aux combats de Salo, de Lonato et à la banaille de Castiglione; servait dans le Piénont en 1798, lors des troubles de ce pays. (1.3, 6 et q.)

SAUVÉ, capitaine au 43° régt. de ligne, étant fourrier de grenadiers à Austerlitz, s'élanca un des premièrs aur une batterie, tua deux canomiers, en blessa plusieurs, fut grièvement blessé de deux coups de feu, et contribon à la prise de cette batterie.

SAUVESTRE, né à Bazal (Pyrénées-orientales), tambour à la 1018 compagnie des Pyrénées-orientales, se fit remarquer par son courage en divèrses occasions et par son amour filial.

SAUVET, capit., chev. de la lég.—d'honn., soutint en 1796 avec 125 hommes nu siége de deux mois devant 3,000 Anglais dans Castiglione. Après avoir épolisé ses subsistances, et la brèche étant praticable, Sanvet, à la tête des déliant particable, Sanvet, à la tête des déliris de sa garnison, fit une sortie et rejoignit à Livourne le guos de l'armée. Le gén. en chef Bonaparte le complimenta aux cette honorable résistance.

SAUVIAC (J.-A.), ancien géndu génie, employé dans les armées du Nord dans les premières campagnes de la révolation, sous les ordres de Pichegru et de Moreau, prit une part honorable aux opérations de ces deux généraux en 1794. Il a cessé d'être employé depuis long-temps. (T. 3.) SAUVRESIS, capit. de vaisseau,

SAUVRESIS, capit. de vaissean, commandait la Fille-unique, lors de Pexpédition d'Irlande en 1796. (T. 7.)

SAVARY (Antoine-Jean-Marie-Réné, duc de Rovigo), né à Sedan le 26 avril 1974, embrassa de bonne henre le carrière des armes, devint snecessivement aide-de-camp des généraux Férino et Desaix, servit sous ce dernier, sur le Rhin, le suivit en Egypte, et revint avec lui en Italie. Il était à ses côtés lorsque ce gén. teçut le coup mortel à la bataille de Marengo. Bonaparte

l'attacha alors à sa personne, en qualité d'aide de camp. En 1804, il sut nommé géu. de brig. et envoyé sur les côtes de l'Onest. Gen. de div. en 1805. il commandait les gendarmes d'élite de la garde impériale; fut chargé de plusieurs missions importantes par Napoléon. Il combattit le 2 déc. 1805 à la bataille d'Austerlitz; et à l'ouverture de la campagne suivante, il dirigea les opérations du siège de Hameln; il prit possession de cette place le 25 sevrier suivant; il fut élevé à la dignité de grand-aigle de la lég.-d'honn. le 14 uin 1807; rendit d'éminens services à la bataille de Friedland, et recut en récompense le titre de Auc de Rovigo. Le 22 avril 1809, il ne cessa de porter les ordres de l'empereur à travers les légions ennemies. Après le départ de Murat, qui venait d'être élevé sur le trône de Naples, le duc de Roviga prit le commandement des troupes francaises en Espagne. Il fut promptement rappele en France, où il prit le portefeuille de la police-générale le 3 juin 1810; rentra dans la vie privée après la chute du trône impérial. Il reprit au retour de Napoléon, l'inspection-gén, de la gendarmerie, et fut nomme le 2 juin 1815, membre de la chambre des pairs. A la seconde abdication de Napoléon, il l'accompagna à Rochefort. Transporté avec lui sur le vaisseau le Bellerophon , ou lui refusa la permission de suivre ce prince à St.-Hélène. Le duc de Rovigo fut conduit à Malte, reussit à s'échapper de cette île dans la nuit du 7 au 8 avril 1816; aboida à Smyrne le 18 du même mois, ois il apprit l'arrêt qui l'avait condamné à mort le 24 décembre 1816. Il se retira ensuite à Gratz, et se rendit en Angleterrre en juin 1819. Là, il revint en France, où un conseil de guerre l'acquitta à l'unanimité. (T. 7. 8, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23 et 24.)

SAVARY, contre-amiral, commandant de la légion-d'honn, né en 1943, comptait plus de 50 années de service et plus de 30 combats sans avoir jamais baissé le pavillon fiançais devant l'ennemi lorsqu'il est mort en 1808. Commandait une division lors de la seconde expédition d'Irlande en 1799. (T. 10.)

SAVARY , adjudant - général , a fait la guerre contre la Vendée en 1793. Passé à l'armée d'Allemagne, il y fit la campagne de 1797, et se trouva le 5 fevrier même année, au siège et reddition de la tête du pont d'Honingue. (T. 2 et 8. )

SAVARY, colonel an 14º regt. de ligne (frère da duc de Rovigo), ne à Sédan (Ardennes), se fit remarquer à léna. Mournt an passage de la Wkra, de deux coups de lance qu'il reent à la tête de ses grenadiers. L'empereur dit de lui : « Il ctait digne de commander un aussi brave régiment. » (T. 17.)

SAVARIE , capit. du 9º regt. d'inf. de ligne, a fait la campagne de 1812 en Russie, et s'est trouvé au combat

d'Ostrowno. (T. 21.)

SAVOISY, capitaine, fot cité avec éloge dans le rapport du gén. Sébas-tiani sur la bataille d'Almonacid (Esp.)

le 9 août 1809. (T. 19.)

SAVOYE, chef de bat., commandait des détachemens des gardes pationales du Morte-Blanc le 1er mars 1814, au combat de St.-Julien-sous-Genève. (T. 23.)

SAY, chef de l'état-major du génie; de l'armée de Syrie, mournt le 20 avril 1799, des suites de l'amputation du

bras ganche. (T. 10.)

SCALABRINO, capit., se distingua en Allemagne, dans la nuit du 6 an 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.)

SCAREMPI, capit., reçut des éloges du gen. Suchet, pour sa belle conduite aux siège et prise de Lérida (Esp.)

le 14 mai 1810. (T. 20.)

SCEPEAUX (le vicomte, Marie-Paul-Alexandre-César de Bois-Guignon de), gén. vendéen, né le 19 sept. 1,69, était offic. de cavalerie avant la revolution; prit parti dans la Vendée; et servit dans la division Bouchamp son beau-frère, jusqu'à la mort de celui-ci; combattit dans les environs de Vihiers; se distingua à l'attaque du Mans, et, après différentes affaires, for force par le general Hoche en avril 1796 à poser les armes; prit du service sous le gouvernement impérial; était inspect.-gén.d'infant, au retour des Bonrbons; fot fait colonel de l'un des regimens de chasseurs royanz, et maréc.-de-camp le 11 janv. 1815. Il est du nombre des officiers-géneraux qui composent l'étatmajor-genéral formé en 1818. (T. 1;

2, 4, 5, 6 et 12.) SCHAEFFER, gén., servait dans la campagne de France de 1814, dans la division du genéral Albert. (T. 23.)

SCHALL, général, a fait avec une grande distinction la camp. de 1795 en Allemagne. (T. 4 et 5.) SCHAWEMBOURG (Balthasar),

gén. de div. , né à Comar (Haut-Rhin), en 1759, entra au service comme volontaire dans Nassau-cavalerie. Il était lieut.-colonel le 1er jauv 1791, après avoir passe par tons les grades inférieurs; bientôt après colonel; maréc.de-camp; chef de l'état-major-général de l'armée de la Moselle, et gen. de div. la même année. En 1770 et 1771, il fit les campagnes de Corse à la tête des grenadiers. Il commandait ceux du Rhiu à la journée du 3 août 1792. Il passa à l'armée de la Moselle, où il fut chargé de remplir les fonctions de chef de l'état-major. A l'affaire du 20 septembre, il se trouva aux postes les plus périlleux ; fit la campagne Trèves, où il se distingua. En 1793, il commandait provisoirement l'armée de la Moselle; en l'an 3 et en l'an 4, il fut employé dans l'armée du Rhin, et se distingua dans plusieurs occasions importantes. Le gén. Schawembourg commandait l'armée qui pénétra dans la Suisse; il s'empara de la ville de Soleure, battit complétement l'ennemi les 14 et 15 germinal an 6; vingt-neuf drapeaux, une immenso quantité de canons, surent le prix de la victoire. Il fit fortifier la ville de Zirrich, soumit le Haut - Valais; prit d'assaut la ville de Stauz, battit les Soisses non loin d'Appenzel, et soumit cette ville. Le 6 frimaire an 7, Schawembourg remit le commandement de la Suissean gén. Masséna, et fut nommé inspect. gén de l'infant, de l'armée de Mayence. et des troupes en Helvétie. Sous le gouvernement consulaire, il a été chargé de l'inspection des 7º, 18e et 19º div. militaires. (T. 7 et 8.) SCHAWROTT, génér. polonais,

défendit Gora (Pologne) en mai 1809, et faillit être fait prisonuier au combat

de cette ville. (T. 19.)

SCHERB, gén. de brig. à l'armée de Rhin-et-Moselle. Charge de contenir les garnisons de Manheim et de Philipsbourg avec un corps de 2,400 hommes le 4 sept 1796; ce gén., avec sa faible division mit en déroute onze escadrons de cavalerie légère, neuf bataill. d'inf. et 4,000 paysans armés; repoussa de nouveau l'ennemi deux jours après, et parvint à effectuer sa retraite sur Kelh le 15 sept., en soutenant nuit et jour des engagemens contre des forces six fois supérieures aux siennes; se signala le 18 sept. dans l'attaque de nuit dirigée contre le foit de Kelh et rendit des services importans à l'armée de l'Onest.

(T. 6 et 7. ) SCHERB (le chevalier, Léopold-Elisée), colonel de cuirassiers, membre de la lég.-d'honn ; soldat en 1792, se fit remarquer dans les premières guerres de la révolution. Aide-de-camp de son frère, il déploya autant de talent que de valeur au blocus de Mayence , montra beaucoup d'intrépidité à l'attaque da fort de Kelh en 1797, fit des prodiges de valeur à la bataille de Zurich le 25 sept, 1799; fut remarque par l'empereur à Austerlitz, qui le nomma l'un de ses officiers d'ordonnance ; commanda à Eylan le 11º regt. de cuirassiers , à la tête duquel il fit plusieurs charges brillantes, et continua de combattre pendant tonte la campagne quoique grievement blessé. Napoléon le gratifia d'une dotation de 2,000 francs de rente. Cet officier après s'être signalé de nouveau à Eckmülle, à Ratisbonne, à Essling et à Wagram, fut admis à la retraite le 1er juillet 1811.

SCHERER ( Barthelemy-Louis Joseph ), gen. des armées françaises, né à Delle près de Porentrny, servit pendant onze ans dans les tronpes autrichiennes, et passa ensuite dans le régt. d'artillerie de Strasbourg, où il était capit. au moment de la révolution. Il devint alors rapidement gén. de brig. et de div. Il servit en cette qualité à Parmée de Sambre-et-Mense, et commanda successivement les blocus de Landrecies, du Quesnoy, de Valenciennes et de Conde, dont il se rendit maître. Nomme pen de temps après commandant en chef de l'armée des Alpes, il remporta en 1795, quelques avantages sur les allies, et passa de là à l'armée des Pyrénées-occidentales, où il obtint également des succès; mais lorsque la paix fut faite en Espagne, il revint en Italie, et défit complétement l'armée austro-sarde à Final et sur la rivière de Génes. Il flut appelé en 1797 au ministère de la guerre, qu'il conserva jusqu'en 1799. Il alla commander alors en Italie, où ses défaites réitérées rappelèrent de nouveau sur lui l'attention publique, fut destitué du commandement, et n'échappa que par la fuite à un décret d'accusation. Après la révolution du 18 brum., il se retira dans sa terre, où il est mort en août 1804. (f. 3, 4, 5, 10 et 11.)

1804. (T. 3, 4, 5, 10 et 11.) SCHÉRER, fusilier à la 49° de ligne, né à Aberdorff; tué le 3° jour complémentaire an 7, à Bergen.

SCHIAZETTI, col., se distingua en oct. 1811, à la tête des dragons napolitains, au siège et à la bataille de Sagonte (Espagne). (T. 20.)

SCHITT ( Jean-Jacques ) , gén. de brig., né à Saar-Union (Bas-Rhin) le 13 mai 1761, était volontaire dans la légion de Nassau le 26 janv. 1779; fit partie de l'armée sur les côtes de Bretague, pendant les aunées 1779 et 1780, et se trouva à l'attaque de l'île de Jersey le 19 fév. 1781; devint dans ce corps trésorier le 11 avril 1791. Envoye à l'armée des Pyrénées-occidentales, il v servit jusqu'à la paix avec l'Espague, qui ent lieu en d'an 3. Il avait cté constamment employé à l'avant-garde, et contribua à l'invasion de la vallee de Bastan, à la prise des lignes d'Irnn, à la reddition des forteresses de Fontarable et de St.-Sébastien, et aux priscs des villes de Vitoria et de Bilbao. Il y était parvenu au grade de gén. de brig. le 19 vendém. an 3. Passe à l'armée de l'Ouest, il contribua à la sonmission des habitans de la Vendée, notamment dans la partie de Cholet. En l'an 8, le général de brig. Schilt sit partie de l'armée de réserve guidée. par Bonaparte. Il se trouva à l'affaire du Tesin, au combat de Tuibigo, au blocus du château de Milan, à la bataille de Marengo; se distingua d'une manière toute particulière à Castel-Cériola. En l'an 9, il assista au passage du Mincio et de l'Adige, à la prise des positions de Rivoli et de la Corona. Il fut appelé au commandement de la ville

de Milan, et quelque temps après, il fat employé dans l'intérieur, à Nice. Il est un des commandans de la légiond'honneur; a fait la campagne de 1809 en Italie, et se distingua le 16-avril même année, à la bataille de Sacile.

(T. 3, 4, 13 et 19.)
SCHINNER, genéral, a fait avec distinction la campague de 1800 en Allemagne, et mérita les éloges du gén.
Dessolles; fit avec la même distinction celles de 1803 et de 1805. (T. 13 et

SCHMITH, chef de bat., membre de la leg.-d'honn. chev. de St.-Louis, commandant le fort Lamalgue; soldat au regt. de Navarre le 25 oct. 1790, s.-lieut. le 5 mai 1793, capit le 10 floréal an 2, chef de bat. 1er aide-decamp du gén. de div. Salligny le 8 mai 1806; a fait les campagnes de l'armée du Nord, de l'Ouest, de Sambre-et-Mense, d'Helvéne, du Danube, du Rhin, du camp de Boulogne, d'Austerlitz, de Calabre et d'Espagne ; a été blessé à la bataille de Jemnapes en 1792, à la forêt de Princé en l'an 2, à la bataille de Wetz en l'an q en passant la rivière de la Tranne à la nage sons le feu de l'ennemi ; fot néanmoins détacher une barque qui était sur la rive opposée, et facilita ainsi le passage de cette rivière; se distingua à la prise de Strongoli le 20 fév. 1806; entra le premier dans cette forteresse le 16 dec. 1808, et enleva anx Espagnols les pièces qui tiraient à mitraille. Il se comporta d'une manière digne d'éloges le 21 du même mois au pont des Monlins-du-Roi ; dans la nuit du 22 au 23, s'étant porté sur le bourg de Vendrels à la ponrsuite de l'ennemi, sa marche fut si prompte et ses dispositions si bien prises, qu'il sit prisonnier le général en chef (comte de Caldagnezi), son gén.major, le colonel Desrattz et leur snite. Le 25 fev. 1809 en avant de Valtz, à la tête d'un bat. du 1er régim. d'inf. légère, il soutint le feu de l'ennemi dix fois supérieur en nombre, et contribua à repousser tontes les attaques des Espagnols. Le 23 avril 1809, dans une découverte, il reçut un coup de seu qui nécessita l'amputation du poignet gauche. Cet officier, envoyé à Anvers lors du siège de Flessingne, fut nommé adjoint à l'état - major de la

8º division militaire en octobre 1809, commandant d'armes de l'île de Porquerolles le 11 janvier 1812, et du fort Lamalgue le 1º mai 1814; a reçu la croix de St.-Lonis le 2 octob. 1814.

SCHMITH, chef. de bataill., a fait avec distinction la campague de 1809 en Allemagne, et se fit remarquer particulièrement dans une attaque coutre les Autrichiens près du village de Haulen et du bois de Tengen. (T. 19.)

SCHMITZ, gén., servait en 1813 en Italia, et se trouva dans le mois d'août aux affaires de Villac et de Feistriz. (T. 22.)

SCHMITZ, lient. du 4º régim. de hussards, se distingna particulièrement en oct. 1811, au siège du fort de Sagonte. (T. 20.)

SCHNEIDER, colonel d'état-maj., se trouvait à Strasbourg en sept. 1805, lors de l'insurrection de la garnison de cette ville. (T. 24.)

SCHNEIDER, capit. d'artillerie, un des braves défenseurs d'Huningue en 1815. (T. 24.)

SCHNEIDER, capit., chargé le 10 avril 1809, de la detense du fort de la Chinsa (Italie), y fit une longue et honorable resistance; mais aceablé par le nombre et cerué de toutes part, il fut forcé de se rendre prisonnier avec cinquante hommes. (1. 19.)

SCHNETZ, chef d'escad, entra en mars 1806, à la tête de cent vingt chevaux du 6º régt. de chasseurs, dans Cosenza (Italie), et fit une cinquantaine de prisonniers. (T. 16.)

SCHŒNI, chef d'escadron au 3e rett, de hussards, se distingua particulièrement dans une affaire contre 400 chevaux ennemis vers Gollux (Pol.) le 9 déc. 1807; il n'avait avec lui que soixante hommes de son régt. (T. 17.)

SCHOONEJANS, adjud.—major an 2º régiment de hussaids, natif de Bruxelles; en 1806 étant buigailier, avec le secours de cinq hussards de son règt., fit cinquante-un hommes d'inf. prisouniers. Le to mars 1814, chargé par son colonel de reconnaître si un parti ennemi occupait le bourg de Morlas près de Pau en Béaru, cet officier ayant avec lui un trompette et deux hussaids, fit mettre bas les armes à un detachement de cinquante à soixante

Anglais on Portugais, après s'être fait rendre par ruse les épées des trois offic.

qui les commandaient.

SCHOUARDIN, commandant du batailton des chasseurs de Saône-et-Loire: à la bataille de Torfou en 1793, les insurgés auraient rompu les republicains sans le généreux devouement de cet officier et de la troupe qu'il commandait. Kleber, qui battait en retraite, arrive au pont bâti sur la Sevre auprès de Clisson, y fait placer deux pièces de canon, et dit à Schonardin : a faites vous tuer là avec votre troupe. - Qui, mon genéral » répond cet officier, avec un sang-froid héroïque. Schouardin fait servir ses pièces avec vivacité, demeure long-temps immobile dans ce poste périlleux, y meurt avec cent des siens et sanve l'armée républicaine. Ce scait peut être opposé à tout ce que l'antiquité présente de plus glorieux. (T. 2.)

SCHRAMM (le baron, Adam de ), général, né à Beinheim (Bas Rhin), le 24 déc. 1760; soldat au regt. de Diesbach suisse le 24 fevrier 1777; eapit. le 21 soût 1792; fot envoyé à Parmée du Nord. Le 3 nov., il attaqua les avant-postes ennemis près le moulin Boissu, s'empara de monlin et de einquante hommes qui le defendaient avec deux pièces de canon; mais bientôt cerné par 3,000 Autrichiens, les 200 Français commandes par le capit. Schramm, furent égorgés ; dix-sept parvinrent à s'échapper quoigne couverts de blessures, et le capit. resta pendant deux heures sur le champ de bataille parmi les morts. Guéri de ses blessures, il se trouva à la prise de Mons, ainsi qu'à tontes les affaires de l'armée du Nord, et se fit remarquer en Italie à la bataille de Tarvis à la tête d'un bataillon. Parti pour l'expédition d'Egypte, il montra partout beaucoup de valeur et se distingua particulièrement an combat de Nazareth. De retour en France, il fut nomme colonel du 2º regt. d'inf. legère, offic. le la lég. d'honn. et gén. de brig. en 1805, pour sa conduite à Austerlitz; gouverneur du Hanovre en 1806 ; fut employé en 1807 au siége de Dantzick, où il obtint la décoration de commandant de la lég.-d'honn, et fut chargé depuis de divers commandemens. Nommé

gén, de div. commandant le dépt. da Haut-thin au retour de Napoléon en 1815, il a cessé d'être en activité depnis le retour du roi. (T. 17, 18 et 19.)

SCHUMAKER, citoyen de Lucerne, mérita les eloges du génér. Lecourbe, pour sa belle condunte dans son expédition dans la vallée de la Reuss (Suisse en août 1799. (T. 11.)

SCHUTZ, lieut., se distingua à la bataille de Neubourg (Allemagne) en

jun 1800. (T. 13.)

SCHWARZ, genéral, fit avec succès la campagne de 1808 en Expagne, et courut les plus grands dangers au pied du Mont-Serrat, auprès du petit village de Bruck, où il fut attaqué par les insurgés. Il fit avec non monts de succès celle de 1810, es fut battu par des forces décuples au village de la Bisbal, et fut fait prisonnier. (T. 18 et 20.)

SCHWITTER, chef de bat., se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé le 2 décembre 1805.

(T. 15.)

SCHWITZ, colonel du 55° de il sauva une partie de la division par son sang-froid et son courage; il eut trois chevaux tués sous lui, et lui-mêne fut blessé à la cuisse.

SCIEBECK, chef d'esc. Un corpe de hulans, pressé vigoureusement le 13 mars 1797, près de Sacile (Italie), demandait à se rendre; il s'avança pone leur faire mettre bas les armes; mais à peine fut il à portée de pistolet, qu'il reçut un comp de feu qui le reuversa roide mott. (T. S.)

SCION (Tanguy), pilote-côtier, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algesiras (juillet 1801.)

SEA (Louis-Guillaume), capit. din génic, chev. de la lég.-d'honn., né à Gaeu (Calvados); guida, à Ratisbonne, au milieu du feu, une tête de colonne, avec laquelle il escalada les remparts et pénétra l'un des premiers dans la place. Sa con uite lui valut le grade de capitaine. Il fit admirer sou sang-froid et son conrage aux sièges de Mequinenza et de Levida, et fut tré le 20 déc. 1810, au pied des rempatis de l'ortose, en ouvrant la tranchée.

SEBASTIANI-PORTA (lecomte, Morace), lieut.-gén.; né le 11 nov. 1775 dans l'île de Corse; entra au service en qualité de sous-lieut, de cavalerie; sit avec distinction toutes les campagnes de la révolution; mérita surle champ de bataille les grades de chef d'escad. et de colonel du 7º regiment de dragons, avec lequel il fit toutes les campagnes d'Italie, et assista aux batailles de Castiglione, de la Brenta, de Caldiero, d'Arcole, de Rivoli, du Tagliamento, de Tarvis, de Marengo, de Monzauhano et de Vérone. C'est en cette qualité et avec ce corps qu'il coopéra paissamment à la journée du 18 biumaire, et fut charge de plusieurs missions importantes en Allemagne, à Constantinople et dans différentes parties de l'Ouest. Gén. de brig., il fut employé à l'armée de réserve et en Hollande, contribua en 1805 au succès du combat de Güntzbourg et à la prise de la ville de Memingen, pénétra en Moravie à la tête d'une brigade de dragons, sit 2,000 prisonniers russes à l'affaire du 19 nov., se distingua, fut blessé et nommé gén. de div. à Ansterlitz. Ambassadent près la Porte-ottomane le a mai 1806, il entraîna cette paissance dans une alliance offensive et défensive avec la France, fit déclarer la guerre à la Rossie, arma avec la plus étonnante rapidité la ville de Constantinople, le Bosphoreet les Dardanelles. L'ochec que l'escadre anglaise éprouva devant la capitale des Osmanlis et en repassant le canal des Dardanelles, fut l'ouvrage de l'habileté, de l'activité, de la fermeté de ce général, qui, pendant tont le temps des opérations de la flotte, disposa de toutes les forces et de toutes les ressources de l'empire ture : le sultan Sélim lui avait fait dresser, dans le jardin même du sérail, deux tentes en damas cramoisi d'une grandeur et d'une richesse qui appartiennent exclusivement aux souverains de l'Asie. A son retour en France, il fut nommé grandcroix de la lég.-d'honn., passa en 1808. à l'armée d'Espagne en qualité de gén. en chef du 4º corps d'armee infanterie, se siguala aux siéges de Bilbao, de Santador, fit 4,000 prisonniers devant Cinda-Réal, et s'empara de 18 pièces d'artillerie et de sept drapeaux. Il combattit avec distinction devant Talaveira.

battit l'ennemi sous les mors de Tolède, s'empara des hanteurs qui couronnent cette ville et obtint de brillans succès aux batailles d'Almonacid et d'Ocana. Dans les premiers jours de 1810, il. passa la Siera-Morena à Montizon, après avoir emporté de vive force les retranchemens des Espagnols et fait 8,000 prisonniers; livra le combat d'Alcala-la-Réal; prit Grenade; Malaga, la capitale du royanme de Murcie, et. desit une division anglaise qui vonlait prendre les forts de l'aengirola ; fit la campagne de Russie, en qualité de gén. en chef du 2º corps de cavalerie dans : le corps d'armée de Murat ; se distingua particulièrement à la Moskowa, et donna de nouvelles preuves de valeur à Lutzen, Bantzen, Leipzick et à Hanau. A cette dernière bataille il soutint seul avec son corps de cavalerie pendant plusieurs heures, le choe de toute l'armée austro-bavaroise, quoiqu'il fût encore très-souffrant d'un coup de lance dans la poitrine qu'il avait reçu à Leipzick. Après l'invasion du territoire français, le général Sébastiani communda sur le Rhin le 5° corps d'armée inf. et en Champagne toute la cavalerie de la garde impériale composée de trois divisions et d'une nombreuse artillerie; défendit Châlons, et la ville de Reims loi dut sa délivrance le 13 mars 1814. Chargé en 1815 d'organiser les gardes nationales actives à Amiens, le dept. de l'Aisne le nomma député à la chambre des représentans, où il a été réélu en sept. 1819 par la Corse. (T. 13. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.)

SECÓND, gendre de M. Vaublanc ministre d'état, capit. du génie, sut tué sur la btèche le 27 sev. 1809, au 2° siège de Sagonte. (T. 18)

SECRETANT, coloné de la garde impériale, se fit remarquer en 1944, aux buttes Chaumout, près Paris, où il fut grièvement blesse: la bataille de Dresselui avait déjà fourni l'occasion de déployecea valeur. (T. 23, app. p. 94.)

SEDILLOT, gen., servait en 1793 en Allemagne, et se distingua Je 6 janv. même année, an combat de flockheim. (T. 1.)

SEGANVILLE, col. du 2º régt. de hussards, a fait avec distinction la campague de France de 1815. (T. 24.)

SECOND, capit, de frégate, né le mars 1769 à Montlucon ( Allier ), commandait la Loire, de 40 canons, en 1799, lors de la seconde expédition d'Idande. Il est mort il y a quelques. années capit. de vaisseau, oflic. de la légion-d'honneur. (T. 10.)

SEGUENOT, capit., se distingua à l'affaire d'Embabeh (Eg.) en 1798. Le général Reynier demanda pour lui

le grade de chef de bataillon. (T. 9.) SEGUIN, lieuten. de vaissean, se distingua lo 7 janv. 1797, an combati du vaisseau les Droits-de-l'Homme, sur les côtes de France. (T. 7.)

SEGUIN (Joseph-Marie), capit. an regt. des fusiliers de la garde, chev. de la lég.-d'honn., s'empara d'une batterie de trois pièces de canon le 14 fér. 1814 à Montmirail ; après aveir tué à la tête de sa compagnie, les canonniers esofficiers. Après cette action il chargea; un bataillon prussien et le mit en dé-

SEGUR DE BOUZELY (Henri-Philippe de), colonet, chev. de la lég.d'honn., devint en 1802, capit.-adjoint à l'état-major-général de l'armée de St.-Donningue ; était aids-de-camp du-grand-thic de Berg en 1806, eut un bras emporté à la bataille de Heilsberg le 10 juin 1807; prit part en 1808, à tous les combats qui eurent lieu pour repousser les attaques des Anglais dans le royame de Naples, et fut fait col.

en 1\$10. SEGUR (Paul-Philippe, comte de), marce.-de-camp, né à Paris en 1780, entra au service en 1800, dans un corps de hussards. Devenu offic. et aide-decamp, il se distingua dans la campagne de Hohenlinden et des Grisons. Après la paix de Lunéville, il fut chargé de plusieurs missions auprès des rois de-Danemarck et d'Espagne, et en 1804, de l'inspection de tous les ouvrages militaires et des constructions maritimes. des bords de la Manche. En 1805, envoyé denx fois dans Ulm en parlementaire, décida Mack à capituler; fit la guerre en Italie en 1806, s'y conduisit avec une brillante valeur ; revint à l'armée d'Allemagne; se distingua à. Iena; sit la première campagne de-Russie ; for blessé deux fois et fait prisonnier à l'affaire de Nazielsk, on à la tête de 90 dragons, il avait traversé

une arrière-garde russe de 4,000 hommes. Echangé à la paix de Tilsitt, en 1807, il commandait en Espagne avec le grade de major d'un régt. de hassards. En 1808, il recut ordre d'attaquer avec quatre-vingt chevau-legers polonais, 14000 Espagnols et 15 pièces de canon, retrauchés dans les rochers de Sommo-Sierra. La position fut emportée et il fut de nouveau criblé de coups. Ce succès lui valut le grade decolonel. Nommé gén. de brig. en 1812, il a fait en cette qualité la seconde campagne de Russie. Après la bataille de Hanau, dans laquelle son corps contribua à sauver l'armée, il fut charge de la défense du Rhin, de Landau à Strasbourg. En 1814, il se distingua aux combats de Montmirail, de Châtean-Thiorri et de Meaux; à l'affaire de Reims, à la tête de cent gardes d'honneur, il détruisit à l'ennemi 600 chevaux, et lui prit 14 pièces de canon. Il fut blessé deux fois grièvement, ce qui ne l'empêcha pas d'aller rendre compte à Nopoléon de l'état des affaires: ce prince n'apprit ses blessures qu'en le voyant tomber sans connaissance. En 1815, il était chef d'état-major des corps royaux de cavalerie (vieille garde). Ha été porté en 18+8, sur la liste des maréchaux-de-camp attachés à l'étatmajor-général de l'armée. (T. 17, 18 et 23, et app. p. 115.)

SELIS, chef de timonerie, se tronvait à bord de la corvette la bonne Citoyenne, lorsqu'en mars 1796, il fut fait prisonnier par les Anglais à la hanteur du cap Finistère et envoyé à Portsmouth. Embarqué sur Lady Shore, pour être transporté à Botany-Bay, Selis et d'autres prisonniers au nombre de 12, se révoltèrent et se rendirent maîtres du bâtiment. Il parvint ainsi que ses compagnons à se sonstraire au sort qui lenr était réservé. (T. 8.)

SELLIER, soldat, mérita des éloges du gen. Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Eg.)

en fev. 1799. (T. 10.)

SELLIER (François), adjudantsons-offic. au 12º régt. de cavalerie, ne à Sarre Louis (Moselle), fut the le 3 déc. 1793; en traversant plusienrs pelotons ennemis pour porter les ordres de son colonel à un escadron de son régt., qui s'était avancé entre Vauzenauet Drusheim pour protéger l'artillerie. SEMELE (le baron Jean-Baptiste-Pierre), gén. de div., né le 17 juin 1773, entra de bonne heure au service; fit les campagnes de la révolution, et se trouvait offic. de la lég.-d'honn. et colonel du 24° de ligne au camp de Bonlogne en 1804. Dans les camp. de 1806 et 1807, il se distingua en plusieurs occasions, notamment au combat de Golynin et à la bataille d'Eylau, où il combattit quoique blessé. Envoyé en Espagne en 1868 avec le grade de gén. de brig. . Sémélé s'y fit remarquer an combat de Cuença, en janv. 1810. Le baron Sémélé lut nommé gen. de div. en 1811, et se trouva en cette qualité à la prise du camp de St.-Roch. Le 5 nov. 1811, il repoussa Balleysteros, mais il fit luimême plusieurs pertes. En 1813, le général Sémélé sontint sa réputation en Allemagne dans la grande armée. Le 1er jain 1814, le roi le nomma inspecteur-général d'infant, dans la 19e divis. , et chev. de St.-Louis le 8 juillet suivant. Après le 20 mars 1815, il fut gouverneur de Strasbourg, et se tronvait dans cette place lors de la révolte de la garnison après le second retour du roi. Il quitta cette ville pen de temps après, et fut mis en demi-activité de

SENARMONT, gen. d'artillerie, commandait en qualité de capit., le, 29 nov. 1793, l'artill. du siège d'Anvers; commandait celle du 1er corps d'armée dans la campagne de 1807 en Pologne, commegénéral, et se trouva à la bataille de Friedland le 14 juin même année. Passé à l'armée d'Esp., il y fit la campagne de 1808 et celle de 1809; se distingua le 18 nov. 1809, à la bataille st'Ocana. Tue au siège de

Cadix. (T. 17, 18 ct 19.)
SENAULT, maréchal-de-camp, volontaire en 1799, ent le bras gauche emporté, dans le combat que la frégate le Roberg sontint contre le vaisseau anglais le Crocodile. En 1792, quoique mutilé, on le vit constamment combatre à l'avant-garde, dans les champs de Valmy, de Jemmapes, d'Anderlecht, de Liége, de Nerwinde, de Raimes, de Femars, de Watignies, de Fleurot, et partont il donna des preuves de valeur. A la bataille de Ner-

winde, faisant partie da 5° bat. des Belges dit de Jemmapes, il contribua la reprise de cette place sur les Autrichiens, et c'est par erreur qu'ilest dit, tome 2 des Victoires et Conquetes, que les Autrichiens, après s'être emparés de cette place, s'y maintiment. Après avoir commandé les places de Mons, ile Bruxelles et de Montracdi, le général Senault a èté, le 24 dèc. 38 4.4 admis à la solde de retraite.

1814, admis à la solde de retraite. SENEZ, capitaine de frégate, commandait la Vénus, lors de la supédition d'Irlande en 1799.

SENIL, sons-lient, au 19 de dragons, fut chargé au moment de la retraite de l'armée française, de porter de Lutzen à Leipzick une dépêche importante à l'emperent; escorté de deux dragons, il traversa les nombreux partis de l'eunemi, et rapporta le lendemain la réponse de l'empereur. Le 2 novemb. 1813, et offic. à la tête de 25 dragons de son régt., chassa avec vigueur d'un village trois à quatre cents cosaques qui l'occupaient: ces faits et les bens services de cet officier le rendeut recommandable.

SENNEQUIER, lient de vaissean, fut élevé en 1799, au grade de capit. de frégates, commandant du brick le Lodi. (T. 10.)

SENNEVILLE, chef de bataillon, fut tué en 1801, lors de la prise du fort d'Aboukir (Egypte). (T. 14.)

SENTUARY (Louis-Joseph-Paulin ), chef d'escad. au 3° régt de cuirassiers, né à l'île Bourbon le o nov. 1752; était sous-lieut, de dragons dans la légion Corse le 10 oct. 1775; passé en Amérique, fit les camp. de 1777. 1778 et 1779, et obtint les croix de Cincinnatus et de St.-Louis; blessé à l'affaire de Jourmentwen, fut ensuite employé en qualité de lienten.-colonel provisoire au service des Etats-Unis, De retour dans sa patrie, Sentnary entra en qualité de simple hussard an 12º régt., partit pour l'armée des Pyrénées-occidentales, fut blessé à l'affaire du 5 frimaire, se distingua à celles de Tholosa et de Vianson, et fut fait eapit. an même corps le 7 germinal. A l'armée d'Italie, aux batailles sous Véronc et de la Trebia, il mérita les élogesdes généraux en chef et fut nommé chef d'escadron au 3º regt. de cuirassiers cu

l'an 9, et membre de la lég.-d'honn. le 26 prairial an 12. SEPHER, génér, servait en 1003.

SEPHER, génér., servait en 1793.

SERCEY (le marquis, Pierre-César-Charles-Guillaume de), contre-amiral, né au château du Jeu, près de Rouvray en 1753, entra dans la marine en 1770, devint enseigne en 1779, lieutenant en 1781, capit. en 1792 et contre amiral en 1794. Il fit les campagnes maritimes de l'Inde en 1777 1779, et celles qui enrent pour objet la deconverte des terres Australes en 1772. De 1774 à 1783, il fit partie des escadres qui protégérent les efforts des Américains. Il se trouvait en 1793, dans la rade du Cap, lors de l'incendie de St.-Domingue, et sauva 200 bâtimens chargés de denrées. A la fin de 1793, il fut destitué comme noble et emprisonné ; il fut remis en activité après le q therm. De 1795 à 1802, il commanda une division de frégates dans les mers de l'Inde, et il empêcha que Batavia fût pris par les Anglais. Il vivait retiré du service à l'île de France, lorsque cette colonie fut attaquée, il prit alors le commandement de la partie du sud de cette île. En avril 1814, il fut en Angleterre, chargé de traiter de l'échange des prisonniers. Sercey, nommé depois par le roi, vice-amiral, grandofficier de la leg -d'honn, et commandenr de St.-Lonis, a été maintenu en activité par l'ordonnance du 22 août 1817. (T. 5, 7, 8, 10, 16 et 17.)

SERIES (Armand), capit. aide-deeamp du gén. Monnet, ne à Carcassonue (Aude) le 23 oct. 1773; volontaire au 2º bat. de son dept. le 13 110v. 1791; s.-lient. le 24 juin 1792, et lient. en l'an 2; se trouve à toutes les affaires de l'armée du Nord et de la Moselle; fut blessé à Fleurus; franchit le Leck devant Angsbourg à la nage, et à la bataille de Friberg , secondé par deux offic., trente grenadiers et quinze hussards, il sit 1000 prisonniers. A la prise de Sion (Helvétie), Séries, après avoir traverse un torrent, prit une pièce de canon, tha un canonnier et en fit deux prisonniers, fut blessé à Bossolingo (Italie), et fut fait capit. sur le champ de bataille de Vérone, après s'être emparé d'une pièce de canou. Il fit partie de l'armée du Portugal en l'an 9, en qualité d'aide de camp.

SERIZIAT, gén., servait en 1802, sous les ordres du gén. Richepanse, bors de son expédition à l'île de la Guadeloupe et s'en fit remarquer en plusieurs occasions. (T. 14)

SERON, chef de bat., à la 104° demi-haig. de ligne, fit avec distinction la campagne de 1800 ilans le Tyrol, et se trouva en déc. de la même année à l'attaque du Mont-Tonal, où il fut atteint d'une balle au front. (T. 13.)

SERRANT, capit. au 5º régt. d'inf. de ligne, fnt envoyé par le gén. Lauriston le 26 mai 1807, à la tête de deux compagnies de son regt. et de quatre pièces de canon, an vieux Raguse, pour défendre cette ville contre l'attaque des Monténégrins et de quelques soldats russes. Il résista avec opiniatreté à l'enneni, qui fnt culbuté et poursuivi la baionnette dans les reins jusques aux confins de Cattaro. L'empereur le promut au grade de chef de bataillon, et lui accorda la décoration de la lég.-d'honn., en récompense de sa belle conduite. Il est aujourd'hui maréc.-de-camp. Il sit en cette qualité et avec une grande distinction la campagne de France de 1814. (T. 17 et 23.)

SERRAS, gén., a fait la campagne de 1800 en Italie; il fit aussi avec succès celle de 1805 et de 1809; il combattit le 16 avril de cette dernière année à la bataille de Sacile. le 8 mai, à celle de la Piave, et le 25 au combat de San-Michele; passé à l'armée d'Esp. fit la campagne de 1810; passa ensuite à l'armée de Portugal; il y servit avec honneur pendant la campagne des ans 1810 et 1811; retonma en Italie, et était gouverneur de Venise en octobre 1813. (T. 12, 15, 19, 20 11 et 22.)

SERRE, lieut., mentionné honorablement, pour sa conduite le 5 déc. 1798, devant Rome. (T. 9.)

SERRURIER (le conte), pair et maréchal de France, né à Laon en déc. 1742, fut employé en Italie en 1795, sons Bonaparte, et y servit avec une grande distinction. Le 5 juillet 1795, à la tête de l'aite dioite de l'armée francaise, il s'empara din col de-Fermo; le 11 déc., il contribua beaucoup, as

succès de la bataille de Final. Dans la campagne de 1796, il remporta divers avantages sur les Piémontais, vers Céva, et les 20 et 22 avril, il se tignala egalement à St.-Michel et au combat de Mondovi. Il fut chargé du blocus de Mantone, dont il signa la capitulation le 2 fev. 1797. Il montra aussi beaucoup de bravoure au passage du Tagliamento et à l'affaire de Gradisca. Il commanda Venise et s'y conduisit avec adresse et fermeié dans des circonstances difficiles. En sept. 1798, il fut nommé inspecteur-géneral d'infanterie; commandait à Lucques en 1799. Serrurier fut un des généraux qui seconderent efficacement Bonaparte, lors de la révolution du 18 brumaire. Il entra alors vice-président au sénat-conservateur an commencement de 1802. Le 17 sept. 1803, il fut nommé préteur du senat, puis gouverneur des inva-lides le 25 avril 1804. Lorsque la magistrature consulaire ent fait place au trône impérial, le gén. Serrorier fut fait comte, marre. d'empire, grandaigle de la leg.-d'honn, et grand'croix de la couronne de fer. Il conserva le gouvernement des invalides pendant toute la durée du gonvernement impétial, et commanda la garde nationale parisienne organisée en 1800. Au retour du roi , il fut créé pair. En 1816, le marée. Serrurier fut remplacé au gonvernement des invalides. Il est mort Paris le 21 déc. 1819. (T. 4, 5, 6, 8, 10 et 15. )

SERVAN (Joseph de), ministre de la guerre sous Louis xv., puis gén. en chef des armées de la république, était officier du génie. Après avoir passé du grade de colonel à celui de maréc. de-camp, il fut fait ministre de la guerrele 9 mai 1792, conserva ce poste jusqu'au 12 join 1792. Le 3 octobre suvant, il fut chargé du commandement de l'amée des Pyrénées-orientales. En 1799, il fut nummé inspect.-gén. des troupes stationnées dans le midi, le gouvernement consulaire Vappela à la présidence du comité des revues. Servan estmort à Paris en mai 1808. (T. 1 et 4.)

SERVIEZ (Emmanuel-Gervais), né à St. Gervais (Languedoc) le 27 fév. 1755; entra le 10 mai 1772 au régt. de Royal-Ronssillon; marcha le 13 mai 1779 à Cancale, avec ce régt.

pour s'opposer au débarquement des Auglais; commanda à Sarre-Louis en 1792; a fait avec bonn, les canmagnes de 1792 et 1793; fut employé à l'expédition d'Arlon, en qualité de colonel du 55° regt. en mai 1793, où l'ennemi fut completement battu. Envoyé à l'armée do Rhin, il fut eufermé à Landau pendant le blocus et le bombardement; assista au combat de Neudorff, et fut promu pendant son séjour dans cette place, au grade de gén. de brig. ; fut employé à l'avant-garde de l'armée d'Italie et au siège de Mantone; eut le commandement des provinces de Pavie, de Crémone, de Trente, de Brescia, et signala son courage à l'affaire de St .-Antoine le 2 frim. an 5 nssista ensuite à plusieurs combats dans les états vénitiens, notamment à Gardone les q et 10 floréal an 5. Réformé après le traité de Campo-Formio. (T. 6 et 8.)

SEVEROLI (le comte, Philippe), gén. italien, né à Faenza en 1767. embrassa la carrière militaire an moment où l'on organisait les premières troupes cisalpines, et mérita depuis les grades de chef de bat., col., gén. de brig. et gén. de div. , qu'il obtint le 7 oct. 1807 ; il eut aussi la décoration de commandant de la couronne de fer et celle d'offic. de la lég.-d'honn. Il se distingua dans les campagnes des années 5, 6 et 7, et dans celle de l'an 9; se conduisit glorieusement à la bataille de Novi et aux combats de Voltaggio, Rossiglione et Campo-Freddo, et ne déploya pas moins de courage dans les campagnes de 1805, 1806, 1807 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813. Ce fut surtout en Espagne qu'il acquit la plus brillante réputation, notamment anx siéges d'Hostalrich, de Valence et de Peniscola en Aragon. En 1814, il fit la campagne d'Italie, et après avoir reponssé des corps napolitains avec peu de troupes, il fut blessé à la bataille de Reggio d'un coup de canon, à la suite duquel il subit l'amputation d'une jambe. Il habite Milan depnis 1815, et jouit de la pension de lient .feld-marcchal au service d'Autriche. (T. 19, 20, 21, 22 et 23.)

SFENDIER, sergent des fusiliers de la garde, fut cité honorablement par le gén. Teulié 4 dans son rapport sur l'affaire de Neugardt le 19 fév. 1 807 en Allemagne. (T. 17.)

SHÉE, col. de cavalerie, fit avec distinction la campagne de 1812 en Espagne, et mérita des éloges de ses chefs. (T. 21.)

SHERLOCK, adjud.-gén., servait en 1798, à l'armée d'Italie, il courut les plus grands dangers, lors de l'assassinat du gén. Dophot. (T. 8.)

SIAUD, adjud.—gén., se distingua d'une manière très-remarquable, eu sauvant la vie à un volontaire en 1795, lors de l'ouverture de la campagne aux armées des Alpes et d'Italie. (T. 4.)

SIBAUD, gén. de brig., se vait en 1794 dans la earspagne d'Allemagne, et se trouva en juillet de la même année aux combats de Platzberg et de Tripstadt. (T. 3.)

SIBER, maréc.-des-logis de chasseurs à cheval, fut mentionné honorablement en déc. 1798. (T. 9.)

SIBILE, capit. de frégate, se distingua à la tête d'une flottille en 1799, sur le lac de Garda (Italie). (T. 10.)

SICARD, gén., commandait une brig. de la div. Morand à Bautzen, où it fut tué après s'être emparé d'une redoute : ce gén. pendant toute an carrière militaire, avait fait preuve de valeur, notamment à Lotzen.

SICARD, capit. de grenadiers au 1º régt. de ligne, à la bataille de Biberach le 9 mai 1800, enleva à la tête des grenadiers de son régt., la ville à la baionnette en passant sons le feu d'un régt. hongrois.

SICRE, a fait la campagne d'Eg. et se trouvait en 1799, commandant de la ville de Suez. (T. 10.)

SIERBEIN, gén., fut blessé mortellement en août 1812, à la bataille de Polotsk. (T. 21.)

de Polotsk. (T. 21.) SIEYES, capit. d'artillerie, se sit remarquer an siège de Tortose (Esp.)

en 1810. (T. 20.)

SIGALDI et non SUZALDI (Felix), néle 4 déc. 1783, dans la principanté de Monaco; entré au service dans le 17° d'inf. légère le 16 frimaire an 9; sous-lieut. le 21 nov. 1806 an 23° régt. de chasseurs à cheval; lieut, aide-de-camp du génér. Bondei le 29 avril 1809; capit.-adjoint aux états-

majors-généranx le 22 sept. 1809, et chef d'escad, au 23º régt, de chasseurs à cheval le 28 sept. 1813; a fait les campagnes des ans 9, 11, 12 et 1805, aux armees d'Italie et d'Hanovre, 1806 et 1807 en Prusse et Pologne, 1808 en Dannemarck, 1809, 1810 et 1811 en Allemagne, 1812 en Russie, 1813 et 1814 à la grande armée. Le 11 min 1809 , l'empereur voulant occuper l'île appelée le Prater, cet officier se jette à la nage sous le feu de l'ennemi, s'empare d'une barque au moyen de laquelle, secondé d'un capit. et dix voltigeurs, des 56° et 93° de ligne, il prit position dans le Prater sur le Danube, et des que notre artillerie eut forcé l'ennemi à s'en éloigner, il fit un prisonnier qu'il ramena à l'empereur. Napoleon demanda un ruban, le donna à Sigaldi, et lui dit : « Jeone homme, je suis content de vous, continuez et j'aurai soin de votre avancement. » (T. 19.)

SIGOULET (Pierre), sergest d'artillerie, né dans le dépt. du Jura, obtint une arme d'houn. (juillet 1801.)

SIGUY (Antoine), colonel-commandant d'arnies à St - Malo, né à Tonlouse le 11 nov. 1758; entra le 11 nov. 1755 soldat an regt. de Conde inf.; fit la campagne sur mer de 1778, et se trouva au combat d'Ouessant. Capit. de grenadiers au 1er bat de la Haute-Garonne en 1791, fut envoyé à l'armée d'Italie, où il fit les campiagnes de 1791 , 1791 , ans 2 et 3; prit part à tous les combats fivres dans les montagnes; se distingua particulièrement an passage du pont de Lodi et à celui da Mincio; suivit Bonaparte en Egypte, et à la bataille des Pyramides, avec ses grenadiers, il enleva une batterie de vingt pièces de canon. Dix fois il montaà l'assaut pendant le siège de St.-Jeand'Acre, et la 11º fois il cut la jambe droite cassée à deux doigts du genou. Rentré en France , il fut tait chef de bat, de la 32º et reent en même temps un sabre d'honneur. En l'an 13, Bonaparte, en le nommant colonel, ini contia le commandement de la place de St.-Malc. IL est offic. de la lég.-d'honn.

SILLY, chef de brig., mérita des éloges du gén. Desaix, à l'affaire d'Embabeh (Egypte) en 1798. (T. 9.)

SILVESTRE (Pierre), caporal & la 106e, ué dans le dept. du Mont-

Blanc, chargea avec un de ses camarades contre soixante-huit Autrichiens qu'il fit capituler, à l'attaque des ouvrages de San-Gracomo.

SIMÉON, capit. de vaisseau, commandait l'Immortalité, de 44 canons en 1795, lors de l'expédition d'Irlande. (T. 7.)

SIMÉON, offic. de grenadiers, se distingua à la désease du pout du Var (Italie) en 1800. (T. 12.)

SIMEON, seigent-major an 2º bat. de la 16º demi-brig, d'inf. A la bataille de Loano en oct. 1795, sa demibrigade ayant reen ordre d'attaquer le poste de la montague de Banco, fut reponsse après plusieurs tentatives infructueuses et se retira à quelque distance pour se reformer. Simedn resta seul avec quelques braves ; à l'approche de l'ennemi, il contrest le blessé; entin serré de près par deux grenadiers hongrois, il parvient à les tuer l'un aprés l'autre; en même temps il s'élance sur deux pièces de canon, se saisit d'un sous-offic, de canonniers qui avait la main sur la pièce et le fait prisonnier. Siméon , dans une antre circonstance, fit senl , en deux fois , des prisonniers au nombre de quinze. (T. 5.)

SIMIEN, capit. de la 11º demibrig, de ligue, montra la plus grande intrépidité lors de la pcise de Capuauo (Naples), dont il fut récompense par la decoration de la légion d'homeure.

SIMMER (le baron, François-Martin-Valentin), maréc.-de-camp, né le 7 août 1774, entra au service le 7 nov. 1791; fut nommé chef d'escad. le 14: fev. 1807, et offic, de la leg. d'honn. le 7 juillet suivant ; employé en 1812: dans l'expédition de Russie, y obtint le grade de gén. de brig. le 8 oct., et fut nommé commandant de la légiond'honn, le 4 mai 1813. Après les résultats de la campagne de 1814, le geit. Simmer fut employé dans la 19º division en qualité de commandant du Pay-de-Dôme, et créé chev. de St.-Louis. Lieut -gen. dans les cent jours, cette promotion fut annulée par ordonnance du roi du 1er août 1815. Il jouit du traitement de demi-activité (T. 18. 21, 23 et 24.)

SIMON (le baron Henri), généralde division, né le 7 avril 1704; fit les

premières campagnes de la révolution aux armées du Nord, et fut nommé gén, de brigade le 28 nov. 1793. Il etait employé, en 1796, à l'armée de Sambre-et-Meuse; se distingua le 8 octobre à la bataille de Neuwied, Nommé commandant de la leg.-d'honneur le 13 juin 1804, il continua d'étre omployé, soit aux a mées actives, soit dans l'intérieur, jusqu'après la campagne de 1814. Il fut nommé par le roi commandant à Dijon, et crée chev. de Saint-Louis. On lui a conféré, en mars-1818, le grade de lieutenant-général (\*T. 5, 6, z. 11 et 100.)

néral. (T. 5, 6, 7, 11 et 20.) SIMON DE LA MORTIÈRE le chev. J.-B. Charles), maréchalde-eamp, officier de la légion-d'honneur et chévalier de St.-Louis; se fit remarquer penilant la guerre d'Hanovre. En 1803, alors lieutenant-colonel premier aide-de-camp du général en chef Mortier, sa conduite, pleine d'honueur, tant dans les missions militaires que dans les divers commandemens dont il fut charge, lui valut le rade de colonel avec une gratification. Chargé de la défense de Langres en join 1814, avec cent vingt-cinq hommes d'infanterie et 50 grenadiers échopés de la garde, le colonel Simon. par la ferme contenance et l'opiniatreté qu'il montra dans cette occasion, en imposa à l'armée ennemie forte de quarante mille hotumes, retarda de vingtquatre lieures la jonction des corps d'armée autrichiens et wartembergeois, ainsi que la marche en avant d'une division russe, et preserva par une capitulation honorable le pillage de cette ville. La conduite de ce général ne fut pas moins honorable fors de la seconde invasion en 1815; étant adjoint au maire de la ville de Versailles, il préserva cette ville de grands malheurs. (T. 23. )

SIMON, capit.; a fait avec beancomp de distinction la campagne d'Egypie. Il-lopposa'en 1799 une vigonreuse resistance aux Turcs qui l'assidpeaient vainement dans le village de-Zafit (Sviici) (T. 10).

SIMON (Grégoire), sergent-major à la 106º de ligue, né à St.-Clément (Meurthe); tué le 10 floréal an 8, pendant l'attaque des Deux-Frères.

SIMON (Laurent-Nicolas), fusilier.

à la 60° de ligne, né à Lunéville (Meurthe), toé le 10 vendém. an 8, après avoir pris un officier anglais à la

tête de sa compagnie.

SIMONNEAU, colonel du 6° régt. de chasseurs à cheval, se trouva le 1° r juillet 1815 aux combats de Velisy et de Roquencourt. (T. 24.)

SIMONIN (Antoine), serg.-maj. à la 17º légère, né à Mendres (Vosges), tné à la bataille de Castiglione, dans laquelle il avait enlevé un drapeau.

SIMPRE, capitaine de voltigeurs an 66º régiment de ligne; s'est particonlièrement distingné dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Bayonne en 1814. (App. p. 127.)

SISCE, gén. de brigade; servait en 1794, dans la campagne d'Allemagne, et se trouva le 23 mai, même année, aux combats de Schifferstadt et de Kayserslautern. Le 14 juillet, il se distingua aux combats de Platzberg et de Tripstadt; servait encore en 1796. (T. 2, 3, 7, 1) SOBOLESKY, colonel du 7º ré-

SOBOLESKY, colonel du 7° régiment polonais, officier de mérite et: de la plus brillante bravoure; tué à la bataille d'Almonacid. (Esp.) (T. 19.)

SODEUR ou SAUDEUR, gén. de brig., offi. de la lég.-d'honneur; entra au service en 1782; fut employé en 1792 à l'armée du Nord, où il se distingua dans plusieurs combats en qualité de chef de bataillon. Chef de brig. taille de Roubaix, en enlevant à une division anglaise trente-deux bonches à feu ; contribua à la reddition de Nimègue, emporta d'assaut le fort de Ferbeiden, où il fit prisonniers deux bataillons hollandais; surprit la gar-; nison de la forteresse de Spangen, à laquelle il fit mettre bas les armes à la tête d'une poignée de soldats; deploya une valeur à toute épreuve dans la Vendee; se sit remarquer à l'armée du Rhin; culbuta en Helvétie, à la tête do 44º de ligne, une division ennemie, lui tua plus de quatorze cents hommes et fit cinq cents prisonniers; se signala particulièrement à Marengo à la tête du même corps, et mérita les éloges de l'empereur dans la campagne d'Ansterlitz. Grièvement blessé à lena dès le commencement de l'action, il culbuta plusicurs bataillons conemis et

s'empara de vingt pièces de cauon. Général de brigade le 30 déc. 1806, Saudeur se retira du service en 1808. (T. 10.)

SOISSONS (Charles - François), sous-lieutenant dans la 2º demi-brigade, à Montecornua le 21 floréal au 8, tua ou mit hors de combat vingt-cinq hommes, et fit soixante prisonniers dans cioq minutes. Il reent un brevet d'honneur le 16 messidor an 10.

SOKOLNICKI (Michel), gén. polonais, concourut à l'insurrection de la Grande-Pologne en 1794; vint au service de France; commanda une légion d'infanterie polonaise dans les campagnes de 1800 et 1801 en Allemagne, et devint général de brigade lors de la réorganisation des corps polonais en Italie; se distingua le 16 avril 1807 dans un combat très-vif qui cut lien près du fort de Weichschmunde (Allemagne); fut nommé en 1809 gouverneur de Cracovie, et employé dans la campagne de 1812 contre la Russic. Il combattit en 1814 sous les piurs de Paris, et ce fut à lui que les élèves de l'Ecole polytechnique durent leur sa-. lat , lorsqu'ils allaient être enleves avec les retranchemens qu'ils défendirent si courageusement. Il quitta le service de France en 1814. On a de lui plusieurs. ouvrages relatifs aux sciences et aux arts. (T. 17 et 19.)

lité de chef de bataillon. Chef de brig. SOLE, capit. de frégate; commanen 1793, il décida du gain de la bataille de Roubaix, en enlevant à une 1798, à la bataille d'Aboukir. (T. q.)

SOLEIL, capitaine de vaisseau; commandait le Lion, de soixante quatorze canons, en janvier 1805.(T. 16.)

SOLIGNAC (le baron Jean-Baptiste ), gen. de divis., né en 1770, avait déjà acquis une brillante réputation militaire dans les campagnes d'Italie, lorsqu'en 1808 il fut envoyé en Portagal avec le grade de gén. de division, et fut grièvement blessé à Vimeira. En 1809, il poursuivit les Espagnols dans la Navarre. Il se distingua au siège d'Astorga; tombé hientôt après dans la disgrace de l'empereur, il ne fut rappelé au service qu'à l'invasion des allies. An commencement de 1814, il fut chargé du commandement de la place de Lille, et se maintint long-temps, après la chute de Napoleon, coutre les etrangers qui voulaient occuper cette

place. Après le 20 mars 1815, il fut appelé à la chambre des représentans, où il servit la cause nationale avec énergie. (T. 12, 15, 18, 20, 23 et 24.)

SOMBARD (Frédéric), brigadier au 1er regiment de dragons, né à Pontinicourt (Aisne); arrêta le 27 thermidor an 7, à la gorge de Monthutbald, une colonne russe, et mourut après avoir reçu vingt coups de feu.

SOMIS, colonel du génie, a fait la camp. de 1805 en Allem. (T. 15.)

SOMMEILLER (Auguste), chef de bataillon, ex-capitaine de la garde impériale, chev. de la lég.-d'honn., né à Carignan ( Ardennes ). Volontaire au treizième régiment d'infanterie légère; traversa le premier , sous le feu de l'ennemi , la rivière de la Passarge à l'affaire d'Heilzberg (février 1807) ; provoqua les Russes jusque dans leurs rangs; attaqué par quatre hussards, il en tua deux et mit les deux autres en fuite ; mérita les plus grands éloges pendant la campagne de 1809, et gagna le grade de sous-lieutenant au passage du oont de Landshut; fit la campagne de Russie en qualité d'aide-de-camp du gén. Guyardet, enleva à la tête d'un bataillon de voltigeurs une redoute formidable, prit cinq canons et fit 300 prisonniers. Blessé à la Moskowa, il fit prisonnier le Russe qui l'avait frappé, et lui fit bander sa plaie; était capit. dans la garde pendant la campagne de Dresde, et commanda le 1er bat. des gardes nationales mobilisées du département de l'Ain en 1815.

SONGEON (Jean-Marie), colonel da 52º tégt. de ligne, né le 3 avril 1771; entra dans le corps royal d'artillerie des colonies le 10 juin 1787; il fit les campagnes de 1787, 1788, 1789, 1790 à Saint-Do-mingue, et fut blessé d'un conp de fen à la jambe droite à l'affaire de Saint-Marc, le 12 mai 1790. Il quitta Saint-Domingue et arriva en France en 1793: il vint se placer au 5º batail-Ion du Mout-Blanc, qui fut envoyé à l'armée des Pyrénées-Orientales. Il fut nommé capitaine le 7 juin 1793, et chef de bataillon le 9 du même mois. Il se distingua en plusieurs circonstances, et fut blessé le 7 prair. an 3 à l'affaire de Buchara. Passé à l'armée

d'Italie, il y fut employé jusqu'au 7 pluviose an 7, qu'il devint aide-decamp du gen. en chef de l'armée de Naples Macdonald. Le 1er nivôse an 12, il fut nomme major au 28º regt. de ligne, et colonel du 52° regt. le 12 pluviose an 13; adjud. commandant, chet de l'état-major de la place de St.-Sébastien (Esp.); se conduisit, le 25 août 1813, admirablement dans une sortie qu'il effectua, et où il recut deux balles. Il dicta, le o octobre de la même année, les conditions de la capitulation de cette place ; il est officier de la légion d'honneur. (T. 22.)

SONGIS ( Nicolas - Marie , comte de ), né en Champagne en 1771; entra en 1790 comme lieutenant dans le corps de l'artillerie, et ne cessa de servir depuis cette époque jusqu'en 1809, dans les divers grades, et devint premier inspecteur-général de l'artillerie-Il se distingua en Italie, en Egypte, en Pologne, en Allemagne, et donna partout des preuves de valeur et de mérite. Une maladie termina sa carrière le 27 décembre 1809, après trente années passées dans les écoles, dans les camps on sur les champs de bataille. Sa mémoire sera long-temps chère au corps de l'artillerie qui se rappe!lera sans cesse qu'il fut un de ses meilleurs offi-

ciers. (T. 3, 6, 11, 12, 14 et 17.) SORBIER (le comie Jean-Bartholomé), général d'artillerie d'une haute distinction, né le 17 nov. 1762; entra fort jeune au service. Colonel d'artillerie en 1805, il commandait une division de cette arme à la bataille d'Austerlitz où l'artillerie eut tant de part à la victoire. Après cette campagne, il fut envoyé à l'armée de Dalmatie; fit la campagne d'Italie en 1809, comme général de brigade, et fut nommé génécal de division le 6 janvier 1810. En 1811, il prit le commandement de l'artillerie de la garde ; tit en cette qualité la campagne de Russie, et son nom, honorablement cité aux batailles de Smolensk et de la Moskwa, acquit un nonvel éclat en 1813, aux batailles de Wachau et de Leipsick. En 1814, le roi le décora du grand cordon de la légion d'honneur, le fit commandeur de Saint-Louis et inspecteur-général d'attillerie. Elu membre de la chambro des représentans en mai 1815, par le département de la Nièvre, il a cessé de faire partie de l'armée au retour des Bourbons. (T. 1, 13, 19 et 21.)

SORNET, adjud.-general; fit avec distinction la campagne de 1796 en Italie. Il fit la camp. d'Egypte, et fut blesse mortellement en 1801. (1.7 et 14.)

SOUBEIRAN, chef d'esc., battit complétement la bande de Garrido, qu'il rencontra à Caldaso(Esp.) 1810.(T.20.)

SOUCHON, capit. an 111º régt. de ligne, est cité dans un ordre du jour da prince d'Eckmülli pour la valeur qu'il deploya le 17 fevrier 1814, pendant le siège d'Hambourg.

SOUHAIT, capitaine du génie; fit la campagne de 1795 en Allemagne.

(T. 5 et 7.)

SOUHAM (le comte Joseph), général de division, né le 30 avril 1760 à Tulte, cavalier au régiment de Royal-Cavalerie; depuis 1782 jusqu'en 1787. En 1794, employe à l'armée de Pichegra, y servit avec distinction. La victoire de Mont - Cassel, la prise de Courtray, les avantages obtenus à Moëscroen, à Hooglède, et à Pufftech, lui furent dus en grande partie. Charge de l'autaque de Nimègue, regardée comme tres-difficile, cette place toniba en son ponvoir le 8 novembre 1794. Il fat nommé en sept. 1796 commandant en chef des départemens réunis; passa ensuite à l'aimée du Rhin, et y servit avec de nouveaux succès en 1800, sons Moreau. En 1804, il se trouva compromis dans l'affaire de ce général, et ne fut employe qu'en 1808, époque à laquelle il fut envoyé en Espagne, battit les insurgés à Olat, et s'empara de cette ville. Il se distinma le 20 fev. 1810 au combat de Vich, où il recut un coup de feu. On lui dut en partie la levée du siège de Burgos. Envoyé en Allemagne, il combattit à Lutzen dans les premiers jours de 1813, avec la plus grande distinction, et fut alors nommé grand-offic. de la légion-d'honn. Il fat grièvement blessé à la bataille de Leipsick. Le 23 avril 1814, le général Souliam commanda la vinguème division militaire. Il a été nommé en 1816 inspecteur d'infanterie, et le 12 août 1818, gouverneur de la 5º division. (T. 2, 3, 4, 10, 13, 18, 19, 20, 21, 22 et 23.)

SOULAZ, voltigeur au 110º régt. de ligne; cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Bayonne

en 1814. (App., p. 127.) SOULE (Guillaume-Hilaire), lientenant à la 12º légère, né à St.-Martin-Doydes (Arriege); s'élança le premier dans une redoute eonemie, le 22 mars 1797, et s'empara d'un obusier, d'une piece de 3, et de deux calisons; il était alois sergent-major à la 85° demibrigade; il était parti avec neut grenadiers dont sept furent mis hors de combat. Son action n'a pas été récompensée.

SOULES (le comte Jécôme ) , pair de France, houtenant-général, commandant de la lég.-d'honn., chev. de Sant-Louis et de l'ordre militaire de Bavière, ne à Lectoure (Gers) le 24 août 1,60; entra soldat au regt. de Hainault en 1776; devint successivement officier, capitaine adjudant-ma-jor, chef de bataillon en 1794, chef de butaillon de la garde des consuls en 1800, chef de brigade en 1802, maréchal-de-camp en 1805, lientenantgénéral en 1809; entra au sénat en 1807, et pair de France le 4 juin 1814. Les 24 et 25 germinal an 4, à la bataille de Dego, il passa la Bornida sous le feu de l'ennemi, emporta d'assaut ses redoutes de droite, prit quatre drapeaux, et sit prisonnier le régiment de la marine piémontaise. Il se distingua de nouveau au passage du pont de Lodi, passa le Mincio à la nage sous le feu de l'ennemi, se rendit maître de ses positions et prit deux canons. Il contribua aux succès des deux batailles de Castiglione les 16 et 18 thermidor an 4; se couvrit d'une nouvelle gloire le a vendémiaire an 5 an combat de Governole. Le 25 brumaire an 5 à la bataille d'Arcole, il délogea l'ennemi du village, s'empara de six pièces de canon, et fit six cents prisonniers. En l'an 7, à la tête de trois cents honmes, il penetra dans Malines, où les insurges s'étaient retires au nombre de 1200, les battit complétement, s'empara de leur artillerie, et fit beauconp de prisonniers, après s'être emparé de la ville. A la butaille de Marengo, il se convrit de gloire à la sête d'un détachement de la garde des consuls ; Napoléou lui décerna un sabre d'honn,

Le comte Soulès a fait toutes les campagnes depuis 1792 jusqu'en 1807 inclusivement, aux armées des Pyténées-orientales, d'Italie, d'Angleterre, du camp de St.-Omer, de la grande armée, et partie de 1809 et 1810 à l'armée du Nord; fint blessé de deux coups de feu aux batailles de Castiglione et d'Arcole.

SOULHEIRAC, chef de brigade; contribua beaucoup à la défaite des Espagnols, le 8 septembre 1793, lors de l'attaque du camp de Peyrestortes.

(T. 2.)

SOULIER (de baron Jean-Antoine), né le 27 fév. 1766; fit les guerres d'Espagne, d'abord colonel d'infanterie, et devint général de brigade le 6 août 1811. Il prit part à la prise de Bilbao le 27 août de l'année suivante : il reçat le grade de commandant de la Égion-d'houn. le 28 juin 1813, et es-lui de chevalier de Saint-Louis le 10 décembre 1814. Eu juin 1815, il fut demployé à la 2° division des gardes nationales du 7° corps de l'armée des Alpes; et fut mis à la demi-solde après le licenciement. (T. 22 et 33.)

SOULIER (Louis), sergent à la 62e de ligne, à Norge (Côte d'Or), né le 2 frimaire an 5; périt en montant le premier à l'assant à Kelh.

SOULT (Jean-de-Dieu), duc de Dalmatie, né en 1760 à St-Amans (Tarn), soldat volontaire h 16 ans dans le régiment Royal-Infanterie; passa en 1790 officier instructeur dans le premier bataillon du Haut-Rhin, adjudant-major, capitaine - adjoint, chef-de-bataillon, adjudant général, colonel et adjoint, chef d'état-major de l'avant-garde de l'armée de la Moselle et de Sambre-et-Meuse aux batailles de Kaisers-Lautern, du blocus de Landan et de Fleurns, dans les camp. de 1793 et 94; gén. de brig le 11 novembre 1791, se distingua aux divers passages du Rhin, aux combats et batailles d'Altenkirchen, de la Lahn, de Friedherg, & Herhorn par un brillant mouvement de retraite, et à la retraite de la Nab en 1795 et 1796 ; li-vra le combat de Liebtingen le 21 mars 1798, et le lendemain, prit la plus grande part à la bataille de Stockack où il commandait l'avant-garde de l'armée; gén. de divis. en avril 1798; passa à

l'armée d'Helvétie; sonmit les insurgés des petits cantons; livra les combats d'Altorff et du Saint-Gothard, et se trouva aux batailles de Vintherthine, de la Thor et de Zurich, où sa division eut à sontenir les plus grands efforts des ennemis. Ensuite il ent le commandement de l'aile droite de l'armée; il attaqua et défit l'armée autrichienne au célèbre passage de la Lintz, où le général en chef Hotze fut tué. Pour surprendre le passage, le général Soult employa avec snecès un bat. de nageurs. et fut le premier des généraux francais qui ont fait usage de ce moven. Le marechal Souwarow avait pénétré en Snisse et forcé le général Lecourbe dans toutes ses positions des petits cantons jusqu'à Schwartz. Le général Soult se porta à sa rencontre et lui fit livrer les combats de Muttenthal, de Glaris, et de Lober-Alp, à la suite desquels Souwarow fut oblige d'évacuer la Suisse après avoir perdu tout ce qui lui restait de matériel, de chevaux, et la moitié de son monde. En 1800, le général Soult fut envoyé à l'armée d'Italie pour y commander l'aile droite en qualité de lieutenant-général ; ravitailla Savonne et livra le combat des hanteurs de Montenotte, où , pour arrêter le monvement des ennemis, il s'élança au milieu d'eux, tenant un drapean à la main, et par son audace, facilità le ralliement de ses troupes, Tontes les troupes de l'aile droite qu'il commandait étant renfermées et assiégées dans Gênes, le 5 avril, il sortit avec cinq mille hommes , traversa l'armée autrichienne, se porta sur Sassello, livra plusieurs combats, défit deux divisions autrichiennes, et rentra dans Gênes huit jours après avec huit mille prisonniers, n'ayant plus de vivres ni de munitions. An célèbre combat des Deux · Frères, denx régimens autrichiens furent détruits. Le 10 mai, il sortit de Gênes avec trois mille hommes, traversa encore l'armée anti chienne, l'attaqua sur ses derrières à Monte-Faccio, et enleva une division de quatre mille hommes qu'il fit entrer prisonnière de guerre à Genes. Deux jours après, il sit une nonvelle sortie pour attaquer la division qui était campée à Monte-Creto; il l'avait mise en déroute, pris son

camp, et enlevé ses redoutes, lorsque poursuivant ses succès, il fut atteint par une balle qui lui fracassa une ambe. Il resta prisonnier de guerre au ponvoir des Autrichiens. Ils lui prodiguèrent des sains génereux, et le firent transporter à Alexandrie. La bataille de Marengo le délivra ; il fut nominé commandant supérieur en Piémont, où il dissipa l'insurrection de la vallée d'Aoste, soumit les Barbets, qu'il or-ganisa en compagnies, et les utilisa pour le service. En 1801, fut nommé commandant du corps d'observation qui occupa la presqu'ile de Tarente, dans le royaume de Naples; il y resta dix huit mois, et il devait diriger ses troupes sur l'Egypte, où lui-même devait se rendre pour y prendre le commandement de l'armée en remplacement du général Menon. Au traité d'Amiens, il rentra en France et fat appelé à la garde des consuls en qualite de colonel-général. Il commanda le camp de Boulogne; fut nommé en 1804 maréchal de l'empire, chef de la 4e cohorte de la légion-d'honneur et grand-aigle le 1er fév. 1805. Le maréchal Soult commanda ensuite un des corps de la grande armée dans la campagne d'Antriche, passa le Rhin à Spire le 26 octobre, penétra dans la Souabe, passa le Danube à Donawerth, marcha sur Angsbourg, dont il prit possession, et d'où il se porta sur Ulm pour compléter l'investissement, s'empara de Memmingen. En novembre, il contribua au succès du combat d'Intersdorff, commanda le centre de Parmée à Austerlitz, et eut une grande part à la victoire; ce fut là que Napoléon lui dit : « maréchal, vons êtes le premier manœuvrier de l'Europe »; ne se fit pas moins remarquer à Iéna par la vigueur de son mouvement sur le centre de l'armée, et fit capituler le gén. Blucher à Lubeck. A Eylan, il contint le gén. Benigsen ; il s'empara de Kœnigsberg. Pen de temps après la paix de Tilsitt, il fut nommé duc de Dalmatie, passa en Esp. le 10 nov. 1808, s'empara de Burgos, occupa Saint-Ander, poussa des partis jusque dans les Asturies , et culbuta, non loin de Reynosa, l'armée espagnole de l'Estramadure, battit les Anglais retranchés sons les murs de la Corogne, et les força à se rembarquer

précipitamment en abandonnant dix mille prisonniers, tout leur matériel et tous leurs chevaux Il s'empara du Férol et de ses arsenaux. Soult marcha ensuite de succès en succès jusqu'à Oporto, dont il culeva d'assaut les formidables retranchemens. Après une retraite hardie, il sit lever le blocus de Lugo; traversa la Galice, et avant été nommé au commandement de trois corps d'armée, il marcha sur les derrières de l'armée anglaise, qu'il força à rentrer en Portugal, après lui avoir fait éprouver de très-grandes pertes, et arraché les succès que cette armée avait remportés à Talavera. Major - général des armées françaises en Espagne. ce fut sous sa direction que Joseph gagna la hataille d'Occana le 10 novemhre 1809. Chargé alors de la conquête de l'Andalousie, il forca les passages de la Sierra-Morena et s'empara de Séville. Faisant une diversion sur la Guadiana, il fit capituler Olivença, qui avait une garnison de six mille hommes, et s'empara le 11 mars 1811 de Badajoz, defenda par 150 pièces de canon et une garnison de huit mille horumes; pendant le siége, il ga-gna la bataille de la Gebora. Deux mois après, Badajoz étant assiégé, il livra la bataille de l'Albhuera et débloqua la place. Commandant l'armée du midi de l'Espagne, il se sontint pendant deux ans et demi, livré à ses propres moyens, ne recevant rien de la France, et devant subvenir à tons les besoins de son armée, alors qu'il avait commencé le bombardement de Cadix, et qu'il était sans cesse attaqué et environné d'ennemis. Cependant, sons son administration, tout le pays qu'il occupa fot constamment tranquille et soumis. A la snite de la bat, des Arapiles, les Auglais avaient pénétré dans l'intérieur de l'Espagne et s'étaient emparés de Madrid. Le maréchal Soult, obligé d'évacuer l'Andalousie, se dirigea par les royanmes de Grenade et de Morcie sur celui de Valence, où il rallia l'armée du centre , marcha sur Madrid à la rencontre des Anglais, et après plusieurs combats, les rejeta en Portugal, en leur faisant épronver une grande perte, quoiqu'ils précipitassent leur mouvement pour éviter une affaire générale. Ces marches du maréchal Soult sont justement considérées comme de belles conceptions militaires. En mars 1813, le duc de Dalmatie quitta l'Espagne, remplaça le duc d'Istrie dans le commandement en chef de la garde impériale, et commanda le centre de l'armée à Lutzen et à Bautzen. L'empereur ayant appris la perte de la bataille de Vittoria, envoya le waréchal Soult prendre le commandement des debris de l'armée : il défendit alors avec beaucoup de vigueur son camp retranché de Bayonne, et livra en décembre 1813 deux batailles meurtrières connues sous le nom de l'Adour et d'Orthèz, d'où il opéra ce beau mouvement qui ramena son armée au pied des Pyrénées et ensuite à Tou-louse. Arrivé sons les murs de Toulouse, il y livra le 10 avril la glorieuse bataille qui porte le nom de cette ville. Il avait vingt-un mille cinq cents combattans, et les ennemis soixante-dix rnille; cependant il garda le champ de bataille, il y sejourna même, et les alliés éprouvèrent une perte de dixhuit mille quatre cents hommes, suiwant leurs rapports officiels. Le roi le décora du grand-cordon de Saint-Louis, lui confia le commandement de la 13º division, et il fut appelé au miuistère de la guerre le 3 décemb. 1814. An retour de Napoléon, pair et ma-jor-général, il combattit à Fleurus et à Waterloo ; après les désastres de cette campagne, compris dans l'ordonnance du 24 juillet, it se retira à Dusseldorff. Il est aujourd'hui en France, s'occupant de la rédaction de ses mem. et d'agriculture. (T. 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.) SOULT (le baron Pierre-Benoît),

SOULT (le baron Pierre-Bennit), général de division, frère du précédent, né àSaint-Amans (Tarn) le 20 juillet 1770; soldat le 28 novembre 1788 au régiment de Touraine infanteire; appelé le 16 nivose an 2 à l'état-major de l'avant-garde de l'armée de la Moselle, et se trouva à la bataille de Fleorns. A la suite d'une action qui ent lieu à Dentz au passage de la Lahn, le troisième jour complémentaire an 4, il fut nommé sous-lieutenant aide-de camp de son frère, alors général de brigade: lientenant le 1° floréal an 5, le lendemain, à la tête de trente hommes, il

désarma trois cents hussards ennemis. Le 1er brumaire an 7, il fut nonme capitaine. Il était alors à l'armée d'Helvétie; fut de tous les combats qui eurent lieu pendant la campagne, et se distingua à Zurich , où il fut nommé chef d'escadron sur le champ de bataille ; fit ensuite la campagne de l'an 8, coopéra à la défense de Gênes et se remit prisonnier des Autrichiens à Monte-Creto, pour rester avec son frère grièvement blessé et tombé en leur pouvoir. Chef de brigade au 25° de chasseurs en l'an 11, devint gén. de brig. ; fit la guerre d'Espagne en 1808 et 1809, et se distingua au passage du Tage. Il fut élevé au grade do général de division le 3 mars 1813. commanda la cavalerie sous les ordres de son frère, au camp retranché de Bayonne, à Orthès et à Tonlouse. En 1814, il reçut la croix de St.-Louis et fut fait le 17 janv. 1815 grand-officier de la lég.-d'honn. Après le 20 mars, il fut nommé inspecteur-général dans les ge, 100, 110 et 200 divisions. Il est en demi-activité depuis le licenciement (T. 10, 12 et 20.)

SOUPLET, fusilier grenadier de la garde, a yant eu le bras droit emporté à Essing le 22 mai 1809, ne consenit à quitter son poste que sur les ordres rétiérés de ses chefs, et fut nommé membre de la légion-d'honneur.

SOUQUE, lieutenant de vaissean, montra un grand courage en contribuaut à sauver des prisonniers français des pontons de la rade de Cadix (T.

SOURD (Jean-Baptiste), baron, colonel du 2º régiment de lanciers, officiers de la légion-d'honn., né à Signe (Var) le 24 juin 1779; entré dans le premier bataillon du Var le 6 fév. 1792, a été nommé colonel le 28 septembre 1813, après avoir passé successivement par tous les grades inférieurs. Cet officier, dont la vie est une suite continuelle de belles actions, a fait tontes les campagnes depuis le commencement de la révolution ; a été blessé au siége de Génes, au passage du Mincio, à Iéna, à Eylau, à Polotsk, et à la Ferté en février 1814, où, malgré sa blessure, il ne cessa de commander la brigade composée des 20°, 7°, 4°, 23°, 24º chasseurs et 6º lanciers. C'est à la tête de ces régimens qu'il fit la brillante charge de Vanchamp et de Montmirail, ainsi que tonte la campagne de France en 18 14. Blessé de six comps de sabre à l'affaire de Genimapes le 17 juin 18 15 à la tête de son régiment, il subit l'amputation du bras gauche sur le champ de bataille de Waterloo, remonta aussitôt après à cheval, fit 150 lienes, et au bont de vingt-hint jours, il était encore à la tête de son régiment, qu'il rejoignit à l'amée de la Loire et dont il conserva le commandement jusqu'au licenciement. Il est anjourd'hui en non-activité.

SOYER (Jean-Aimé), maréchal de camp, né à Thonarcé (Maine-et-Loire), passa dans la Vendée, où il fut nommé lieutenant de cavalerie, et fint fait capitaine sur le champ de batalle par Laroche-Jacquelein. Il deviut, après de nombrenx combats, aide-de-camp, colonel, chef de division et major-général. Il se distingua à la bataille de Dol. Il était déjà couvert decicatrices, lorsqu'il fut atteint de trois balles à Chavagne, où il commandait l'aile ganche de l'armée royale. Il recut la croix de Saint-Louis le 1° janvier 1906. (T. 5.)

SOYEZ, capit. an 61° de ligne, est cité dans un rapport du général de division Vichery, pour sa valeur au combat du 17 fév. 1814 pendant le

siège d'Hambourg.

SOYEZ (le baron Lonis-Stanislas-Xavier), général, né à Versailles le 21 mai 1769; entra au service en 1784. Employé à l'armée d'Italie, commandant de la 18º légère, il y combattit contre les Russes. Général de brigade le 29 antt 1803, il repoussa avec perte un corps susse au pont de Lecco. A l'affaire d'Arezzo, le général Soyez, avec une demi-brigade, fit prisonnier un escailron de hussards et douze cents hommes d'infant. Il avait été nommé commandant de la légion-d'honneur en 1804, chevalier de Saint-Louis en 1814, et dans le mois de juin 1815, il commandait le département du Loiret. Il fut admisà la retraite après le retour da roi. (T. 10 et 19.)

SPARRE, colonel du 5º régt. de dragons, se distingna le 9 août 1809, à la bataille d'Almonacid (Esp.); devenu général, il fit avec distinction la campagne de France de 1814. (T. 19

SPINOLA, officier du génie d'une grande espérance, fut tué, en acût 1808, au combat d'Evora (Portugal.) (T. 18.)

SPITHAL, gén. de brig., servait en 1796 contre la Vendée. Il fit la campagne de 1800 en Italie, où il eut un cheval tué sons lui, et fut blessé lui-mênte. (T. 5 et 12.)

SPRANGHI, capitaine, se distingua en Allemagne dans la nuit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T 17.)

SPRUNDING, capitaine d'étatmajor, se distingua en v 810 dans la campagne du Portugal. (T. 20.)

STAHL (Jean-François ), chef de bataillon an 14º régiment d'infanterie de ligne, officier de la legion-d'honn., né à Paris (Seine). Capitaine à Austerlitz, où il se fit remarquer; montra un courage heroique le 10 juin 1807, à la bataille d'Heilsberg, où , quoique blessé, il commanda son régiment en qualité de chef de bataillon. Au siège de Sarragosse, il enleva à la b. Jonnette plusieurs des ouvrages avances qui convraient cette ville, prit d'assaut le monastère de Saint-Joseph, et fut tue en s'élancant dans les retranchemens de la redoute de l'Huilerie, en fev. 1809. (T. 18.)

STANDELET, capitaine de frégate, commandait l'Arthemise, de 36 canons, en 1798, à la bataille d'Aboukir. En 1799, il commandait une flottille qui portait de l'artillerie et des munitions pour faire le siége de St-Jean-d'Acre; cette flottille tomba au pouvoir des Anglais. (T. 9 et 19.)

STAVELOT (N.), chef de hataillon an 66° régt. d'infanterie de ligne, né à Metz le 12 mars 1765, était soldat au régiment des Gardea-Francaises le 15 mai 1783, sous-lienten. le 14° septembre 1789 dans la garde nationale soldée de Paris. Le 14° janvier 1792, il fut nommé lientenant au 103° régu., et fut envoyé à l'armée de la Moselle, où il scruit pendant les années 2 et 3. Il avait cété fait capitaine le 14° février de l'an 2, et fit les eampagnes des ans 4 et 5 à l'armée de Rhim-etMoselle. Passé à celle d'Italie, il y ser-

vit les ans 6 et 7, et à celle de l'Ouest pendant les années 8 et 9. Il fut fait chef de bataillon à la 68° demi-brigade le 24 messidor an 10. Il suivit le bataillon à Saint-Domingue, et fut de toutes les actions et de tous les combats qui furent livrés contre les Nègres. De retour en France, il passa en qualité de chef de hataillon dans le 66° régiment, le 29 fructidor an 12. Il est membre de la légion-d'honneur.

STEEMHAULT, colonel du 21° régt. de chasseurs à cheval, se fit remarquer à la bataille d'Ocana. (T. 19.)

STEFFEN (Henri), maréc -dexlogis au 17° régt, de dragons, né à Colembourg (Moselle) le 25 sept. 1799; à la reprise de Zurich, après avoir enlevé un étendard à l'ennemi, fut percé de douze coups de lance en se défendaut contre cinquante Russes.

STEIL, lient, de la 19<sup>a</sup> demi-brig., éprouva le même sort que l'adjud.-gén. Rose. (Voyez ce nom) en 1799, dans la basse Albanie. (T. 10.)

STENGEL, gén. de brig., servit en France, devint colonel de hussards en 1792. Nommé peu après maréchal-deeamp, il commanda l'avant-garde de Dumourier pendant la campagne de Champagne et des Pays-Bas, et se distingua au combat de Valmy. Ses liaisons avec Dumonrier l'avant rendu suspect, il fut arrêté après les défaites du Brabant et d'Aix-la-Chapelle, conduit àl'Abbaye comme traître, mis en liberté à la chute de Robespierre, et employé à l'armée d'Italie le 22 avril 1796; il commandait la cavalerie à la bataille do Mondovi, et fut tue dans une charge. (T. 1 et 5.)

SIEVENIN (Jean-Baptiste), fusilier à la 64° de ligne, né à Francheval (Ardennes), fut tué le 19 germ. an 5, puès de Brescia: il venait d'enlever un drapeau.

STHEM, capit. d'artillerie, fut cité honorablement, au combat de St.-Ju-lien sous Genève, le 1er mars 18:4. (T. 23)

STILLER, capit., fut signalé par le gén. Bon, dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabels (Egypte) en 1798. (T.g.)

STOFFLET (Nicolas), Pun des plus renommés d'entre les généraux en chef des armées royalistes de l'Ouest . naquiten 1752 à Lunéville. Il s'engagea et fut soldat pendant 16 ans ; las du service, il fut domestique, puis gardechasse chez le comte de Maulevrier. Au mois de mars 1793, secondé par Cathelineau , il leva l'étendart de l'insurrection, réunit une soixantaine de forgerons, attaqua la ville de Chollet le 15 mars 1793 et s'en empara ; marcha le lendemain sur Vihiers, s'en empara de même, ainsi que de Bressuire. Après le passage de la Loire, il devint majorgénéral, et commanda le Haut-Poiton et l'Anjou; mais bientôt battu de toute part, Stofflet, conclut à St.- Florent le 2 mai 1795, une espèce de paix, qui fut l'époque de la décadence de son parti. Ayant renouvelé les hostilités il fut pris dans une métairie, où il s'était refugié, avec ses deux aides-de-camp; conduits immédiatement à Angers, le même jugement les condamna à mort le 24 fev. 1796. (T. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. )

STORCK, capit. à la 50° demi-brig. légère, se distingua au combat de Co-

volo (Italie) en sept. 1798 (T. 7.)
STROLZ, gén. de biig., a fait la campagne de 1809 en Espagne, et s'est trouvé en jnillet de la même annec à la bataille de Talavera de la Reyna; fut mentionné particulièrement par le gén. Excelmans, pour sa belle conduite au combat de Velisy et de Roquencourt le 1° jnillet 1815. (T. 19 et 24.)

STRUBE, capit. de dragons, se fit remarquer d'une manière honorable en 1800, près du village Peuch (Atlem.), où il fut blessé grièvement. (T. 13.)

SUBERVIE, colonel du 10° regt. de chasseurs à cheval; se distingua en 1809 en Espagne; battil lea Espagnols dans le royaume de Murcie le 2 nov. 1811; et gén. de brig. dans la camp. de 1812 en Russie, il chargea avec impétuosité la division du gén. Korf et la rejeta sur la Drissa avec perte d'environ 200 prisonniers. Eu 1815 il commandait à l'armée du Nord une divis. de cavalerie légère, à la tête de laquelle il se fit remarquer dans plusieurs circonstances. Il est aujourd'lmi lientenant-général en non-activité. ( ſ. 19, 20, 21 et 24.)

SUBERVILLE ( Pierre ), chev. de la légion-il'honn, et de la couronne defer, clief de bat., né à St.-Gaudens (Hante-Garonne) en 1779; entré au service en l'an 2; nommé sous.-lient. en l'an 6; fait lieut. sur le champ de bataille à la prise de Naples en l'an 7; capit -adjud.-maj. en 1807; chef de bat. en 1811. Le 18 sept. 1812, à la tête d'un bat de la garde qu'il commandait , il se distingua hors la porte de Waldomir contre les cosaques. En mars 1814 lors de la révolte de Milan, il se fit remarquer par sa bravoure et les bonnes dispositions de sa troupe; il sauva la cassette du prince Eugène et la

lui envoya à son quart.-gén. à Mantoue. SUCHET ( Louis-Gabriel ), duc d'Albufera, maréc. de France, grand' croix de la lég.-d'honn., commandeur de l'ordre royal et militaire de St.-Louis, et de celui de St.-Henri de Saxe, chev. de l'ordre impérial d'Autriche de la couronne-de-fer, né à Lyon le 2 mars 1772, volontaire dans la cavalerie nationale lyonnaise en 1792, parcourut rapidement les grades de sous-lient. lient. et capit., et devint chef du 4º bat. de l'Ardèche, qui au siège de Toulon en 1793, sit prisonnier le geu. en chef anglais O'hara; servit ensuite à l'armée d'Italie dans la division Laharpe; enleva à la tête de son bat., à la bataille de Loano, trois drapeanx aux Autrichiens; prit en 1796 une part glorieuse aux combats de Dégo, Lodi, Borghetto, Rivoli, Castiglione, Peschiera, Treute, Bassano, Arcole et Gerca, où il fut dangerensement blessé A peine rétabli, il fit la campagne qui décida le traité de Campo-Formio : blessé de nouveau à la bataille de Tarvis et à Neumarckt en Styrie, il fut nommé chef de brig, sur le champ de bataille en nov. 1797 : passa en Suisse en 1798, sous le genéral Brune, où sa conduite lui valut le grade de gén de beig.; se rendit ensuite à l'armée d'Italie comme chef d'état-major-général sons Jonbert, et passa à celle du Danube en avril 1799. Détaché dans les Grisons, il désendit les positions de Davos, Bergen et Splugen , rejoignit l'armée sans être entamé et fut blessé dans ces affaires; chef d'état-major du gén. Masséna à la suite de cette brillante expédition, et gén. de div. en 1799. C'est alors qu'il

quitta l'Helvétie pour suivre son ami le gen. Joubert en Italie : il recut ses derniers adicux aux champs célèbres de Novi, en combattant contre Souwarow, Melas et Kray; continua d'être chef d'état-major du gén. Moreau et du gén. Championet, et soutint un grand nombre de combats en Piémont et dans la Ligurie. Suchet prit une part brillante à la campagne de la rivière de Gènes et du Var; s'empara de la droite de l'armée par la prise de St.-Jacques; il lutta pendant trente-huit jours avec succès, défendit pied à pied la rivière de Genes, coupa la retraite aux Autrichiens, qui avaient suivi les bords de la mer, et leur euleva 15,000 prisonniers, 33 pièces de canon et 6 drapeaux. En 1801, il commandait le centre de l'armee, secourut et dégagea au passage du Mincio le gén. Dupont, fit avec lui 4,000 prisonniers à Pozzolo, et prit une part active à tontes les affaires qui eurent lieu à Borghetto, Vérone, Montebello, etc. Après la paix de Lunéville, il fut nommé inspect -gén. d'inf.; commanda en 1804 une divison au camp de Boulogne, et fut alors nommé grandoffic. de la lég.-d'houn. et gouverneur du palais de Lacken près Bruxelles. Pendant la campagne d'Allemagne en 1805, sa division se distingua à Ulni . à Hollabrunn et à Austerlitz, où elle ensonea la droite de l'armée russe. On admira la marche de cette division en échelons par régt., comme à l'exercice, sous le feu de cinquante pièces de canon. Après cette bataille, Suchet recut le grand cordon de la leg.-d'hono. Dans la campagne de Prusse 1806, sa div. remporta le premier avantage à Saalfeld; elle commença l'attaque à lena, et contribua aux succès de la bataille; elle se signala de nouveau en Pologne, où elle resista seule à l'armée russe, au combat de Pultusk, et battit encore les Russes à Ostrolenka. Après la paix de Tilsitt en 1807, Suchet commanda le 5º corps, qui fut envoyé en Espagne; l'année suivante, et en déc. 1808, obtint des succès au siège de Sarragosse; nommé en avril 1800, gén. en chet du 3º corps ( devenu armée d'Aragon ), et gouverneur de cette province, le jour de son arrivée au commandement (14 juin 1809), Suchet battit à Maria, 25,000 hommes commandés par le gen. espagnol Blacke, lui prit 30 pièces de canon, 4,000 hommes, et compléta sa défaite le 18 à Belchite. Après une marche sur Valence en janvier 1810, Suchet commença ses glorieuses campagnes d'Espagne. Lérida qui avait résisté au grand Condé, tomba en son pouvoir le 13 mai, après une victoire complète sur le gén. O'Donnell; Mequinenza fut forcce de capituler le 8 juin; Tortose ouvrit ses portes le 12 janv. 1811, après treize jours de tranchée ouverte; le fort San-Felipe, au col de Balaguer, fut pris d'assaut le 9; et Tarragone la Forte succomba le 28 inin, après 56 jours de siège, on plotôt d'une continuelle bataille, sous le feu de l'escadre anglaise, de ses troupes de débarquement et de l'armée espagnole de Catalogne; ce fut la que Suchet conquit le bâton de maréc. de France. Il ouvrit en sept. 1811, la campagne de Valence; Oroposa fut assiégée et prise le 25 oct. ; la garnison de Sagonte avait repoussé deux assauts, elle continuait d'être battne en brèche. Blacke sortit de Valence avec 30,000 hommes pour la seconrir, et fut défait totalement à la vue même de Sagonte, qui capttula et donna son nom à cette mémorable bataille, où le maréchal fut blesse à l'épaule. Le 26 déc., il passa le Guadalaviar, investit Valence et força Blacke à capituler le 9 janv. 1812. Peniscola ct le fort de Dania tombérent et complétèrent la conquête du royaume de Valence. Le maréchal fut récompensé de sa belle conduite par le titre de duc d'Albufera. Après avoir reçu à Valence, les armées du Centre et du Midi qui se reployaient, pour marcher contre l'armée anglaise de Portugal, le marée., par une marche des plus rapides, sans abandonner Valence, se porta sur Tortose et fit en join 1813, lever le siège de Tarragone vivement pressée par le gén. Murray, qui lui laissa toute son artillerie. Après la bataille de Vittoria, il fut obligé d'évacuer Valence. En sept. il battit lord Bentinck an col d'Ordal, et fut alors nommé colonel-général de la garde impériale. An retour du roi, il recut le commandement de l'arniée du Midi, fut nommé pair de France, gouverneur de la 10e division, commandeur de St.-Louis, puis gouverneur de la 5º division à Strasbourg. Au mois

de mai 1815, commandant l'armée des Alpes, le 15 juin, il battit les Piémontais, et quelques jours après, les Autrichiens à Conflans. (T. 5, 7, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24,)

SUCHEY (Vincent), soldat an 7° régl. de chasseurs à cheval, né à Virrieux-le-Grand (Ain), résista aux sommations que lui faisaient les insurgés dese rendre et de servir dans leurs rangs, et succomba dans cette lutte.

SUDRIE (Dominique), chef de bat. au 32° regt. de ligne, né à Toulouse le 8 sept. 1766; était soldat au regt. de Languedoc infanterie le 1er janv. 1783. Le 11 déc. 1791, il fut fait capit. du 1er bat, de la Haute-Garonne, et fit les campagnes de 1792, 1793, ans 2, 3, 4 et 5, en Italie. Il fit partie de l'expédition d'Egypte, et suivit l'armée en Syrie. Le 21 floreal an 7, il se distingua an siège de St.-Jean-d'Acre, où il reçut deux coups de seu. Le 7 thermid., à la bataille d'Abonkir, à la tête d'une compagnie de grenadiers, il forca le village où s'était refugié le pacha et le fit prisonnier. Il s'était distingué particulièrement le 30 ventose an g Un sabre d'honneur lui înt donné en récompense le 11 flor. De retour en France, il fut nonimé chef de bat. de la 32°. Il est offic. de la lég.-

SUFFISANT, capit. au 86° régt. d'inf. de ligne, mérita les éloges du gén. Foy en 1810, lors de l'occupation de Malaga. (T. 20.)

SUGNY, lieut-génér., servait en 1796, en qualité de chef de brigade à l'armée d'Italie, fut cité avec élogapour sa belle conduite au passage du pont de Lodi le 10 mai même anuée. (T. S.)

SULKOWSKY (le prince), Polonais, a fait la campagne d'Egypte en qualité d'aide-de-camp du gén. en chef, et se distingua en 1798 à l'assant d'Alexandrie. Ce jeune offic. fut tué lors de la première révolte du Kaire. (T. 9, 19.)

SURCOUF, capit. de vaisseau, intrépide corsaire, dont le nom est devenu la terreur des Anglais dans les mers de l'Inde en 1796. (T. 7 et 8.)

SUREAU, sous-lieut. au 94° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p 217.)

SURIMONT, lient., se distingua particulièrement en déc. 1813, au siège de Dantzick. (T. 22.)

SUSS, hussard au 3º régt., traversa deux fois le camp des Prussiens au siège de Thionville en sept. 1792, et reçut

un sabre d'honneur le 5 therm. an q. SUZANNET (de), chef vendéen, a fait la campagne de France de 1815.

(T. 24.)

SYES, chef de bat, au 14º régt, de ligne, fit preuve d'one grande valeur an combat de l'Hôpital en Savoie le 28 juin 1815. Voyez BUGEAUD, col.

 $\mathbf{T}$ 

TABARD (Jean), canonnier, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algesiras (juillet 1801).

TABERLY, sergent, mérita une mention particulière dans le rapport du gen. Bon, sur le siège de St.-Jeand'Acre (Egypte) en 1799, et fut promu au grade de sous-lieutenant. (T. 10.)

TAILLARD, capit. de vaisseau, commandait le 9 avril 1805 le brick l'Argus , de 16 canons , avec lequel il s'enquara d'un vaisseau sortant de Ste.-Lucie pour ravitailler le fort Diamaut; recut quatre-vingt-trois bouletsmarquant à bord et néanmoins se tint à portée de voix du vaisseau le prince des Asturies, dans le combat du 21 oct. sor Trafalgar. Ce capit. mit en fuite trois convettes anglaises qui le 5 février 1813 bloquèrent le poit de Calais, et après cette action glorieuse, il conduisit vingt-trois canonnières de ce port dans celui d'Ostende. (T. 16.)

TAITLAUD, chef de bat., servait en 1796 en Italie, mérita des éloges du gén. Bonaparte aux combats de Duc-Castelli et de St.-Georges , où il s'était

distingué. (T. 7.)\*
'TALABOT (Jules), capitaine de voltigeurs an 30° regt. d'inf. de ligne, ne le 27 août 1792 à Limoges (Hte.-Vienne), sons-lieut. le 4 mars 1812, lieut. le 22 sept. suivant, et capit. le 21 avril 1813; a fait les campagnes de 1812 en Russie, 1813 à la grande armée, 1814 au blocus de Hambourg, 1815 au 4º corps de la grande armée; a été blessé à Mojaisk, à Winsen près Hambourg et à Fleurus le 16 juin 1815. Envoyé en découverte avec un détachement de 25 voltigeurs, le 4 sept. 1812 près Moscou, cet officier fut assailli par 200 hommes de cavalerie ennemie, dont les attaques réitérées pendant deux

heures vinrent échouer contre son sangfroid et son intrépidité; fut cité dans le rapport de l'attaque sur la ville de Lunebourg dans la unit do 7 nov. 1813, dans laquelle il repoussa les avantpostes ennemis, se précipita le premier dans la ville et forca l'ennemi à abandonner la place. Ce capitaine, dans une découverte à Roddorf, étant entouré avec sa compagnie par 800 homnies d'inf. et 300 cavaliers, se jeta avec intrépidité sur l'engemi, et parvint à effectuer une retraite glorieuse.

TALHOUET (le marquis de), d'une ancienne samille de Bretagne, était col. de cavalerie sous le régime impérial, s'est trouvé en mai 1809 au bombardement de Vienne. Nominé colonel des chasseurs de Berri en 1814, sut maintenir son régt. contre les séductions du général Lefèvre Desnouettes en mars 1815, et fut nomme au second retoir du roi maréc.-de-camp, colonel du 2º regt. de grenadiers à cheval de la garde royale. (T. 19 et 24.)

TALOT, adjud.-général, a fait la guerre en 1793 contre les Vendéens, et s'est distingué le 28 juillet même année, au combat d'Erigné et du Pont-

de-Cé. (T. 1.)

TAMPIER, adjoint du génie, contribua beancoup à la prise du fort de

l'Ecluse en 1794. (T. 3.)

TAPONNIER(Alexandre-Camille), gén. de div., ne à Valence (Drôme) le 2 fév. 1749, entra dans le regt. des gardes françaises le 25 nov. 1767; sergent des grenadiers le 14 juill. 1780. à la prise de la Bastille, où il commandait sa compagnie de fusiliers. Le 1er sept. même année, aide-major dans la garde nationale de Paris. Le 102 janv. 1792, il fut nommé capit. au 103º

regt., fut envoyé à l'armée du Nord, assista an blocus de Thiouville, et fut employé à l'expédition de Trèves. En l'an 2, il obtint les grades de gén. de brig, et de gen, de div. C'est en cette dernière qualité qu'il servit à l'armée de la Mosette. Le 25 frimaire, il fut un des généranx qui enfevèrent les hanteurs de Marshal, du Dahubruck et de Lembach. Le 18 ventôte, il défit trois hataillons autrichiens sur les hanteurs d'lorgerthal et prit deux drapeaux. Il se distingua à la prise des redoutes de Rheishoffen, ainsi qu'à l'attaque de Tripstadt, où il enleva huit pièces de canon. Il se fit également remarquer en l'an 4, à la bataille de Rastadt et an combat d'Estingen. En l'an 8, il commandait la 13º division militaire, il prit toutes les mesures nécessaires pour s'opposer aux tentatives des Anglais sur les côtes, et aux entreprises des chouans dans le Morbihan. Il jonit actuellement de son traitement de réforme. (T. 3, 4 et 6. )

TAQUENET, sergent, s'est distingue particulièrement à la prise du village d'Offemont en juillet 1815. (T. 24.)

TARAVANT, chef de bat., mérita les éloges du gén. Dessaix, dans son rappoit súr les dérilères opérations de l'armée des Alpes en juillet 1813. (T. 24.)

TARAYRE (le baron), lient.-gen., chef de bot. à la 85° demi-brig. d'inf. de ligne, commandait en 1800, sons les ordres do gén. Reynier, à l'attaque du village de Matarieh ( Egypte ). Sa belle conduite pendant cette campagne ini mérita le grade de chef de brig. ; 'col. du 27º regt. de dragons, dans la camp. d'Autriche en 1805, il montra beaucoup de valeur à Austerlitz et fot recompense par l'aigle de commandant de la leg. Thonn. Passe en 1806 au service du roi de Hollande ( Louis-Napoléon), il devint colonel-général de la garde de ce prince ; lorsqu'en juittet et août 1809, les Anglais s'emparèrent des iles de la Zelande, il les combattit et se fit remarquer par son conrage et ses talens militaires. Rentré au service de France, il fut nommé gén. de brig. le 23 janv. 1811 et employé en 1813. à l'organisation des gardes nationales,

en qualité de gén. de div. L'ordennance du 22 juillet 1818 l'a classé parmi les lieutenus-généraux en non activité. Membre de la chambre des députés en 1819, sa nomination fut annulée, à raison d'un simple défaut de forme; mais il fot réélu à la fin d'avril 1820. (T.12, 14, 19 et 22.)

TARDIRY, capit., se distingna en Allemagne dans la unit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'ile d'Holm.

TARDIVELLE, espit. de la lég. du Nord, se fit remaiquer en mai 1807, tors du siége de Dantzick. (T. 17.)

TARDU (Jean-François), sobslient, au 4º de dragous, né à Meindoem (Pas-de-Calais), gardait un poste dans un cantonnement près d'Hambourg avec quelques dragous; l'ennemi l'attaque, il le repousse, le met en fuite, mals s'étant laisse emporter par son ardeur, il fut toë d'un coup de sabre.

TARDY, capit. de vaisseau, commandait le Gasparin, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

TARGE, lieuten, colonel, a servi contre les Vendéens dans la guerre de 1793; il se distingua d'une manière remarquable le 9 sept. même année, au combat du port St.-Père. (T. 2.)

TARRIDE, sergent-major, se distingua particulièrement en déc. 1813, Iors du siège de Dantzick. (T. 22.)

TARTARIN, cuirassier, mérita les électes du gén. Suchet, pour sa belle conduite au siège et à la prise de Lérida le 14 inai 1810; il àvait enlevé un dràpean au milieu d'un batàill. énuemi. (T. 20.)

TARTRE, soldat an 59° régt. de ligne, enleva un drapean à l'ennemi, au combat du col de Banos (Espagne) le 12 août 1809. (T. 19.)

TASCHER DE LA PAGERIE (le comte, Henri), étáit capit. adjud. à l'éint-major général eu 1807, lorsequ'il fot nommé chef de bat. le 12 fév. Employé en Espagne, il se distingua à l'affaire d'Espinosa, et devint aidede-camp du roi Joseph, avec lo grade de colonel et de gén. de brig le 17 fév. 1814. Il a été ciré chev. de St.-Louis le 13 août suivent. (T. 18.)

TASKIN, clief de bat., a fait la

campagne de 1796 en Italie, et se distingua à la prise de la ville de Suze, qui était desendre par les Autrichiens.

(T. 11.)

TAUPIN, gén. de div., fut blessé le gjuin 1800, sur les hauteurs à droite de Casteggio (Inile) à la tête d'un bat. Colonel du 103° régt. de ligne pendant la campagne de 1815 en Allemagne, il obtint un billant succès sur les Russes à Loiben. S'est également fait remarquer en 1813 à l'armée d'Espagne, commandait une division en 1814, montra beaucoup de valeur à la bataille d'Orthès et fut tué à calle de Toulouse. (T. 13, 15, 22 et 23.)

TAVERNIER (Louis), chasseur à la 6° légère, né à Paris (Seine). Le 25 prairial an 8, tomba dans une embuscade de vingt Autrichiens, leur ordonne de mettre bas les armes; ils le font; mais s'étant aperçus qu'il était

seul , ils le fusillèrent.

TAVIEL, gén. d'artillerie, servait en 1794 dans le Brabant-Hollandais; il se fit remarquer à la prise de Bois-le-Duc et du fort de Crèvecceur; a fait les campagues de 1807 et 1808 en Portugal, et celle de 1809 en Espagne, où il commandait l'artillerie. Il s'y trouvait encore en 1811. {T. 3, 17, 18, 19 et 20.}

TAYMONT, capit. de grenadiers an 94° régt. de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglaispendant le blocus de Baïonne en 1814.

TEINTURIER, aide-de-camp du gén. Junot, fut mentionné d'une manière particulière au combat de Loubeh

(Syrie) en 1799. (T. 10.)

TEINTURIER, voltigent au 19° regt. d'inf. de ligne, a fait avec beaucop de distinction la campague de 1807 en Allemagne, et s'est fait remarquer particulièrement à l'attaque de l'èle d'Holm. Il retira jusqu'à deux fois son capitaine des mains de l'ennemi, en tuent chaque fois deux ou trois hommes. (T. 17.)

TEISSÈRE, lieut. col. du 2° régt.

TEISSERE, lient.-col. du 2º régt. de chassens de la garde impériale, offic. de la lég.-d'honn., sit des prodiges de valeur à la bataille d'Hanan.

TENDIC, sergent-major dans le 4º bat. de l'Yonne, fut chargé à la bataille de Loano livrée contre les Austro-Sardes, au mois d'oct. 1795, d'explorer les hauteurs de Tuirano. Apercevant un poste autrichien qui protégeait la garde d'un drapeau, il s'élance avec un second, au milien des ennemis, tue celoi qui portait le drapeau, s'en empare, et fait prisonniers un capitaine et plusie urs soldats. (T. 5.)

TERMONIA (Jean-Joseph), capit. à la 3° demi-brig. d'inf. légère, ne à Douai (Nord), entra au service en 1787, traversa l'Escant en 1793 près de Valenciennes sous le feu de l'ennemi. fut délivrer quatre de ses camarades, et les transporta à la nage sur la rive ocenpée par les Français. En 1797, à la bataille de la Genala en Piémont, à la tête de cinquante hommes, il enleva une pièce de canon défendue par plus de 600 fantassins. Dans une sortie pendant le blocus de Gênes, il chargeait à la tête de quelques tirailleurs un bat. autrichien, à qui il fit douze prisonniers. Admis à la retraite à la suite de nombreuses blessures, ce capit. babite aujourd'hui Belfort.

TERRAY, maire de Versoix, ancien chef d'escadron en retraite, mérita les éloges du gén. Dessaix en juillet 1815. (T. 24.)

TERVÉ, capit. des chasseurs de la garde impériale, se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé. (T. 15.)

TESTE (le comte, François), gen. de div. , né le 19 nov. 1775, entra an service à l'âge de 17 ans, chef d'un bat. de volontaires, fit les campagnes des Pyrénées-orientales en 1792 et 1793, y rentra en 1798; chef de bat. dans la 87º demi-brig., se distingua au combat de Vignolo, et était aide-decamp du gén. Chabran : lors du passage des Alpes en 1800, il concourut à faire capituler le fort de Bard , et fut promu à cette époque au grade de col. du 5º d'inf., dont il garda le commandement jusqu'au commencement de la campagne de 1804, pendant laquelle son intrépidité au passage de l'Adige, le fit ploclamer sur le champ de bataille gén. de brig.. U fut blessé en 1809 à la bataille de Sacile (Italie ); fit la campagne d'Allemagne de 18:3; se distingua à la bataille de Dresde, et sus

fait prisonnier lors de la capitulation de cette place. Chev. de St.-Louis le Bjuillet 1814. Il commanda le 6° corps de l'armée du Nord à Waterloo, et se distingua. Il n'est plus en activité de service. (T. 10. 24 et aup. p. 81.)

service. (T. 19, 24 et app. p. 81.) TETU (Pierre-Antoine), capit., aide-de-camp du général de division Dufour, membre de la lég.-d'honn., ne à Marcigny (Saône-et-Loire) le 22 août 1769; entra au 1er bat. de son dépt. le 28 sept. 1791; débuta à la bataille de Valmy, contre les Prussiens; assista à la reprise des villes de Verdun et Longwi, lit la campagne de Trèves, et fut fait capit le 15 frimaire an 2. Il se trouva aux nombreuses et continuelles actions de l'armée de la Moselle. Le 1er plav. an 2, nommé aide-de-camp du gén. de div. Debrun, il passa avec lui à l'armée des Ardennes. Cette division participa à tontes nos victoires sur la Sambre, sons Charleroy et à Fleurus. Le gén. de div. Debrun ayant cessé d'être employé, son aide-de-camp fot appelé à remplir ses fonctions près do gén. de div. Dufour, fit les camp. de l'an 4 et l'an 5 à l'armée du Rhin; participa aux principales operations de cette armée en Allemagne, et se trouva à la défense de la tête du pont d'Huningue. Il fut ensuite employé aux armées du Rhin , du Dannhe , de Batavie.

TEULET (Raimond-Jean-Baptiste), colonel du 67º régt. de ligne, offic. de la lég.-d'honn., né à Toulouse le 9 mars 1768; volontaire au 2° bat. des Landes le 6 sept. 1791; lieut. le 1er janv. 1793, capit. le 9 mars ; a fait les campagnes de 1792 à l'armée des Alpes, 1793, 1794 et an 3 aux armées des Pyrénées-occidentales et orientales. Fut blessé le 16 avril 1793 à la prise de la redopte dite Lonis XIV, et com-battit pendant les ans 4 et 5 en Italie. Le 18 thermidor an 4, à l'affaire de Castiglione, ce capit. détaché du régt. avec sa compagnie forte de 130 grenadiers, recot l'ordre de l'adjud.-général Verdier de se porter en avant pour observer l'ennemi, qui occupait la redoute de la plaine. Voyant qu'elle ralentissait son feu, cet officier fait avancer ses grenadiers qui emportent la redonte à la baïonnette ; il tua lui-même le commandant autrichien, fit 240 prisonniers; deux pièces de canon, un obusier et

six caissons de munitions resterent en son ponvoir. Il reçut en récompense de cette action un sabre d'honneur le 26 frim. an 11. Il fut blessé le 22 brum. an 5, à la bataille de Caldiero. Teulet servit pendant les aunées 6, 7 et 8 aux armées d'Angleterre et d'Hollande; capitaine de chasseurs à pied de la garde des consuls, fut nommé major au 12° regt, de ligne le 30 frimaire au 12, et offic. de la leg.-d'honn. le 26 prairial même année. Il est passé depuis colonel à l'ex 67° de ligne, et fit en cette qualité la campagne de France de 1815.

(T. 18 et 34.)

TEULIE (N.), gén. de div., né à Milan en 1764, prit le parti des armes en 1796, à la snite de l'invasion des Français en Italie. Devenu successivement chef de bat. le 5 venden. an 5, adjud.-gén. dans la même année, gén. de brig. en 1798, et enfin gen. de div. en 1805, il se signala dans la campagne de l'an 5, et se trouva aux combats du pont de Semo, à la prise de la Montagnola, anx affaires de Santa-Eufemia, Calcinato, pont St.-Marc, Salo, Vérone et au passage de l'Adige. Lors de la campagne de l'an 6, il se distingua dans les expéditions de la Romagne, de Littisana et à la prise de San-Léo. En Pan 7, il ent un cheval tué sons lui au combat de Legnazo, et contribua ensuite au gain de la bataille de Vérone. Il fit avec gloire les campagnes de l'an 8 et de l'an 9. Nommé ministre de la gnerre du royanme d'Italie en 1802, il rentra pen après dans l'armée, avec laquelle il fit les campagnes de 1804 et 1805 sur les côtes de l'Océan. Employé en Allemagne en 1807, il se distingua principalement au siège de Colberg, où il fut thé d'un coup de bonlet. (T. 17.)

TEXIER DE LA POMMERAYE (Armand); major au 75° régt. d'inf. de ligne, ne le 3 sept. 1768 à Potiters (Vienne), entra au service le 16 fév. 1784 au régt. Danphin; il fut les campagues, de. 1787, 1788 et 1758 dans les parages de l'Espague, du Portugal et du Levant en qualité de marin; rentra dans ses foyers le 10 mai 1789, et fut fait capit. au 2° bat. de la Vienne le 4 sept. 1792. Fit les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Nord, et fut blessé le 23 mai 1793, dans les bois de Bonne-Espérance près Valenciennes.

Dans la noit du 25 an 26 juin pendant le siège de cette place, à la tête de quinze grenadiers, il fit foir les Anglais et les Autrichiens des boyaux de tranchée, et encloua quelques pièces et mortiers; commandait le 23º de chasseurs à pied le 28 sept. 1793, il fot blessé à l'affaire de Coron (Vendée) et à celle de Cerisay. Après avoir été employé successivement en qualité de chef d'étatmajor du gen. Moncey aux armées du Rhin, de Suisse, des Grisons et de Batavie, il fut nommé major et membre de la lég.-d'honn. en l'an 12.

THARREAU on TARREAU, gén., servait en 1796 et 1797 à l'armée d'Alleniagne; il s'empara les 10 et 11 août de la meme année, des villes de Lindan et de Bregentz; il fit avec succès les campagnes de 1799 et de 1800 en Allemagne; passa en 1801 à l'armée d'Italie, où il se fit remarquer de nouveau. Repassa à l'armée d'Allemagne en 1809, et se trouva an bombardement de Vienne où il fut blessé légèrement ; a fait avec beaucoup de distinction la campagne de 1813; commanda en oct. la place de Wurtzbourg, où il se défendit avec intrépidité contre le gén. de Wiède; mais hors d'état de résister à une attaque de vive force, il céda la ville et se retira dans la citadelle. (T. 6, 7, 8, 10, 12, 14 , 19 et 22.)

THENARD, caporal et six soldats sont attagnés par cinquante Anti ichiens. Déjà ses camarades sont tombés à ses côtes : a rends-toi, ini crie alors un hulan », Thénard répond en lui brûlant la cervelle, et tombe au même instant percé

de mille coups.

THERON, major do 5º régt. de dragons provisoire, se distingua en 1808 à l'armée de Portugal, sous les ordres du gén. en chef Junot. (T. 18.)

THERRON (Jean-Baptiste), serg. h la 76° demi-brig., sanva le drapeau de son regt. et reçut à ce sujet un brevet d'honneur le 28 thermidor an to.

THEVENARD (Antoine - Jean -Marie), contre-amiral : à l'époque où il ent le grade de capit. , il fin employé par la compagnie des Indes et rendit de grands services. En 1785, il était chef de div.; en 1791, il fut élevé au grade de contre-amiral; le 17 mai de la même anuée, Louis xvi lin coofia le minis-

tère de la marine et des colonies qu'if conserva jusqu'an 7 oct. suivant. En quittant le ministère, vice-amiral commandant des armes à Lorient. En l'an 5, commandant d'armes à Toulon. Il a été depuis préset maritime de 4º arrondissement (Lorient ). (T. 7, 9 et

THEVENARD, fils du précédent. capit. de vaisseau, commandait l'A-

quilon, an combat naval du 1er juin 1794. (T. 3.) THEVENET, gén., înt blessé et fait prisonnier le 25 mars 1814, au combat de Fère-Champenoise. (T. 23.)

THEVENOZ, chef d'escad. au 5º de lanciers, offic. de la lég.-d'honn., né à Dax (Laudes), périt à Montereau le 18 fev. 1814. L'ennemi perdit six pièces de canon à cette bataille, cinq ont été prises par ce chef d'escadron qui avec vingt-cinq lauciers, charges six cents Antrichiens et leur fit mettre bas les armes, Il venait d'être fait colonel sor le champ de balaille, lorque dans une nonvelle charge il fut tué.

THEYSSON (Vincent), fusilier au 1020, né à Chassy ( Aube), récompensé bonorablement pour sa condnite

Zurich.

THIBOUVILLE (Pierre), fasilier à la 98º de ligne, né à Grossœuvre (Eure), monrut le 12 brumaire an o. dans une embuscade en poursuivant l'ennenii.

THIEBAULT, capit., se distingua

en 1811, au siège de Tarragone (Esp.) (T. 20,) THIEBAULT (le baron, Paul-Charles-François-Adrien-Henri-Dieudonné), né à Berlin le 14 décem-bre 1769; s'enrôla le 3 septembre 1792 comme grenadier an premier bataillon de la Butte des Monlins, et fit avec hi la campagne de la Champagne, et celle d'hiver dans la Belgique. A la suite de la première, il fat fait sergent : à la suite de la deuxième, et notamment, pour sa conduite, le 6 novembre, à l'affaire de Blaton, il fot fait lientenant au 24° regt. d'infanterie legère. Le 24 mars 1793, il fut fait ca-pitaine. En juillet, il fut adjoint à l'adjudant-général Jony, pour une mission extraordinaire. En septembre, il rejoignit son baraillon. Il se distingua à l'attaque de Bernissard (forêt de Mor-

mal), et dans plusieurs scriies, durant le blocus de Maubenge : il fut blesse dans l'une d'elles. A la fin de 1793, il passa comme adjoint de l'adjudantgéneral Donzelot à l'armée du Rhin, et y sit la campagne d'hiver. Il sit en Belgique la campagne d'été de 1794 et celle d'hiver en Hollande. Il se distingua à la prise d'assaut des ligues de Breda. En juin 1795, nomme adjoint de l'adjudant-général Jony, il servit avec lui à l'armée de l'intérieur, et se trouva à l'affaire du 13 vendémiaire. Il fit , en qualité d'adjoint de l'adjud .général Soliguac, les campagnes de 1796 et 1797 à la division Masséna ( armée d'Italie ) : combattit de la manière la plus active, notamment à la deuxième bataille de Rivoli, et fut fait chef de bataillon à la fin de cette dernière campagne. En 1798, il servit à l'armée de Rome comme chef d'étatmajor de la 2º division, et fut chargé de plusieurs expéditions, qu'un entier succès couronna. Dans l'une d'elles il fut blessé. A l'attaque de Naples, chef d'état-major du général Duhesme, il commanda pendant 54 heures de comhat, six régimens ayant leurs colonels en tête, s'empara de 19 pièces de canon, for le premier chef français établi dans Naples, et nommé adjudantgénéral sur le champ de bataille. Il fit la campagne de la Pouille; et avec denx barques de pécheurs et 50 grenadiers, en partie déguisés, il prit, à la hauteur de Manfredenia, à six milles en mer, de nuit, et à l'abordage, une pofacre portant 14 pièces de canon, et ayant 80 hommes d'équipage. En évacuant le royaume de Naples (1799), il prit la ville d'Iola, à la tête des grenadiers de la division Ollivier. Il entra daus cette place sons un feu très-menrtrier, et eu passant le pont du Garigliano, sur une poutre qui seule restait de la principale arche de ce pont. Ce passage coûta soixante grenadiers. Il fut l'un des quatre adjudans-généranx employés auprès du général en chef Masséna pendant leblocus de Génes (1800). Il se distingua aux combats de Varaggio et du 10 florcal, et fot nommé géuéral de brigade sur le champ de haaille pour la reprise du fort de Quezzy. En 1801, il commanda un corps d'expédition rassemblé à l'île Dé : passa,

pen après au corps d'observation de la Gironde; et commanda successivement l'avant-garde, et la 3º division de ce corps , avec lequel il rentra en France en 1802. En 1802 et 1803, il commanda le département d'Indre-et-Loire. En 1803, il commonda les départe-mens de Seine-et-Oise et Eure-et-Loire, et les quitta pour preudre le commaudement d'un corps d'expédition réuni à Saintes. En 1804, il commanda les départemens du Loiret et d'Eure-et-Loire, et fut nommé inspecteur-genéral des 40° de ligne et 3° de ! hussards. En 1804, il fut nomme commandant de la légion-d'houneur; et après avoir été chargé une seconde fois des mêmes inspections, il fit la campagne d'Autriche, se trouva à la prise de Memmingue et à l'investissement de mentamingue et à la bataille d'Aus-d'Ulm. Il se siguala à la bataille d'Aus-terlitz, où il fut grièvement blessé. En 1806 et 1807, il fut gouverneur des pays de Fulde. Enveloppé par 30,000 Hessois révoltés, il appela aux armes toute la population foldoise, fut unanimement secondé et se maintint. Toutes ses forces consistaient en treize gendarmes français. En 1807 et 1808, il fit la campagne de Portugal comme chef de l'état-major-général, du premier corps d'observation de la Giroude, devenu armée de Portugal. Le 17 novembre 1808, il fut fait gén. de div. En janvier 1809, il fut nominé gouverneur des trois provinces de la Biscaye, et pen après de la Vieille-Custille. C'est pendant ce dernier commandement, qu'avec 55 chasseurs de Nassau, il attaqua et désit, devant Logrogoo, 750 hommes de cavalerie espagnole. En 1810, il fut nommé chef de l'état-major du 9º corps. En 1811, le 28 octobre, il se couvrit d'honneur. en ravitaillant, avec 2,500 hommes, la place de Rodeigo, presqu'entièrement cernée par tonte l'armée anglaise et le corps du marquis d'Espagne; il fut gouverneur des provinces de Sala-manque, Toro, Zamora, Ciudad-Rodrigo et à Almeida, et commandant de la première division de l'armée du notd de l'Espagne. C'est avec cette division, et la cavalerie de l'armée, qu'il livra, le 27 septembre, le combat, très-honorable; d'Aldea-de-Ponte, contre des forces auglaises plus que triples

des siennes. C'est dans cette même année qu'il fut fait baron. En 1812, il commanda par intérim l'armée du Nord. Independamment d'honorables souvenirs, le général Thiébault a laisse en Espagne trois monumens durables : le tombeau du Cid et de Chimène, à Burgos; une belle place publique, portant son nom à Salamanque, et un rapport général et historique sur l'aniversité de cette ville, rapport, tradnit et imprimé en espagnol, et qui le fit nommer docteur de cette université. En 1813, il passa à la grande armée : organisa, à Wesel, la 3º division de cette armée ; fut successivement commandant de la rive gauche de l'Elbe, commandant supérieur de Hambourg et gouverneur de Lubeck, qu'il occupa avec sa division et une brigade danoise, corps aux ordres du prince Frédéric, jusqu'à l'armistice. Il fit la campagne de Mecklembourg, durant laquelle sa division livra le combat de Mastrow, et il fut bloqué à Hambourg. Chevalier de Saint-Louis en 1814 : chargé du commandement de Charenton au 19 mars 1815; commandant la'18e division militaire, depuis le mois de septembre jusqu'à la fin de décembre 18:5. Il est aujourd'hui l'un des lieutenans - généraux du corps royal de l'état-major, dont il préside le comité. Le baron Thiébault est anteur d'ouvrages militaires, dont plusieurs sont devenus classiques. (T. 3, 6, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 20 et 21.)

THIÉBAULT, lieutenant; se distingua en Allemagne dans la unit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm. (T. 17.)

THIEBAULT, sergent de mineurs; en 1813, lors du siège de Sagonte, ce brave mérita par son dévonement le grade d'officier. Chargé de faire sauter une tour occupée par l'ennemi, il avait mis le feu à une mèche qui communiquait aux pondres, lorsque tout-à-coup il aperçoit une quarantaine de voltigeurs qui venaient par derrière; effrayé du danger qu'ils courent, il s'élance, arrache la mèche, et, au péril de sa vie, les arrache ainsi à une mort certaine.

THIERRY, colonel du 23° régt. d'infanterie légère, fut tué à la bataille

de Raab (Hougrie) le 14 juin 1809

THIERRY, pilote côtier de la corvette la Bonne Citoyenne: en mars 1796, il fur fatt prisonnier par les Anglais à la hauteur du cap Fuisister et envoyé à Portsmouth; emberqué sur Ladi-Shore, pour être transporté à Botany-Bay, Thierry et d'autres prisonniers au nombre de 12, se revolterent et se rendirent maîtres du bâtiment. Il parvint, ainsi que ses compagnons, à se sonstraire au sort qui leur était réservé. T. 8.)

THIERRY (Louis), adjud. sousofficier au 17° régiment d'infanterie légère, chev. de la lég.-d'honn.; étant sergent de voltigeurs, fit senl mettre bas les armes à vingt Autrichieus re-

tranchés dans une maison.

THILORIE, major du 18º régt. d'infanterie légère; lit avec distinction la camp. de France de 1814. (T. 23.)

THIRION, caporal de grenadieis au 5º régiment d'infanterie de ligne; se distingua d'une manière toute particulière au siège de Giodad-Rodrigo (Portugal) le 10 juillet 1810. (T. 20.)

THIRION, fusilier à la 94° demimi-brigade d'infanteire de ligne, no dans le département de la Meuse; s'empara seul d'une pièce de canon le 13 déc. 1800 à Salzbourghoffen après avoir tué les canonuiers.

THIRY, chef d'esc.; se distingua à la bataille d'Austerlitz, où il fut blessé.

(T, 15.)
TISSERAND (Nicolas), fusilier à la 62° de ligne, né à Paris (Seine); tomba percé de coups au milieu des

Russes, le 28 thermilor an 7.
THISSIER (Nicolas), brigadier au
12º régt, de chasseurs, né à Gdermanche (Moselle); périt le 2 germinal an 7 en chrothant à soustraire à
Pennemi des ordres importans dont il
était portenr.

THOIRET, adjind.—major; mérita les eloges du gén. Bonaparte, et fut proposé pour l'avancement, eu récompense de sa belle conduite au passage du pont de Lodi (Italie) le 15 mai

1796. (T. 5.) THOLOZE, colonel d'artillerie; se distingua en juillet 1793, lors du siège de Velenciennes. (T. 1.)

THOLOZE, colonel; fit la cam-

pagne de 1807 en Allemagne, et se trouva au siege de Dantzick où il se fit remarquer. Il fut ensuite aide-decamp du marechal Soult, et se distingua par sa brillante conduite à la bataille de la Gebora (Esp.) le 19 fév. 1811. (T. 17, 20, et app., p. 56.)

THOLOZE, heutenant du génie, frère du précedent, perdit la vie au siège de Dantzick en mai 1807. (T. 17.)

THOMAS, chef de division; s'est fait remarquer , en 1796 , lors de l'expédition de Samt-Domingne. (T. 7).

THOMAS, chef de bataitlon au 34e regiment d'infanterie de ligne ; recut un coup de feu dans le corps en septembre 1812 au siège du château de Burgos (Espagne); fit avec succès la campagne de 1813 en Espague. (T. 21 et 22.)

THOMAS, lientenant; se distingua en Allemagne, 1807, à l'attaque de l'ile d'Hoim. (T. 17.).

THOMAS , sergent du 2º bataillou de sapeurs ; se distingua particulièrement le 14 avril 1807 lors du siège de Dantzick (T. 17.)

THOMAS-, caporal à la 92º demigede de ligne , né dans le département du Bas Rhin; abandonné des hommes qu'il commandait, attaqua seul, en avant du Diamant, un poste considérable qu'il avait ordre de débusquer

THOMAS (Charles), sergent à la 62º de ligne, né à Paris (Seine); tué le to nivose an 5 en se battant contre

sept Autrichiens.

THOMAS (Jean-Nicolas), lieut. colonel, membre de la lég.-d'honn. (retraité), ne à Chardenny (Arden-nes) le 27 décembre 1755; entré au service sous Louis XV; a fait toutes les campagnes jusqu'en 1812. Le 2 nivose an 2, à Niederbronn, armée ele la Moselle, dont il commandait l'avantgarde, il fit cinq mille prisonniers, prit seize pieces de canon et quatre-vingts caissons attelés.

THOMAS (Nicolas), aidc-canonnier; obtint une aime d'honn, aux deux combats d'Alsegiras (juillet 1801).

THOME, grenadier; ce fut lui qui, lors de la révolution du 18 brumaire an 8. recut un coup de poignard qui était destiné au général Bonaparte. Il fut fait officier dans la nouvelle garde consulaire. (T. 11.)

THOMIERES, général; a fait la campagne de 1808 en Portugal, et celle de 1812 en Esp. (T. 18, 21,

et app., p. 56.)

THOMIRE (Louis), grenadier & la 62e de ligne, né à Paris (Seine); tué le 13 ventôse au 7, en pénétrant le premier dans les retranchemens enpennis.

THOURY (Jean - Charles), sergent-maj., membre de la legion-d'honneur, ne à Rouelle le 31 mai 1788. Volontaire au 1er régt. des fusiliers chasseurs de la garde, a fait preuve de courage en Prusse, Pologne, Espagne, Allemagne, Russie et Holiande; s'est particulièrement distingué le 5 décembre 1812 à Krosnoë (Russie), à Austranten , près Breda, le 17 janv. 1814, et dans une sortie de la place d'Anvers,

où il gagna la décoration.

THOUVENOT, colonel aide-decamp du général Dumontiez; sit avec beaucono de distinction la campagne de 1792 en Belgique ; devenu géneral, il fit aussi celle de 1793 ; fut nommé par le maiéchal Binne, le 20 auti 1807 s gouverneur de Straisund; passa ensuite à l'aimée d'Espagne, où il fit la campagne de 1808. Commandait Bayonne. en 1814, lors du passage de l'Adont par les Anglais au dessous de cette ville.

(T. 1, 17, 18, 23, et app., p. 122.) THOUVENOT, chef d'escadeon; fit la campagne sur le Rhin, en 1797, sous les ordres du général Moreau,

(T. 8.)

THUILLIER, colonel; commandait la garnison de Brême, lorsqu'il fut tué le 24 octobre 1813. (T. 22.)

THULLIER (Jean Pierre), colonel du 9º regimént de chasseurs à cheval, officier de la légion-d'honneur, ne à Reitus le 18 juin 1757; en-tra le 1er avril 1773 en qualite de cavalier au régiment de Boui bon-Cavalerie; fut nommé sous-lieutenant le 15 septembre 1791; lieutenant en 1792; était à l'affaire d'Aumetz. Le 14 septembre 1793, à la bataille de Pirmasens, il fit prisonnier le major d'un régiment de cavalerie prussien. En l'an 2, auprès de la verrerie de Mastal, il reprit des mains de l'ennemi quatre pièces de canon et l'ambulance; fit 45 prisonniers, dont nn lieutenant-colonel autrichien. Capitaine, il se trouva aux batailles d'Altenkirken, de Friedberg, de Solsback, de Neuvied, au passage da Rhin, et prit, à la tête d'un escadron , devant Francfort , deux cents enirassiers antrichiens. En l'an 7, en Italie, il eut un cheval tué sous lui à Légnago. Devant Véronne, à la tête d'un escadron, il retira des mains de l'ennemi un bataillon de la 30º légère et prit vingt hommes montés. Le 2 floréal an 7, à la bataille de Cassano près Milan, il se fit remarquer, et fut nommé chef d'escadron le 6 du même mois; blassé d'un coup de feu à la bataille de Novi, il continua de combattre et fut nonmé chef de brigade. Il fit les campagnes de l'an 8 et de l'an 9; était an passage du Mincio, de l'Adige et du Tyrol, et passa ensuite dans le pays de Naples.

THUROT, colonel du 12º régt. de cuirassiers, emporta plusieurs batteries eunemies dans la campagne de 1815 à Waterloo, et sabra quatre carris d'infanterie anglaise. (T. 24.)

THYRIER, caporal de sapenrs au 21° bataillon des volontaires nationaux, a une cuisse emportée devant Bois-le-Due en 1794. « Travaillez, camarades, dit-il à ses sapeurs qui s'artétaient, ce n'est qu'une cuisse de moins ; je la remplacerai par une de bois, et je sertirai encore la république. »

TILLEY (André), chasseur au 6° régiment d'infantetie légère; courut les plus grands dangers dans une mission dont il fut chargé par le prince d'Essling, en avil 1811, en Portugal, pour le général Brennier, gouverneur d'Almeida. Il traversa l'armée ennemie. Sur quatre hommes qui furent chargés de la même mission, il n'y eut que lui qui parvint auprès du général Brennier; les autres furent massacrés. (T. 20.)

TILLY (le comte), lieutenant-général; entra au service, et fut nommé colonel de dragous au moment de la révolution; devint aide-de-camp du genéral Dumouriez. En 1793, il obtint des avantages sur les Vendéens. Employé à l'armée de Sambre - et-Meuse, il se couvit de gloire à l'affaire du 20 vendémaire, à Hoecht, près la Nidda; fut ensuite nommé chef d'état-major de l'armée du Nord; passa cu 1798 en la même qualité à celle de Sambre-et-Meuse. A la formation du camp de Boulogne, en 1804, il prit le commandement de la cavalerie; passa de là an premier corps d'armée, et servit avec la plus grande distinction dans les campagnes d'Allemagne, de Prusse, de Pologne. Employe en Espagne en 1808, il fut nommé gouverneur de la province de Segovie; commanda la cavalerie à l'armée d'Andalousie en 1811; déploya beauconp de valent et d'habileté, et fit un grand nombre de prisonniers anglais à Occana. Rentré en France en août 1813, il fut nommé inspecteur-général de cavalerie. Dans le mois de juin 1814, il obtint le croix de Saint-Louis, le titre de grand-officier de la légion-d'honn. et la decoration de grand-croix de l'aigle-rouge de Prusse. Il fut nommé menibre de la chambre des représentans pendant les cent jours de 1815. (T. 1,

2, 4, 8, 16, 17.)
TINTENIAC (le chevalier de), officier vendéeu; servait dans la maine avant la révolution; était à la tête des insurgés du Morbihan lors de la descente de Quiberon, au mois de juillet

1795 (T. i et 4.)

TIOCHE, seigent; mérita les éloges du général Brune au combat de Meneneck (Suisse) le 5 mars 1798. Capit.-adjoint de l'adjud.-gén. René, fit la campagne d'Egypte, et courut les plus grands dangers lors dela révolte du Kaire. (T. 6, 12 et 14.)

TIPHAINE, capitaine de vaisscau, commandait le Neptune, au combat naval du 1er juin 1794. (T. 3 et 5.)

TIRLET (le baron Louis), lient. général d'artillerie, né le 14 mars 1773; fut élève de l'école d'antillerie de Châlons avec le grade de capitaine, qu'il avait obtenu en 1793 ; nommé chef de bataillon de pontonniers en 1796 aux armées de Sambre-et-Meuse, il devint colonel en 1799 et chef d'état-major d'artillerie de l'armée d'Orient. Maréchal-de-camp en 1803, il commanda avec distinction en Hollande et en Allemagne, et fut ensuite employé en Espagne comme gén, de brig. Il se distingua en juillet 1812, dans la retraite de Portugal; fut cité pour sa valeur en cette occasion, et se signala de nouveau les 22 et 23 oct. 1812, à la poursuite des Anglais, qui levèrent le

siège de Bargos. En 1813, il fat élevé an grade de géneral de division, et le 1<sup>er</sup> juillet 1814, il fut confirmé par le roi dans l'emploi d'inspectent-générat d'artillerie, pour les divisions de Tonlouse, Montpellier, Perpignan et Bayonne. Le 19 juillet, il recut la croix de Saint-Louis, et le 14 février 1815, le titre de grand officier de la légion-d'honneur. Il servait en 1815 au 2º corps d'observation, dont il commandait l'artillerie. Il est encore emplové comme inspecteur - général (T. 4, 6, 9 et 22.)

TIRONDELLE, lienten.; se distingna en Allemagne dans la nuit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm.

TIKOT, grenadier de la 92º demi-brigade; mérita des éloges du genéral Reynier, pour sa belle conduite à l'attaque du village El-Arich (Egy.) en fév. 1799. (T. 10.)

TISSON, lieutenant-colonel; se distingua particulièrement au combat de la Montagne de Louis XIV, le 22

juin 1793. (T. 1.)
TISSOT, capitaine adjudant-major; fit partie en 1799 de la seconde expédition d'Irlande ; il se distingua en plusieurs occasions dans les les Inniennes. Il est aujourd'hui colonel du

37° régt. (T. 10.) TISSOT (Louis Favula), enseigne de vaissean, ne à Versailles. Ce jenne marin, de la plus grande espérance, tronva une mort gloriense à bord de la Vestale en déc. 1796; blessé dès le commencement de l'action, il ne vou-Int point quitter son poste, et ne cessa d'exciter son commandant à teater l'abordage. Un boulet le frappa à la hanche ; se sentant blessé mortellement , il s'cerie : « Je meurs avec plaisir pour la patrie ..... Vive la république. » Tissot était frère du célèbre professeur de ce nom. (T. 7.)

TITARD, sons-lientenant; mérita les éloges du général Dessaix dans les dernières opérations de l'armée des Alpes, en juillet 1815. (T. 24.)

TOLOZAN, général; se distingua d'une manière particulière le 9 juin 1793, au combat et à la prise d'Ar-lon. (T. r.)

TOME, gén.; fut fait prisonnier par le prince Charles, dans la ville du

Vieux-Brisack, où il tenait garnison avec quelques détachemens en octobre

1796. (T. 7.)
TONNERRE, maître de l'équipage du vaiss. les Droits de l'homme, fut grievement blessé à la cuisse dans le beau combat que sontint ce vaissean le 1er janvier 1797. Il périt dans la chaloupe qu'on avait destinée à sauver

les blessses. (T. 7.)
TORNEBŒUF, officier de grenadiers, se distingua à la défense du pont du Var en 1800. Le gén. Suchet le mentionna honorablement dans son rapport.

(T. 12.)

TOUCAS, major au 46° de ligne, chargea le 29 août 1813, à la tête de quinze lanciers du 5º régt.; mit en déroute plus de 5,000 hommes et fit 1,600 prisonn. Le 21 mai de la même année, il avait fait avec quinze hommes quatre cents prisonniers à l'ennemi qui débarquait dans l'île de Villemsbourg, et pris cinq barques chargées de soldats : la gloire de cette action attribuée an prince de Renchs, est toute au major Toucas.

TOUFFET, lieut. de vaisseau, se distingua dans les iles Ioniennes, ce qui lui mérita le grade de capit. de frégate; commandait le Dugay-Trouin, de 74 canous le 13 août 1805, sons les ordres de l'amiral Villeneuve. (T. 10

et 16. )

TOURNADRE, chef de bat. da génie, servait en 1810 à l'armée d'Espagne, où il se sit remarquer. (T. 20.)

TOURNEUR, lient. de vaissean, se signala le 5 mai 1804, dans un combat naval contre une corvette anglaise, où il commandait en chef. Le grade de capit. de frégate lui fut accordé à titre de récompense, pour la belle conduite qu'il tint dans cette affaire. (T. 16.)

TOURTON, adjud.-command. de la garde nationale de Paris, se fit remarquer en 1814, lors de l'entrée des alliés dans Paris. (T. 23.)

TOUSET (Charles), can.-fourr. à la 100e de ligne, né dans le dépt. de l'Indre ; reprit , le 4º jour complémentaire an 2, an milieu des rangs ennemis, le drapean de sa brig., et tua celoi qui s'en était emparé; il succomba le 12 floreal an 7, après s'être emparé avec deux de ses camarades, de l'état-major du regt. d'Orange autrichien et de 80

soldats.

TRACY (Victor Destust), né en 1781, tils de l'illustre et savant auteur des Commentaires sur l'Esprit des lois; élève de l'ecole polytechnique en l'au 6, sortit le premier de sa promotion en 1800, et entra à l'école du génie; était en 1802 chef d'étude à l'école polytechnique. Employé successivement sur les côtes de Boulogne et en Italie; fit la campagne d'Austerlitz avec le 8º corps (Massena), et passa en Da'matie avec la division Molitor. Chargé de fortifier l'île de Lessine, la manière dont il s'acquitta de cette mission lui valut des témoignages honorables de la satisfaction de ses chefs. Au commencement de 1807, il fut envoyé à Constantinople avec plusieurs officiers d'artillerie et du génie, et devint aide-de-camp du gén. Schastiani; fit avec son gén. la camp. de 1808 et 1809 en Esp., et se distingna à Almonacid. Après la bataille d'Occana, il fut nommé chef de bat. au 58º de ligne, et fit avec son regt. les camp. de 1810 et 1811 en Andalousie. A la batnille d'Albuera, placé avec son bat. à l'extrême gauche de l'armée francaise, il manœuvra avec habileté, et fut assez grièvement blessé. Obligé de rentrer en France par suite de cette blessure, il fut nommé major en second, commandant d'une des demi-brigades provisoires qui se rendaient en Russie an corps du duc de Bellune. Le 1er nov., il partit de Ielna près de Smolensk, avec sa demi-brig. forte de 600 jeunes gens, dont la plupart n'avaient pas vu brûler une amorce; à une lieue d'Irlna, sur la ronte de Kaluga, il fut vivement attaque au milieu d'une plaine par une nombrense cavalerie et de l'artillerie; il forma ses conscrits en carré, et sit sa retraite en bon ordre insque sous les palissades d'Ielna; prisonnier par capitulation avec le corps du maréchal Angereau, il resta en Russie jusqu'en 1814; fut nommé colonel la même année, et obtint sa retraite en 1818. (T. 19.) TRAPPIER DE MALCOM (le

b aron ) , colonel-major du 6º regt. des tirailleurs de la garde. Le 2 fév. 1814, à la tête de son régt., il pénétra, malgré une vive fusillade, dans le village de la Rottière, qu'il avait ordre d'enlever. Bientôt enveloppé de toute part, Trappier saute à la bride du cheval du commandant ennemi, et crie fen à ses soldats; cenx-ci hésitent; les Russes en profitent, s'avancent et les Français n'ons d'antre moven de salut que de se faire jour à la baionnette. Cependant, malgré sa résistance, le colonel-major fut forcé de se rendre.

TRAVERS, gén. de brig., faisait partie de la div. du gén. Watier dans la campagne de 1815 à Waterloo , où

il fut blessé. (T. 24 )

TRAVERS, capit., fut mentionné honorablement dans le rapport du maréchal Lefebvre sur l'attaque de la Basse-Vistule le 26 avril 1807. (T. 17.)

TRAVERSE, capit. an 84° regt. d'inf. de ligne, se distingua le 8 mai 1809, à la bataille de la Piave (Italie).

(T. 19.) TRAVOΓ (le baron, Jean-Pierre), licut.-gen., né le 6 janv. 1767; soldat dans un régt d'inf., s'éleva rapidement jusqu'au grade d'adjud.-gen. dans les premières années de la révolution; fut employé en cette qualité en 1796, sous le gen. Hoche, contre les Vendéens, et fit Charette prisonnier le 23 mars à Lachabotière en Poitou. Il fut en récompense élevé au grade de gén. de brig. et continua de commander contre les chouans en 1799 et 1800. Vers la fiu de 1803, il fut nommé membre de lég.d'honn., comm. de cette même légion le 14 jnin 1804, gén. de div. le 1et fév. 1805, et élu candidat an senat consesvateur an mois de mai suivant. Sur la fin de cette même année, il fut appelé au commandement de la 12º division à Nantes; servit ensuite en Espagne; commanda une division à la bataille de Toulonse, et sut créé chev. de St.-Louis le 27 déc. 1814. An retour de Napoléon en 1815, il fut mis à la tête d'un corps d'armée contre les Vendéens; il céda le commandement au gén. Lamarque, après plusieurs engagemens avec les troupes du marquis de la Roche-Jacquelin, et sut nommé pair de France le 4 juin. Après le second retour du roi, le gén. Travot se retira dans sa famille, où il sut arrêté au commencement de 1816. Traduit devant le conseil de querre de la 13º div., il fut condamné à mort le 20 mars 1816. Le roi commua cette peine en vingt années de détention : il fut aussitot transferé au châtean de Ham, et, par suite de ses malheurs, est tombé dans un état d'aliéna-

tion. (T. 5, 17, 18, 28 et 24.) TRECOURT (Jacques), husard an 2º regt., ne à Montbar (Côte-d'or), tué à Lautieck le 12 frimaire au 5, en soutenant la retraite,

TREHOUARTS, capit. de vaissean; faisait partie de l'escadre de l'amiral Sercey en 1798, et s'est tronvé aux operations de cei amiral dans l'o-

céan Indien (T. 8.)

TREILHARD (le comte, Anne-Francois-Charles), lien.-gén., fils du conventionnel de ce non, naquit le o fev. 1764, et entra de bonne heure dans la carrière militaire. Gen. de brig. avant le 18 brum., il fit en cette qualite les campagnes de 1805 et 1806, et for promo au grade de gén. de div. le 30 déc. de cette année, à la snite du combat de Pulstuck, où il se distingua et fut blessé. Il servit avec une égale distinction, en 1807 et 1809 en Pologne et en Autriche, passa en Espagne, et prit part le 16 janv. 1812 au combat d'Almagro. An mois de fév. 1814, il arriva avec sa division à Nangis, su moment où une action s'engageait, et contribua beaucoup avec ses dragons an succès de cette journée. Il fut nommé comte et chev. de St.-Louis le 8 juillet 1814, et commanda à Belle-Isle-surmer pendant les cent jours de 1815. Il est à la demi-solde depuis le licenciement. (T. 13, 17, 20, 21 et 23.)

TREMEAU, capit. aide-de-camp du gén. Rey , fut massacré avec un détachement de 30 ou 40 hommes qu'il commandait, par les insurgés napolitains , vers Tracta , sur la rive droite du Garigliano en 1799. (T. 10.)

TREMIER, sons-offic., fut mentionné honorablement par le gén. Desaix, dans son rapport sur l'affaire du 8 octobre 1798, au village de Sédiman en Fgypte. (T. 9.) TRENTINIAN, officier, a fait la

campagnede 1808 en Portugal. ('1'. 18.) TREP, colonel du 2º regt. d'inf. de ligne, se distingua le 2 juillet 1815,

au combat de Sèvres (T. 24.)

TRÉVILLÉ, chef d'escadron, fot blessé à la hataille d'Austerlitz, où il se distingua le 2 déc. 1815. (T. 15.) TREUBERG, colonel, fit avec dis-

tinction la campagne de 1814 dans les Vosges. (T. 23.)

TRIAIRE, serg. d'artillerie, natif de Vigan (Gard); s'est immortalisé par son dévouement à El-Arisch, Tout espoir de défense était perdu; l'ennemi pénétrait par toutes les brèches, lorsque l'intrepide Triaire, mettant le feu aux pondres, fit santer le fort, et s'ensevelit sons les ruines, entrainant les

vainqueurs dans sa chute.

TRIAIRE ( Joseph ), major au 13º régt. de chasseurs à cheval, aide-decamp du prince Eugène, né à Villelongue (Gard) le 19 mars 1764; était chasseur à cheval au 10° régt. le 28 oct. 1783; fit ses premières campagnes à l'armée du Nord, et passa à celle du Rhin en qualité d'adjud.-sous-officier le 14 messidor an 2. Dans une affaire qui ent lieu sur les hauteurs en avant de Germersheim, il reent deux coups de feu; fut de l'armée d'Italie; se distingua le 11 prairial an 4, et recut un conn de sabre. Il recut un sabre d'honn. an combat de Mafels ( armée du Dannbe ) ; fut fait hent. le 24 prair. an 7 et capit. le 18 germinal an 8. Dans une charge vigoureuse, il recut plusieurs coups de sabre, et resta au pouvoir de l'ennemi ; il venait à la tête de vingtcinq hommes d'enlever deux pièces de canon. Le 4 brumaire an 9, il passa dans la garde des consuls , et fut nommé major au 3º tégt. de chasseurs à cheval

le 30 frim. an 12, et offic. de la lég.-d'honneur. (T. 19. et 21.) TRIBOUT, gén. républicain, fut complétement battu par les Vendéens le 16 nov. 1793, an combat de Pon-

torson. (T. 2.)

TRIDOULAT (le baron, Paul-Augustin), colonel du 132º regt. de ligne, offic. de la lég.-d'honn., né à Panpelonne (Tarn); fit avec une rare distinction les campagnes de 1792 et 1793 à St.-Domingue en qualité de capit.; se sit remarquer dans les guerres de la Vendée; sit preuve de la plus grande intrépidité à Marengo, où il sut blessé, ainsi qu'à l'attaque de Gazoldo, et recut un sabre d'honneur pour avoir passé le Mincio à la nage sous le feu de conemi et avoir attaché la première barque sur la rive opposée. Chef de bat. à Austerlitz, il enleva trois pieces de canon à l'ennemi, sut blessé devant Gorlits en mai 1813, et se battit avec tant de courage à Dresde, qu'il en fut

récompensé par le titre de baron. A Strelitz, on le vit combattre corps à corps au milieu de la mélée et braver tons les dangers; les blessures qu'il recut alors le forcèrent à prendre sa retraite.

TRINDON, chef de bat. un 7º régt. de ligne, né à St.-Léon (Hante-Garonne ) le 25 mars 1771; soldat dans le 3º bat. des chasseurs des montagnes en 1793, successivement sons-lieut., lieut., capit. et enfin chef de bat. le 14 jnin 1813; s'est trouve à toutes les affaires qui ont en lien depuis son entrée an service ; a été blessé au siège de Roses et sur les hauteurs de Fossano le 13 mai 1810; au siège de Lérida étant à la tête d'un détachement de travailleurs, pénétra le premier dans la redoute de Castillo, en chassa l'ennemi, s'y maintint et accélera ainsi la prise de eette place; fut nommé chev. de la lég.-d'houn. le ri juillet 1813, par suite de sa conduite an siège de Hambourg, et s'est distingué dans la campagne de 1815, dans differens combats aux environs de Belfort.

TRINOUALIE, aide-de-camp du gén. Manrice Mathieu, eut un cheval tné sons lai à la prise de la redoute de San-Antonio (Italie 1799); était adjud.-command. dans la campagne d'Allemagne en 1809, et commandait l'avant-garde de la division Carra-St .-Cyr, à la tête de laquelle il attaqua avec Impétnosité un corps antrichien sur le chemin de Riedan à Neumarkt, le mit en déronte au premier choc et lui sit 500 prisonnier. (T. 10 et 19.)

TRIPOUL (Joseph-César), chef d'escaction, premier side-de-camp du gén. de div. Gazan, membre de la lég.d'honn., né au Puget près Fréjus (Var), le 14 fév 1777 ; entra le 1er septembre 1792 au 59 bat. du Var; fit les camp. de 1792, 1793, ans 2 et 3 en Italie; mérita successivement les grades de sergent-major , de s.-lieut. et de lient.; se distingua les 7 et 9 messidor an 3, anx combats sur la montagne de Saint-Jacques et sur celle de Melogne; adj. à l'adjud.-gén. Raymond, pendant la campagne de l'an 4 ; se trouva an bloens de Mantone et au passage du Tyrol. En l'an 7, il fut employe à l'état-maj. de Bologne (Italie), et commanda cette p'ace pendant les mois de germinal et

floréal. C'est à cet époque qu'un parti autrichien se joignit à 5 on 6,000 insurgés et faisait des courses jusqu'à Reggio et Modène; à la tête de cinq cents gardes nationaux bolonais, Tripoul les attaqua à Cento, les mit en déroute, leur prit cinq pièces d'artillerie et fit quantité de prisonniers. En l'an 8, il servait à l'armée d'Italie: se trouva à tous les combats qui eurent lieu avant le blocus de Gênes, et se fit remarquer dans une sortie de cette place le 12 florent, où il fut blessé. Devenn aide-de-comp du gén. Gasan, il fit 300 prisonniers le 4 nivôse, fot nommé chef d'escadron le 16 messidor an 10 et legionneire en l'an 12.

TRONCHON, sergent-major, signalé à l'affaire d'Embabeh (Egypte) en 1798. Devenu capit., il se distingua particulièrement et fut blessé le 9 juin 1800, sur les hanteurs à droite de Casteggio (Italie). (T. 9 et 13.)

I'ROPENAS (Pierre), soldat à la 85° demi brig. de ligne, né à Montélimard (Drôme); fut tué au siège de St. Jean-d'Acre, étant allé sons le feu de l'ennemi enlever son lient, blessé.

TROROUX (le chev. de), chef d'insorgés, tué en 1795, dans la forêt

da Pertre. (T. 4.)

TROUDE (le baron, Amable Giles), contre-amiral; entra dans la marine comme simple matelot à Cherbourg, sa patrie, et s'éleva par sa seule valeur ; se trouva en qualité de capit, de vaisseau an combat du détroit de Gibraltar en 1801, où il commandait le Formidable, et se signala particulièrement dans cette affaire; nomme offic. de la lég. d'honn. en 1804; commandait le Suffren de 74 canons en janv. 1805, et faisait partie de l'escadre de Rochefort commandée par le contre-amiral Missiessy. En 1810, il fut élevé au grade de contre-amiral, et a obtenu sa retraite en 1815. (T. 14 et 16.) TROUDE (Pierre), soldat à la 87º

demi-brig, de ligne. Voyez MAULE. .

TROUILLARD, sapeur, né dans le départem. de l'Orne. Voyez ROS-

TANGE, sergent.
TRUGUET (le comte, Laurent-Jean-Francois), amiral, né à Tonlon, était garde-marine en 1765, enseigne de vaisseau en 1773 dient. le 13 mars 1779, major en 1-86. Après avoir fait

les campagnes de l'Inde, il fut nommé capitaine de vaisseau en 1792, et le 30 mai de la même année, il obtint le commandement en chef de l'escadre de Toulon avec le grade contre-amiral. L'armée navale sons ses ordree concourut à la prise de Nice, s'empara d'Oneille et sit respecter le pavillon francais dans la Méditerranée. Le 14 brum. an 4, Truguet fut nommé ministre de la marine, ambassadeur près la conr de Madrid le 29 vendem., commandant de l'escadre de Brest en sept. 1803, préfet maritime en Hollande et grandofficier de la lég.-d'houn. en 1811. Après la restauration de 1814, il fut nommé grand-cordon de la lég.-d'honn. comte le 24 sept. et commandeur de St.-Louis le 3 mai 1816. Il a été maintenu sur le tableau des offic.-généraux de la marine en activité, par ordonnance du 22 août 1817, et nommé grand'eroix de Saint-Louis en 1818. (T. 1, 3, 7 et 16.)

TRUILHIER, chef de bat. du génic, avait fait avec distinction les campagnes de 1810 et 1811 en Portugal. Il mourut glorieusement à la défense de

Badajoz. (T. 21.)

TRULLARD, capit. adjud .- maj., se distingua particuliètement à la prise du village d'Offmont en juillet 1815. (T. 24.)

TRULLET aîné, capitaine de vaissean, commandait le Guerrier, de 74 canons à la bataille d'Abonkir (Eg.) 1798 ; fut le seul de l'escadre qui eut le bonheur d'échapper aux coups de l'ennemi. (T. g.)

TRULLET cadet, capit. de vaisseau, commandait le Timoléon, de 74 canons, à la bataille d'Aboukir (Egypte) 1798. (T. 9.)

TUCQ, général, servait en 1796, à l'armée du Rhin , et se trouva à l'ouverture de cette campagne. (T. 6.)

TUFFETIERE (Marie), caporal à la 60° de ligne, né à la Flèche (Sarthe ); toé dans une embuscade.

TUNCQ, général, a fait la guerre de 1793 contre les Vendeens, et se fit remarquer le 30 juillet même année, aux combats du Pont-Charon et de

Bessay, Il se distingua également le 13 août à la bataille de Luçon; fut destitué dans le mois de sept., par les com-missaires conventionnels. (T. 1 et 2.)

TURCQ, aide-de-camp du gener. Berthier; se signala à l'attaque du vil-lage de Salahieh (Egypte) en 1798. Mournt des blessures qu'il reçut dans l'expédition de Syrie. (T. 9.) TURREAU DE LINIERES (le

baron, Louis-Marie), gen. de div., avait dejà parcouru avec distinction la carrière des armes, principalement dans la guerre d'Amérique, lorsque la révolution l'appela de nouveau sous les drapeaux. Il fit la campague du Nord et y obtint le grade de gen. de div.; commandait ensuite l'armée des Pyrénéesorientales , d'où il fut rappelé en 1793 pour la Vendée, et fut élevé presqu'aussitôt au commandement en chef de l'armée de l'Ouest. Dans le mois de nivôse an 3, il s'empara de Noirmontiers, battit l'armée de Charette et défit celle de Laroehe-Jacquelein à Montevrault. Le général Turrean passa à l'armée de Mayence à la fin de l'an 6, prit le commandement d'une division à l'armée d'observation, et obtint ensuite celui du Valais; il battit l'ennemi le 28 messid. an 7 sur les deux rives du Rhône, força dans un autre combat les Austro-Russes de remonter le Simplon et poussa ses avantages dans le Piémont septentrional. Appelé ensuite à la tête d'une div. à Kehf, il eut par interim le commandement de l'armée du Danube; il contribua à ses succès, notamment dans la jonrnée du o floréal, où il culbuta les Autrichiens, et péneira jusque dans Biberach; il se distingua ensuite en Italie; la prise de Suze et de la Broncette, qui eut licu le 2 prairial, fut le fruit de son courage. Après la bataille de Marengo, le 1er consul le nomua commandant militaire du Piémont, et en l'an 12, ambassadeur auprès des Etats-Unis d'Amérique. Rentré en France en 1810, il fut employé à l'armée d'Allemagne et defendit la rive ganche de la Seine dans les derniers jours de juin 1815 : il est retiré du service depuis cette époque. (T. 2, 11 et 13.)

## IJ

ULMINSKI, général polonais, occupait Friedland et Reichenberg en août 1813. (T. 22.)

USLAR, général, aide-de-camp du roi Jétôme Bonaparte dans la campa de 1809. (T. 19, et app., p. 71.)

## ν

VACANI, capitaine du génie italien; se distingua dans la campagne de 1811 en Espagne, surtout au siège de Tarragone. (T. 20.)

VACHELOT, maréchal-de-logis au 4º régiment de hossards; se distingua particulièrement le 25 oct. 1811 à la bataille de Sagonte (Espagne). (T. 20.)

VACHOT, maréchal de camp; se distingua particulièrement le 14 nov. 1793 au siège de Granville; fut tué en 1813, après s'être empare, sur les Prussiens, de la position de Wolfberg (Silésie) à la tête du 3° rigt. étranger et du 146° de ligue. (T. a et 4.)

VAILLE, capit.; montra un courage peu ordinaire en 1800, dans les opérations de l'aile gauche de l'armée d'Italie. (T. 12.)

VAILLOT, brigadier de gendarmerie. A l'affaire d'Uclès, voyant son capitaine enveloppé, vol à son secours, le dégage, et fait mettre bas les armes à 28 Espaguols. A Medelina, aperçoit un colonel espagnol blessé qui ne pouvait faire entendre anx soldats du 63° qu'il voulait se rendre; Vaillot arrête cr régiment et fait ce colonel prisonnier. Le colonel reconnaissant lui office as bourse et sa montre. « 2 m'ai besoin de rien, répond Vaillot; voilà ma montre, en posant la main sur son sibre; lorsque je la tire, elle indique à l'ennemi qu'il est temps de se rendre. »

VAL (Fortuné Joseph), canonnier, ensuite tambour-major au premier régiment d'artillerie à pied. Le 23 prairial au 8, à Friehourg, il passa le Lech sur un arbre de six ponces de large et s'empara, avec un de ses camarades upommé Henou, d'une pièce autri-

chienne. Il secut un brevet d'honneur le 3 prairial an 10.

VALAT, promu an grade de lieut. pour sa conduite à St.-Jean-d'Acre. (T. 10.)

VALAZE (Eléonore Zoé), fils du conventionel de ce nom, maréc.-decamp, inspecteur du génie charge de de la direction de Strasbourg, commandant de la légion-d'honnenr, chevalier de Saint-Louis, de Saint-Henri de Saxe et de l'épée de Suède, né le 13 février 1780 à Essay (Orne), lientenant en premier du genie le 1er nivose an 10, capitaine de sapeurs le 1er vendémiaire an 12, chef de bataillon à Austerlitz où il fut blessé; a commandé le génie au 1er corps d'armée pendant 1807. Chef d'état-majorgénéral du génie, an siége de Sarragosse, sa conduite dans cette occasion le fit nommer officier de la légiond'honneur; à l'assaut d'Astorga (avril 1810), il fut blessé et fait colonel. Commandant le génie an siège de Rodrigo pendant les dix derniers jours, il fut blessé la veille de la reddition de la place (juillet 1810), en attachant le mineur à la contrescarpe. Les services que cet officier rendit aux affaires de Lutzen et Bautzen, lui valurent les grades de commandant de la légiond'honn, et de maréc.-de-camp. (T. 18,

20, 21 et 24.)

VALDEC-BOUDINHON, maréchal-de-camp; soldat depuis 1788,
n'a cessé de combattre jusqu'en 1815;
chef d'escadron an 4 regiment de lussards, commandait ce régiment le 25
janvier 1807 au combat de Morunhgen, et quoique atteint de trois blessures, il continua le commandement jusqu'à la fin de la journée. Quatre jonrs
après, à Graboov, avec cent hussards

et denx compagnies d'infanterie, se trouvant subttement entouré par les cosaques et la cavalerie enuemie en nombre supérient, parvint, par sa présence d'esprit et son intépidité, à repousser l'ennemi et à se mainteni dans un poste très-important, et fut nommé colonel à Eylau par soite de sa brillante conduite.

VALENCE (Cyrus-Marie-Alexandre de Timbrune-Timbrune, comte tle), lieutenant-général, né à Agen le 20 août 1757; entra dans l'artillerie en 1774, passa en 1778 capitaine au régim. de Royal-Cavalerie, devint aidede-camp du maréchal Devanx, et fot nommé en 1784 colonel en second du régiment de Bretagne; obtint ensuite la charge de premier écuyer du duc d'Orléans, et le grade de colonel du régiment de Chartres-Dragons; employé en qualité de maréchal-de-camp dans l'armée de Luckner, s'empara de Courtrai; il fut promu au grade de lieutenant-général le 20 août 1792 ; se distingua à la tête des grenadiers et des carabiniers à l'affaire de Valmy; remplaça Dillon à l'armée des Ardennes; signa la capitulation par laquelle les Prussiens rendirent Longwi et évacuèrent la France; s'empara successivement de Charleroi, de Namur et du château de cette ville, et recut plusieurs conps de sabre en chargeant à la tête de la cavalerie à Nerwinde ; candidat au senat conservateur en 1803, y fut appelé le 1er février 1805, et nommé commandant de la lég.-d'honneur ; recut le commandement de la 5º division de réserve dans l'intérieur, en 1807, passa en Espagne en 1808; commandait une division de cavalerie sous les ordres de Murat, en 1812, et donna de nouvelles prenves de valeur au combat de Mohilow; pair de France le 4 juin 1814, en fut nommé secrétaire pendant les cent jours. Après la défaite de Waterloo, il fut un des plénipotentiaires désignés pour proposer un armistice aux genéraux Blucher ct Wellington. Le général Valence, après le retour du roi, a cessé de faire partie de la chambre des pairs, et il est à la retraite de lieutenant-général depnis le 4 septembre 1815. (T. 1, 21 et 24.)

VALENTIN, maréchal-de-camp;

servait en 1796 en qualité d'adjudantgénéral contre les Vendéens; fit en cette même qualité la campagne d'Egypte, et se distingua en 1800 à la puse de la ville de Mehall-el-Kebir. Il fut fait général à l'armée d'Egypte en 1801, fit la campagne de 1809 en Hongrie, et fut blessé grièvement le 14 juin, même année, à la bataillede Raab. (T. 5, 12, 14 et 19.) VALENTIN, capitaine da génie;

VALENTIN, capitaine du génie; a fait la campagne de 1810 en Espagne, et s'est fait remarquer le 14 mai même année, au siège et à la prise de

Lérida. (T. 20. )

VALÈNTIN, capitaine au 24° régiment de dragons; fut tué dans une affaire qui eut lien au village de Malla (Espagne) en 1810 (T. 20.)

VALENTIN (François), sergent à 10° de ligue, né à Montre-Sienne (Moselle), s'est distingué à l'armée du Rhin et à celle de la Moselle, et fut usé dans les redoutes de St.-Jacques en Ligurie.

VALETTE (Antoine - Marie - Joseph ), général de brigade, né à Valence (Diôme) le 26 janvier 1748; sons-lieutenant de Boulonnois; lieutenant le 1er août 1770 ; fut envoyé en Corse avec ce régiment; fit les campagnes de 1771, 72, 73, 74 et 75, et se distingna dans plusieurs affaires; capitaine en second le 17 mai 1783, et capitaine-commandant le 8 juin 1789; commandait en 1795, en qualité de général de brigade, le centre de l'armée des Alpes; fit les campagnes des ans 2, 3, 4 et 5 à l'armée d'Italie, et fut fait prisonnier à Rivoli. Rendu à la liberté, il fut employé aux armées d'Italie et de Rome pendant les années 6, 7 et 8. Il est un des commandans de la légion-d'honneur. (T. 5, 6, et app.,

"VALHUBERT (Roger), né à Avranches en 1764; s'engagea dans le régiment de Soubise - Rohan; rentré chez lui à l'époque de la révolution, il fut nommé chef du premier bataillon de la Manche. Après s'être distingué dans plusieurs occasions, il recut le 30 décembre 1802, une arme d'honneur avec une lettre très-flatteuse du premier consul, pour sa belle conduite à Marengo. Elevé en 1804 au grade de général de bigade, il fat employé à la

grande armée contre l'Autriche, et fut tue le 2 déc. 1805 à Austerlitz. Un monument lui fut élevé sur le champ de bataille, et son nom a été donné à une place de Paris. Une ordennance royale du mois de mai 1820 lui décerne une statue. (T. 1, 13 et 15.)

VALICHON (Nicolas), fusilier à la 56° de ligne, né à Spire (Côte-d'O<sub>1</sub>); tné le 16 germinal an 7.

VALLÉE (François), soldat au premier régt de la garde de Paris; il se distingua au siège de Dantzick (Allemagne) en 1807, et fut tué après une action d'éclat. (T. 17.)

VALLEE ( le conite Silvain-Charles), général d'artillerie, né le 18 décembre 1793 ; entra au service pendant la révolution, et fit en qualité de colonel du premier régiment d'artillerie à pied, les campagnes de 1806 et 1807, où il mérita la croix d'officier de la legion-d'houn. Employé en 1809 coutre l'Autriche, il passa ensuite en Espagne, se distingua au siège de Lérida, en 1810, puis à ceux de Mequinenza, de Tarragone, de Tostose, et de Valence. Général de division le 6 août 1811, il eut eucore occasion de se faire remarquer dans la suite de cette gnerre, notamment le 13 avril 1813. contre les Anglais, Chevalier de Saint-Louis le 27 juin 1814, inspecteur-général le ter juillet, commandant de la légion d'honneur le 30, et grandofficier de cet ordre le 17 janvier 18 15. Il commanda en juin l'artillerie du 5º corps de l'armée du Rhin, et fut nommé au retour du roi inspecteur-gén, et rapporteur du comité central de l'artillerie. (T. 20 et 21.)

VALLETAUX, genéral; a fait la guerre en 1795 dans la Bretagne sous les ordres du genéral Hoche, Il s'y conduisit avec intrépidité: fit avec une grande distinction les campagnes de 1810 et 1811 en Espagne; fut tué en 2811. (T. 4 et 20.)

VALLETTE, capitaine de la 21° légère; fot mentionné honorablement à l'affaire de Sédiman (Egyp.). Devenn chef de bataillon an même régiment, il fut également cité pour s'être distingné particulièrement coutre Mourad-Bey 41 800 (T. 9 et 12.)

VAILLER (Jean-Baptiste), adjudant-major au 4º régiment de voltigeurs de la garde, membre de la lég.d'honn., ne à Paris le 22 oct. 1785; volontaire au 10e régiment d'infanterie légère le 2 décembre 1759 ; a cté blessé à Austerlitz, à Iéna; fut perce de 15 coups de lance, après avoir charge sur une batterie de quatre pièces de canon et sabre les canonniers ; blesse de nouveau à Esling et à la bataille de Fère-Champenoise, où il resta sur le champ de bataille, percé de trois coups de lance : nommé chevalier de la légiond'honneur, avec une dotation de 1,000 francs sur le champ de bataille de Ratisbonne.

VALLIN, général de cavalerie; a fait la campagne de France de 1815. (T. 24.)

VALLONGUE, chef de brigade du génie; a fait la campagne de 1800 en Italie. Il fut blessé mortellement à la tête d'un éclat d'obus, en 1806, de vant Gaëte; il était alors général de brigade dans son arme. (T. 12 et 16.)

VALMALETTE, capitaine au 20° régiment de chasseurs à cheval; se signala particulièrement dans une affaire devant Polotsk le 20 octobre 1812; quoique démonté et dangereusement blesse au commencement de l'action; il ne cessa de combattre qu'après la victoire.

VALORY (G. H. H.), général de brigade, commandant de la légiond'honneur, ne'à Toul (Meurthe) le 20 mars 1757; sons-lientenant le 29 septembre 1775 au 38e régim.; donna sa démission en décembre 1777; or-ganisa en 1792 un corps de garde na-tionale qu'il conduisit à l'armée de la Moselle. Chef de brigade de la 12º légère le 15 mai 1793, il guida ce corps à l'armée d'Italie. A Montebaldo, sons les ordres de Murat, à la tête d'un petit nombre d'hommes de sa demi-brigade, il culbuta une colonne de deux mille Autrichiens; se distingua à Rivoli, s'empara du bourg Saint-Michel (an Tyrol), et fit 800 prisonniers. Le 27 nivose an 7, il enleva à la baïonnette les bains de Bormio; fit quatre cents prisonniers, et à Tauffers il fit six mille prisonniers autrichiens et prit dix-huit pièces de canon.

Général de brigade le 11 fructidor an 11, il fut blessé et fait prisonnier à Leipsick. (T. 22.).

VALOUT, capitaine au 70° régt. de ligne; cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Bayonne en 1814.

VALTER, colonel du 30° régigiment d'infanterie de ligne; fit avec distinction la campagne de 1805 en Allenagne. (T. 15.)

VANDACLE (P. J.), sergentmajor au premier régiment d'artilleue à pied; obtint la décoration de la légad'honneur pour le courage qu'il moutra aux deux sièges de Sarragosse.

VANDAEL (Pierre-Mathieu), chef de bataillou à la 67° demi-brigade de ligne, frère du célèbre peintre de fleurs, natif d'Anvers; fut tué le 7 mai 1800 à la tête de sa demi-brigade, en forcant le passage du pont de Schaffliouze; cet officier, contu pour un des plus braves de l'armée, avait déjà en un bras estropié à une affaire dans la Bel-

gique. VANDAMME ( Dominique-Joseph ), comte d'Unebourg, lieutenantgénéral, né à Cassel le 5 novembre 1771; entra au service au commencement de la révolution, fut d'abord place à la tête des chasseurs du Mont-Cassel, et se tronvait en 1793 à l'armée du Nord en qualité de général de brigade; s'empara de Furnes au mois d'octobre, et bloqua Nienport. En 1794, il obtint différens succès, s'empara de Menin conjointement avec Moreau, emporta le fort de Schenck, et trois jours agrès, se rendit maître de Budwick, secondé encore par Morcan; sa division fit ensuite la campagne de 1795 à l'armée de Sambre-et-Meuse sous Jourdan. En 1796, envoyé à l'armée du Rhin, il se distingua aux affaires des 14 et 15 juillet, vers Alpersbach, le 24 août au passage du Lech, et plus tard à l'attaque des hauteurs de Friedberg. En 1797, il commandait l'avantgarde, avec laquelle il sontint les attaques de l'ennemi pendant que l'armée effectuait le passage du Rhin. Général de div. le 5 fév. 1799, il reçut le com-mandement de l'aile gauche de l'arnée du Danube, passa ensuite en Hollande, et contribua aux heureux résul-

tats de cette campagne. Au mois d'avril 1800, il prit le commandement d'une division à l'armée du Rhin; se lit remarquer au passage de ce fleuve, puis à l'attaque du fort de Hohen-Twicl, enfin, aux combats d'Engen et de Moerskirsch les 2 et 4 mai suivans; fit la campagne de 1801 à l'armée des Grisons; fut nommé l'aunée suivante grand-officier de la légiond'honneur ; passa à la grande armée en septembre 1805. Le 4 octobre, il s'enipara du pout de Donawerth, se porta le 6 sur Augsbourg, y penetra le 9 ; fit ensuite près de 300 prisonniers dans la Haute-Souabe, et fut nomine grand cordon de la lég.-d'honn, après la bataille d'Austerlitz; fit la camp. de 1806; signa au mois de janv. 1807 la capitulation de Breslau. Pendt. la camp. de 1809 contre l'Autriche, il commanda les Wurtembergeois, et se distingna le 17 mai an combat d'Urfar , où il mit en déronte treis colonnes antrichiennes. Des démèlés assez vifs avec Jérôme Bonaparte l'empéchèrent de faire partie de l'expédition contre la Russie en 1812 : il fut disgracié. Cependant il fut chargé, vers la fin de février 1813, d'un commandement. Le 25 soût, il s'empara de Pirna et d'Hobendorf ; le 28, il attaqua et défit le duc de Wittemberg, et lui fit denx mille prisonsonniers. Le 29. il marcha sur Kulm, et fut obligé de rétrograder après avoir sontenu un combat opiniatre; attaqué de nouveau le 30, cerné de toutes parts, il perdit toute son artillerie, six mille soldats, et fut lui-même fait prisonnier; transféré à vingt lieues de la Sibérie, il revint en France le 1er, septembre 1814; resta sans emploi jus-qu'au retour de Napoléon, qui le nomma pair de France et commandant de la seconde division. Il obtint dans le mois de jain un grand succès à l'atta-. que de Wavres, après la bataille de bleurus; ses troupes étaient à la poursnite de l'ennemi, lorsqu'il apprit la défaite à Waterloo; il opéra sa retraite en bon ordre et parvint à ramener son corps d'armée presque intact et un matériel considérable. Il fut compris dans l'ordonnance du roi du 24 millet, et s'est retiré dans les Etats-Unis d'Amérique. (T. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 22 et 24.)

VAN-DER-WELT, général de brigade; a fait la campagne de 1807 en Allemagne, et se trouva dans le mois de mai de cette année au siège de Dantzirk. (T. 17.)

VANDANGEL, capitaine de vaissean, commandait le Révolutionnaire an combat naval du 1er juin 1794.

T 3

VANDEZANDE, capit. corsaire; ce brave marin, montant le Prodige, petit bâtiment aimé de 14 canons de 4 et de quatre-vingts hommes d'équipage. fut un de ceux qui causèrent le plus de dommages au commerce britannique pendant l'amée 1798. Le ministre de la marine recut l'ordre du directoire d'écrire au capitaine Vaudesande, pour lui témoigner sa satisfaction. (T. 8.)

VAN-HELDEM, commandait la garnison de Francfort, lors du siège de cette ville par le roi de Prusse, en décembre 1792. (T. 1.)

VANICH, hussard; mé en 1792, pendant le siège de Thionville, en s'efforçant de traverser les lignes ennemies.

VAN-KEMPEN, lieuten, de vaisseau, commandait la frégate la Perle en août 1793, lorsque Toulon fut livré aux Anglais. (T. 1.)

VANSTABLE, général, commandait, en 1794, deux vaisseaux de ligne qui escortaient un riche convoi arrivant des Etats-Unis. Il concut les plus grands dangers pour rentrer dans le port de Brest. (T. 3.)

VANSTAL (Jean-Baptiste), fusilier à la 56° de ligne, né à Nantes (Loire-Inférieure), blessé d'abord le 6 germinal an 7, en se battant contre 6 housards; fut tué ensuite le même jour en voulant enlever un diapoan.

VANSUYVENS, marin; est cité dans nn ordre du jour du prince d'Eckmuth, pour la valeur qu'il déploya le 17 février 1814, pendant le siége d'Ham-

bourg.

VARÉ (Louis Prix), gén. de brigade, commandant de la leg.-d'honn,, né à Versailles (Scince-et-Qise) le 19 janvier 1766; a fait tentes les campanges depuis 1791 sans interruption; commandait la 54° d'emi-brigade de ligne, à la tête de laquelle il se fit remarquer dans différentes affaires, notamment lors de la descente des Anglo-Russes en Nord-Hollande, où it fut blessé. Cet officier était un des plus estimés de l'armée. Il mourat à Thorn (Pologne) le 14 mars 1807 à la suite de plusieurs blessures graves reçues à la bataille d'Eylau. (T. 15.)

VARIN (Jacques Pierre), général de brigade, né à Cacn (Calvados) le 26 février 1745 ; entra en qualité de soldat au régiment d'infanterie du roi le 25 mars 1764; servit dans la Vendee, et devint général de brigade. Le 15 frimaire an 2, il continua de commander dans le département de la Manche jusqu'an commencement de de l'an 3. Il fut alors envoyé à l'armée des côtes de Brest et Cherbourg. En l'an 4, il partit pour l'armée d'Italie, où il regut le commandement de la citadelle de Milan. Il fut ensuite employé au blocus de Mantone dans le Tyrol, et fut nommé commandant de de Peschiera. Le 1er vendémiaire an 9, il obtint le commandement de la succursale de l'hôtel des Invalides de Louvain, et il reent la décoration de la légion-d'houn. le 26 prairial an 12.

VASSAL (Jean-Pachal) aide canonnier; obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algesiras (juillet

1801.)

VATINEL, enseigne provisoire; se distingua en juillet 1804 sur les côtes

de Boulogne. (T. 16.)

VATTEUR (Claude), caporal à la 49 de ligne, né à Vitrimont (Meurthe); fut tué le 14 vendémiaire an 8 à Castrickum, en se précipitant dans la mélée pour arracher son capitaine des mains de l'éonemi.

VAUBOIS (le comte de), lientenant-général, né à Châtean-Vilain; avait embrassé le parti des armes longtemps avant la révolution et était capittaine d'artillerie lorsqu'elle éclata; fot employé en 1794 à l'armée des Alpes; marcha ensuite contre Lyon, et emporta, le 23 septembre, les redoutes qui défendaient les Brotteaux. En 1794; il s'empara des postes et de la vallée de la Store; servit avec distinction à l'armée d'Italie, surtout pendant la campagne de 1796; se rendit maître de Livourne; contribus an succès du combat de l'Adige, obtint de nouveaux succès ;

battit une division autrichienne qui convrait le Tyrol, et remporta encore des avantages les ter et a novembre sur les lacs et dans le village de Suint-Michel vers l'Adige; s'empara en 1798 de Malte, avec Buonaparte qui lui en laissa le commandement qu'il conserva jusqu'en 1800, époque à laquelle il fut contraint de rendre la lace, après un siège dont la défense lui fait beaucoup d'honneur. En 1804, il fut reçu membre du sénat conservateur, et obtint la sénatorerie de Poitiers avec les titres de comte et de grand-officier de la légion-d'honneur. Il fut nomme chevalier de Saint-Louis et pair de France le 14 juin 1814, et continua de siéger dans la chambre actuelle. (T. 4, 5, 6, 7, 9 et 13.)

VAUDELING, capit. du génie; fut tué en avril 1797 dans la campagne sur le Rhin. (T. 8.)

VAUDOIS, capitaine; a fait la campagne de 1812 en Russie, sous les ordres du général Pajol (T. 21)

VAUDONCOURT, (Guillaume de), gén.; a fait la campagne de Russie en 1812. Il a écrit l'histoire de cette campagne. (T. 21.)

VAUGIEN ( Pierre ), maréchaldes-logis au 4º regiment de chasseurs à cheval, ne à Presligny (Haute-Marne); fit quinze prisonniers au passage du Mincio le 4 nivose an 9, et succomba sur le champ de bataille.

VAUQUET, chef de brigade de la 32º demi-brig, de ligne ; an combat de Dego le 15 avril 1796, fitt délivré par l'adjud.-général Vignolles. (T. 5.)

VAUTIER, major an 102° régt. d'infanterie de ligne ; se distingua particulièrement en 1813, dans un comhat qui ent lieu le 7 octobre entre Heistritz et Saisnitz (Italie). ( T. 22. )

VAUTRIN, colonel; a fait avec distinction la campagne de France de 1814. (T. 23.)

VAUTRIN (Jean-Baptiste), caporal à la 44° de ligne, ne à Barthlemont (Menrihe); pénétra le 28 thermidor an 7, avec quelques camarades, dans une redoute défendue par deux pièces de canon, dont il réussit à s'emparer; mort à Marengo.

. VAUX, adjudant-général; fit avec

une grande distinction la campagne de 1797 en Italie, et mérita les éloges de Bonaparte, dans son rapport au directoire sur la bataille de la Favorite, et fut proposé pour le grade de général de brigade. Il fit en qualité de général de brigade la camp. d'Egypte. Blessé dangereusement aux opérations du siège de Saint-Jean-d'Acre (Spie) le 25 avril 1799; se trouvait en 1800, sur le bâtiment la Marianne, pour se rendre en France , lorsque ce bâtiment fut arrêté par une corvette anglaise. Rétabli de ses blessures, il servit de nonveau avec distinction lors des opérations militaires dans le pays des Grisons et le Tyrol, en décembre 1800; servait en France dans la guerre de 1813 (T. 8, 9, 10, 12, 13 et 23.)

VAVASSEUR, grenadier; signale par le général Bon dans sa relation particulière sur l'affaire d'Embabeli (Eg.)

en 1798. (T. 9.)

VEAU, général de brigarle, fit le 17 mars 1807, cinq cents prisonniers et enleva 3 pièces de canon an général snéciols Cardella, à Aoklam. ( Allem. ) (T. 17.)

VÉCHO, capitaine de donaniers, faisant les fonctions d'aide-de-camp anprès du gonvernent de la place d'Huningue en 1815. (T. 24.)

VEDEL (le comte Domingue-Honoré-Marie-Antoine), général de division, ne à Monaco le 2 juillet 1771; entra au service le 6 mars 1784; se distingna dans les premières campagnes de la revolution; obtint le grade de ehef de brigade, et c'est en cette qualité qu'il combattit en 1800 dans le Tyrol. Il commandait le 17e régt. d'inf. légère à Austerlitz, et fut nommé gen. de brigade à la suite de cette affairet Employe en 1806 contre les Prussiens et les Russes, il se fit remarquer au combat de Pulstuck, à Eylan et à Friedland, et obtint à cette occasion le titre de commandant de la légion-d'honn. avec le grade de général de division; înt envoyé en Espagne, où il sit partie du corps du général Dupont, et capitula comme lui à Baylen. Il fut nommé en 1814 commandant en second de la 14º division militaire à Cherbourg, et chevalier de Saini-Louis. Après le 20 mars 1815, commandant de la 14º

division à Caen: an mois de juin suivant, il se porta vur Baieux pour atuaquer le duc d'Aumont, mais cerue de tontes parts par les royalistes, il congédia sa troupe et se retira. Depuis le licenciement il est à la demi-solde. (T. 13, 15, 17 et 33.)

VEILANDE, colonel; a fait la campagne de 1811 en Espagne, et s'est distingué le 19 février même anuée à la bataille de la Gébora. (T. 20.)

VENCE (Jean-Gaspard), contreamiral, né en Provence en 1748. Après plusieurs voyages sur les vaisseaux de la marine marchande, il fut employé pendant la guerre d'Amérique en 1778, et passa dans la marine royale comme lientenant de vaissean, en récompense de sa bravoure lors de la prise de la Grenade. En 1792, nomme capitaine de vaissean, il parcourut les Echelles du Levant avec la division dont le commandement lui avait été confié, et inquiéta beaucoup le commerce des Anglais dans ces parages. Il fut nommé contre-amiral le 26 brumaire an 2. En l'an 3, sa division fut envoyée à Belle-Isle; les Anglais vinrent l'attaquer avec des forces imposantes, et ceroèrent sa division; mais l'escadre de Brest le débloqua. Pendant les années 5,6 et 7, le contreamical Vence fut charge du commandement des armes à Toulon. (T. 5.)

VENOUX, chef de brigade; sit avec distinction la campagne d'Egypte. Il périt sur la brèche de St.-Jean-d'A-cre, en 1799. (T. 10.)

VENTRE, sergent-major du bataillon des chasseurs du Mont-Cassel; se distingua à la prise de l'île de Cassandria le 28 juillet 1794. Ce brave sous-officier, avec deux de ses camarades, traînérent à la nage, d'une rive à l'autre, au moyen d'une corde attachée à leur cou, des bateaux charges de soldats, et maigré le danger imminent auquel ils s'exposaient, ils répétèrent audacieusement neuf ou dix fois cette manoeuvie. La convention vota par acclamation qu'il serait fait mention honotable, dans son proces-verbal, de la conduite courageuse des militaires qui s'étaient le plus distingués à la conquête de l'île de Cassandria. Le décret signalait le nom de Ventre, de Bouvard et Debeugny, ses deux camarades. (T. 3.)

VERAND (César), quartier-maître; obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801.)

VERBIGIER SAINT-PAUL, colonel; a fait avec distinction les caropagnes de 1810 et 1811 en Espagne; sa belle conduite au siège de Tarragone lni valut le grade de général de brig. (T. 20.)

VERDIER, chef debataillon du 42° de ligne; lors du siège de Tarragone en 1811, voyant un soldat de son bataillon, nommé Lambert, blessé, qui allait être victime de l'ennemi, le mit sur ses epaules et continua ainsi à protéger la retraite.

VERDIFR (éponse du général de ce nom); compagne active de ses travaux, elle siguala son courage et son humanité pendant tout le cours de l'expédition de Syire; on la vit, méprisant tous les dangers, donner son clieval, ses provisions et tous ses soins aux soldais malades on blessés. En cotobre 1800, après le siège de Saint-Jean-d'Acre, restée seule dans les déserts, à l'extrême artière-gardre, les accournt aux cris d'un soldat aveugle et abandonné, parvint à le sauver et lui profligus tous ses soins.

VERDIER ( le comie Jean-Antoine), lieutenant-général, pair de France, grand-cordon de la légiond'honn., né à Toulouse le 2 mai 1767. Entra an régiment de la Fère le 18 fcvrier 1785; adjodant-major an 2e bataillon des volontaires de la Hante-Garonue le 24 janvier 1792 : devint pen de temps après aide-de-camp du général Augereau; employé à l'armée des Pyrénées-Orientales, il prit, l'épée à la main , avec un bat. des chasseurs de la Diôme, le camp retranché de Liers, défenda par 4000 Espagnols et quatre-vingis bouches à feu; opération qui décida la reddition du fort de Figuières, et qui valut au capit. Verdier le grade d'adjud -gén. chef de brig. le 25 nov. 1795. Envoyé l'année suivante à l'armée d'Italie, il fut promu au grade de gén, de brig, sur le champ de bataille de Castiglione, le 28 therm. an 4; fit le reste de cette guerre jusqu'à la paix de Léoben, et se trouva à tous les combats qui furent livrés. De là il partit pour l'Egypte, faisant partie de la division Kleber, dont il commanda les grenadicis et éclaireurs reunis sous St.-Jean-d'Acre. Le 17 sept. 1709, les Turcs étant debarqués au bogaz de Damiette au nombre de 8,000, le gen. Verdier, avec mille hommes, marcha contre eux, en tua les deux tiers, et prit le reste avec dix pièces de canon Cette action lui valut un sabre d'honneur le niv. an 8. Le siège du Caire lui ayant donné une nouvelle occasion de se faire remarquer, il fut promu au grade de gén. de div. le 5 flor. an 8. Rappelé en France avant l'evacuation de l'Egypte, il alla commander une division en lulic, sons les ordres de Murat; passa au commandement des troupes françaises en Etrurie, d'où il partit avec son corps d'armée pour occuper la Pouille. Rappelé en l'oscane pen de temps après, il commanda une division contre l'Autriche dans la campagne de 1805, assista au combat de Heilsberg et à la bateille de Friedland, où il se distingua. Après la paix de Tilsitt, il conduisit un corps d'armée en Espagne, le commanda an combat de Logrogno, devant Sarragosse, dont il fit le premier siège et dont il s'était emparé presque en totulité, le jour où il recut l'ordre de lever le siège, à cause de la retraite de Madrid. L'armée ayant repris l'offensive, il marcha avec elle, entra dans Madrid, et se dirigea sur la Catalogne pour faire le siège de Girone. En 1812, il sit partie de l'expédition de Russie, commanda une division sous le maréc. Oudinot; se fit remarquer sur la Drissa, ainsi qu'aux combats des 16 et 17 août, devant Polotsk, où il fut grièvement blessé. Le général Verdier commanda en 1813 le second corps de l'armée franco-italienne, sons les ordres da prince Eugène, et il fut nommé grand' croix de la lég.-d'honn., pour la part qu'il prit à la bataille du Mincio. Il avait été promu grand officier de cette même légion et commandeur de la couronne de fer, à la création de l'ordre; comie de l'empire depuis le 19 mars 1808. Il fut fait chevalier de St.-Louis le 8 juillet 1814, et grand-cordon de la lég.-d'honn. le 17 janv. 1815 Dans les cent jours, il fut nommé membre de la chambre des pairs et commandant

de la 8º sliv. à Marseille. Il est à la retraite par suite de l'ordonnance du 1º2 août 1815. (T. 6, 7, 8, 9, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24.)

VERDIERE, colonel du 7º régt. de chasseurs à cheval, servait sous le gén. Rapp, dans la campagne de 1815. (T. 24.)

VERDIÈRES, général, se fit remarquer en oct. 1795, lors de l'insurrection des sections de Paris contre le gouvernement conventionel. (T. 4.)

VERDREAU, enseigne de vaisseau, se distinigua d'une manière très-remarquable, en sauvant des malherures naufragés qui avaient échoué à l'entrée de la rade de Cadix, en fév. 1796; recut pour cette action legrade de lient de vaisseau et une lettre très-flatteuse du ministre de la marine. (T. 5.)

VERGER, enseigne de vaisseau, ommadant le détachement des marins au siège d'Hambourg; est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 18 14.

VERGEZ ( Jean-Marie ) , maréc .de-camp, naquit à St -Pé (Hautes-Pyrences); soldat le 1er avril 1778 au 55° régt., fit les campagnes de 1778 et 1790 sur mer ; passa à la garde nationale parisienne soldée comme fusilier en 1798, et fit les campagnes de 1792 et 1793 an 1er bat. des chasseurs des Montagnes; se trouvait en l'an 2 à l'armée des Pyrénées Occidentales. A la prise du fort de Marsa, il coleva luimême deux drapeanx à l'ennemi. Le même soir, ayant déconvert un magasin à poudre dont l'explosion menacait le fort, il éteignit deux mèches alinmées, et les troupes françaises lui durent leur salut. A la prise de Tolosa, il arrêta hii-même l'artillerie ennemie. Le 23 vendém. an 3, à la prise de Lessombery, il sauva un magasin à poudre considérable où l'ennemi avait mis le feu, en enlevant quatre mèches allumées qui brûlaient dans des barils enfoncés. Employé à l'armée des côtes de l'Océan, il arrêta le chef des Vendéens Charette, à la tête des carabiniers , tua denx autres chefs qui l'accompagnaient, et fut en récompense nommé chef de bat. le 18 therm. an 3. Employé aux armées d'Italie, de Rome et de Naples, il prit deux pièces de canon la 25 frim. an 7, à l'affaire de Lestorta; chef de brig. le 16 flor. Fut blessé à la prise de Modène et à l'affaire de Chiavari. Le 15 brum., devant Novi, il coupa la ligne ennemie et s'empara de cinq pièces de canon et de leurs caissons. Colonel du 12º régt. d'inf. de ligne, et offic. de la lég.-d'honn., il fut blessé à la tête de ce regt. à Iéna, où il se distingua particulièrement. Devenu maréchal-decamp, il sit la camp. de 1810 en Esp., et se trouva au siège et à la prise ile Lérida le 14 mai même année. Le 17 juillet, attaqué par 1800 Espagnols à Daroca, il les battit complètement, leur tua 400 hommes, leur fit 217 prisonniers, dont 17 officiers, et entra

VERGNE (Aimé-Antoine), chirurgien sous-aide-major, né à Limoges (Haute-Vienne), le 26 juillet 1796. Entré au service en 1813, a fait la campagne de Saxe de cette année; s'est Lait remarquer particulièrement pendant le blocus d'Erfurt, où il montra une grande activité à panser les blessés qui y étaient en grand nombre ; obtint de ses chefs les témoignages les plus honorables, et principalement cenx du gén. d'Alton, gouverneur de la place. Rentre en France en 1814, il fot employé à l'hôpital militaire de Strasbourg; fit la campagne de 1815 à l'armée du Nord. It a fourni des materiaux aux Victoires et Conquêtes et a travaillé

VERGUES, sergent au 94° régt. de ligne; cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 127.)

à la réflaction des Tables.

VERHUELL (Charles - Henry), amiral . pair de France, naquit à Doesburg (Gueldre ) vers 1770 : entra comme cadet dans la marine de son pays, et était lieut. lorsque la révolution de 1795 lui sit quitter le service. En 1804, il commanda la flottille hollandaise à Boulogne, en qualité de viceamiral, sontint un combat honorable . non loin du cap Grinez, et ramena sa flottille à Boulogne avec autant de courage et d'habilete que de bonheur; fut créé maréchal du royaume de Hollande et comte de Sevenaar. Passé avec son grade au service de France, il fut investi du commandement du Helder,

qu'il désendit on 1813 et 1814 avec persévérance contre ses compatriotes les Hollandais, qui, après avoir secone le joug français, au mois de novembre, en firent le siège sons les ordres du gen. de Jonge. Il ne rendit la place qu'après l'abdication de l'empereur, et fut alors nommé inspecteur de la marine, pair de France, et grand'eroix de la légiond'honnenr. (T. 16.)

VERINE, chef de brigade du génie. contribua puissamment à la prise de Bois-le-Duc, en 1794; il ne quitta presque jamais la tranchée. (T. 3.)

VERNE, général, fit avec distinction la campagne de 1796 en Italie. It fut mis hors de combat à la bataille d'Arcole. (T. 7.) VERNERET, chef d'escadon de

cuirassiers, se conduisit avec distinction dans la compagne de 1808 en Espagne. Il se trouva à la bataille de Baylen.

(T. 18.)

VERNET, capit de grenadiers, a fait la campagne de 1799 en Italie, fut atteint de deux balles à la fois et renverse an milion de ses soldats le 22 avril même année, à l'assaut de Trant. (T. 10.)

VERNIER (César), chef de bat. d'artillerie, fut cité avec distinction dans la relation du combat du camp des Sans-culottes le 5 fév. 1794. (T. 2.)

VERNOIS, officier du génie, se fit remarquer, le 7 mars 1799, à l'assaut de Jaffa (Egypte). (T. 10.)

VERNON, sergent, fut mentionné honorablement lors de l'attaque de la Basse-Vistole en 1807. (T. 17.)

VERNOT DE JEU, adjud.-gén., un des meilleurs amis du gén. Hoche, fut tue à l'affaire de Quiberon. (T. 4.) VERRIERES, genéral, comman-

dait en qualité de chef de bat. , l'artillerie du siège de Mantoue (Italie ) cu 1706. Devenu gén., il sit partie de la seconde expédition d'Irlande en 1799. et se trouva au siège et à la prise de Corfou; se distingua en déc. 1800, lors des opérations militaires dans le pays des Grisons et le Tyrol. (T. 6, 10 et 13.

VERRY (Jean-Louis), fusilier à la 60° de ligue, né à Mons (Jemmapes); tué le 27 fructidor an 9 devant Porto-Ferrajo, en s'opposant à la descente des Anglais.

VESSERON (Jean-Louis), serg. tles grenadiers à la 6º légère, ne à Chartres (Eure-et-Loire) ; tue le 11 floreal an 3 , après avoir fait seize Autrichiens prisonniers.

VESU, gén., officier supérieur da plus grand mérite, fit avec distinction la campagne de 1793 en Frauce. Il se trouva en oct, de la même année, au blocus de Manbeuge et à la bataille de Wattignies. (T. 2.)

VEYER-BELAIR, capit. de vaissean, commandait l'Impetueux, de 74 canons, qui faisait partie de l'escadre du contre-amiral Willaumez, sortie de la rade de Brest en 1806. (T. 17.)

VIAL, gén. de brig. de cavalerie, a fait la campagne de 1814 en France, et se trouva le 10 avril à la bataille de

Toulouse. (T. 23.)

VIAL (Honoré), gén., né à Antibes (Var) en 1766; servait dans la marine avant la révolution; obtint en 1792 uu emploi dans te 26e d'inf. de ligne, et fut bientot lient, Erant en garnison en Corse, il se trouva à la défense de Bastia, fit ensuite la guerre de la Hollande en qualité d'offic. d'état-maj., et fut nommé capit, dans le 1er régt, de cavalerie le 23 vendem. an 3, pour la conduite qu'il tint à la prise du fort. Harten. Devenu adjud.-gén., il passa l'armée d'Italie, se distingua à la ba-dille d'Arcole, fut nommé général de brigade, et ne se fit pas moins remarquer à la bataille du Rivoli. Quelque temps après il enleva les redontes de St -Michel et fit 450 hommes et 12 offic. prisonniers; chassa les Autri-chiens de la ville de Trente, les ponrsuivit sur les bords da Lavis, où il leur fit 800 prisonniers. Le combat de Tramin ne fut pas moins glorieux pour lui. Il deploya encore une énergie de caractère peu commune, dans le commandement de Rome contre les insurgés. Appelé à faire partie de l'expédition d'Egypte, il fut le premier qui fit planter le pavillon tricolore sur la tour du Marabont, contribua au succès de la bataille des Pyramides, fut également victorieux au village de Schouara le 4º jour complémentaire an 6, laissa sous les murs de St.-Jean-d'Acre des témoignages de sa bravoure et particulièrement dans les journées des 6, 10, 18 et 26 germinal an 7, où il repoussa

constamment l'ennemi dans les diverses sorties qu'il tenta. Le général Vial continua de partager la gloire de l'armée d'Orient josqu'an 15 brum. au Q. qu'il revint en France. Le 26 floreal an to, il fut nommé ministre plenipotentiaire près l'île et l'ordre de Malte ; a été ensuite ambassadeur auprès de la république helvétique, et fut tué le 18 oct. 1813 à Leipsick, en donnaut à ses troupes l'exemple du plus beau devonement. (T. 7, 8, 9, 10, 12 et 22.)

VIALA (Joseph-Agricole) d'Avignon, âgé de 13 ans, fit un trait d'héroïsme et de courage en août 1703. sur les bords de la Durance, où il

mourut. (T. 1.

VIALA ( Sebastien ), colonel, né . à Rodez (Aveyron) le 11 mats 1763. soldat au régt. de Vermandois en 1781, capit. d'une compagnie de volontaires, formée à Rodez en 1789, devint bientot chef de hat, en second an 2º bat. de l'Aveyron. Passa ensnite au commandement du ier bat, de la 56º dennbrigade, et sit à la tête de ce corps la compagne de l'an 2; se distingua pendant la campagne de l'an 3, à la prise de Puget-Tenieres; s'empara de Rodda à la tête de deux cents hommes, et fit plusiems prisonniers. Il etait à l'armée qui faisait le siège de Toulon, et fut de tous les combats livres aux Anglais; se trouva ensuite à la prise de Saorgio ; fit partie de la colonne qui marcha sur Coni, fut chargé de reprendre les postes de Pinet, Rizzolaga et la Piazza. Avec trois bataillons il défendit ces postes pendant une journée entière contre une armée de 10,000 hommes. Le 2 frim. à la reprise de Rivoli, il mit l'ennemi en fuite et fit plus de 800 prisonniers; le lendemain, chargé d'attaquer les Autrichiens dans leur position en arrière de Capreno, il les forca de se retirer, et lenr fit 8,000 prisonniers. Il fit partie de l'expédition d'Egypte, et après s'être distingué dans toutes les principales affaires de cette campagne, il fut nommé chef de brigade de la 85° de ligne le 30 floréal an 7. De retour en France, il a fait partie du camp de Rosendal et a été nonimé officier de la lég.-d'honn. Ce brave colonel a été tué à la tête du 88º régt. d'inf. de ligne . à la bataille d'Icna le 14 octobre 1806. (T. 16.)

VIALANNES, gén. de cavalerie, se distingua particulièrement dans la campagne de 1806 en Allemagne, et notammeni à la bataille d'Icua. Le maréchal Davoust le signala honorablement à l'empereur ; fit la campagne de 1815 en France. (T. 16 et 24.)

VICHERY (le baron), né le 23 sept. 1767, fit la guerre d'Espagne en qualité de gén. de brig., se distingua les 4 et 5 mai 1811, au combat de Fuente-de-Onoro; battit le gén. espagnol Empecinado, à Médinaceli, fut blesse et cité avec éloge dans le bulletin officiel. Général de division le 30 mai 18:3, il était au siège d'Hambourg et s'y fit remarquer en fev. 1814; chev. de St.-Louis le 19 juillet 1814, commandant de la lég.-d'honn. au mois de sept. suivant, il fat employé en juin 1815, au 4e corps de l'armée du Nord. Il a été admis à la retraite le 9 septemb.

victor (Perrin), doc de Bellune, marec. et pair de France, grandcordon de la lég. d'honn., commandeur de St.-Louis, etc., né à la Marche en Lorraine en 1766; entra au service dans l'artillerie en 1781, et parvint successivement jusqu'an grade de maréchal-de-camp auquel il fut promu en 1793, an siège de Toulon, pour avoir dirigé l'attaque de la redonte l'Aiguillette, dont la prise amena l'évacuation de cette place. Il fut blessé de deux comps de fen, passa à l'armée des Pyrénées-orientales, se trouva aux sièges de St.-Elme et de Roses, et aux batailles qui enrent lieu jusqu'an traité de Bale. Il se dictingua en 1795, aux affaires de Loano, de Coesaria et de Dego; en 1797, à celles de la Favorite et de St.-George, on il fit mettre bas les armes à 8,000 Autrichiens. Promu an grade de gen. de div., il battit les ennemis sur le Sério, surprit la place d'Ancône, fit prisonniers 5,000 hommes qui en formaient la garnison. Après le traité de Campo-Formio, le gén. Victor fut appelé au commandement du dépt. de la Vendée, où il rétablit le calme. En 1799, il retourna en Ita-lie, et sa division rendit de grands services aux batailles de Ste.-Lucie, de Villa-Franca , d'Alexandrie , de la Trebia et de Novi. Il détermina le sucecs de la bataille de Montebello; il sontint tous les efforts de l'armée autrichienne pendant buit heures sans perdre de terrain, jusqu'à l'arrivée de l'armée, et reçut un sabre d'honneur pour cette conduite glorieuse. Il passa immediatement après au commandement de l'armée gallo-batave, qu'il ne quitta qu'après le traite d'Amiens, pour se rendre en Danemarck en qualité d'ambassadeur de France Il resta à ce poste jusqu'à la guerre contre la Prusse; fut blessé à léna, contribua pnissamment au gain de la bataille de Polstuck et à divers succès obtenus sur les armées russes et prossiennes pendant la campagne de 1806. Le gén. Victor fut pris dans cette campagne par un parti de coureurs, mais il fut presqu'aussitôt échange. Commandant le 1er corps de la grande armée à la bataille de Friedland en 1807, il determina le succès de cette journée, et sut elevé à la dignité de maréchal de France sur le champ de bataille. Après le traité de Tilsitt, il gonverna la Prusse pendant dhinze mois. En 1808, il battit complétement les armées espagnoles aux batailles de Spinosa, de Sommo-Sierra et Madrid. En 1809, il gagna la bataille d'Uclès et fit 15,000 prisonniers; il gagna également celle de Medelin, où il détruisit l'armée commandée par Cuesta. A la bataille de Talavera, so corps fit des prodiges de valent, mais il ne fut pas soutenu. Chargé d'investir Cadix, il fit élever des fortifications qui rendaient sa position inexpugnable. Il quitta le blocus de cette place en 1812, pour faire la campagne de Russie à la tête du 9º corps, et se convrit de gloire au combat de la Bérésina. En 1813, il comm. le 2º corps, qui, à la bataille de Dresde, fixa la victoire en faisant 15000 Autrichiens prisonn. Il battit encore les ennemis à Wachau, soutint sa gloire à Leipzick et à Hanau. Arrivé sur le Rhin , il mit en état de défense les places de l'Alsace, defendit les Vosges, chassa les Russes de St.-Dizier le 27 janvier 1814, et quelques joursaprès, il emporta le village de Brienne. Le 9 fev. il se porta vers la Seine, pour seconder les opérations de Napoléon, sur Champ-Aubert et la Ferté, et défendit les pouts de Nogent jusqu'au 16. Il dirigea les affaires de Nangis, de Villenenve, et sut grièvement blesse à la bataille de

Craone le 7 mars suivant, à la tête de l'avant-garde. Après le rétablissement des Bourbons, il obtint le gouvernement de la 2º division militaire à Mézières. En-1815, il suivit le roi en Belgique et rentra avec lui en juillet ; il fut ensuite nomme pair de France, major-général de la garde royale, et président de la commission chargée d'examiner la conduite des officiers pendant les cent jours. (T. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19. 20, 21, 22, 23 et 24.)

VII)AL, chef de la 34° demi-brig., commandait les grenadiers français et cisalpins réunis; fut blessé grièvement dans un combat an village de Malere

(Italie) en 1800. (T. 12.)

VIDAL, chef de bat. de la 7º 16gère; se conduisit avec beaucoup de distinction, à l'attaque des rerlontes de Melogno (Italie) en 1800. (T. 12.)

VIDAL, capit. de voltigeurs au 44° régt. d'inf. de ligne; a fait la camp. de 1812 en Espagne. (T. 21.)

VIDAL-SAINT-URBIN, officiergénéral, fut tué le 8 sept. 1793, à l'attaque du camp espagnol Peyrestortes. (T. 2.)

VIDEMENT (François), aidecanonnier, né dans le dépt. des côtes du Nord, obtint une arme d'honneur aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801.

VIDENEL, cap., se fit remarquer dans la suit du 6 au 7 mai 1807, à l'attaque de l'île d'Holm (Allemagne).

(T. 17.) VIFILLEVIGNE (de), commandant, a fait la guerre de 1796 contre les Vendéens sous les ordres du génér. Hoche. (T. 5.)

VIEL (Pierre), chasseur à la 6° demi-brigade legère, né à Golleville (Manche), tué le 16 prairial au 8, en traversant le Pô à la nage.

VIERRAUX, capitaine du génie, perdit la vie au second siège de Sarra-

gosse en 1809. (T. 18.)

VIGENT, lieut .- col., se fit remarquer le 22 juin 1793, au combat de la montagne de Louis xtv. (T. 1.)

VIGIER, colonel, servait en 1811 à l'armée d'Espagne, et se conduisit avec une distinction particulière, pendant le blocus du Mont-Serrat. (T. 20.)

VIGIER, soldat h la 49º demi-brig. de ligne, né à Marline (Corrèze). chargea seul à Castrickum le 6 octobre 1799, une batterie anglaise et parvint à s'emparer d'une pièce de canon. Son exemple électrisa son régt, qui enleva l'artiflerie à l'ennemi.

VIGNOLLE (le comte, Martin de), lieut.-gén., né le 18 mars 1753. à Marsillargue en Languedoc; entra au service dans le régt. de Barrois inf. en 1780; devint capit en 1792, et fit la campagne de cette année à l'armée des Alpes, sous le commandement de Montesquiou ; était à la prise de Nice ; fut nommé adjud.-gen. le 25 février 1794; se trouva à toutes les affaires qui eurent lien sur cette frontière . et commanda à la prise de Saorgio le 29 avril 1794, une des colonnes qui emporterent le camp retranché. Il remplit les fonctions de chef d'état-major sous le gén. Scherer, à la bataille de Borghetta; se distingua en qualité de sons-chef d'état-major, aux affaires de Montenotte et de Dego, combattit au passage du pont de Lodi, et le 3 août 1796, jour de la bataille de Castiglione, il fut nommé gén. de brig.; resté en Italie après le traité de Campo-Formio, il y remplit les fonctions de chef d'étatmajor de l'armée, et fut nommé ministre de la guerre de la république cisalpine, place qu'il quitta pour rentrer en activité, à la reprise des hostilités en nov. 1798. Dans cette campagne, il s'empara de Sienne, et fut chargé de la garde des Apennins Toscans. Après la bataille de Marengo, il ent le commandement de la Lombardie, avec la mission de conconric à l'organisation de la république italienne, et se trouva ensuite au passage du Mincio le 27 déc. 1800. Après cette campagne, il prit le commandement du Milanais jusqu'en 1802; fut nommé chef de l'état-maj. de l'armée de Hollande; gén. de div. le 27 août 1800. Commandant de la légiond'honneur en 1804, il dirigea sous le gén. Marmont, le 2º corps de la grande armée dans la campagne de 1805, et alla avec le même gén. en Dalmatie. comme chef d'état-major de l'armée destinée à combattre les Russes et les Monténégrins. Il contribua beaucoup an succès du combat de Debilibriok et en avant de Castel-Nuovo. De retour

. en France, il fut envoyé à la grande armee, v fit les fonctions de chef d'étatmajor genéral; se tronva à la prise de Vienne, à la bataille d'Essling, et fut grièvement blesse à Wagram, d'on biscaïen qui lui tit perdre l'usage d'un œil. En sept. 1800, il se rendit à Milan, s'occupa de l'organisation d'une armee destinée à fair - partie de celle qui marchait contre la Russie, resta en Italie pendant cette campagne pour commander les troupes qui s'y trouvaient. En 1813, il reprit ses fonctions de chef d'état-major et fit la campagne de cette année jusqu'aux évenemens d'avril 1814. Après la journée du 20 mars 1815, il se retira dans sa famille, et lors de la seconde rentrée du roi il fut nommé au commandement de la 18e div. militaire à Dijon. Il fut admis à la retraite le 1er août 1815, et a été nommé preset de la Corse en mars 1818. (T. 4, 5, 6, 7, 10, 13, 19 et 22.)

VIGNOT, capitaine de vaisseau en second, se trouvait à bord de la Montagne, lors du combat naval du 1er

juin 1794. (T. 5.)

VIGNY (Jean-Pierre), né dans le dépt. de la Somme; échappa, à l'attaque des ouvrages de San-Giacomo, à trois grenadiers hongrois qui l'avaient entouré.

VIGO-ROUSSILLON (François), major au 17e régt. de ligne, offic. de la legion-d'houneur, né à Montpellier (Hérault); soldat dans le 1er bat. de son dépt. en 1790, se fit remarquer à l'attaque du camp des Fourches et à la bataille de St.-Georges (Italie), où il combattit encore après sa deuxième blessure; fut souvent cité pour sa bravoure en Helvétie et en Egypte. Chef de bat. au 8º régt. de ligne, il culbuta à Talavera la garde royale anglaise, et quoique blesse dès le commencement de l'action, il ne cessalde combastre. En 1810, après avoir écrasé à Chiclana, près de Cadix, le 20e régt. anglais, dont il avait lui-même pris le colonel, il résista au choc des masses les plus imposantes et après plusieurs traits d'heroisme, tomba grièvement blessé an ponvoir de l'ennemi. Fit partie de la garnison de Besançon, pendant le blocus de cette place en 1814.

VILAIN, chef de bat., fut tué en

1801, à la prise du fort d'Aboukir. (Egypte). (T. 14.)

VILLANTROYS, officier d'artillerie, a invente les batteries de mortiers à plaque et à semelle. (T. 20.)

VILLARDY (Smon), canonuier, né dans le dépt. d'Indre-et-Loire, obtint une arme d'honneur, aux deux combats d'Algésiras (juillet 1801).

WILLARET-JOYEUSE (le comte, Louis-Thomas), vice-amiral, naquit à Auch en 1746; entra d'abord dans les geudarmes de la maison du roi, et prit ensuite parti dans la marine ; obtint un commandement à l'île de France, fut chargé de missions très-importantes, et se couvrit de gloire dans un combat qu'il essaya sur la corvette la Nayade, de dix-huit canons, contre un vaisseau de guerre anglais de soixante-quatorze. Le bailli de Suffren demanda pour lui la croix de St.-Louis, avec le grade de lient. de vaisseau, et lui donna le commandement de la frégate le Conventry, avec laquelle il termina la campagne. Il commandait à l'Orient en 1791 la frégate la Prudente, sur laquelle il se rendit à St.-Domingue, où il se trouvait lors des premiers troubles de cette colonie. Bientôt, à la tête des armées navales, il montra antant de valeur que de talens. En l'an 4, il déploya le plus grand courage dans un combat qui eut lien sous l'île de Groix, contre des forces plus que doubles de celles qu'il commandait. En 1797, il fut nommé député da Morbihan au conseil des Cinq-Cents. Chargé en 1801 du commandement de la flotte expéditionnaire contre St.-Domingue, il réunit sons ses ordres toutes les forces navales de France, d'Espagne et de Hollande. En 1802, capitaine-général des îles de la Martinique et de Ste.-Lucie, il y fut attaqué par les Anglais en 1809, et rendit la Martinique, après avoir essuyé dans le fort Bourbon le bombardement le plus terrible. En 1811, il fat gouverneur-général de Venise et commandant de la 4º division militaire. Il y est mort en 1812. (T. 4, 5, 7, 8, 14, 16, et app., p. 158 et suiv.)

VILLATA, gén., commandait dans la campagne de Russie en 1812 une brigade de cavalerie légère. (T. 21.)

VILLATE (Eugène), comte d'Ontremont, lieut .- gen., fit avec distinetion les campagnes de 1805, 1806 et 1807 contre la Prusse et l'Autriche, combattit aux batailles d'Austerlitz, . d'Iéna et d'Eylau, et fut, à la suite de cette dernière affaire, nommé général de division. Envoyé en Espagne, il y mérita des éloges aux combats de Cuenca, de Talaveyra-de-la-Reyna, et dans plusieurs autres rencontres; commanda long-temps le premier corps sous le marechal Soult. Le 2 nov. 1812, il entra à Madrid à la tête de l'avantgarde, et suivit les mouvemens de l'armée du Midi. Il passa ensuite à celle que le prince Engène commandait sor le Pô, et s'empara de Guastalla, le 1er mars 1814. Le 2 juin suivant, le roi le nomma chev. de St.-Louis et inspect.gen. d'inf. dans la 20° divis. (T. 17. 18, 19, 20, 22, 23 et 24.)

VILLEMADRIN, capit. de vaissean, commandait le Sunfisure de 74 canons, le 18 janvier 1805, et faisait partie de l'escadre de l'amiral Villeneuve. Il se distingua d'une manière remarquable à ce combat, ce qui lui valut ces paroles de l'empereur : « Vous êtes du nombre de ceux qui se sont bien battus, vons prendrez votre revanche.» (T. 16.)

VILLEMET, capitaine an 86° régt. d'inf. de ligne, mérita des éloges par sa bonne conduite dans la camp. d'Esp.

de 1810. (T. 20.

VILLENEUVÉ (Pierre-Charles-Jean-Baptiste-Sylvestre), contre-amiral; était aspirant le 12 janvier 1778, garde-marine le 9 déc. de la même année, garde-pavillon en 1779, en-seigne de vaisseau en 1781, lient. en 1790, capit. en 1793, chef de divis. en l'an 4, et contre-amiral le 1er ven-dém. an 8; commandait en l'au 5 une division de l'escadre de Toulon, qui sortit de ce port le 9 frim., et fit voile ponr Brest, où elle avait ordre de se réunir à l'escadre française. Villeneuve passa devant Gibraltar, et sut échapper à la vigilance de la flotte anglaise qui s'y tronvait rénnie; nommé commandant en chef d'escadre dans le mois de pluviose an 5, il fut de l'expédition d'Egypte; ce fut lui qui , dans le combat d'Aboukir, prit le commandement après la mort de l'amiral Brueys, rallia les vaisseaux qui n'étaient pas tombés au ponvoir de l'ennemi, et les conduisit à Malte. Pendant le siège de cette île, il prit part à sa longue et glorieuse défense. En l'an i t. il fut charge du commandement des forces navales à Cavenne et aux îles sous le vent; vice-amiralen juin 1804, et commandant de l'escadre de Toulon au mois de sept. snivant, il fit sa jonction avec celle de Cadix, se rendit aux îles du Vent, revint en Europe, et ayant rencontré la flotte anglaise commandée par l'amiral Calder, il lui livra un combat, perdit deux vaisseaux espagnols, conserva l'avantage du vent, et reutra au Ferrol. En octobre 1805, se tronvant encore à la tête des forces navales de la France et de l'Espagne réunics à Cadix, il livra aux Anglais, près du cap Trafalgar, un combat où les trois quarts des vaisseaux de son escadre furent detrnits ou pris, et Ini-même fut fait prisonnier sur le Bucentaure, vaisseau amiral de quatrevingts canons, conduit en Angleterre. Renvoyé en France, il avait fixé sa résidence à Rennes, lorsque croyant son honneur perdu, il se donna la mort le 23 avril 1806. (T. 7, 8, 9, 13, 16 et

VILLENEUVE, capitaine de frégate, commandait la Justice, de 40 canons, à la bataille d'Aboukir, en 1798 (T. 9 et 14.)

VILLENEUVE, chef de bataillon; mentionné honorablement à la journée du 5 déc. 1798, devant Rome.

(T. 9.) VILLOUTREYS, officier d'ordonnance, écoyer de l'empereur à l'armée d'Espagne, en 1808. Devenu colonel, il se rendit à l'armée du Nord en juin 1815, et faisait partie du 4º corps d'armée, lorsqu'il passa à l'ennemi.

(T. 18 et 24.) VILME, capitaine dans la légion de la Dordogne, soutint un long et glorieux combat en 1812 contre une bande nombreuse de guérillas, et parvint à effectuer sa retraite sans perte. En 1813, ce même officier alors porteaigle de son régt. , se trouva cerné de toutes parts; par ses efforts il rallia la colonne qui commencait à ployer, et

se fit jour à travers les bataillons enne-

VIMEUX, général, se fit remarquer le 19 sept. 1793, à la bataifle de Torfou, contre les Vendéens. (T. 2.)

VINACHE, lieut.-colonel du génie, se distugua le 23 août 1794 au siège et à la prise du fort de l'Ecluse; il était alors lieutenant; a fait la campagne de 1795 fen Allemagne en cette qualité. Devenn chef de bat. il passa à l'armé d'Egypte, où il servit avec distinction. Il fut fait prisonnier eu nième temps que la faible garnison do fort d'Aboukir, qu'il commandait en mars 1801, lors du débarquement des Turcs. (T. 3, 4, 11, 14 et app., p. 20.)

VINATIER, entrassier, se fit remarquer en 1810 dans la campagne d'Espagne, à la prise de Pont-de-Castellan, sons les ordres de gén. Boussard. (T. 20.)

VINCENT, lient.-gén , né à Montier-en-der, en 1736, faisait en 1736, la guerre de Hanovre dans le corps de la gendarmerie; en 1792, il vola à la défense de la patrie, comme commandant du 2º bat. de la Haute-Marne. Il avait un commandement à l'armée de la Moselle, et la diversion qu'il opéra contribua an succès de la bataille de Fleurus. Depuis long-temps ses infirmités l'avaient ramené dans ses foyers, où il est mort le 16 décembre 1820. (T. 2 et 3.)

VINCENT, penér. de brig., a fait avec une grande distinction la camp. de 1814 en France. Le gén. Excellemens le mentionna particulièrement pour sa belle conduite au combat de Velisy et de Roquencourt, le 1<sup>er</sup> juillet 1815. (T. 23 et 24.)

VINCENT, chef de brigade, s'est fait remarquer en plusients occasions en 1802, lors de l'expédition de St.-Domingue. Devenu colonel du génie, il a fait avec une distinction particulière la campagne de 1807 en Portugal; fit également celle de 1808. Il est aujourd'hui maréchal-de-camp en retraite. (T. 14, 17, 18 et 21.)

VINCENT (Louis), maréc, deslogis-chef au 3° régt. de lanciers, né en 1778 à Brignoles (Var), entré au service le 2 nivôse an 7 au 22° régt. de chasseurs à cheval; il a fait les camp. de l'an 14 et 1806 à la grande armée, celles de 1811, 1812, 1813 et 1814 en Espagneet en France; ilse distingua à la bataille de Toulonse, et malgré le danger imminent, fut allumer le seu à la meche d'une fougasse destinée à faire santer le pont de l'Ers.

VINOT (le baron, Gilbert-Julien). maréc.-de-camp, commandeur de la leg.-d'honn., chev. de St.-Louis, né le 17 juillet 1772 à Soissons (Assne); volontaire au 1er bat, de grenadiers de Paris en 1792, obtint tous les grades d'offic, jusqu'h celui de colonel dans le 22º régt, de chasseurs à cheval, et fut nomme gén. le 3 mars 1813; a servi sans interruption depnis 1792 jusqu'en 18:5 à l'armée du Nord, à celle des Pyrénées-orientales, en Italie, en Eg., en Allemagne, en Pologne, en Espagne jusqu'à son entière évacuation, et dans la campagne des cent jours ; chef de bat. an 22º de chasseurs à cheval, se fit remarquer aux combats de Heilsberg, Friedland et surtout à celui de Wanaglanken, où, à la tête de 120 chasseurs il purvint à dégager le 20° de chasseurs à cheval qui, entoncé dans un marais, était vivement pressé par l'ennemi. Gouverneur de Ronda (Espagne), le colonel Vinot se fit remarquer dans différentes attaques, notamment le 3 mai 1810, où , à la tête de 4 à 500 hommes, il repoussa 6,000 Espagnols commandes par le gén Gonzales, sontenus par la plus grande partie des paysans armés. A Fuente de Cantas à la tête du 2º hussards, il contribua puissamment à enlever une batterie de quatre pièces de canon soutenus par 1800 hommes de cavalerie espagnole qui furent culbutés et dont 600 restèrent au ponyoir de la cavalerie française. A la Gebora en fev. 1811, Vinot pénétra trois fois dans le camp espagnol, à la tête de son régt., et obligea les 10,000 hommes qui l'occupaient à changer de position. Ce colonel fut mentionné hoporablement à la bataille d'Alboera en mai 1811, pour les belles charges qu'il exécuta à la tête des 2° et 10° régis. de hussards; à Yerumena en avril 1811, il fit prisonnier un escadron anglais, sous les mars d'Elvas; en joillet même année, délivra une partie de son régt. et parvint à faire 120 prisonniers. Le général Vinot est anjourd'hui retiré dans le Béarn. (T. 20.)

VINTIMILLE, général, fut tué à Cozeuza (Italie), dans la campague de 1806. (T. 16.)

VIOLETTE, contre-amiral, commandait en qualité de capit. de vaisseau le Majestueux, de 120 canons en janv. 1805 et faisait partie de l'escadre de Rochefort (T. 16.)

VIOLETTE, aspirant de marine, fils du contre-aminal de ce nom, jeune homme de la plus grande espérance, fut tué à bond de la fregate la Poursuivante, lors du combat de celle-ci en 1805, contre les vaisseaux anglais l'Arrogant et le Victorieux, où il se distingua particulièrement. (T. 16.)

VIRY, lieutenant, fut mentionné bonorablement dans le rapport du marréchal Launes, sur la bataille d'Espinosa-de-los-Monteros, en nov. 1808. Il culeva à cette affaire une pièce de canon. (T. 18.)

VIVENAT, chef de bataillon, se distingua particulièrement et fut blessé le 9 juin 1800, sur les hauteurs à drone de Casteggio (Italie). (T. 13.)

VIVENOT (Jean-Louis), major an 19e régt. d'int. de ligne, oflic. de la légion-d'honneur, né à St.-Aubin (Meuse) le 21 sept. 1767, entra le 30 août 1791, dans le 4º batsillon de la Meuse en qualité de capitaine; fot d'abord en Flandres et ensuite en Champagne; se trouva à la bataille du 20 sept. 1792 au camp de la Lune, à la bataille Jemmapes, à l'attaque près Tirlemont ; fut blessé le 11 mai dans le bois de Remmes près Valenciennes; chef de bat. le 25 floréal an 6. Euvoyé en Helvétie, il fat blessé à la tête des grenadiers. Le 23 prairial an 7 s'étant distingué au passage du Pô, il recut un brevet d'honneur en récompense. Il ne montra pas moins de valeur à la tête de son bataillon à Montebello et à Marengo et fut blessé an passage du Mincio. Passé an camp de Boulogne, le premier consul lui remit, à la tête de l'armée, un sabre d'honneur, et le 30 frimaire an 12, il fut promu au grade de major du 10º régt. de ligne Il est passé depnis à l'armée d'Hanovre.

VIVIER, chef de bat. du 82º régt:

lonne dans une sortie contre les Auglais pendant le blocus de Bayonne en 1814, où il se fit remarquer (App., p. 127.)

VIVIEZ, génér, de brig , sit avec succès la campagne de 1807 en Pologue. Il se trouva à la bataille de Preusch-Eylau, où il se distingua. (T. 17.)

VOGEL, colonel, sit la campagne de 1807 en Allemagne, et se sit remarquer lors des opérations du siège de Dantzick. (T. 17.)

VOILLOT, génér. de brig., commandant de la Tarentaise, servait en 1795 dans le Piémont : il se trouva au combat du col de Monte. (T. 4.)

VOILLOT (Antoine), chef d'esc., commandant d'armes do fort St.-Nicolas à Marseille, né à Beaune (Côted'Or); se signala le 1° mai 1793 à l'attaque du village de St.-Sauves, montra la plas grande intrépidité les 23 et 25 mai suivant; chef d'escadron dans les hussards noirs, il-continua à se distinguer,

VOISIN, aide-de-camp, tué à la bataille de Pultusk (Pologne) en 1807. (T. 17.)

VOTON, capitaine de la 70° demibrigade, tué au village de l'Iurbigo (Italie) en 1800. (T. 13.)

VOUSSEN, lieut. à la 9º légère, né à Cappellebroug (Nord), s'empara de seize voitures de bagages et de plusieurs prisonniers le 25 mars 1814, en se rendant à St.-Milliel avec treute hommes de son régt.: cette action resta saus récompense.

VOYROL, col. du 18º régt. d'inf. de ligne, fit avec une grande distinction les campagnes de 18:1 et 18:5; le 28 juillet 18:15, à la tête de son régt. se rendit maître de Mittelhausbergen, où il se tint long-teups contre des forces supérieures et des attaques non interrompties sur tous les points. (1. 23 et 24.)

VRIGNAUD, contre-smiral en retraite, commandait le vaisseau le Marengo, en qualité de capit / dans l'affaire qui ent tien sur l'Ocean-indien dans la muit du 13 an 14 mars 1807. Il perdit le bras droit dans ce combat. (T. 17.)

VRIGNY, chef de brigade, a fait

la guerre dans le Tyrol en 1800. (T. 13.)

VRIGNY, gendarme d'ordonnance, cité honorablement par le gén. Tenlie, dans son rapport sur l'affaire de Neugardt (Allemagne) le 19 février 1807. (T. 17.)

VUILLEMEY (Antoine), capit.lient. en premier au régt. de dragons de la garde impériale, né le 4 décembre 1767 à Marly (Seine-et-Oise); entré au 11° régt. de chasseurs à cheval en 1789, parvint au grade de lient. en premier aux dragons de la garde impériale le 13 sept. 1806; chev. de la lég.- d'honn. le 14 1806; a fait les campde 1792 à l'armée du centre, 1793 à celle des Ardennes, an 2 à celle du Nord, 3, 4, 5 et 6 à celle de Sambre-et-Meuse, an 7 au Rhin, 8 et 9 en Italie, an 14 et 1806 en Prusse, 1807 en Pologne, 1808 en Espagne, 1809 en Antriche, 1812 en Russie. Cet offictant de grand'garde, au combat de Wertingen, fit mettre bas les armes à quatre-vingt grenadiers hongrois et prit un drapeau. Il fut blessé d'un coup de feu à la jambe droite à l'affaire qui ent lieu devant Liége le 9 novemb. 1792. (T. 15.)

## W

WALDECK (Jean), maréc.-deslogis au 3º régt. de hussards. Voyez KEIFFER.

WALLEZ (Joseph), sergentmajor au 13° régt. d'inf. légère, chev. de la légion-d'honneur, né à Catillon (Nord); prisonnier à Culm le 30 août. 1813, faisait partie d'une colonne escortée par cinquante-deux Prussiens, qu'il parvint à faire prisonniers euxmèmes, secondé par vingt-cinq homnies de son régt. et les ramena à l'armée française qui se tronvait à deux lieues de là.

. WALTER, chef de bat. de la 3° demi-brig. de ligne, commandait en déc. 1798, le château St.-Auge (Ital.). Il répondit d'une manière couvenable à la sommation intempestive du gén. en chef des Napolitains. (T. q.)

WALTHER, gén. de brig., servait en 1797 à l'armée d'Italie; fit la camp. 1799 en Allemagne, ainsi que celle de 1800; était gén. de div. lorsqu'il fut tué à Austerlitz. (T. 8, 10, 13 et 15.)

WALTHER, colonel, se distingua particulièrement dans les opérations du corps d'armée du gén. Rapp sur le Rhin en 1814. (T. 24.)

WANDERWIEDT, général, se distingua particulièrement et fut blessé dans un combat qui ent lieu à la petite ville Dzialdow (Pologne), sous les ordres du général Lestocq en 1807. (T. 17.)

WASRONVAL, capit. de gendarmerie. Daus une reconnaissance à la tête de soixante gendarmes, aux portes d'Oudenarde, il culbuta plusieurs pelotons ennemis, et attaqué seul par douze chasseurs prussiens, il en blessa plusieurs, en fit deux prisonniers, dispersa les autres et fut grièvement blessé

dans le combat. WATHIER-ST. - ALPHONSE (le comte, Pierre), licut.-gén., né le 4 sept. 1770, entra au service le 3 sept. 1792, dans la cavalerie, et devint chef d'escadron, puis aide-de-camp du gén. Lasalle; a fait la campagne de 1800 en Allemagne. Colonel du 4º régt. de dragous dans la guerre de 1805, au passage du Lech, avec deux cents dragons, il mit en déronte un corps ennemi qui désendait le pont, et sut fait risonnier au combat de Diernstein. Ecnyer de l'emperent après son échange, la valeur qu'il déploya à Austerlitz lui valut le grade de gén. de brig. Dans la campagne de 1806, il se signala au combat de Schleitz; fut nomme commandant de la leg.-d'honv. le 14 mai 1807, et en 1808, envoyé en Esp.; il contribna anx succès des journées de Burgos, de Fuentes-Onoro, de Lerin, d'Alcanitz, etc. Gén. de div. le 6 août 1811, il passa en Russie en 1812, et ne posa les armes qu'après la capitulation de Paris; chev. de St,-Louis le 10 juillet 1814; commanda la 5e division de cavalerie de l'armée du Nord en

1815. Lors da licenciement, il fut mis à la demi-solde. (T. 13, 15, 16, 17, 18, 20, 21 et 24.)

WATOT, adjud.-major au 1er bat. de la 94º demi-brig. de ligne, traversa le premier la Lintz devant Schoennis le 25 sept. 1799, à la tête des grenadiers de sa demi-brigade, culbuta tout ce qui lui opposa de la résistance, attaqua le gén. en chef Hotz, qui fut toé pendant l'action, et s'établit sur la rive opposée. Sa conduite lui valut une lettre de félicitation du gén. en chef Masséna.

WATRIN, général de divis., né à Beauvais en 1772 : entré au service dans le 17º régt. de chasseurs à cheval au commencement de la révolution, devint capitaine par des actions éclatantes, partagea la gloire et les dangers de l'armée du Nord; fut nommé aidede-camp et adjud. gen. en l'an 2. Enployé ensuite à l'armée des Côtes del'Océan , il devint géu. de brig. en l'an 4; fit partie de l'expedition d'Irlande; se rendit ensuite à l'armée de Sambreet-Meuse; se distingua à la tête d'une div. an passage du Rhin à Neuwied en l'an 5; battit les Autrichiens an combat de Neuhoff le 3 floréal, leur fit plus de 800 prisonniers et s'empara de trois pièces de canon. Après le traité de Campo-Formio, il accompagna le gén. Hedouville a St.-Domingue. A son retour en l'an 7, il fut envoyé à l'armée d'Italie, et nommé quelque temps après gén. de div. Au combat de Fontana-Buona, le 8 fructidor, il contint avec 1,500 hommes des forces ennemies bien supérieures, et les battit le lendemain, en faisant un grand nombre de prisonniers. Il balança la victoire à Novi. A la tête d'une partie de l'avant-garde, le général Watrin s'empara de la ville et citadelle d'Y vrée et fit 300 prisonniers. Il se convrit d'une nouvelle gloire au combat de la Chiusella et à la bataille de Montebello, où six mille prisonniers furent le fruit de la victoire. Enfin à Marengo, il fit preuve du plus grand courage, et recut en récompense un sabre d'honneur. Dans les combats qui précédèrent le passage du Mincio, et particulièrement à celui de Pozzola, sa division triompha plusieurs fois de la valeur et du nombre. Après la conclumon de la paix continentale, le général 14.

Watrin fut appelé à la tête d'une division dite d'observation du midi. Le 28 fructior an 9, 3000 Anglais ayant effectué une descente à la droite du camp des Français, ce général les força de se rembarquer, avec perte de 1,200 hommes tues ou blessés, et de 200 prisonniers. Sept chaloupes canonnières forent coulées à fond, et trois furent enlevées à la nage par nos soldats. Le général Watrin voulut de nouvean faire partie de l'expédition de St.-Domingue, et, après avoir secondé de tous ses efforts la reprise de la colonie, il y termina sa carrière. (T. 8, 10, 11 et 13.)

WAUTHIER, colonel, fut blessé mortellement dans une charge, en juin 1809, contre le major Schill, près de Magdebourg. (T. 19.)

WAUTIER (Charles-Albert de), chef de bat. au 112° régt. de ligne, né à Bruxelles le 4 février 1757; était au service d'Allemagno depuis le 18 mai 1770, devint capitaine en 1787 et se retira en 1788. Ayant demandé à l'empereur-d'entrer au service de France, it fut nommé capit. au 112° régt. le 22 fruct. au 11, et chef de bat. le 18 pluviose au 12. Il montra beaucoup de valeur à la tête d'un bat. de son régt. au village de San-Perpetna (Espagne, 1810) où il ne put résister à des forces bien supérieures. (T. 20.)

WEBER, adjud.-gén., commandant la légion helvétique, fot tué le 26 mai 1799, dans un combat sur la Thur. (Suisse). (T. 10.)

WEIKEL, colonel chef d'état-major; faisait partie de la garnison de Flassingue, qui capitula en août 1809 sous les ordres du gén. Monnet. Weikel ne fut point consulté dans cette capitulation. (T. 19.)

WEISS, major au 26° regt. de cliasseurs à cheval, s'est distingué d'une manière particulière au combat de Rolica (Portugal) en 1808 sous les ordres du général Laborde. (T. 18.)

WEISS (Nicolas), capitaine an 92e régt. d'inf. de ligne, né à Phalsbourg (Meurthe), le 10 juin 1760: cnira an service le 17 août 1777, au régt. de Bouillon (infanterie.) Après avoir passé par tous les grades de sous-offic.,

fot nomme sous-lieut. le 27 mai 1792, lient. le 14 mai 1793, capit. aide-decamp le 14 brum. an 5; a fair les campagues de 1781, 82 et 83 en Espagne; 1793 à l'armée des Ardennes, 1793 et an 2 à celle du Nord; ans 3, 4 et 5 au Rhin; 7 et 8 en Belgique et Hollande, 9, en Batavie, 10 et 11 à l'armée d'Angleterre, 12, 13 et 14 à Utrecht, 1806 et 1807 à la grande aimée. Le 8 mai 1793, en avant de Valenciennes, il enleva à la tête de sa compagnie, qu'il commandait en qualité de sonslieut., une redoute garnie de trois bouches à feu, défendue par 130 Autrichiens, qui furent mis en déroute, laissant vingt-cinq hommes prisonniers. Le 30 frim. an g, en avant de Neykerichen, en Franconie, chargé de la défense d'un défilé, il soutint, à la tête de deux compagnies de son régt., les efforts de 1,200 ennemis, depuis dix heures du matin jusqu'a quatre heures du soir, et fut blessé dans l'action. Retraité en 1808, a été employé en qualité de chef de cohorte de la garde nationale do dept. da Nord, sur les cotes de l'Escaut contre les Anglais en 1808, 1809 et 1810.

WEISSEN, commandant de cavalerie, a fait la guerre contre la Vendée. Il se distingua particulièrement à la bataille et prise de Sanuzur, le 10 juin 1793; ce brave officier fut couvert de blessures. (T. 1°2.)

WELTER (Charles), sous-lieut. à la 74° demi-brig. d'int. de ligne, né à Bonzonville (Moselle), avant donné des preuvas de courage à Vico et à Mondovi, et s'était distingué au blocus de Gênes, lorsque, le 28 mai 1800, dans une affaire générale où les Autrichieus furent batton sur tous les points, il fut frappé mortellement au milieu des range entemis.

VERLÉ (François-Jean), gén. de brig., né à Soultz (Haut-Rhin), le 6 aept. 1763; soldat au régt. de Beauce, infanterie, le 20 décembre 1781, prit son congé le 20 déc. 1789; lieut. dans le 1° bat. du Haut-Rhin le 2 octobre 1791; cèpit. le 1° mars 1792; fit en cette qualité les campagnes de 1792 et 1793 à l'armée du Rhin, et fut blessé le 12 oct. 1793. Appelé à l'état-major de l'armée de la Moselle, en qualité

d'adjoint aux adjudans-généraux, il se trouva anx affaires d'Arlon, de Neufchâteau, de Saint-Hubert, de Dinant . aux batailles de Fieurus; assista au passage de la Meuse, à la bataille et au passage de la Roër; s'est trouvé à la conquête de la Hollande, au premier passage du Rhin en vendém. an 4, et à toutes les affaires de cette armée pendant le reste de cette campagne ; aidede-camp du gén. Lefebvre, et chef de bat. le 29 pluviose an 5 ; était en l'an 7 à la bataille d'Osterach, et fut promu au grade de chef de brigade, pour la conduite distinguée qu'il avait tenue dans cette journée. A la bataille de Fravenfeld, il arrêta un corps ennemi avec un bataillon suisse, et fut nommé le 22 prair., adjud.-gén. chef d'état-major du gén. Soult. Passé à l'armée d'Italie. il chassa l'ennemi jusqu'en Piémont et sous les murs de Gênes. Après la reprise de Finale, Werlé, dans une reconnaissance sur Savone, surprit la garnison de cette place, et enleva tons les postes qui étaient placés dans les faubourgs. Vers la fin de nivose an Q. chargé de soumettre les provinces d'Yvrée et d'Aoste, il battit complétement les insurgés, et leur fit mettre bas les armes. Au mois de ventose an 9, il accompagna le lieuten.-gén. Soult en qualité de chef d'état-major à l'armée d'observation du Midi, qui s'était réunie en Toscane et dans les états romains; fut employé à la 2e division militaire en l'an 11, jusqu'au mois de prairial, qu'il fut nommé sous-chef de l'état-major - général à l'armée d'Hanovre; gén. de brig. le 11 fructidor. membre de la légion-d'honneur le 20 frimaire an 12, et comandaut le 16 prairial de la même année; a fait la campagne d'Autriche en 1805 et celle de Prusse en 1806; passa ensuite en Espagne; il se ur remarquer pendant les années 1810 et 1811, et fut tué le 16 mai à la bataille d'Albuhera. (T. 15. 16 et 20. )

WENNECK, général, a fait la campague de 1793 dans les rangs des armées françaises, et s'est trouvé, en septembre même année, au siège de Dunkerque et à la bataille de Hondtschootte. (T. 2.)

WERNER, heut. à la 30° demibrig. de ligne, pénétra à la tête de 30 hommes, jusqu'à l'ane des portes d'Otricoli, s'en empara, ainsi que de la ville basse, après en avoir chassé un fort détachement napolitain. (7 déc. 1798.)

WERY (Jean-François), major au 6º régt. de hussards, né à Menil-Martin-Sarre près d'Halberg (Somme) le 1er mars 1764 ; dragon au 1er régt. le 1er avril 1782; passa le 15 juillet 1789 dans la 9º division de gendarmerie, et fit avec elle la campagne de 1792 et une partie de 1793; s.-lieut. au 7° de hussards en 1792 devenii 6°; lieut. le 1° mars 1793, capit. le 20 brom. an 2, et chef d'escad. le 14 flor. de la même année; fut envové à l'armée du Rhin à la tête du 7º régt. de hussards ; se sit remarquer le 26 vendemiaire, à la bataille qui eut lieu entre Manheim et Seckenheim, ainsi qu'au combat du 18 thermidor an 4. Dans la matinée du 28 fructidor à la retraite d'Ingelstadt, il prit 104 chevanx et 30 homines d'infanterie. Le 13 vendém. an 5, à la retraite sur Ebingen, il battit les cuirassiers d'Augschebach, les mit en déronte et leur prit 102 chevanx. Le 17 ventose an 7, à la tête de 50 chevanx, près de Coire (armée des Grisons), il s'empara de cinq pièces de canon, cinquante chevaux et un drapean; le 3 messidor an 8, à la tête de ceut chevanx, dans une reconnaissance, il força le pont près de Kisselvanger, fit prisonniers 250 grenadiers hongrois, et mit le reste en déroute. Le 23 frimaire an g. sur la plaine de Walzenfen près Salsbourg, avec deux escadrons, il arrêta le choc de six regus. ele cavalerie, fut blessé dans cette affaire de dix coups de sabre et laissé pour mort sur le champ de bataille. Il fut décoré d'un sabre d'honn., nommé major an 6º regt. de hussards le 6 brnmaire an 12, et depuis membre de la legion-d'honnenr.

WESTERMANN (François-Joseph ), gén. de brig., mé en 1764, à Molsheim en Alsane, était an service Jong-temps avant la révolution. Envoyé pen après le 10 soût, à l'armée des Ardennes, il fut employé par Dumonriez comme adjud.-gén. Devenu pen de temps après, command, de la légion du Nord, il se distingua en 1792 et avant la révolution, tit plusieurs camp.

1793, à la tête de ce corps, et passa ensuite dans la Vendée avec le grade de gen. de brig. Il obtint d'abord quelques succès vers Parthenay et Castillon, mais il fut defait completement dans cette dernière ville le 5 juillet 1703. Destitué, il fut envoyé devant nu trihunal militaire qui l'acquitta. Il repartit pour la Vendée, où il inceudia les villes de Thouars , de Bressuire , de Tiffauges ; les châteaux de Lescure et de Larochejacquelein. Destitué une seconde fois en janvier 1794, il fut arrêté le aer avril, et condamné à mort le 5 du même mois. (T. 1 et 2.)

WIELAND, gén., commandait la garnison républicaine de l'île de Noirmontiers, lors de la prise de cette île par les Vendéens, le 11 octobre 1793.

WILLAUMEZ (Jean-Baptiste), contre-amiral, ne en 1765 à Bellisleen-mer, fit sa promière campagae sur le vaisseau le Bien-Aime, en 1777, était officier en 1788, et chev. de St.-Louis en 1790. A son retour de la campagne qu'il fit autour du monde, il fut nomme capit. de vaisseau; fit dans ce grade la guerre de l'Inde avec le brave général Sercey, qui lui confia le commandement d'ane division pour revouir en France, et à sonfacrivée, il fut confismé dans le grade de chef de division. Avant recu le commandement du vaissean le Dugay-Trouin, il partit pour la campagne de St. Domingue, soutint un combat sanglant contre un vaisseau anglais de 80 canons, dont le capit... et une partie de l'état-major furent tués. Quelque temps après , avant appareille pour la France, il traversa une division anglaise qui bloquait le port de Rochefort, en faisant fen des deux bords, et força l'entrée de la rivière, au grand étonnement de la division française. Il fut nommé en récompense contreamiral, commandant de l'escadre légère dans l'armée de Brest; fit avec beaucoup de distinction la campagne de 1805 sur l'Océan. Il a été nommé vice-amiral par ordonnance da 8 août 1819. (T. 7. 16.et 17.) WHLOT (le coute, Amedée),

lient-gen. , ne à St. Germain en Laye , était offic. dans la légion de Maillebois à l'armée des Pyrénées, d'abord comme colonel, ensuite comme gén. de brig. Il fut battu vers Perpignan, mais il se distingua particulièrement à l'attaque du camp de Louis xIV, où il pénétra le premier; le 28 juin 1795 au passage de la Deva, il défit l'ennemi, qu'il poursnivit josqu'a Montdragon; ne montra pas moins de valeur devant Pampeline, ainsi qu'aux affaires des 14 et 15 juill., qui entraînèrent la reddition de Bilbao. Gen. de div., envoyé dans la Vendée, il commanda quelque temps sous Hoche; député des Bouches du Rhôue en 1797, il devint secrétaire du conseil; arrêté dans la salle des inspectenrs, il fut mis an Temple avec Pichegen et autres, puis conduit à Caienne. S'étant échappe le 3 juin 1798, il fut accueilli en Angleterre. Rentré en France en 1814, il a été nommé chev. de St.-Louis le 27 nov. et gouverneur de la 23º division (l'île de Corse), après le second retour des Bourbons. (T. 1, 5 et 8.)

WIMPFEN (Felix, baron de), lient.-gén., né en 1745 dans un petit village sur les hords du Rhin, fit la guerre de sept ans et se distingua en plusieurs occasions, passa en Corse en 1768 comme capit. de volontaires, et merita bientôt le grade de lieut.-col. et la croix de St,-Louis. Commandant du régt. de Bouillon, il partit pour l'Amérique, où il fit la guerre de l'indépendance. A son retour il se trouva an siège de Mahon et à celui de Gibraltar, où il defendit pendant treize heures, les lignes que les Anglais voulaient brûler : cette action lui valut une pension de mille écus et le brevet de brigadier des armées. Maréc.-de-camp à l'époque de la révolution, la noblesse de Caen le nomma député aux ctatsgénéraux; chargé en mai 1792 du commandement de Thionville, il s'y défendit pendant quarante-cinq jours et repoussa vigourensement l'ennemi. Il obtint ensuite le commandement des côtes de Cherbourg et celui de cette place. Défait à Vernon (Enre) à la tête de quelques troupes peu nombreuses et mal disciplinces, il se réfugia à Bayeux. Il a fait la campagne de 1805

en Allemagne. (T. 1, 4 et 15.) WINTEN, chef de bat., a fait la campague de 1796 en Allemagne, sous les ordres du gén. Championnet. Il s'empara, à la tête de trois bataillons de grenadiers, du village d'Heddersder (T. 6.)

dorf. (T. 6.) WIRION (Louis), inspect.-gen. de gendarmerie, ne à Logny (Ardennes) le 22 fév. 1764, fit ses premières armes en 1784 au regt. de Segur dragons; il prit son congé en 1786. Nommé en 1789, major-général d'un corps de jeunes légistes, il fut fait le 1er sept. 1789, licut. de cavalerie de la garde parisienne, devenue 20º division de gendarmerie. Sa conduite à l'armée pendant la campagne de 1792, lui mérita le brevet de colonel le 22 juin 1793. Il fut nommé gén. de brig. le 3 messid. au 2; inspecteur-général de la gendarmerie le 12 frim. an 10, et membre de la lég.-d'honn. Wirion s'est distingué aux armées do centre, des Ardennes, du Nord, de Sambre-et-Meuse, et a fait aussi les cinq premières campde la liberté. Le gén. Wirion a été charge de l'organisation de la gendarmerie dans la Belgique, dans les nonveaux départemens de la rive gauche du Rhin, dans cenx de l'Ouest et dans le Piéniont.

WOLFF, canonnier au 5° régt. d'artillerie à cheval, est cité dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le sièce d'Hamboure.

1814, pendant le siège d'Hambourg. WOLFF (le baron, Marie-Francois-Jérome), maréc.-de-camp, né à Strasbourg en 1776, debuta à l'âge de 18 ans dans la carrière militaire et parvint de grade en grade à celui de gén. de brig. en 1812; sit presque toutes les campagnes de la révolution et se distingua en 1794 au siége de Manheim, où il fut blessé. Combattit à Ulm, à Austerlitz, Iéna, Eylan, Friedland, Lutzen, Leipzick, etc. Chargé en 1808 d'organiser la cavalerie westphalienne, il la commanda, ainsi qu'une partic de la cavalerie bavaroise dans les camp. de 1809, 1812 et 1813. Chargé de la défense d'une partie des défilés du Hertz, il reprit de vive force le 13 avril 1813 la ville de Nordhausen dont l'ennemi s'était emparé. Dans les campagnes de 1813 et 1814, il commanda successivement une brigade de cavalerie dans les 4°, 11° et 12° corps. Il fut chargé de la désense du Rhin entre Andernach

et Bonn, et plus tard entre Bonn et Coblentz en 1813 et 1814. Il fut blessé d'on conp de feu le 23 août 1813 en commandant l'avant - garde du 12º corps. Il fut commandant de la légiond'honneur après cette campagne. A Waterloo il servit au 2º corps. (T. 7.) WOLFF ( Jean-Baptiste ), fusilier

à la 56° de ligne, né à Rotack (Haut-Rhin ), tué le 12 frimaire an 5, à l'assaut du fort de Huningue.

WOUILLEMONT, chef de brig., fit la campagne de 1800 en Italie, où il se distingua à la défense du poste de la Madona-del-Monte. (T. 12.)

XAINTRAILLES, général, a fait année en Suisse, où il occupa le Valais la campagne de 1799 en Allemagne; et dissipa les insurgés de ce canton. entra dans le mois de juin de la même

 $\mathbf{Z}$ 

ZAILLOT, commandant du génie, fut mentionné particulièrement par Bonaparte, pour la belle conduite qu'il tint à l'attaque de Gradisca (Italie ) en 1797: (T. 8.) ZAYONSCHECK (Joseph), gén.

polonais au service de la France, né à Kaminieck en Pologne le 1er nov. 1752. Après s'être appliqué dans sa jeunesse à l'étude des connaissances militaires, il passa successivement par tous les grades inférieurs. Le 19 nov. 1784, il fut nommé lient.-colonel du régt. Boulawa, et devint colonel propriétaire de ce régt. le 4 mai 1792. Il servit avec gloire dans la guerre contre les Russes, et y mérita le grade de maj.gen. L'issue de cette guerre n'ayant pas été favorable aux Polonais, il vint à Paris demander du service, et fut envoyé à l'armée d'Italie en qualité de gén. de brig. Il se distingua dans toutes les affaires où la légion polonaise fut employée. Il suivit Bonaparte dans son expédition d'Egypte ; il s'en fit remarquer dans plusieurs occasions, et lia

son nom à la plupart des combats qui ont immortalisé l'armée d'Orient. Il fut nommé gén. de div. le 17 floréal an 9, puis passa de nouveau en Italie et y commanda une division. Il fit avec beaucoup de distinction la campagne de 1807 en Pologne ; perdit une jambe et fut fait prisonnier dans la campagne de Russie; ministre de la police et de l'intérieur de la Pologne, il fut choisi à la fin de 1815, pour vice-roi, avec le titre de prince. (T. 8, 9, 10, 12,

14, 17 et 21. ZENARDI, aide-de-camp du gén. Lucotte, fit avec beaucoup de distinction la campagne de 1799 en Italie.

(T. 11, et app., p. 17.)

ZIMER, chef de bataillon, a fait la campagne de 1810 en Espagne, et s'est fait remarquer dans plusieurs occasions. (T. 20.)

ZUCCHI, gén. de brig., commandait dans la campagne de 1813 en Allemagne, une brigade italienne; commandait la garnison de Mantoue (Ital.) en 1814. (T. 22 et 23.)

FIN DES TABLES DU TEMPLE DE LA CLOIRE.

## VICTOIRES, CONQUÊTES, DES FRANÇAIS.

## TABLE GÉOGRAPHIQUE.

DES BATAILLES, DES COMBATS, DES VILLES ASSIÉGÉES, etc.,

DE 1792 A 1815.

AALEN, ville sur la rivière de Koelier en Allemegne. Le 3 août 1796, le general Desaix y atteint l'arrière-garde des Autrichiens, et après nu combat assez vif s'en empare. T. 6, p. 273 et suiv.

AAR, rivière d'Allemagne qui se perd dans le Rhin. Les Autrichiens voulant forcer Massena à s'éloigner de la Suisse, tentent le passage de cette riviere et sont repousses. T. 11, p. 66

ABENSBERG , ville d'Allemagne en Bavière, à 5 lienes de Ratisbonue. Théâtre de grands combats eutre les Français et les Amuichiens, 1809. T. 19, p. 76 et suiv.

ABERHAUSSEN, village d'Allemagne. Combat près de ce village en

juin 1800. T. 12.

ABOU-GIRGE, village dans la Hante-Egypte. Le général Davoust punit les habitans de ce village, qui avaient refusé des vivres à l'armée francaise. T. 10, p. 249.

ABOUKIR, château-fort d'Egypte, près des ruines de l'ancienne Canope; port à 10 lieues d'Alexandrie, célèbre par le combat naval qui y ent lieu le 1er août 1798. T. 9, p. 85 et suiv. Une grande bataille y est gagnée sur les Turcs par le général Bonaparte le 25 juillet 1799 (7 thermidor au 7). T. 11, p. 9 et suiv.

ABOUMANAH, village d'Egypte, à 5 lieues de Kéné sur le Nil. Le general Friant y defait l'armée d'Hassan le 20 février 1799. T. 12, p. 233 et suiv.

ABRUZZES (les), province du royaume de Naples. Combats du géneral Duliusme avec les paysans revoltés de ce pays. T. 9, p. 212 et suiv ; L. 10, p. 6 et suiv.

ACRE ( St.-Jean (l') , ville de Syrie-

Siége de cette place. T. 10, p. 72, 185 et suiv.

ADIGE, fleuve d'Italie. Combats sur les rives de ce fleuve en mars 1799. T. 10, p. 144 et suiv.

AGUEDA, rivière du Portugal qui passe sous les murs de Ciudad-Rodrigo. Combat sur les bords de ce fleuve lors de l'investissement d'Almeida. T. 20,

p. 64 et suiv.

AIGUEBELLE, ville de Savoie. Le colonel d'état-major Favre y repoussa avec deux bataillons seulement une division autrichienne commandée par le général Bubna le 8 avril 1814. T. 23, p. 243, et l'aunée suivante le maréchal duc d'Albuféra y fit 600 prisonniers dout 30 officiers, le 14 juin. T. 24, p. 257.

AIRE, ville de France sur l'Adour, au département des Landes; combat d'Aire. T. 23, p. 243 et suiv.

AIROLO, village de Suisse, canton du Tésin. Le 23 septembre 1799, le génér. Sowarow fait attaquer par 2,000 grenadiers cette position gardée par 600 Français qui s'y désendent pendant douze heures. T. 11, p. 161.

AIX, île de l'Océan, à 4 lieues de la Rochelle. Combat de la frégate la Minerve, commandée par le capitaine Collet, contre la frégate la Pallas, commandée par le lord Cochrane. T. 17, p. 290 et suiv.

AIX-LA-CHAPELLE. Prise de cette ville le 8 décembre 1792. T. 1,

AIZENAY , bourg du département de la Veudée à 6 lieues des Sables. Fuite des Vendeens en présence du general Travot le 26 mai 1815. T. 24, p. 149 et suiv.

ALBA, petite ville du Piémont, antrefois département de la Stura, prise par le général Augereau le 25 avril 1796. T. 5, p. 201 et suiv.

ALBA DE TORMEZ, ville en avant de Salamanque en Espagne; le général Kellermann y bat les Espagnols le 28

novembre 1809. T. 19, p. 305 et suiv. ALBECK , ville d'Allemagne à 2 lienes d'Ulm. Brillans combats devant cette ville, dans lesquels, le 17 octobre 1805, 6,000 Français commandés par le général Dupont, tienment tête de tous

côtés à 25,000 Autrichiens. T. 15, p. 141.

ALBERES (montagne des), dans le dépt. des Pyrénées-Orientales, Les Espagnols y sont battus en avril 1794. T. 2, p. 245.

ALBISRIEDEN, village près du mont Albis en Suisse. Pris et repris par les Français et les Autrichiens: un bataillon du 106° s'y distingue. T. 10,

p. 295, et t. 11, p. 67.

ALBUHERA, village et petite rivière d'Espagne à la séparation des rontes qui conduisent de Seville à Olivença et à Badajoz. Bataille de ce nom. T. 20, p. 235 et suiv.

ALBUQUERQUE, ville d'Esp. dans l'Estramadure. Le général Latour-Maubourg s'en rend maître le 15 mars

1811. T. 20, p. 224.

ALCABON (combat d') en Esp. T. 19 , p. 282.

ALCALA-LA-RÉAL, ville d'Esnagne dans l'Andalousie; le général Sébastiani y bat les Espagnols. T. 20, p. 5.

ALCOY, ville d'Esp. an royaume de Valence. La division Hubert se distingua sous les murs de cette ville. T. 21, p. 107.

ALDEA-DE PONTE, ville d'Espagne dans le royaume de Leon. Les Anglais y sont battus. T. 20, p. 273.

ALDENHOVEN, ville de Prusse, autrefois département de la Roër. Le général Jourdan y remporte une grande victoire sur les Autrichiens, le 11 vendémiaire au 3, 2 octobre 1794. T. 3, . P. 171.

ALDUDES, montagnes et village aux Basses-Pyrenées, prises par les Français. T. 3, p. 236 et suiv.

ALENQUER, bourg dans l'Estramadure portugaise, sur les bords du Tage. Les Français en chassent les Anglo-Portugais, le 9 octobre 1810.

T. 20, p. 91 et suiv.

ALEXANDRIE, capitale de la Basse-Egypte. Cette ville se rend aux Français après une faible défense, le 14 messidor an 6, 2 juillet 1798. T. 9, p. 22, 120, 122, 124, 176, 177, 178, 181. T. 10, p. 77 et suiv. 203. T. 11, p. 9 et suiv. 204. Capitule. T. 14, p. 73 et suiv.

ALGÉSIRAS, rade et ville maritime en Espagne. Combat naval entre la flotte anglaise et les flottes française et espagnole; belle defense du capitaine Troude. T. 14, p. 158 et sniv.

ALKMAAR, ville de Hollande. Le 26 vendémiaire an 8 (18 oct. 1799), le général Brune commandant l'armée gallo - batave, remporte une victoire celatante sur l'armée anglo - russe, commandée par le doc d'Yorck et le général Essau, et la force à se rembarquer. T. 11, p. 225 et suiv.

ALLASSIO, petit port sur la Méditerranée, en Piémont. Les Français, rassemblés à la hâte par le conventionel Chiape, repoussent vigoureusemeut les Anglais, qui y tentaient une descente le 27 août 1795. T. 1, p. 265 et sniv.

ALLE, rivière de Pologne. Sur les bottls de cette rivière le général Liger-Belair but les Russes, février 1807.

T. 17, p. 71 et suiv.

ALMAGRO, ville d'Espague, province de la Manche. Le gén. Morisse
l'attagne intuilement. T. 19, p. 32.

ALMARAZ, ville d'Espague dans l'Estramadore, sur le Tage. Le maréc. Lefebvre y bat les Espaguels le 24 décembre 1809. T. 18, p. 255.

ALMAZAN, ville d'Espagne sur le Duero, dans la province de Soria. Les Espagnols y sont battus. T. 20,

P. 127.

ALMÉIDA, ville de Portugal, province de Tra-loa-Montes. Le maréc. Masséna preud cette ville le 28 août 1810. T. 21, p. 71 et suiv. Le génér. Brennier ne pouvant plus tenir la place faute d'avitaillement, en fait sauter les fortifications, et se retire avec sa petite garnison. p. 212 et suiv.

ALMONACID, village près de Madrid, en Espagoe. Le 7 août 1809, le général Sébasiani y bat les Esp. commandés par le général Venegas. T. 19, p. 294 et suiv.

ALPUJARAS, chaîne de montagues en Espague, au royaume de Grenade. Le général Sébastiani y bat les Espagnols. T. 20, p. 126, 267.

ALTAFULLA, hauteur et village sur les bords de la mer, auprès de Tarragone. Le 23 janvier 1812, le général Maurice-Mathien y bat les Espagnols

et fait éloigner les Anglais du port de Tarragone. T 21, p. 14 et suiv.

ALTENDORF, à 2 lieues de Lichteusels. Le général Lesebvie y bat les Autrichiens. T. 6, p. 315 et saiv.

ALTENKIRCHEN, ville d'Allemagne sur la Wittbach, à 8 lieues de Coblentz. Le général Kléber y repousse vigoureusement les Autrichiens, le 4 juin 1796. T. 6, p. 20 à 32.

ALTORF, bourg de Suisse, sur les bords de la Reuss. Leconrbe y hat les Autrichiens. T. 10, p. 282 et suiv.;

t. 11, p. 70 et suiv.

AMAND (St...), village auprès de Fleurus, aux Pays-Bas, autrefois département de Jenumappes. Le 17 juin 1815 les Français s'eu emparent. T. 24, p. 182 et suiv.

AMARANTE, ville de Portugal ser l'Amego. Le genéral Loison s'empare de cette ville, le 17 avril 1809. T. 19, 21.

AMBERG, ville d'Altemagne à 9 lulienes de Ratisbonne. Théâtre de plusieurs combats en 1796, à l'avantage des Français, pendant la belle retraite des généraux Moreau et Jourdan. T. 7, p. 10 et suiv.

AMERSFOORT, ville de Hollande à 5 lienes d'Utrecht, Pays-Bas, prise par les Français. T. 4, p. 21 et suiv. AMPFING, village. Les Autri-

AMPFING, village. Les Autrichiens y sont battus par les Frauçais le 29 déc. 1800 (au 7). T. 13, p. 80 et suiv.

AMSTERDAM, grande ville de la Hollande, aux Pays-Bas. Le général Pichegru y fait son entrée le 20 fevrier 1795. T. 4, p. 18 et suiv.

AMSTETTEN, village sur la route de Linta à Vienne, en Allemague. Le 5 novembre 1805 (an 8), le général Murat y remporte un grand avantage sur les Austro-Russes, et les force à se retirer. T. 15, p. 192.

ANCENIS, ville, département de la Loire-Inférieure. Combats près de cette ville. T. 2, p. 107, 166.

ANCONE, marche et ville du même mon dans l'état romain. Le g fièrrice 1797 (an 5), le général Victor fait mettre bas les armes à 12 à 1500 hommes de l'état romain et s'empare de la ville. T. 3, p. 93 et suiv. Belle et énet-

gique défense de cette place par le gén. Monnier contre les Autrichiens, les Anglais et les Turcs en novembre et decembre 1799, (frimaire et nivôse an 8.) T. 11, p. 311 jusqu'à la fin du volume.

ANDAYE, Pyrénées. Le chef de batailton Villot force les Espagnols d'y repasser la Bidossoa, le 23 avril

1793. T. 11, p. 205.

ANDERLECHT. Domoniez y remporte le 14 nov. 1792, une victoire sur 20,000 Autrichiens commandes par le prince de Wurtemberg T. 1, p. 77. ANDRÉ (St.-), fort situé dans

une petite île près de Bois-le-Duc, pris

et repris. T. 3 , p. 174.

ANDRIA, ville du roy. de Naples, Terre de Bary. Le 21 mars 1799 (an 7) les Français s'en emparent après avoir éprouvé la plus vive résistance et avoir été très-maltraités par les habitans insurgés. T. 10, p. 130 et suiv.

ANGERS, département de Maineet-Loire, ville. Les royalistes tentent de la prendre le 4 décembre 1793, mais

en vain. T. 22, p. 144.

ANGHIARI, village à 2 lieues de Lognano. Le général Angereau y bat l'arrière-garde du général autrichien Provera, le 14 janvier 1797. T. 8, p.

45 ct sniv.

ANKLAM, ville et port de la Poméranie prussienne, à l'embouchure de la rivière de Penne. Le 31 octobre 1806, le général Becker, d'après les ordres de Murat, bat les Prassiens devant cette ville, y pénètre en les poursuivant, et les force à capituler. T. 16, p. 370.

ANTRAIN, bourg au département d'Ile-et-Vilaine. Les républicains y furent battus le 18 novembre 1793.

T. 11, p. 134.
ANVERS, ville et port sur l'Escaut, autrefois département des Deux-Nèthes. Prise le 27 juillet 1794. T. 3, p. 83, 92, 101. Sa désense en 1814. T. p.

AOSTE, duché et ville de Piémont, autrefois département de la Doire. Le général Almeyras y bat 1600 Piémontais à la tête de 200 hommes. T. 3, p. 165.

AQUILA. ville du royaume de Naples, dans l'Abruzze ultérienre. Prise par le général. Lemoine. T. 9, p. 188.

ARAPILES, village et hauteurs pròs de Salamanque en Espagne. Le 22 juillet 1812 il y cut une affaire scricuse entre l'armée française, commandee par le duc de Raguse, et les Anglo-Portugais, commandes par Wel-lington. T. 21, p. 44 et suiv.

ARCIS-SUR-AUBE, ville de Champagne, departement de l'Aube, où les 20 et 21 mars 1814, il y eut différens engagemens entre les Français et les altiés : les premiers, malgré le grand nombre de leurs adversaires, eurent tottjours le dessus. T. 23, p. 171 et suiv,

ARCOLE, village d'Italie sur l'Adige. Batailte qui dura trois jours, du 15 au 17 novembre 1796, dans laquelle les Autrichiens, commandés par le genéral Alvinzi, forent battus par les Français, commandés par le genéral Bonaporte. T. 7, p. 196 et suiv.

ARLON, ville du duché de Luxembourg à 5 lieues O. N. de Luxembourg, antrefois département des Forêts, au-jourd'hui Pays-Bas. T. 1, pag. 15. Le général Delaage prend cette ville le 9 juin 1793. Le général Jourdan la reprend le 18 avril 1794. T. 2, p. 215 et suiv.

ARNHOFFEN, village sur la route de Ratisbonne à Ingolstadt, où il y ent un petit engagement le 19 avril 1809 entre les Français et les Autrichiens ; ceux-ci furent reponssés. T. 19, p. 70

ARNEGUY, département des Basses-Pyrénées, pris par les Français.

T. 2, p. 230. ARQUINZUN, Pyrénées-occidentales, montagnes en Espagne et en Navarre. Les Français y battent les Es-

pagnols. T. 3, p. 70. ARROYO - MOLINOS, village d'Espagne, situé au pied de la Sierra-de-Montanchès. Belle retraite du gén. Girard le 27 octobre 1811, qui, n'ayant que 1300 hommes, résista aux Auglais, qui avaient une force decuple de la

sienne. T. 20, p. 275 et suiv. ARZOBISPO, ville et rivière du même nom en Espagne dans la Nouvelle Castille. Le 8 août 1809, le maréchal Soult, avec peu de monde, y hat les Espagnols. T. 19, p. 290 et suiv. ASTORGA, ville d'Espagne au

royaume de Léon. Le général Junot, duc d'Abrantès, sait le siège de cette ville et la force à capituler le 10 avril 1810, après quinze jours de tranchée ouverte. T. 20, p. 12. et suiv.

AUNON, village d'Espagne sur le Tage, où, le 10 mars 1811, le général Hugo battit un parti de gnérillas et leur tua plus de 700 hommes. T. 20, p. 290 et suiv.

AUSTERLITZ, ville dans la Moravie. Bataille à jamais mémorable emportée le 2 décembre 1805 (11 frimaire an 14), par l'empereur Napoléon sur les empereurs d'Autriche et de Russie, dont l'armée effective était de 80,000 hommes. T. 15, p. 226 et

AVERSA, ville du royaume de Naples, près de la ville de Naples. Le général Bourlier y bat l'ennemi. T. 10, p. 23 et suiv.

AWERSTAEDT, bourgen Prusse. Le maréc. Davoust y bat les Prussiens le 14 octobre 1806, à l'instant où l'empereur Napoléon les battaità Iéna. T. 16, p. 328 et suiv.

B

BADAJOZ, ville d'Esp. aux frontières du Portugal. Belle défense decette place par le général Philippon en 1811. Les Anglo-Portugais et les Espagnols se retirent appès deux mois de siège. T. 20, p. 251 et suit.

BADEN, en Suisse à 4 lienes de Zurich. Prise et attaque de cette ville. T. 11, p. 165, 180 et suiv.

BAGNASCO, bourg sur la rive gauche du Tanaro, à 3 lienes de Ceva. Les Autrichiens y attaquent l'arrièregarde de Championnet. T. 11, p. 297.

BAGNOLS de Marende, an départem des Pyrénées-orientales. T. 11, p. 245.

BAIONNETTE, fort près de la Bidassoa. Belle défense du 88° régiment. T. 22, p. 283 et suiv.

BALAGUEZ, ville forte d'Esp. à 5 lieues de Lerida. Le lieutenant Rignou, à la tête de quarante dragons, y sabre six cents insurgés. T. 21, p. 11 et 12. (1812.)

BAMBERG, grande ville d'Allemagne, près du confluent du Mein et de la Rednitz. Prise. T. 6, p. 312 et sniv. Combats. T. 7, p. 20 et suiv. T. 16, p. 303 et suiv.

BARBASTRO, bourg près de la rivière de la Cinca. Le colonel Colbert y hat les Espaguols. T. 19, p. 300 et 316.

BANOS, (col de) en Espagne. Les Français, malgré la résistance des Ânglo-Portugais et la position presque inexpagnable, forcent l'enuemi à se retirer. T. 19, p. 298. (le 12 août 1809.) BANYULS-LA-MAIZO, village au département des Pyrenées-orientales. Belle défense des habitans, qui font mettre bas les armes à 7,000 Espagnols.

( 1793 ). T. 2, p. 269.

BAR-SUR-AUBE, ville an dépt. de l'Aube. Le duc de Wrode, d'abord entré dans cette ville en est chassé avec perte par un bataillon, le 26 février 1814. T. 23, p. 130. Combat entre l'armée française, commandée par le duc de Tarente et l'armée russe, commandée par le général Wittgenstein le 27 février 1814. T. 23, p. 159 et suiv. BAR-SIR-SEINE (Comparte).

BAR-SUR-SEINE. (Combat de). T. 23, p. 164.

BARCE, (affaire des Ponts de la) entre les Français, commandés par le général Gérard, et les alliés par le prince Schwartzenberg. Combat en 1814. T. 23, p. 165 et suiv.

BARCELONE, ville d'Espagne en Catalogne. Le général Duhesme y est bloqué. T. 18, p. 222 et suiv. T. 20, p. 303 et suiv.

BARD (fort de), dans la vallée discontint par Charana le 2 juin 1800. Difficultés qu'offic cette ville dont on connaissait mal la position lors du passage du St.-Bernard. T. 13, p. 21 et suiv.

BARNOUIL (St.-), porte du Piémont. Les Français y reponssent les Piémontais qui étaient genna pour l'enlever. (26 août 1795). T. 4, p. 270 et 271.

BARRAUX, ville et fort au dépt. de l'Isère. Belle défense du major Bois

et de sa troope, le 6 février 1814. T. 23 , p. 214.

BARRICADES, en Piémont. Ce poste enlevé par les Français. T. 2,

BARROSA, village sor une hauteur en Espagne (Combat de ). T. 20, p. 228 et suiv.

BASCARA, village dans la Catalógne, sur la Pluvia (Combat de). T. 4 p. 71 et suiv.

BASSANO, ville d'Italie sur la Brenta, où les généraux Augereau et Masséna remportèrent une victoire signalée sur les Autrichiens, commandes par le maréchal Wurmser, le 8 sept. 1796. T. 7, p. 77 et saiv.

BASSUSSARY, village ( Basses-Pyrénées). Combat sur le plateau de ce nom. ( 1813 ). T. 22, p 254 et suiv.

BASTAN, vallée, departement des Basses Pyrences. Le général Muller, après avoir batte et dispersé les Espagnols, qui sedefendirent très-couragensement, s'en empare le 16 juillet 1794. T. 3 , p. 105 et suiv. 181 et suiv.

BASTIA, ville de l'île de Corse, sous-présecture du département de la Corse. Malgré le courage de la troupe et de ses habitans, elle est forcée de se rendre aux Anglais, le 20 juillet 1791. T. 3, p. 100.

BATEA, bourg d'Aragon. Le gén. Mosnier y bat les Espagnols. T. 19,

p. 318 et 322;

BAUTZEN, ville en Allemagne, célebre par la bataille qui se livra sons ses muts le 21 mai 1813. Les volugenrs français s'en emparent de vive force. 1. 22, p. 42 et suiv.

BAYLEN, bourg d'Espagne à 10 lieues N. de Jaen. Ladivision Dupont y capitule. T. 18, p. 122, 162 et suiv.

BAYONNE on BAIONNE, ville de France (Basses-Pyrénées). Junte assemblée dans cette ville en 1808. T. 18. 1. 14 et suiv. Elle est assiégée en 1814. 1. 23, p. 234, 236 et suiv., et appendice, t. 24, p. 256 et suiv.

BAZA on BAFZA, petite ville d'Espagne, sur la frontière de la Mur-cie T. 20, p. 261 et suiv.

BEAULIEU, petire bourgade de l'Anjou, département de la Vendée.

Le général Doboux, commandant les républicains, y fot battu par le chevalier Duhoux son neven, commandant les toyalistes, le 19 septembre 1793. T. 2,

BEAUMONT, ville des Pays-Bas, autrefois departement de Jemmappes. T. 11, p. 86, 112et 238.

BEAUPRÉAU, ville du département de Maine-et-Loire. T. 1, p. 131 et 132. Le général Westermann y sur-prend les Vendéens le 18 oct. 1793, les défait et y trouve de grandes provisions. T. 2, p. 97 et suiv. p. 100.

BEDAH, village à deux lieues E. d'Alexandrie (Egypte). T. 9, p. 38; t. 11, p. 24; t. 14, p. 45 et sniv.

BEFORT, petite ville Haut-Rhin, à 15 lieues S. O. de Colmar. T. 23, p. 20 et suiv. Activité du général Lecourbe pour la défense de cette ville. T. 24, p. 318 et sniv. ( 1815).

BEJA, ville du Portugal. Le colonel Maransin, à la tête de 950 hommes, se rend maître de cette ville, malgré la vive résistance de la garnison. T. 13, p. 83 et 84. ( 1809 ).

BELBEIS, ville capitale de la province de Charkiel (Egypte). Prise par Kleber le 21 mars 1800. T. 11, p. 19; t. 12, p. 42, 95 et suiv.; t. 14, p. 43, 56, 73 et suiv.

BELCHITE, ville d'Espagne (Aragon). Le général Suchet, à la tête de 6,000 honsmes, détruit presqu'en totalité l'armée du général Blacke, mois de juin 1809. T. 19, p. 313 et suiv.

BELLEGARDE, ville du département des Pyrénées-orientales, T. 1, 0. 175; t. 11, p. 247. Les Espagnols la prennent le 24 juin 1793. Reprise sur les Espagnols par le général Dngommier la 18 septembre 1794. T. 3, p. 163 et suiv. 221.

BELLE-ISLE, ile dans l'Océan à 6 lienes de la côte. T. 3, p. 6; t. 4, p. 202 et suiv.

BELLEVILLE, village à 1 liene N. E. de Paris (Seine). T. 23, p. 282 et sniv.

BELOZADO, ville d'Espagne dans les montagnes de Soria. Le général Roguet y soutint un combat meurtrier. T. 20, p. 129.

BELPUIG, bourg d'Espagne. Belle charge du 29° régiment de chasseurs, 13 janvier 1811. T. 20, p. 297.

BELVEDER, à 3 lieues de Sacile.

T. 8, p 85.

BELVER, en Espagne. Le général Dagobert y bat les Espagnols, le 10 avril 1794. T. 11, p. 225; t. 4, p. 136.

BENAVENTE, province et ville d'Espagne, royaume de Léon. T. 18, p. 168, 240 et suiv.; t. 19, p. 5 et 276; t. 20, p. 132 et 287.

BENE, ville près de Fossano en Piemont. T. 5, p. 205; t. 11, p. 293.

BENICARLO, ville d'Espagne (Valence), sur le bord de la mer. T. 20, p. 144 et suiv.; t. 21, p. 19

et suiv

BENOUTH, village d'Egypte. Courage matheureux du capitaine Morandi. Le général Belliard venge sa mort et la perte de la flottille par la destruction de tous les Arabes rémus dans ce village. T. 10, p. 240 et suiv. (1799).
BERAUN, village d'Allemagne.

Combat sontenn par le général Guavion-St.-Cyr, le 16 septembre 1813.

T. 22, p. 108. BERCHEM, village près de la Hauter. Combat entre les émigrés commandés par le prince de Condé, et les républicains par le général Hoche.

T. 2, p. 143. BÉRÉZINA, rivière de Pologne qui prend sa source dans le Palatiuat de Minski en Lithuanie, et se jette dans le Dniepper. Fameuse par les désastres qu'épronva l'armée française sur ses bords en 1812. T. 21, p. 268 et suiv. BERGARA, ville d'Espagne dans

la Biscaye. Le général Moncey bat les Espagnols, et s'empare de cette ville le 28 novembre 1794. T. 3, p. 235 et

BERGHEN, village de Hollande à 1 lieue d'Alkmaar, célèbre par la bataille qui prit son nom. L'armée française s'y couvre de gloire, le 19 septembre

1799 (an 7). T. 11, p. 132 et suiv. BERGFRIED, ville sur l'Aile. Le maréchal Soult, avec deux régimens seulement, repousse donze bataillous ennemis, s'empare de la ville et du pont le 3 février 1807. T. 17, p. 60, 61 ct 72.

BERG-OP-ZOOM, ville tres-forte des Pays-Bas, à 6 lieues d'Anvers. Bellu défense du général Bizanet, qui force les Anglais, dejà maltres de quelques parties de la ville, à l'abandonner avec perte, le 8 mars 1814. T. 23, p. 12 et suiv.

BERGZABERN, bourg au duché de Denx-Ponts. T. 11, p. 67 et 183. BERLIN, ville capitale de la Prusse. Le maréchal Davoust y entre à la tête de la cavalerie légère, le 25 novembre 1806. T. 16, p. 356.

BERNARD (MONT-St.-), montagne des Alpes, entre le Valais et le Val-d'Aoste. Passage de ce mont le 17 mai 1800. T. 4, p. 96; t. 11, p. 95; t. 12, p. 201; t. 13, p. 5 et suiv.

BERNE, un des cantons et ville de la Suisse. T. 8, p. 195 et suiv.; t. 10, p. 284; t. 11, p. 87; t. 13, p. 174;

t. 23 , p. 19.

BERY , village sur l'Aisne , département de l'Aisne. Le comte Nansouty culbute tout ce qui veut s'opposer à son passage, le 6 mars 1814. T. 23, p. 141.

BESONCOURT, village sur la route d'Altirch à Befort. Les Français, malgré une vive résistance, l'évacuent le 2 juillet 1815. T. 24, p. 318.

BESSAY, village du département de la Vendée. Le général Tuncq y repousse les royalistes, le 30 juillet 1793.

T. 1, p. 210.

BEZALU, village d'Espagne sur la Fluvia. T. 4, p. 16. Les Français, après un engagement très-sérieux avec les Espagnols, abandonnent cette place. T. 4 , p. 71 et suiv.

BIAR, bourg d'Espagne (Valence). Le général Habert s'en empare de vive force le 12 avril 1813. T. 22, p. 255.

BIBERACH, ville d'Allemagne à 7 lieues d'Ulm. Céièbre par les deux victoires que le gén. Moreau remporta sur les acuiées autrichiennes commandées par les génér. Latour et Kray, le 2 oct. 1796 (an 5). T. 7, p. 121 et suiv.; et le 9 mai 1800 (an 8). T. 12, p. 366 et suiv.

BIDASSOA, rivière qui sépare l'Espagne de la France ; elle prend sa sonree aux Pyrénées et se jette dans la mer entre Andaye et Fontarabie. T. 1,

p. 134; t. 11 (rivière), p. 304; t. 3, p. 40, 117 et 236; t. 4, p. 139 et 168; t. 18, p. 17, 24 et 186; t. 19, p. 3; t. 22, p. 265 et suiv. (basse); t. 24 p. 256.

BIENNE, ville en Suisse. (Combat de), le 20 février 1798. T. 1, p. 8; t. 8, p. 241.

BIENVENIDA, bourg d'Espagne près de l'Andalousie. T. 20, p. 122.

BIENWALD. Les genéraux Desaix, Dubois et Michaud, y battent les Autrichiens, le 14 septembre 1793. T. 2, p. 34.

BIERBEECK , village de la Belgique. Le régiment d'Auvergne l'enlève an pas de charge et à la baïonnette, le 22 mars 1793. T. 1 , p. 123.

BIEZUN, village de Pologne sur la route qui conduit à Grodno. Le maréchal Bessière s'y distingue d'une manière remarquable, pendant les jour-nées des 19 et 23 décembre 1807. T. 17, p. 25 et suiv.

BIKTIL, village d'Egypte, à 1 lieue de l'île Bonlaq. Les Français résistent aux manieloucks par les bonnes dispositions du commandant Dorsenne et des capitaines Labarre et Douhard, le 23 juillet 1798 (3 thermidor an 6). T. 9 , p. 55 et 56.

BILBAO, ville d'Espagne en Biscaye. Les Français s'en emparent le 19 juillet 1795. T. 4, p. 167 et 174 et suiv.; t. 18, p. 189, 192 et 193; t. 21, p. 112; t. 22, p. 245 à 248.

BINASCO, petite ville d'Italie à 4 lienes de Milan. T. 5, p. 251; t. 6, p. 89.

BINCH, ville des Pays-Bas, à 4 lieues de Charleroy. T. 3, p. 73.

BINGEN, ville de Prusse, autrefois département du Mont-Tonnerre, à 10 lienes de Coblentz. Le 28 mars 1793, il y eut un combat entre les Antrichiens et les Français. T. 4, p. 284; t. 1, p. 124 et suiv.

BIR-EL-BAHR , puits dans le désert, près la mer Ronge. Une partie de la division du général Desaix y bat les mameloucks le 1er avril 1799. T. 10, p. 244, 245 et 250.

BITCHE, ville, département de la Moselle (hanteurs). Belle défense des habitans et du général Augier, qui

parvinrent à empêcher les Prassiens de s'emparer de la ville. T. 2, p. 131 et suiv. p. 215.

BLAMONT, petite ville an dépar-tement de la Meurthe à 5 lienes de Lunéville. T. 24, p. 319.

BLANKENBERG, en Westphalie. Le général Lesebvre y bat les Autrichiens le 13 septembre 1795 (an 3). T. 4, p. 318.

BLAZOWITZ, village et hanteurs près d'Austerlitz, Le genéral Bernadotte en chasse les Russes commandés par le grand-due Constantin, le 2 décembre 1805. T. 15, p. 255 et suiv.

BLIESCASTEL, ville du département de la Moselle. Le général Hoche reprend cette ville de vive force sur les Prussiens, le 17 novembre 1794. T. 2, p. 133 et suiv.

BOCCHETTA, défilés près de Montebello. Le général Watrin, à la tête d'une division de l'armée du géneral Saint - Cyr, à qui ce dernier avait retiré les drapeaux pour cause de sédition, repousse vigoureusement les Autrichiens, commandés par les généraux Hohenzollern et Lidel. Le général St.-Cyr lui rend ses drapeaux, le 10 decembre 1799 (an 8). T. 11, p. 105 et sniv.

BOES (St .- ) village au département des Basses-Pyrénées. Les Français, malgré la plus vive résistance, sont obligés de l'évacuer, le 27 février 1814. T. 23, p. 240 et spiv.

BOHAIN, village au département de l'Aisne. Une division de l'armée du général Pichegru force les alliés de Pévacuer. T. 2, p. 222.

BOIS d'Asche (les), près Namur. Le général Valence en chasse, non sans peine, les Antrichiens commandés par le général Bansun, le 18 novembre 1791. T. 1, p. 78.

BOIS-LE-DUC, ville de la Hollande. Cette ville est assiégée et se rend aux Français, le 9 octobre 1794. T. 3, p. 173 et suiv. p. 190, 208 et 238.

BOLOGNE, ville d'Italie. T. 6, p. 83 et suiv., p. 104 ei 229; T. 7, p. 145 et suiv.; t. 8, p. 27, 69, 160 et 185; t. 10, p. 256, 331 et suiv.

BOMMEL, île et ville du même nom, du royaume des Pays-Bas, à 5

lienes de Bois-le-Dnc. Prise par les Français sous les ordres du général Pichegru, le 28 décembre 1794. T. 3, p. 237 et sniv. ; t. 4, p. 7 et 10.

BONN, ville do duché do Bas-Rhin. autrefois département de la Roer. Les Français, après un combat très-vif, y penetrent. T. 3, p. 193; t. 4, p. 282

ct 291.

BONONIA, défilé de, sur la rive gauche de la Dwina. Le général de Wrède repousse l'avant-garde russe du général Steinheil, le 20 novembre 1812. T. 21, p. 265 et 266.

BORGHETTO, village sur le Tanago. L'officier autrichien commandant ce poste, se rend prisonnier avec sa troupe au général Lesuire le 27 décembre 1801 (au 9). T. 13, p. 286 et 287.

BORGO-FORTE, petite ville d'Italie à 4 lieues de Mantone. Prise par le général Sahuguet, le 24 août 1796. T. 5, p. 266; t. 6, p. 83 et 240.

BORISOW, ville de Russie. Belle défense du géneral Dombrowski, le 21 novembre 1812. T. 21, p. 272. Le duc de Reggio la reprend le 26 nov. 1812. T. 21, p. 293 et sniv.

BORNOS . village et hauteurs sur la route de Séville, près la rive droite du Guadaiète. T. 20, p. 278. Le général Conronx sort de son camp et met en déroute une division de 9,000 Espagnols, commandes par le genéral Ballesteros, le 1er juin 1812. T. 21, p. 56 et suiv.

BORODINO, village et ruisseau en Russie. Intrépidité des 92° et 106° régimens, le 7 septembre 1812. T. 21,

p. 210 et 211.

BOSCO, ville da Piémont, à 2 lienes d'Alexandrie. Le général St.-Cyr bat complétement l'armée du général autrichien Karacksay, bien supérieure à la sienne, et l'oblige à repasser la Bormida, le 16 octobre 1799 (an 8) T. 11, p. 289 et 290.

BOSIO-DI-POPOLO, village anr la Pescana, près Vena-Fro. Le général Lemoine y force les Napolitains et s'empare du village, en janvier 1799 (án 7). T. g. p. 226; t. 10, p. 8 et g.

BOSSUT, village au-dessus de Beaumont, Le général Charbonnier dé-

fait et repousse les Autrichiens qui l'occapaient, le 26 avril 1794. T. 2, p. 232 et 250.

BOUILLON, ville à 3 tienes de

Sedan. T. 2, p. 216.

BOUIN, département de la Vendée. île sur le Charretier , attaquée et reprise par les républicains, le 6 décerabre 1793. T. 2, p. 146.

BOULAQ ou BOULAC, faubourg du Kaire. Kleber s'en empare de vive force; les habitans qui s'étaient révoltés, viennent implorer sa clemence, le 14 avril 1800 (an 8). T. 12, p. 134 et sniv.

BOULOGNE, ville (Pas-de Calais). Ce fot dans cette ville ou se firent deux fois les préparatifs pour opérer une descente en Augleterre T. 15, p. 33 et saiv. ( 1801 ); t. 16, p. 22 et suiv.

( 1804 et 1805 ).

BOULOU (le) village des Pyrénéesorientales ; il y eut, dans la mit du 14 an 15 octobre 1793, un combat tres vif entre les Espagnols, commandés par le général Ricardos et les Français par le général Turreau. T. a, p. 71 et suiv. 138. Le 1er mai suivant le général Dugommier y met en déroute complète les Espagnols, commandés par le comte de la Union. T. 2, p. 243 et suiv. p. 267.

BOUROGNE, poste retranché, an département du Doubs, près Montbelliard. Le général Bertrand y reponsse un ennemi bien supérieur en nombre, en juin 1815. I. 24, p. 217 et 318.

BOUSBECK, village sur la Lys, département du Nord. T, 2, p. 259.

BOXTEL, bourg du royaume des Pays-Bas, à 2 lieues de Bois-le-Duc. Le général Pichegru y bat l'armée anglaise, le 16 septembre 1794. T. 3, p. 159 et 195.

BRACEO ou BRACCO, bourg à 10 lieues E. de Gênes. Le général Watrin force l'arrière-garde da général Klenau, forte de 1200 hommes, à mettre bas les armes , le 14 octobre 1799 (an 8). T. 11, p. 237. p. 287.

BRAGA, ville du Portugal sur la Cavedo. Les Français, commandes par le gén. Soult, y entreut pèle mèle avec les Portugais, qu'ils poursnivent encore an-delà, le 30 mars 1809 T. 19, p. 14.

BRAGEL (mont), piès de la vallee de Glaris, en Souse. Le général Molitor enlève cette position à la baïonnette, sur les Autrichiens, commandés par le général Hotze, en septembre 1799 (an 8). T. 11, p. 167.

BRAUNSBERG, petite ville de Prusse. Le général Dupont culbute les Russes, les chasse de la ville et l'oc-cupe. T. 17, p. 80 et suiv.

BREDA, ville forte des Pays-Bas.

Prise par le général Darçon, le 24 fevrier 1793. T. 1, p. 99; t. 3, p. 102, 160, 240 et 242.

BREGENTZ, ville sur le lac de

Constance. Une partie de l'armée du général Moreau s'en empare après quelne résistance, le 10 mai 1800 (an 8). T. 12, p. 172 et 173.

BREGLIO, village au comté de Nice, pris par le général Macquart le

7 avril 1794. T 2, p. 224.

BREMERLEHE (batteriesde), près l'embouchnre du Weser. Deux bataillons du 152º régiment, reprennent de vive force ce poste sur les Autrichiens le 25 mars 18tJ. T. 22, p. 22.

BRENTA (vallée de la), entre Trente et Bassano. Rivière qui se jette dans la mer Adriatique. T. 7, p. 39; t. 8, p. 24 et sniv.; t. 13, p. 259; t. 15, p. 158 et suiv.; t 19, p. 148 et suiv. ; t. 22, p. 215 et suiv.

BRENTAU, village près Dantzick. Deux batailtons polonais sous les conmandans Szembeck et Potocki, sortent de la ville, chassent les Russes de ce village, et leur font éprouver une perte considérable. T. 22, p. 172.

BRESCIA, ville d'Italie, sor la Gatha. T. 5, p. 53, 229 et 257 ; t. 6. p. 231 et suiv.; t. 8, p. 145 et suiv.; 1. 10, p. 169 et saiv., t. 13, p. 306 et suiv.; t. 16, p. 254 et suiv.; t. 22, p. 191, 219 et suiv.; t. 23, p. 199.

BRESLAU, ville en Silesie, capitule le 5 janvier 1807, et se rend au général Vandamme T. 15, p. 220; t. 16, p. 383 387; t. 17, p. 12, 38 et suiv. p. 46, 149, 188 et 194; t. 22, p. 11 et suiv.

BRESSUIRE, ville du département des Deux-Sèvres. T. 11, p. 54; t. 4, p. 85.

BRIEG, ville forte de Silésie, Cette

place capitule le 11 janvier 1807, au bout de cinq jours d'investissement. T. 16. p. 387; L. 17, p. 44, 45, 49, 188 et 194.

BRIENNE, village an département de l'Aube. Les Français, commandés par le prince de la Moskowa, restent maîtres de la ville, après un combat des plus sanglans, livré dans la ville même, le 29 janvier 1814: T. 23, p. 62 à 68, 75 à 79, 83 et suiv., 175, 325 et 329.

BRIGA, retranchemens au comté de Nice. Le général Masséna y remporte une victoire sur les Piémontais le 8 mai 1794. Les généraux Masséna et Macquart forcent les Piemontais à l'évacuer, le 8 mai 1794( an 7). T. 2, p. 229; t. 2, p. 248.

BRIXEN, ville dans le Tyrol, à 2 lieues de Botzen. Le général Jonbert, après avoir battu et mis les Autrichiens en fuite, s'empare de cette ville le 22 mars 1797. T. 8, p. 96 et suiv.

BRONI, bourg en Piémont, à 5 lieues de Voghera. Avantage remporté par le géneral Valhubert, le 7 juin 1800. T. 13, p. 49.

BRUCHSALL, ville à 2 lienes de Landau. Le général Lecourbe y bat le prince de Lorraine et le poursuit jusqu'à Bretten, le 16 novembre 1799 (an 8). T. 11, p 279.

BRUGE, ville des Pays-Bas, autrefois département de la Lys. Le général Moreau s'en empare le 29 juin 1794. T. 2, p. 68, 77, 92 et 159.

BRUGNY ou BROCNY, pont sur le ruisseau des Usser, autrefois département du Mont-Blanc, aujourd'hui états sardes. Le général Serrant y culbute les Autrichiens commandés par le général Klebelsberg, le 23 mars 1814. T. 23, p. 233.

BRUNETTE, place forte en Piémont. La division du général Thureau s'en empare de vive force, et contraint les Autrichiens, au nombre de 1500 à mettre bas les armes , le 22 mai 1800 (an 8). T. 5, p. 213; t. 10, p. 273; t. 13, p. 31.

BRUNN, ville capitale de la Moravie. T. 15, p. 193 et suiv. ; t. 16, p.

203; t. 19, p. 216 et suiv. BRUNNEN, bonrg de Suisse, sur le lac de Lucerne. Montfort, aide-deeamp du général Lecourbe, se rend maître de cette position malgré la vive résistance des Autrichiens, en 1799. T. 10, p. 295; t. 11, p. 78

BRUXELLES, ville des Pays-Bas, antiefois département de la Dyle. Les Français y entient le 9 juillet 1794.

T. 3, p. 77 et 215 et auiv.

BUONO, (montagne de), près de Calvi. Le brave général Mathien à la tête d'une faible division de l'armée du général Macdonald, culbute les Napolitains, force le camp, fait de nombreux prisonuiers et poursuit les ennemis la baïonuette aux reins, jusque sous les murs de Calvi, le 5 décembre 1798. T. 9, p. 210 et 211.

BURCE (la), au département de PAube, sur la ronte et près de Barsur-Seine. Le comte de Valmy, après une charge des plus heureuses, enlève au corps du genéral Giulay in parc et 500 hommes le 25 tevrier 1814. T. 23,

p. 126

BURG-EBERACH, village à 3 lieues de Bamberg. Une division de l'armée du genéral Augereau, commandee par le genéral Dubesme, se rend maître de cette position de vive force le 3 decembre 1800 (an 9). T. 13, p. 332.

BURGOS, ville capitale de la vieille Castille. Le maiéchal Bessières, après avoir battu l'eunemi en avant de cette ville, y eutre pèle-mèle avec les fuyards le 10 novembre 1808. T. 18, p. 194 et 195. L'uniépidité du général Dubreton et le courage héroïque de sa petite troupe obligent l'armée du général

Wellington à se retirer, après un siège de 35 jours (1812). T. 21, p. 65 et suiv.

BURGRIEDEN, village sur la rive gauche de l'Iter. Le général Richepanse s'empare après un combat très-opinitare de ce village, que défendait en persoone l'archiduc Ferdinand, avec des troupes d'élite, le 5 juin 1800. T. 13, p. 98.

BURGUETTE, village d'Espagne en Navarre. T. 3, p. 183, 185 et suiv. t. 4, p. 177.

BURICK, petite ville au duché de Clèves. T. 3, p. 241.

BUSACO, couvent, montagne sur le Mondego. Le maréchat Masseina, malgre les prodiges de valeur de son armée, ne peut se rendre maître de cette position le 27 septembre 1810. T. 20., p. 81 et suiv.

BUSINGEN (pont de), sur le Rhin entre Schanffausen et Diessenhofen (rive gouche). Le général Mesonard, attaqué par le général russe Korsakow, l'oblige à rentrer dans ses positions le 7 octobre 1799 (an 8). T. 11, p. 197 et 198.

BUSSINGEN, village sur la rive droite du Rhin près Schaffhausen. Le général Maiansin force l'ennemi à l'évacure le 1e<sup>8</sup> mai 1800 (an 8). T. 12, p. 153 et 154.

BUTZBACH, petite ville, à 3 lieues de Wetzlar. L'adjudant-général Ney, sous les ordres du général Jourdan, y remporte une victoire le 9 juillet 1796. T. 6, p. 186 et suiv.

C

CABRIEL, rivière d'Espagne, dans le royaume de Valence. Le maréchal Moncey force les Espagnols à l'abandonner le 27 juin 1808. T. 18, p. 135.

CACABELLOS, village près Villa-Franca, téfilé, royaume de Galice. Les généraux Merle et Colbert, à la tête de l'avant-garde du maréchal Soult, y battent comp'étement les Anglais le 3 janv. 1809. T. 18, p. 241.

CACERES, petite ville d'Espagne (Estramadure), à neuf lieues S. E.

d'Alcantara. Belle retraîte du général Foy le 13 février 1810. T. 20, p. 10, 11 et 275

CADIBONA, village à quatre lienes de Noii. Noble dévouement du général Sonit le 6 avril 1800 (an 8). T. 12,

p. 65 et 66.

CADIX, ville et port d'Espagne, dans l'Andalousie. Les Français l'assiègent infructuensement en 1810 et 1811. T. 16, p. 89 et sniv.; t. 18, p. 124 et suiv.; t. 20, p. 215 et sniv.

33

CAGLIARI, capitale de l'île de Sardsigne. T. 1, p. 98; t. 9, p. 10.

CAIFFA, ville de Palestine sur la ente du Mont-Carmel, nord. Les Français y battent les Turcs le 15 mars 1799. T. 10, p. 72 et saiv.

CAILLE (pont de la), sur le

ruisseau des Usses, près Chaumont. Le général Serrant l'emporte malgré la vive résistance des Autrichiens le 26 février 1814. T. 23, p. 218 et 219.

CAIRO, bourg du Piémont près Savone sur la Bormida, antrefois département de Montenotte. Le général Dumerbion s'en empare après en avoir chassé les Antrichiens le 21 septembre 1794. T. 3, p. 168.

CALABRE (la), province d'Italie, dans la partie méridionale du royaume de Naples. L'armée française y penètre. T. 10. p. 121 et suiv.; t. 11, p. 140 et suiv. L'occupe de nouveau. T. 16,

p. 220 et suiv.

CALDIERO, village d'Italie, théstre de plusieurs combats en 1805. T. 15, p. 164; en 1813. t. 22, p. 222 et suiv.

CALLSDORF, village près Gratz en Styrie. Le général Bronssier met en pleine déroute un corps de 20,000 Autrichiens le 24 juin 1809. T. 19, p. 186 et 187.

CALVI, ville de l'île de Corse; se rend le 1er août 1794, anx Anglais. après deux mois de siège. T. 3, p. 99

CALVI, petite ville au royaume de Naples à 3 lieucs N. de Capoue. Prise par les Français. T. 9, p. 207 et suiv.

CALVINET, un des ouvrages de défense de Toulouse en 1814. T. 23, p. 249 et suiv.

CALVIRE, village près de Lyon, (département du Rhône). T. 23, p. 230 et 231.

CAMBERG, village à 3 lieues de Limbourg. Le 9 juillet 1796, le général Championnet y bat les Autrichiens, les repousse et en prend possession. T. 6, p. 185 et soiv.

CAMBRAY, ville de département du Nord, sur l'Escant. Tra, p. 219 et suiv. Bloqué par les Autrichiens. T. 24, p. 22, 251, 297 et 302.

CAMBRILS, petite ville batie sur les bords de la mer à 3 lieues S. O. de Tarragone. Le général Habert en surprend la garnison le 7 février 1811. T. 20, p. 312.

CAMPARA, village à 5 lieues de Mantoue. Les divisions Masséna et Vaubois attaquent l'arrière - garde du général Davidowich et la détruisent en partie le 19 novembre 1796 (au 5). T. 7, p. 214 et soiv.

CAMPO-DI-PIETRI (poste de), près du Mont-Calvo en Piemont. Le général Massena y bat les Austro-Sardes le 19 septembre 1795 (au 12). T. 4, p. 30g.

CAMPO - FORMIO, village da Frioul , près d'Udine , remarquable par le traite signe entre l'Autriche et la France le 17 octobre 1797. T. 8, р. 156.

CAMPO-MAYOR, petite ville de Portugal à 3 lieues N. d'Elvas. Le duc de Trévise se rend maître de cette ville le 21 mars 1811. T 20, p. 224 ctsniv.

CAMPO-TENESE, près Marano (Italie). Le général Reynier bat, disperse et fait prisonnier une graude partie de l'armée napolitaine commandée par le général Roger de Damas, le 6 mars 1806. T. 16, p. 241 et 242.

CAMPREDON, ville d'Espagne aux pieds des Pyrénées, prise et évacuée par le général Dagobert le 4 oct. 1793. T. 2, p. 52.

CANA, village près le Mont-Tabor à 10 lieues de St.-Jean-d'Acre. Le général Junot, avec quelques centaines de Français, y bat un corps de deux à trois mille mameloucks, Turckomans et Maugrabins, le 6 avril 1799 (an 7.) T. 10 , p. 190 et suiv.

CANALE-RITORTO, village sur l'Avala. Les Français sont obligés malgré leur vive résistance de l'abandonner le 27 avril 1799 (an 7). T. 10, p. 177 et suiv.

CANARIES (iles des). T. 8, p. 263; t. 14, p. 190, 218 et 253; t. 16, p. 63 et 212; t 17, p. 299

CANNES, petite ville (département du Var ). Ce fut dans cette ville que débarqua Napoléon Bonaparte le 1er mars 1815. T. 24, p. 10.

CANOPE, ville d'Egypte, près Aboukir. Bataille sanglante entre les Français et les Anglais, le 21 mars 1801 (an 9). T. 14, p. 21 et suiv.

CANSTADT, ville sur le Necker. Le général Taponnier y bat les Autrichiens le 20 juillet 1796 (an 6). T. 6, p. 223.

CANTALUPO, village sur la route de Rome à Terni. Le général Macdonald attaque et bat les Napolitains dans ce village le 11 décembre 1798 (an 7). T. 9, p. 213 et auiv.

CAPANNA (moulin de la), position près Conégliano en Italie. Le général Lamarque s'en empare de vive force le 8 mai 1809. T. 19, p. 155.

CAP-FRANÇAIS, ville et port de l'île de St.-Domingue. Incendie qui le consume; événemens qui s'y passent lors de l'expédition de Leclerc. T. 14, p. 230 et suiv.

CAPOUE, ville dans le royaume de Naple, prise par les Français en 1799; se rend à Joseph Napoléon le 6 février 1806. T. 16, p. 229 et suiv.

CAPRANO, ville d'Italie. T. 24,

CAPRÉE et CAPRI, îles du golfe de Naples, enlevées aux Anglais en 1808. T. 19, p. 344 et suiv.

CAPUANA (port), place en avant de Naples, dont l'adjudant général Thiebault, chef de l'état-major du général Dubesme s'empare de vive force le 20 janvier 1796 (an 5). T. 10, p. 25 et 26.

CARA-ALBERTINI, en Italie, près Veronette. 5,000 Autrichiens metteut has les armes le 30 octobre 1805 (an 14.) T. 15, p. 167.

CARBONARA. ville et pont (Italie). T. 10, p. 20 et 136; t. 20, p. 279.

CARCAXENTE, village d'Esp. près Aleira. Le général Habert y bat l'ennemi le 12 juin 1813. T. 22, p. 261.

CARDADEN ou CARDADEU, village d'Esp. sur un plateau (Catalogne) près Granollers. Les Espagnols, commandés par le marquis de Vives, y sont.

complétement battus par le général Saint-Cyr, le 16 décembre 1808. T. 18, p. 232 et suiv.

CARLOS (val de), dans les Pyrénées, premier endroit où on ait porté du canon sur des montagnes réputées inaccessibles. T. 1, p. 153.

CARMINE (le fort del), en avant de Naples. Le général Broussier s'en empare de vive force le 20 janvier 1799 (an 7). T. 10, p. 28.

CARPENEDOLO, village près de Bassano. Le général Masséna y bat les Autrichieus le 26 janvier 1797. T, 8, p. 63 et suiv.

CARVALHO-DA-ESTE. Le maréchal Soult attaque l'armée portugaise commandée par le général Freire, et la met dans une déroute complette le 30 mars 1809. T. 19, p. 13 et 14.

CASAL-PUSTERLENGO, ville du Milanais. Le général Berthier s'empare de cette ville après en avoir chassé les Autrichiens en mai 1796 (an 4). T. 5, p. 223 et 220.

CASASOLA, pont pres Ponteba. Le général Masséna y force les Antrichiens le 16 mars 1797 (an 5). T. 8, p. 91.

CASONI, village d'Italie, près Bassano. Le chef de bataillon Fouvelle Pemporte après la plus vive résistance le 29 octobre 1813. T. 22, p. 317.

CASSANO, village d'Italie avec un pont sur l'Adda. Theatre d'une bataille entre les français et les Russes, le 26. avril 1799. T. 10, p. 176 et suiv.

CASTAGNARO, village à quelques lieues de Verone, près Legnago. Le général Deconcily y reponsse avec perte un corps attrichien le 20 décembre 1813. T. 22, p. 236.

CASTALLA, petite ville à 6 lieues. d'Alicante. L'armée 'du maréchal duc d'Albufera bat et met en pleine déroute l'armée espagnole, commandée par le général Joseph O'donnell, le 21 juillet 1812. T. 21, p. 94 et suiv.

CASTEGGIO, hourg du Piémont prés de Woghera. Une divis. de l'armée commandée par le gén. Bonaparte reprend plusieurs fois ce bourg, et parvient à force d'intrépidité à s'y maintenir le 9 juin 1800 (an 8). T. 13, p. 53, et suy. CASTEL, hauteurs entre Courtray et Tournay Le général Souham y remporte une victoire sur le général Clairfait le 29 avril 1794. T. 2, p. 251.

CASTELBAR (Irlande); le général Humbert y livre un combat à l'armée auglaise, le 28 août 1798.

CASTEL-CERIOLO, village à une lieue E. d'Alexandrie (Picmont). Le général Garra-St. Cyr en reste possesseur, après en avoir débasque l'enneau le 14 juin 1800 (an 8). T. 13, p. 64 et abuv.

CASTEL-FORTE, ville d'Italie. Le général Rey, après des efforts incroyables, y entre le 12 janvier 1799 (an 7). T. 10, p. 16 et 17.

CASTEL-FRANCO, bonrg à 5 lieues de Trévise. Le général Suchet s'en empare de vive force le 12 janv. 1801 (an 9). T. 13, p. 298.

CASTEL-GINESTE, dans les Alpes-maritimes. Le général Masséna en repousse les Austro-Sardes le 14 novembre 1793. T. 2. p. 137.

CASTELLA (royaume de Naples). Le général Kellermann y eut un engagement le 23 janvier 1799.

CASTELLARO, à a lieues de Borchetto sur le Mincio. Les généraux Delmas et Moncey attaquent et se rendent maîtres de cette position importante le 18 décembre 1801 (au 9). T. 13, p. 268.

CASTELLETTO, village du Piémont, arrondissement d'Aqui. Le général Freyssinet s'en empare le 1er novembre 1799 (an 8). T. 11, p. 292.

CASTELLO - DE-LOS-GUAR-DIOS (poste de), Andalousic, que le général la Romana s'efforce envain d'enlever le 5 septembre 1810. T. 20, p. 123.

CASTELLON-DE-LA-FLANA, petite ville d'Espagne. Le major Kosinki, quoique surpris par une nuit obscure. s'y maintintaidé par les employés d'administration le 27 décembre 1812. T. 21. p. 22

T. 21, p. 22.

CASTELLO - NUOVO (fort), royaume de Naples. Le general Kellermann, l'emporte à la baionnette sur les Napolitains le 23 janvier 1799. T. 10, p. 30.

CASTEL - NOVO, à une demi lieue du lac de Garda. Theatre de plusieurs rugagemens entre les Français et les Autrichiens. T. 13, p. 284 et suiv.

CASTEL NOVO DI SCRIVIA, petite ville près de la Scrivia à 4 fieues N. de Tortone. Un combat y cut lieu le 30 septembre 1806. T. 13, p. 58 et miv.

CASTIGLIONE-DI-STIVIÈRE, à 10 lieues N. O. de Mantone. Ville célèbre par la victoire que l'armée fi ançaise commandée par Bonaparte temports sur celle des Antrichiens commandée par le feld-maréchal Wurmser le 5 août 1796. T. 6, p. 240 et suiv. D'autres évenciens militaires y curent lieu à différentes époques.

CASTILLO, viliage d'Italie, près le lac de Garda. T. 8, p. 29.

CASTRICUM, ville de Hollande, royaume des Pays-Bas, à Sienes d'Alleman. Célèbre par la victorie que remporta le général Brime sur l'armée anglo-tusse, commandée par le duc d'Yorck le 4 octobre 1799. T. 11, p. 243.

CATAROJA, bourg d'Espagne en Estramadure. Le général Boussard enleve à l'ennemi bon nombre de prisonniers et de bagages, le 26 décembre : 811. T. 20, p. 353 et 355.

CATEAU-CAMBRÉSIS, ville du département du Nord. T. 2, p. 218; t. 3, p. 74; t. 24, p. 297

CATZAND ou CASSANDRIA, (île) en Flandre. Le général Moreau s'en empare le 28 juillet 1794. T. 3, p. 109 et suiv.

CAZALEJAS, bourg d'Espagne dans la vieille Castille. Le maréchal Victor y bat un corps anglais le 27 juillet 1809 T. 19. p. 282.

CELADA-DE-CANUNO, village du Portugal sur l'Hormaza. T. 21,

p. 75.

CEMBRA, village sur la route de Trente à Botzen. Il y ent un combat très-vife le 20 mars 1797, entre le géu. Beliard et le général autrichien Kerpen: ce dernier fur treponssé. T. 8. p. 94-CENIA (pont de la ), sur l'Ebre en

Espagne dans la Catalogne. Le 4 de ligne y poursuit l'armée espagnole le 26 novembre 1810. T. 20, p. 150.

CÉNIS (Mont-), entre Turin et Chamberty. Le gen. Alexandre Dum é fait reptier tous les postes piemontais et s'en empare le 8 mai 1794 Dans le cours de nos glorieuses campagnes, ce poste important fut plusieurs fois franchi par les armées françaises. T. 2, p. 248.

CERCA, village à 4 lienes de Mantone, où il y eut un engagement avec les Autrichiens le 11 septembre 1796. T. 7, p. 86 et suiv.

CERET, ville du département des Pyrénées-orientales. Le gén. Turreau cherche envain à la reprendre. T. 2, p. 138 et suiv.

CERISE, village près de Tende. Le general Kellermann bat complétement un corps de Piémontais et s'empare de ce village, le 1<sup>ex</sup> sept. 1795. T. 4, p. 269 et 270.

CERVO, bourg d'Italie, dans l'état de Genes. Le 4 mai 1800, les Français fou une reconnaissance, repouseut quelques avant-postes autrichiens et font 150 prisonniers. T. 12, p. 217.

CERVERA, petite ville, située à 8 lieues an nord de Tarragone. Le colonel Delort y pouvaiu les Espagnols, et les hat complèrement le 7 décembre 1810. T. 20, p. 136 et suiv.

CEVA, ville forte sur le Tauaro en Piemont, prise et reprise à différentes époques. T. 4, p. 99 et suiv.

CEYLAN (île de), au S. de l'Indostan. L'amnal Linois y capture un vaisseau richement chargé, et en fait jeter un autre à la côte le 22 mai 1805. T. 17, p. 383.

CHABOTRIE, près de St.-Sulpice, sur la Boniogne (Vendée). T. 5, p. 127.

CHALIN, village sur la route de Minska-Igomen (Russie). Le capitaine Vandois, à la tête de 50 hommes qu'il y touve, s'empare de l'attillerie en juillet 1812. T. 21, ρ. 160.

CHALLANS, bourg au département de la Vendée. Charette et Stofflet, qui voulaient attaquer ce bourg, y sont battus le 30 avril 1794. T. 11, p. 239.

CHALONS-SUR-MARNE, ville de France, à 40 lieues de Paris. Théâtre d'événemeus importans en 1814. T. 24, p. 49 et 376. CHALONS-SUR-SAONE, ville au département de Saône-et-Loire. Le général Legrand l'évacue en 1814. T. 23, p. 214.

CHAMBERY, ville capitale do Piémont, autrefois département du Mont-Blanc. Les Antrichiens y pénètrent en 18:4; le général Dessaix les en chasse T. 23, p. 59, 128, 209 et suiv.

CHAMP-AUBERT, village du département de la Marne, à quelques lieues de Sezanne. Le duc de Raguse, sous les ordres de Napoléon, y bat complétement l'armée russe, commandée par le général Alsasiew le 10 fév. 1814. T. 23, p. 88 et 89.

CHANTONAY, bourg du département de la Vendée, où les républicains malgié leur vive résistance éprouvèrent un échec considérable le 5 sept. 1793. T. 1, p. 129, 211 et 229.

CHAO-PÉ-LAMAS, village de Po-tugal près de Condeixa. L'arrièregarde de l'armée du marechal Ney attaquée par le général Wellington, fait
éprouver à celui-ci une perte considérable le 14 mars 1811. T. 20, p. 192.

CHAPAREILLAN, village près du Foit-Baitsux (18ère). Le major Bois, du 8º ièger, oppiose avec quelques centaines d'hommes, la plus vigoureuse resistance le 6 février 1814. T. 23, p. 214.

CHARLEROY, ville des Pays-Bas, autrefois departement de Jemmapes. Malgré des effors incroyables de l'armée française commandée par le génér. Jourdan, les Autrechieus obtiennent la levée du blocus de cette place le 16 juin 1794. T. 3, p. 41 et suiv.; mais le general Jourdan revient à la charge et s'en empare definitivement le 25 suiv. T. 3, p. 45 et suiv., p. 52, 59, 73 et 130. S-us les ordres de Napotéon, le general Pajol artive sous Charleroy en sabrant l'ennemi, et entre dans cette ville le 15 juin 1815. T. 24, p. 176.

CHARLES (fort St.-), qui défend la ville de Tarragone. Le chef de bataillon polonais Fondzelski s'élance sur la brèche et se reud maître de co poste le 21 join 1811. T. 20, p. 325.

CHARON (pont de), près de la Roche-sur-Yon, département de la

Vendée, où il y ent un combat entre les republicains et les royalistes le 30

juillet 1793. T. t, p. 310.

CHATEAU-THIERRY, ville du département de l'Aisne. L'empereur Napolcon bat completement l'armée du general prossien Yorck le 12 février 1814. T. 23, p. 03 et 94.

CHATAIGNERAIE (la), ville, département de la Vendec. Quelques évenemens militaires y eurent lieu lors de l'insurrection de l'Ouest. T. 1,

p. 149.

CHATILLON-SUR-SEVRE, ville do de partement des Deux-Sevres. Le general Westermann y hat les Venderns en 1793. T. 2 , p. 54.

CHAUCHE, dans la Vendée. Charette y bat les républicains le 15 janv.

1794. T. 2, p. 202.

CHAVES, ville en Portugal. Le maréchal Souit, après avoir baun la garnison de cette ville, l'oblige à y rentrer et par suite à l'évacuer le 12 avril 1809. T 19, p. 9 et suiv.

CHEBREISS, village d'Egypte à 8 lieues S. E. d'Alexandrie. Combat entre les Français et les mameloncks le 15 juillet 1798 (an 7). T. 9, p. 43

et suiv.

CHEMILLIÉ, ville an département de Maine-et-Loire. T. 1, p. 109, 129; t. 4, p. 86; t. 5, p. 115.

CHEMNITZ, ville de Bohême, à g lieues N. O. de Leutmeritz. Le roi de Naples rencontre sur la route de Chemnitz à Freyberg, la division au-triebienne du général Murray et la culbate, le 6 octobre 1813. T. 22, p. 123

CHERASCO, ville du Piémont sur le Tanaro. Les Piémontais évacuent cette ville le 25 avril 1796. T. 5,

p. 206.

CHEVREMONT village sur la route d'Alkirch à Bésort. Belle conduite du brigad. de gendarmerie Prost, il ramène les Français à l'ennemi et le bat le 2 juillet 18:5. T. 24, p. 3:8 et 31g.

CHEWARINO, village, redoute près de Borodino, situé sur la route de Mojaïsk à Smolensk. Prise et reprise plusieurs fois, elle finit par rester au pouvoir du général français Compans

le 6 septembre 1812. T. 21, p. 201 et suiv.

CHIAVARI, ville autrefois du département des Apennius, aujourd'hui à la Sardaigne. Les conscrits de la réserve se conduisent comme de vieux soldats, en avant de cette ville le 7 avril 1814. T. 23, p. 345.

CHICLANA (port de), en Espagne, près Cadex. Célèbre par la bataille qui s'y livra le 5 mais 1811, entre les Français et l'armée anglo-espagnole. les Français y firent des prodiges de valeur et se couvrent de gloire. T. 20, p. 237 et suiv.

CHIUSA-DI-PLETZ (fort de la), dans les environs de Tarvis en Italie. Les 4° et 43° demi-brigades conduites par les généraux Bon et Verdier, l'emportent d'assaut en mars 1797. T. 8, p. 92.

CHIUSELLA (la), près d'Ivrée en Italie. Le général Lannes l'attaque et l'emporte le 26 mai 1800 (an 8).

T. 13, p. 29. CHIVASSO, ville du Piémont proche le Po, à 5 lieues N. E. de Turin. T. 13, p. 28 et suiv.

CHOIGNES, village de France, sur la route de Bourboune. 400 vieux grenadiers en chassent le prince royal de Wortemberg et culbutent deux régimens wurtembergeois dans la Marne le 20 janvier 1814. T. 23, p. 27.

CHOLLET, ville de France, dé-partement de Maine et-Loire. Théâtre de plusieurs combats entre les insurgés.

et les républicains. T. 2, 94 et suiv. CHRISTBURG, en Prusse près Elbing. Le général Drouet y fait 300 prisonniers du régiment de Courbiere en janvier 1807. T. 17, p. 53. CHRISTOPHE (St., ), hamean

rès Hohentinden, à 7 lieues de Munich. Belle résistance des Polonais commandés par le général Kniasewitz le 22 no-

vembre 1800 (an 9). T. 13, p. 196. CHRISTOVAL (San-), fort de la ville de Badajoz, sur la rive droite de la Guadiana en Espagne. Belle et heroïque désense des capitaines Jondion et Chauvin, commandans ce fort; les Anglais commandés par le général Wellington, en sont continuellement repoussés les 6, 9 et 10 juin 1812. T. 20, p. 251 et 252.

CIFUENTES, bourg en Espagne, dans la vieille Castille. Le gén. Hugo, après avoir chassé l'Empecinado des positions en avant de ce bourg, y entre le 14 septembre 1810. T. 20, p. 128.

CIMA-D'OLME, village aux environs de Cornegliano en Italie. Le colonel Gifflenga en déposte les Antrichiens et les pousse sur Cornegliano le 8 mai 1809. T. 19, p. 154.

CISTELLA, village d'Espagne en Catalogne. T. 3, p. 226; t. 4, p. 14, 76 et 131.

CIUDAD-REAL, ville d'Espagne dans la nouvelle Castille, capitale de la Manche. Le général Sébastiani y bat complétement l'armée espagnole commandée par le duc de l'Infantado, bien supérieure à la sienne le 27 mars 1809. T. 15, p. 31 et 32.

CIUDAD-RODRIGO, ville forte d'Espague, royaume de Léon. Le général Marchand, à la téte de l'armée française, bat en avant de cette ville, celle espagnole, commandée par le duc de Parque, août 1809. T. 19, p. 290. Le maréchal Ney, commandant l'armée française, oblige le gouverneur de cette ville à se rendre à discrétion après 25 jours de tranchée ouverte, le 10 juillet 1810. T. 20, p. 60 et suiv. Les Français, commandés par le général Barrié, sont obligés après la plus héroïque défense de l'evacuer, janvier 1812. T. 21, p. 4 et suiv.

CIVITA-CASTELLANA, petite ville des états romains, à 7 lieues N. O. de Rome. Le chef de bat. Lahure, sous les ordres de Macdonald, soutient pendant plusients heures le choc d'une colonne de l'armée napolitaine, commandée par le général Mack, et bientôt renforce par un autre détachement, repousse la colonne et lui fait éprouver une pette considérable le 31 décembre 1798 (11 nivôse an 7). T. 9, p. 205.

CIVITA-DUCALE, petite ville du royaume de Naples, à 9 lieues O. d'Aquila. Le général Lemoine occupe cette ville le 31 décembre 1798. T. 9, p. 207.

CIVITELLA - DEL - TRONTO, ville forte du royaumé de Napies. Le général Monnier intimide tellement la garnison napolitaine, qu'après 18 heu-

res d'investissement le commandant se rend le 8 décembre 1798 (an 7). T. 9, p. 212 et 213.

CLACY, village aux environs de Laon (Aisne). Une division de l'armée française commandée par Napoléon, s'en empare de vive force et fait prisonniers 7 officiers russes et 250 soldats, 10 mars 1814. T. 23 p. 149. Belle résistance du général Charpentier, 10 mars 1814. T. 23, p. 151.

CLAGENFURTH, ville capitale de la Carinthie, à 60 lieues S. O. de Vienne. Masséna y livre un combat le 30 mars 1797. T. 15, p. 176 et 218.

CLAUSEN, petite ville sur l'Eisach, à quatre lieues de Brixen. T. 6, p. 93 et suiv.

CLAVIÈRE, village près du mont Genèvres, audessus du Pas-de-Susse en Piémont. Les braves de la 15° et de la 26° emportent de vive force les hauteurs de ce village le 22 mai 1800, an 8. T. 13, p. 31.

CLISSON, village du dépt. des Deux-Sèvres. Le général Canclaux y repousse les Vendéens le 5 juillet 1793. T. 2, p. 40 et suiv.; t. 24, p. 255.

CLOONE (côtes d'Irlande). Elles sont témoins des nouveaux prodiges de la valeur française le 6 sept. 1799. T. 10, p. 395.

COBLENTZ, villede Prusse, autrefois département de Rhin-et-Moselle. Le général Marcean force les retranchemens et entre dans la ville le 23 octobre 1794. T. 3, p. 194 et suiv,

COIMBRE, ville de Portugal sur le Mondego. La vive résistance qu'éprouve le colonel anglais Trant devant l'hôpital de cette ville, défendu par 500 fusiliers et 2,000 malades, le force à offire une capitulation honorable à ses braves défensents le 7 octobre 1810. T. 20, p. 90.

COIRE, villeen Snisse, sur la Plessur, à 22 lieues de Coustance. Le général Chabran attaque une partie de l'armée autrichienne commandée par le général suisse Auffenberg, postée ca avant de cette ville, et la met dans une pleine défonte, le 7 mars 1799, au 7. T. 10, p. 46.

COLLIOURE, ville du dépt. des Pyrénées-Orientales. Se rend aux Espagnols le 22 décembre 1793 T. 2, p. 168 et suiv., 243 et 247 Cette ville est reprise sur les E-pagnols par le gen. Dugommier le 26 mai 1794. T. 2, p. 267 et suiv.; t. 3, p 126 et 163

COLOGNE, ville de la Prusse, autrefois dépt de la Roëi. T. 23, p. 2, 10. 35, 36 et 171. Le générai Marceau bat l'arme autrichienne en avant de cette ville et y entre ensuite sans coup férir le 23 oct. 1794. T. 3, p. 193 et

COLOGNOLA, village à quatre lienes de Verone Le général Bonnemain en déposte les Autrichiens le 15 nov.

1813. T. 22. p. 225.

COLOMA (San), village anx environs de Géronne. Le général Souham s'empare de vive force de cette position le 1er nov. 1809. T. 19, p. 333 et 334.

COLOMBIN (St.-). village de la Basse-Vendee. Le géneral Duquesnoy bat les Vendéens le 10 fev. 1794. T. 2,

p. 208.

COMPIEGNE, ville de France, dent. de l'Oise. Sontient une attaque de vive force en 1814. T. 23, p. 100, 101, 153, 187, 358; t 24, p. 22, 49, 261

et 269. CONCA-DI-RAME, en Italie, près Gronpo. Le général Jeanin en chasse les Autrichiens le 8 décembre 1813.

T. 22, p. 234. CONCEPTION (fort de la), à une lieue d'Almeida en Portueal. Combat entre les Français et les Auglais le 21 juillet 1810. T. 20, p. 67.

CONDE, ville forte de France, dept. da Nord T. 23, p. 46 et 340. Capitule le 12 juillet 1793, après une honorable résistance. Les Français, commandes par le géneral Schérer, la reprennent le 29 août 1794. T. 3, p. 150 et suiv., 213.

CONDINO, village du Tyrol, au débouché de Storo. L'avant-garde du général Macdonald en chasse les Autrichiens le 6 janvier 1801 an 9.)T. 13,

CONI, ville du Piémont, autrefois du dépt. de la Stura. Le commandant français de cette place est obligé, malgré la bravonre de la garnison, d'accepter une capitulation le 5 decembre 1799, an 8. T. 11, p. 290 et sniv.

CONNETABLE (fort do), situé en Espagne, près de Geronne Enlevé par les Français après des prodiges de valent, et defende par eux avec non moins d'intrépidue et de succès en 1809. T. 19, p. 337, 340 et 34 1.

CONNEWITZ, village près Leipsick. Le brave Poniatowski, soutent par le duc de Reggio, repouse la colonne du gén. Bianchi avec une perte considérable, le 18 oct. 18 3. T. 22, p. 139.

CONSTANCE, ville an duché de Bade. Prusicurs affaires ont en lieu dans cette ville et sous ses murs entre les Français et les tronpes du gén. Sowarow, octobre 1799, an 8. T. 2, p. 198 et 199.

CO PO (10 rent de ), en Piémont, piès de Montebello. Le géneral Vatrin fait éprouver sur les bouds de ce torrent une perte considérable aux Antuchiens le 2 juin 1800, an 8. T. 13, p. 154.

CORDOUE, ville d'Espagne en Andalousie. Le genéral Dupont y entre de vive force le 7 juin 1808. T. 18, p. 140

CORFOU ('ile de), ville à l'embouchure du golfe de Venise. Les Français, commandés par le général Chabot, sont obliges, malgré leur rare intrépidité, de capituler le 3 mars 1799, an 7. T. 10, p. 445 et suiv.

CORIA, ville d'Espague en Estramadure, sur la rivière d'Alagon. T. 19, p. 278 et 292; t. 20, p. 61; t. 21, p. 324 ct 337.

CORNEGLIANO, ville au royaume de Naples, près Rossano. Le général Regnier y entre de vive force en juillet 1806 T. 16, p 268.

CORNETTO, ville des états romains, à une lieue de la mer. Le général Garnier y bat le corps antrichien commandé par le général Frœlich, les 22 et 28 septembre 1799, an 8 T. 2, p. 156 et 157.

COROGNE, ville et port d'Espagne en Galice. Le maréchal Soult commandant la division française envoyée par l'empereur Napoleon à la poursuite de l'armée anglaise commandée par le gén. John Moore, l'attaque en avant de cette ville et lui fait éprouver une perte considérable le 17 janvier 1809. T. 18, p. 249 et suiv. Le même maréchal oblige le commandant espagnol Alzedo de lui remettre cette place le 20 janvier

180g. T. 18, p. 252.

CORONA (la), montagne en Italie, entre l'Adige et le lac de Garda. Le 15 janvier 1797, il y eut un combatentie les Français et les Antrichiens; cenx-ci fureut reponssés et obligés de fuir. T. 8, p. 46 à 48. Le géneral Moncey fait attaquer ces retranchemens, qui sont emportés à la bajonnette. Les troupes du général Landon, qui les defendent, cherchent leur salut dans la fuite, le 4 janvier 1801, an g. T. 13, p. 311.

CORONATA, village aux environs de Gênes, où il y ent un combat entre une division de l'armée du général Masséna et une partie de l'armée autrichienne commandée par le général Mélas, mai 1800 (an 8.) T. 12, p. 186 et 187.

CORSE (fle de). Reprise sur les Anglais le 25 oct. 1796. T. 7, p. 155 et suir.

COSENZA, ville du royanme de Naples sur la côte de la Calabre citérieure. Le chef d'escadron F. Schnetz s'en empare le 12 mars 1806. T. 16. p. 242.

COSSARIA, château en Piémont. Le général Augerean force le général Provera, commandant ce poste, à serendre, lui et sa troupe, prisonniers de guerre, le 13 avril 1796 (an 6.) T. 5, p. 181 et sniv

COTRONE, ville du royanme de Naples sur le golfe de Tarente. Commandés par le général Reynier, les Français s'en emparent le gjuillet 1807.

T. 17. p 241 et 242.

COURTRAY , ville des Pays-Bas , autrefois dépt. de la Lys. Combat entre les Français et les Autrichiens le 4 mai 1791. Il' y ent quelques affaires peu importantes en 1814. T. 3, p. 33 et 66; t. 23, p. 44 et suiv.

COVOLO, peut fort sur la route de Trente à Bassano, et sur la Brenta. Le général Angereau y défait un parti de Croates, les fait prisonniers, 7 septembre

1796. T. 7, p. 77 et suiv. COVILHA, hourg du Portugal. Le général Claparède y attaque et met dans une déroute complète l'armée du gen.

anglais Trant, en janvier 1811. T. 20. p. 166.

CRAONE, petite ville an dent. de l'Aisne, à quatre lieues S. E. de Laon. Remarquable par la bataille livrée près de cette ville entre les Français et les allies , en 1814. T. 23, p. 139 et sniv. CREMA , ville d'Italie à neuf lienes

de Milan. Le géneral Duhe-me s'en empare le 7 juin 1800, au 8. T. 13.

p. 45.

CREMONE ville sur le Pô, à 12 lienes N. O. de Parme. Le général Duhesme s'en empare le 7 juin 1800 (an 8.) T. 13, p. 145.

CRETE-A-PIERROT (la), dans l'Ile de St.-Domingue, près l'Artibonite, où il y ent divers combats dans le courant du mois de mars 1803, entre les Français et les Noirs. T. 14, p. 284

CREVECŒUR, fort près de Boisle-Duc (Pays-Bas). Pris par le général Pichegrule 23 septembre 1794 (an 2.) T. 3, p. 173, 174, 238 et 241.

CROCE, village d'Italie. Combat entre les Français et une division de l'armée autrichienne, avril 1800 (an 8.) T. 12, p. 76.

CROCE-BIANCA, position anx environs de Verone. Le général Kilmaine v hat complétement le général Fioraventi, le 21 avril 1797 (an 5.) T. 8, p. 152.

CROIX - DES-BOUQUETS, au dépt. des Basses-Pyrénées. Le général Fiegeville y bat les Espagnols le 23 juin 1794, et les force de repasser la Bidassoa. T. 3, p. 39 et suiv., 70. D'antres actions militaires y eurent lieu en 1813. T. 22, p. 283.

CUENÇA, ville d'Espagne dans la Nouvelle-Castille. Le général Caulaincourt jeune s'en empare de vive force le 3 juillet 1808. T. 18, p. 137.

CUJAT (San-), village d'Espagne, en Catalogue. Le commandant Bujeant en chasse les Anglais le 14 septembre 1813. T. 22, p. 309. CURSOMB, village sur l'Wkra en

Pologne. Le corps du maréchal Angerean y met en déronte 15,000 homnies qui voulaient s'opposer à sa marche, fin de décembre 1807. T. 17, p. 28. CURZOLA (île de) en Dalmatie.

34

Un détachement français en chasse les Russes le 9 mai 1807. T. 17, p. 4.

CUSTRIN, ville de la Haute Saxe, sur l'Oder. Le maréchal Davonst s'empare sans coup férir de cette ville, défendue par quatre mile hommes et quatre-singtedix pièces d'avilleie, fin d'octobre 1806 T. 16, p. 382. Reprise par les Prussiens en 4813. T. 22, p. 10 et seix.

CUTERELLES, village du dépt. de Seine-et-Martie, à quelques lienes de Naugis. Combat entre le due de Reggio et le comte de Wrede, mi-fév. 1814. T. 23, p. 107.

CZARNOWO, village de Pologne; Le maréchal Davonst fait enlever toutes les batteries qui défendaient cet endroit, et met en déronte quinze mille hommes qui les défendaient. T. 17, p. 25.

CZARZNIKI, bourg en Russie, à quelques lienes de la ville de Lepel. Combat le 31 oct. 1812, entre la div. du général Legrand et celle du général Wingouseie. T. 21, p. 265.
CZIRKNITZ, bourg de la Carniole,

CZIRKN. TZ., bourg de la Carniole, à quatur heuse E. de Laybach. Combat entre les troppes du général Hiller et celles du général Palombini, le 23 sept. 1813. T. 22, p. 206.

D

DAHLENKIRCHEN, village de Russie en Courlande, où, le 2 : novembre 1812, les Français remportèrent un avantage sur les Russes. T. 21, p. 167 et suiv.

DAMANHOUR, ville de la Basse-Egypte, sor le lac Mareotis. Destruction totale de cette ville par les Français le 10 mai 1799, à la suite d'une insurrection et de l'assassinat de soixante Français. T. 10, p. 305 et suiv.

DANIEL (San-), bourg d'Italie à cinq lieues d'Udine. Le 11 mai 1809, le général Grouchy en chasse les Autrichiens. T. 19, p. 156.

DANTZIG, villeforte, avec un port sur la Baltique; a appartenn à la France depois 1807 jusqu'en 1814, époque à laquelle elle a été restiunce à la Prusse. Siège etcapitulation decette place. T. 17, p. 15 et suiv. L'armée alliée la bloque en 1813. T. 22, p. 5 et suiv.

DAWENDORF, village du dépt. du Bas-Rhin. Le général Pichegru en reponsse les Autrichiens le 10 décembre 93 (20 frimaire an 2). T 2, p. 150.

DEBILIBRICH (col de), en Dalmatie. Le 7 septembre 1807, le génér. Marmont y livre bataille aux Russes et les force à la retraite. T. 17, p. 7.

DEGO, village du Piemont, à trois lieues d'Acqui. Le général Bonaparte y remporte une victoire sur les Autri-

chiens le 14 avril 1796. T. 5, p. 181 et suiv.

DENNEWITZ, village en Allemagne. Combat souteno par le general Lorges le 10 septembre 1813. T. 22, p. 102 et suiv.

DEPEN, village sur la Passarge. Le grand-duc de Berg y fait charger, le 5 février 1807, hui à neuf mille houmes de cavalerie 1856, ce qui détermina la retraitade ce corps ennemi. T. 17, p. 62 et suiv.

DEWELTOVO, village en Russie, devant lequel le duc de Reggio bat les Russes, T. 21, p. 135.

DEYNSE, bourg des Pays Bas près Bruges. Le général Southam chasse de cette ville, le 20 juin 1794, le gén. Clairfait qui l'occupait. T. 3, p. 38, 66 et 69.

DIAMANT, rocher situé dans une anse du même nom, sur la côte de la Martinique. Enlevé par les Français après des prodiges de valeur. T. 16,

p. 122 et suiv.

DIFRDORF, petite ville à deux
lieues d'Achenburg. Le 18 avril 1797,
le général Grenier y attaque les Autrichiens commandés par le général Kray
et les met en fuite. T. 8, p. 134 et
135.

DIERNSTEIN, ville sur le Danube dans la Basse-Autriche. Dans la nuit du 11 au 12 septembre 1805, le maréchal Mortier, aide du general Gazan, et surtout du brave major Henriod, y remporte une victoire sur les Russes; quatre mille Français résistent à douze mille Russes et les détruisent. T. 15, p. 178 et suiv.

DIERSHEIM, village sur le Rhin. Le genéral Moreau passe de nouveau le Rhin en cet endroit le 22 avril 1797; ce village fut pris et repris par les Autrichiens et les Français, auxquels il resta. T. 8, p. 115 et suiv.

DIETIKÓN, village sur la Limmat en Suisse. Le 22 sept. 1799 ( an 8 ), le général Masséna, seconde du général Foy, y lit passer la rivière aux troupes françaises, malgré l'opposition des Russes. T. 2, p. 175 et suiv.

DIRNSTEIN, gorges dans le Tyrol. Le 2 avril 1797, le général Masséna y remporta un avantage snr les Autrichiens. T. 8, p. 03 et 105.

DIRSCHAU, petite ville snr la Vistule. Les troupes polonaises s'en emparent. T. 17, p. 86 et 88.

DIZIER (St.,), villedu dépt. de la Haute-Marne. Prise et repriseen 1814. T. 23, p. 32 et suiv. Succès obtenus dans cette ville par Napoléon sur les Russes. T. 23, p. 32, et suiv.

DOMINGO (Santo-), ville, partie de l'île de St.-Domingue, T. 14, pag. 243 et suiv.

DORDRECHT, ville forte des Pays-

Bas. La division do général Bonueau s'en empare le 20 janvier 1795. T. 4, p. 25.

DOUÉ, bourg du dépt. de Maineet-Loire Quelques événemens militaires entre les insurgés et les républicains s'y passent en 1793. T. 2, p. 31.

DRESDE, ville d'Allemagne, capitale de la Saxe. L'empereur Napoléon, attaqué par le pinice de Schwartzemberg les 26 et 27 e oût 1813, remporte deux victoires éclatantes sur lui, quoiqu'il eut 70 mille hommes de moins à lui opposer. La perte des 'Autrichiens fut de quarante mille hommes. T. 22, p. 87 et soiv.

DREWKENOW, sur l'Onulew. Le général Claparède défendit avec courage la tête de pont de cet endroit, attaquée par les Russes; et par sa fermeté, il douna le temps au maréchal Masséna d'arriver avec des renforts. T. 17, p. 175.

DRISSA, ville de Russie en Lithuanie. Le 18 juillet 1812, les Russes sont forcés d'évacner leur camp retranché. T. 21, p. 151 et suiv.

DUSSELDORF, villed'Allemague au grand-duché de Berg, aujourd'hui de Bas-Rhin. Passage du Rhin et prise de cette ville par l'armée du général Jourdan; le général Championnet y déploie de grands talens. T. 4, p. 273 et suiv., 318.

E

EBERSBERG, ville d'Allemagne, Le 3 mai 1809, les Français, commandés par le maréchal Oudinot livrèrent un combat glorieux anx Autrichieus sous la ville d'Ebersberg. Les Autrichieus perdifent 4 canons, 2 drapeanx 4,500 hommes tues ou blessés et 6 à 7,000 prisonniers. T. 19, p. 104 et 105.

ECKARTSBERG, ville de Saxe à dicess de Weymar. Le marcchail Da-voust, secondé par le général Petit à la tête des 12° et 21° régimens, s'empare du plateau principal, en chasse les Prussiens qui y laissent 20 pièces de

canon, le 13 octobre 1806. T. 16, p. 311 et suiv.

ECKMULH, village de la Basse-Bavière. Les Wurtembergeois conduits par le général Vandamme, emportent ce village et son château à la baionnette le 23 avril 1809. T. 19, p. 90 et suiv. 15,000 prisonniers, 12 drapeanx, 16 pièces de canon furent pour les Français les résultats materiels de cette journée. Le maréchal Davoust dont la fermeté et les dispositions avaient puissamment contribue au succès obtenu, reçnt de l'empereur le nouveautire de prince d'Eckmüth.

ECLUSE (fort de l'), et ville des Pays-Bas, autrefois département de l'Escant Cette ville fut prise avec beaucoup d'efforts par le général Morean, le 25 noù 1794 T. 3, p. 137 à 159.

EGLINGEN, village à 2 lienes de Netesheira. Le 10 août 1796, le général Moreau fait attaquer les Antrichiens et après un comhat assez vif, "les repousse jusque sur Amestingen.

T. 6, p. 270 et suiv.

EHRENBREITSTEIN, forteresse sur un rocher escarpé, vis-h-vis Coblentz. T. 6 ; p. 166 et suiv.

EKAU et ECKAU, ville de Russie. Le général Kleist y eut un combat long et meurtrier ; les Russes défendirent leur position pied à pied. T. 21,

p. 167 et 168.

FL-ALRICH, fort, village, portsnr la Mediterranéeen Egypte. Le gfévrier 1799 (an 7), les generanx Reynier et Lagrange s'en rendent maîtres après beaucon pel'efforts T. 10, p. 79 et suiv. Convention d'Ei-Atrich du 4 pluviose an 7, 24 janvier 1800, pour l'évacua-tion de l'Egypte, violte par les Anglais le 20 février suivant. T. 12, p. 54 et sniv.

ELBE (ile d'), en Italie sur la côte de Toscane. Les Français s'en emparent en octobre 1801 (an 9). T. 14, p. 120 et sniv. Napoléon, qui y avait été confiné en 1814, en sort en 1815 pour revenir en France. T. 24, p. 5 et sniv.

ELBING, ville forte proche de la Baltique (Prusse), à 12 lieues de Dantzick. Le maréchal prince de Ponte-Corvo s'en empare en 1807. T. 17, p. 53 et suiv.

ELCHINGEN, abbaye sur le Danube, à 5 lienes d'Ulm. Le maréchal Nev d'après les ordres de Napoléon, attaque le pont de cet endroit avec la division du général Loison, et après 4 beures de combat, repousse les ennemis an nombre de 15 à 16,000, et s'en empare le 14 octobre 1805 (an 14). T. 15, p. 142 et suiv.

ELME (St.-), fort du département des Pyrénées-Orientales. Trahison du nonimé Dufour, qui ouvre les portes aux Espagnols. T. 2, p. 168, 171 et suiv. Ce fort est repris par le genéral

Dugommier, le 26 mai 1794. T. 2, p. 267.

EMBABEH, village de la Basse-Egypte, près de Gizeb. Le général Rampon s'empare de ce village le 23 juillet 1798 ( au 6 ). T. 6, p. 57 et

EMINGEN, village d'Allemagne sur la route de Stockach à Ulm. Le 25 mars 1799 (an 7), le général Soult gagne une bataille sur le genéral Meerfeld et le force à évacuer le village. T. 10, p. 59 et suiv.

ENGADINE ( l' ), vallée de Suïsse au pays des Grisons, qui se divise en haute et basse. Théâtre de combats multipliés en 1799 à 1800. T. 10, p. 158

ENGEN, ville da grand-duché de Bade, à 9 lieues de Constance. Le général Moreau y gagna sur les Autrichiens, commandés par le général Kray, une bataille qui mit en son pouvoir 7.000 prisonniers et une vingtaine de pièces de canon, le 3 mai 1800 (an 8). T. 12, p. 157 et sniv.

ENTRAMES, bourg du département de la Mayenne. Les Vendéens y battent les républicains, commandés par le cénéral Léchelle. T. 2, p. 114.

ENZERSDORF, ville de la Basse-Autriche , à six lieues de Vienne. Dans la nuit du 4 an 5 juillet 1809, cette ville se rend à l'armée française, après avoir éprouvé un bombardement qui la réduisit presque en cendres. T. 19, p. 198 et suiv.

ERFURTH, ville d'Allemagne sur la Gère, à douze lienes de Mulhausen. Se rend au prince Murat le 15 nov. 1806. T. 16, p. 344. Napoléon y ent nncentrevne avec l'empereur Alexandre. T. 18, p. 184.

ERIGNE, village du dépt. de Maineet-Loire. Combat le 28 juillet 1793.

T. 1, p. 209.

ERNÉE, ville du département de la Mayenne. Les Vendéens s'en empareut le 3 nov. 1793. T. 2, p. 120.

ESLINGEN, ville d'Allemagne sur le Necker. Le 21 juillet 1796 (an 4), il y eut un combat entre les Français et les Autrichiens. T. 6, p. 220 et suiv. ESPINOSA-DE-LOS-MONTE-

ROS, ville d'Espagne sor la Trucba,

en Biscaye. Le maréchal Victor y bat l'armée espagnole, forte de quarantecinq mille hommes, commandée par le gén. Blacke, et s'empare de la ville le 1 1 novembre 1808. T. 18, p. 196 et suiv.

ESSLING, village d'Allemagne sur le Danube, près Vienne. Remarquable par la bataille qui prit son nom, et dans laquelle trente mille Français privés de munitions par la rupture des ponts, tinrent tête et battirent quarante-cinqmille Autrichiens. T. 19, p. 114 et

ESTREUX, ville de France du département de l'Aisne. Une division de l'armée du général Pichegru repousse celle des alliés de cet endroit, le 20 avril 1794. T. 2. p. 222. ETOUVELLE, village de France,

dépt. de l'Aisne. Le général Belliard force les Russes, surpris dans Etouvelle, à se replier en toute bâte sur Laon (8 mars 1814). T. 23, p. 147 et suiv.

ETTLINGEN, ville sur l'Alb. Combat sans résultat le 9 juillet 1796, entre les Français et les Autrichiens. T. 6, p. 119 et suiv.

EVORA, ville de Portugal, capitale de l'Alentejo. Le général Loison, après avoir battu les Portugais en face de la ville, s'en empare le 30 juillet 1808. T. 18, p. 72 et suiv.

EYLAU (Prenssisch-), ville de la Prusse orientale. Donna son nom à une bataille sanglante que les Français livrèrent avec succès à l'armée russe. T. 17, p. 64 et suiv.

FAENZA, ville de l'état romain. Le général Bonaparte s'en empare de vive force, dans le commencement de fevrier 1797 (an 5.) T. 8, p. 72 et 73.

FAIOUM, province d'Egypte. Le chef de bataillon Eppler s'y maintient contre des forces décuples. T. 9, p. 79 et sniv.

FALLENTY, à quelques lieues de Varsovie (Pologne). Combat entre l'archiduc Ferdinand, commandant l'armée autrichienne, et les Polonais, à la tête desquels se trouvait le brave Pouiatowski, le 17 avril 1809. T. 19, p. 128.

FALSET (défilés de), bourg entre Tortose et Reuss. Le général Suchet en déposte et bat complétement un corps d'Espagnols le 19 nov. 1810. T. 20, p. 149.

FAMARS, village près Valenciennes, dépt. du Nord. Emplacement d'un camp en 1792. T. 1er, p. 6, 7 et 15.

EANO, ville de l'état romain, sur le golfe de Venise. Le général Monnier s'en empare de vive force en 1799. T. 2, p. 320 et 321.

FATIERES (col des) en Piémont.

Les capitaines Fabre et Molinari, sous les ordres du général Championnet, s'en emparent de vive force le 8 août 1799 (an 7). T. 11, p. 96.

FAVORITE, superbe palais des ducs de Mantoue, près duquel le gén. Provera fut pris avec les débris de sa division en 1797. T. 8, p. 52 et suiv.

FECES DE ABAXO, village et port dans la province de Tras-los-montes. Le maréchal Soult y met en pleine déronte un corps de 2000 hommes, le 10 mars 1809. T. 19, p. 9.

FEISTRIZ, position en Allemagne près de Krainburg. Le général Grenier s'en empare de vive force le 6 sept. 1813. T. 22, p. 198.

FELDKIRCH, ville sur l'Ill, proche le Rhin. Le général Oudinot y bat les Autrichieus, commandés par le général Hotze, le 7 mai 1799 (an 7). T. 10, p. 47. Masséna y livre un combat sanglant au même général, à la fin du même mois. T. 10, p. 56. Théâtre d'un nouveau combat très-meurtrier entre les tronpes du général Molitor et les Autrichiens, à la puite duquel le gén. ennemi évacue la ville en juillet 1800. T. 13, p. 124 et suiv.

FENESTRELLES, petite ville da

Piémont avec un fort, autrefois dépt du Pô Le chef de brigade Mossell'attaque et s'en empare de vive foice le 10 août 1799 (an 7.) T. 11, p. 95 et

96.

FER (montagne de), près de Louvain. Le général Kléber attaque et parvient à deloger les Autrichteus de cette position ferundable le 25 août 1794. T. 3, p. 84.

FERDINANDSHOFF, village sur la route et près Auklam (Allemagne). Le maréchal Mortier y culbute l'avantgarde suédoise en mars 1807. T. 17,

p. 142

FÉRE-CHAMPENOISE, bourg de France au dépt. de la Maine, sur la Pleure. Le conité Sebastiani en chasse les coaques le 18 mars 1814. T. 23, p. 175. Témoin d'un nouveau combat très-meurtrier entre les Russes et les Français le 25 du même mois. T. 23, p. 270 et suiv.

FÉROL (le), ville d'Espagne avec un port, à quelques lieues de la Corogne. Les Français s'en emparent.

T. 18, p. 247 et suiv.

FERRARE, ville de l'état romain. Le prince vice-roi, Engène, reprend Ferrare sur le gén. autrichien Nugent, le 22 nov. 1813. T. 22, p. 189.

FEUCHT, village sur la route de Nuremberg à Neomarck (Allemagne.) Engagement entre le chef de bataillou Goujot et un corps de Bavarois, en décembre 1800. T. 13, p. 236 et 237.

FIGUIÈRÉS, ville d'Espagne en Catalogne. Cette ville se rend au gén. Périguon le 27 nov. 1794. T. 4. p. 32 et suiv. Le général Baraguey-d'Hilliers y bat complétement l'armée espagnale 18 mai 1811. T. 20, p. 308 et suiv. Prise le 19 anût 1811. T. 20, p. 333.

FISCHBACH, village d'Allemagne, sur la route et près Altorf. Le chef de brig. Wathier y bat complétement le colonel Boroski, le 18 décembre 1800.

T. 13, p. 236.

FIUME, ville de la Morlaquie, à vince lienes de Trieste. Le gén. Mar-mont s'en empare sur la fin de mai 1809. T. 19, p. 170. Le général Pino s'en empare de nouveau le 15 septembre 1813. T. 22, p. 202.

FIUME-FREDDO, petite ville sur

lelittoral de la Méditerranée au royanme de Naples. Le général Verdier y met en pleine déroute nu corps d'insurgés le 12 déc 1807. T. 17. p. 230 et 23 t.

FLECHE (la), ville du dépt. de la Sarthe. Laroche-Jacquelin attaque les répulsicains et les force à sortir de la

ville. T. 1er, p. 2 et 149.

FLFURUS, village andessus de Charleroi, autrefois dept. de Sambre-et-Meuse. Il avait déjà donné son nom à plasieurs batarles avant la révolution. Le 26 juin 1794, le général Jourdan y battit les coalisés, commandés par Cabourg. T. 3, p. 48 et suiv. Théâtre des deruiers succès de la valeur francaise en 1835: l'armée prussienne y fut hattue le 15 juin. T. 24, p. 172 et suiv.

FLORENCE, villed Italieau grandduché de Toscane. Le général Gauthier eutre dans cette ville le 10 mars 1799 (an 7.) T. 10, p. 156.

FLORENT (St.-), village près Saumur. T. 1<sup>er</sup>, p. 155. Les Vendéens y effectuent le passage de la Loire. T. 2, p. 103.

FLORENT (St.-), ville du dépt. de la Mayenne. Traité de paix avec Stoflet, chef des Vendéens, et la république. T. 4, p. 80 et suiv.

FLUVIA, rivière de Catalogne qui a sa source près de Campredon et se jette dans la Méditurranée. De nombreux combats eurent lien sur ses rives en 1594. T. 4, p. 13 et suiv.

FOMBI6), village à deux lieues de Plaisance (Italie). Le général Bonaparte le fait enlever de vive force le 9 mai 1796. T. 5, p. 220 et 221.

FONTAINEBLEAU, ville de Fr. au dépt. de Seine-et-Marne, à quinze lieues S. E. de Paris. Le général Alix en chasse le général ennemi Hardegg le 17 fév. 1814. T. 23, p. 113.

FONTANIVA, bourg à six lieues de Bassano, près de Citadella. Le gén. Brune s'en empare le 11 jauvier 1801.

T. 13, p. 297.

FONTARABIE, ville d'Espagne, province de Guipuscoa. Le général Fregeville somme cette ville de se rendre, et s'en empare le 1<sup>er</sup> août 1794. T. 3, p. 114 et suiv.

FONTARABLE, monticule près

Paris. Les Français y déploient un rare courage le 30 mars 1814. T. 23, p. 306.

FONTENAY, ville de France, département de la Vendée. Combat le 16 mai 1793 entre les républicains et les royalistes T. 2, p. 54.

FONTOY, village du département de la Moselie. Le général Luckner attaqué par 22,000 Autrichieus, les repousse et gagne la bataille le 19 août 1792. T. 1, p. 21.

FOSSANO, ville du Piémont, autrefois département de la Stura. Bataille entre les Français et l'armée du général Melas . le 4 novembre 1799. T. 11,

p. 294 et sniv.

FOUGERES, ville du département d'Ile-et-Vilaine. Les Vendéens s'en emparent le 3 novembre 1793. T. 2,

p. 120.

FOULI, village aux environs du Mont-Thabor (Egypte). La division du général Kléber s'empare de vive force de ce village le 15 avril 1799 (all 7). T. 10, p. 198 à 201.

FOURCHES (Champ des Mille-), enlevé de vive force par les Français en 18on. T. 12, p. 231.

FOZ-D'ARUNCE, village de Portogal sur la Ceira. Combat entre les Anglais et les Français en 1800. T. 20,

p. 193 et sniv.

FRANCFORT, ville sur le Main. Le genéral Neuwinger se rend maître de cette ville le 21 octobre 1792. T. 1, p. 66 Le général Kléber, sous les ordres du général Jourdan, s'empare de cette ville le 14 juillet 1796. T. 6, p. 195 et suiv.

FRANCISCO (Sau-), faubourg de la ville de Cindad Rodrigo. Les tronpes du général Ney en chassent les Espagnols, le 25 juin 18 10. T. 20, p. 62.

FRANKENTHAL, ville de Bavière, prise par les Français. Le général Desaix s'empare une seconde fois de cette ville, le 15 octobre 1794. T. 3, p. 200.

FRANCOIS (fort de St .- ), qui commande le village de Clavières, situé sur la ronte qui conduit à Briancon par le Mont-Genèvre. Le général Thoreau l'arraque et l'enlève à la haïounette, le 22 mai 1809 ( au 8. ). T. 13, p. 31.

FRANCOLI, fort de la ville de Tarragone. Trois batailtons français employés au siège de cette ville mettent dans une pleine déronte près de 6,000 hommes sortis de la place, le 17 mai 18: 1. T. 20, p. 316. Le general Suchet le fait attaquer par le colonel St.-Cyr-Nugues , et l'enlève de vive force, maigré la résistance des ennemis, le 7 juin 1811. T. 20, p. 321 et 322.

FRANGY, village limitrophe de la Frauce et du canton de Genève, à 7 lienes S. O. de Genève Le gén Dessaix s'empare de ce village le 26 fev. 1814.

T. 23, p. 219.

FRANKENFORT, village d'Allemagne en avant de la ville de Stralsund. T. 17, p. 79. Un détachement suédois commandé par le lieutenantgeneral Armfeld, ayant voulu s'emparer d'une batterie en avant de ce village, est repoussé par les Français avec une perte considérable, le 12 février 1807. T. 17, p. 79.

FRANCKENMARKT, village sur la route de Braunau à Salsbourg, près la Salzach. Le général Richepanse y culbute les colonnes ennemies, commandées par l'archiduc Charles, le 17 décembre 1801. T. 13, p. 216.

FRAUBRUNNEN, village de Snisse , au canton de Berne et à 5 lieues N de cette ville. L'avant-garde du génécal Rampon en débusque l'eunemi le 5 mais 1798 ( an 6 ). T. 8, p. 240.

FRAUENALB, sur l'Alb, à trois lienes d'Ettlingen. Les troupes francaises reussissent à débusquer l'ennemi et à se rendre maître de cette position, le 9 juillet 1796 ( an 4 ). T. 6, p. 128 à 130.

FREISINS, pont sur la Tavora (Portugal ). Le 21º régiment d'infanterie-légère l'enlève au pas de charge le 11 janvier 1811. T. 20, p. 165.

FRELIGNE (camp de), département de la Vendre. T. 3, p 158. FRESCHWEILLER, village de France, département du Bas-Rhin. Le general Hoche emporte cette position formidable sur les Prussieus, le 22 de-

rembre 1793. T. 2, p. 175 et suiv. Léon en Espagne. Le général Valletaux en repousse deux fois les Galicieres avec une perte considérable, les 20 et

373

29 octobre 1810. T. 20, p. 133 et 135.

FREUDENSTADT, ville dans la forêt Noire. Le général Laroche parvient à se rendre maître de cette forte position, le 4 juillet 1796. T. 6, p. 115 et 118.

FREYBERG, redoute et porte de la ville de Dresde. Le général Gros parvient à reprendre ce poste qui était tombé au pouvoir de l'ennemi, le 26 août 1813. T. 22, p. 93.

FREYSING, sur l'Iser. Le général Coland en repousse l'avant-garde du gén. Kiemnayer, le 5 décembre 1800. T. 13, p. 200.

FRIBOURG, ville de Suisse. Le général Pigeon enlève cette ville de vive force le 2 mars 1798. T. 8, p. 137 et

FRIEDBERG, ville à six lieues de Francfort. Les Français y remportent une victoire sur les Autrichiens le 10 juillet 1796. T. 6, p. 184 et suiv. Le gén. Moreau y bat de nouveau les Autrichiens le 24 août 1796. T. 7, p. 27 et sniv.

FRIEDERICHSTADT, partie de la ville de Neiss qui se trouve sur la rive gauche de la rivière de ce nom. Cette partie de la ville se rend aux Français le 11 mai 1807. T. 17, p. 147. La faible garnison de cette ville est forcée de l'évacuer, après avoir opposé la plus honorable résistance, le 12 novembre 1812. T. 21, p. 269. Le général Macdonald fait reprendre cette ville le 15 nov. 1812. T. 21, p. 289.

FRIEDLAND, ville de Prosse. L'empereur Napoléon y remporte une victoire décisive sur l'armée russe.

T. 17, p. 166 et suiv. FUENGIROLA, château fort situé sor la côte, à quatre lieues O. de Malaga. Le capitaine Mlokosiewietz commandant ce fort, et le général Sebastiani, à la tête de trois mille hommes, se portent sur l'armée anglo-espagnole commandée par lord Blagney, l'attaquent, la culbutent, et lui font éprouver une perte considérable le 15 oct. 1810. T. 20, p. 119 et 120.

FUENTE DE CANTOS, bourg d'Espagne dans l'Estramadore. Le maréchal Mortier y bat un corps de cavalerie ennemie, le 15 septembre 1800.

T. 20, p. 124.

FUENTE - OVEJUNA, village d'Espagne en Estramadure. Remarquable par la defense heroïque de 96 Français contre 2,000 Espagnois. T. 20, p. 123.

FUENTE-SANCO, village sur la route de Tore à Salamanque. Témoin d'un fait d'armes comparable au précédent, et dû à cinquante soldats suis-

ses. T. 20, p. 130

FUENTE - SANTA, montague d'Espagne appuyée sur le Guadalaviar. Le général Klopisky enlève de vive force cette position, le 12 novembre 1810. T. 20, p. 148.

FUENTES-DE-ONORO, village de Portugal, de Tra-los-Montes Theàtre d'une bataille livrée à l'armée anglaise par le maréchal Masséna. T. 22, p. 205 et suiv.

FURCA, haute montagne de la Suisse. Le général Lecourbe s'en enupare dans le courant d'août 1799 (an 7). T. 11, p. 75 et suiv.

GAETE, ville du royaume de Naples. Cette forteresse se rend sux Fran-çais le 14 janvier 1799. T. 10, p. 6. Sontient de nouveau un siège meurtrier, et se rend à Masséna en 1806. T. 16, p. 254 et suiv.

GAMBSHEIN, sur le Rhin, à deux

lieues de Strasbourg. T. 6, p. 53, 58

GAMONAL, village d'Espagne près de Burgos. Le 10 novembre 1808, le maréchal Soult s'empare de ce village. T. 18, p. 194.

GAND, ville des Pays-Bas, auve-

fois dépt. de l'Escant. Les Français entrent dans cette ville le 4 juillet 1794. T. 3, p. 72 et suiv. Le roi s'y retire en 1815. T. 24, p. 158 et suiv.

GARDONE, petite ville d'Italie près de Brescia Le général Bonfanti en chasse trois bataillous ennemis en 1814.

T. 23, p. 198.

GARESSIO, bonrg da Piémont, à quatre lieues de Mondovi, autrefois dépt. de la Stura. Le gén. Masséna le prend le 17 avril 1794. T. 2, p. 227. Le général Miollis en chasse de nouveau les Austro-Sardes le 25 sept. 1795. T. 5, p. 51.

GAROSEN, village, et petite rivière du même nom, près de Neuburgshof, en Russie. Le 1er oct. 1812, le général Grandjean y livre un combat aux Russes. T 21, p. 226 et 261.

GARP, village d'Espagne, près de Viq. Le colonel Delort y but un corps nombreux de miquelets. T. 20, p. 43 et sniv.

GARRIGA, village et hanteur en Espagne, dans la Catalogne. Le génér. Decacn enleve cette position. T. 21, p. 109.

GATZELU, village d'Espagne, à une lieue de Tolosa. Le 7 déc. 1794, le chef de bataillon Harriet s'empare de ce village. T. 3, p. 236.

GAVARDO, village à deux lienes du mont San-Osetto, et à cinq lieues de Salo. Le général Saint-Hilaire, après un engagement très-vif, occupe ce village le 4 août 1796. T. 6, p. 230

GAZA, ville de la Palestine, et lac du même nom. Cette ville est occupée par les Français en 1799 T. 10, p. 72

GEBEL-AL-TELL, dans la Haute-Egypte. Les Français, commandés par les généraux Murat et Lanusse, l'escaladent et mettent les Arabes en fuite, le 29 novembre 1798. T. 9, p. 144.

GÉBORA, rivière d'Espagne dans l'Estramadure. Victoire remportée sur ses bords, près de la ville de Christoval, par le duc de Trévise, le 19 fev. 1811. T. 20, p. 219 et suiv.

GEHEMI, village de la Hante-Egypte, an-dessons de Tabia. T. 10, p. 247 et 248.

GEISBERG, position au dépt. du Bas Rhin , près de Weissembourg. Le général Hoche y remporte une grande victoire sur les coalisés, le 26 décembre 1793 T. 2, p. 178 et sniv.

GEISENFELD, bourg. Le général Desaix y bat les Autrichiens le 1er sept. 1796. T. 7, p. 32 et sniv.

GENES, ville et aucien état d'Italie, devenu dépt. français du même nom. et qui appartient aujourd'hui an Pie-mont. Massena soutient dans cette ville, dont les Français s'étaient précédemment emparés, un siège mémorable. que termina la capitulation la plus honorable. T. 12, p. 174 et suiv. Vingt jours après, le même général rentre dans cette place. T. 13, p. 81. Le long rivage connu sous le nom de rivière de Genes, vit se livier de pombrenx combats entre les Autrichiens et les Français.

GENEVE, ville, autrefois dépt. du Leman, aujourd'hui à la confédération suisse. Les Autrichiens s'en emparent en 1814 T. 23, p. 10 et suiv.

GEORGES (St.-), un des faubourgs de Mantone. Le général Miollis reponsse avec courage les tentatives du genéral Provera, qui voulait s'en emparer le 16 janvier 1797 (au 5.) T. 8, p. 50 et suiv

GERMERSHEIM, en Bavière. Petite ville pres d'Ingolstadt. T. 13, p. 128; t. 24, p. 324 et 325.

GERONE , ville d'Espagne en Catalogne. Le maréchal Angereau s'en empare après un siège meurtrier. T. 19, p. 341.

GERSPACH, ville à deux lieues de Baaden. Le général Taponnier s'en empare le 5 juillet 1796. T. 6, p. 116. GERTRUYDENBERG, place de la Hollande. La division du général Bonnan s'en empare le 19 février 1795. T. 4, p. 19 et 25.

GIERALTAR (le petit ), poste fortifié, situé entre Borghetto et la rive droite du Tanaro, en avant du village de Sucaretto. Les Français y obtiennent un avantage signalé sur les Austro-Sardes. T. 4, p. 309 et stiv.

GIENDEN, ville sur le Bienz, entre Ulmet Nordlingen. Prise par le général St.-Cyr le 5 août 1796. T. 6, p. 275 et suiv. 35

GIJON, ville et port d'Espagne dans les Astories. T. 19, p. 46; t. 20,

p. 133 et 28g.

GILLETTE, village du comté de Nice. Le 19 octobre 1793, le géneral Dugommier, avec environ 1,000 hommes, defait 8,000 Austro-Sardes. T. 2, p. 98 et saiv.

GIOVANI (San-), petite ville à trois lieues de Plaisance. Il y ent un engagement le 14 avril 1796, à l'avantage des Français. T. 5, p. 191.

GIRONNE. Voyez, GERONNE.

GLARIS, ville de Suisse. Le général Motitor, avec peu de monde, empêche les Autrichiens de s'en emparer et de se reunir aux Russes, le 28 septembre 1799. T. 11, p. 161 et suiv.

GLATZ, ville forte de Prusse, près la Neiss. Cette ville se rend au prince Jerome, le 16 juillet 1807. T. 17, p. 176 et suiv.

GLOGAW, ville forte de Prusse en Silesie; se rend par capitulat. au prince Jérôme, le 2 décembre 1807. T. 17, p. 38.

GOERDE, village en Allemagne, sur le Bas. Elbe: le 16 septembre 1813, le général Pecheux y a un engage-ment avec les Prussiens. T. 22, p. 113.

GOIDENHOSVEN, village près Tirlemont. En mars 1793, les Français battirent les Autrichiens. T. 1, p. 3.

GOLDBERG, ville d'Allemagne, en Silesie. Le 23 noût 1813, le général Lauriston recoit l'ordre d'attaquer cette place et en repousse les ennemis. T. 22, jn 75 et suiv.

GOLLUP, hourg de Pologne. Le général Liger-Belair culbute un parti de 400 chevanx ennemis, le 9 décembre 1807. T. 17, p. 21.

GOLOWINO, village de Russie, sur la route de Mojaisk à Smolensk. L'avant-garde du roi de Naples en chasse les Russes le 4 septembre 1812. T. 21, p. 201.

GOLYMIN, ville de Pologne. Les maréchanx Davoust et Augereau, ainsi que le grand-duc de Bergue, y butsent l'armée russe. T. 17, p. 26 et suiv.

GORA, sur la Vistule en Pologne. Le 3 mai 1809, le prince Poniatowski

gagne une baraille sur les Autrichiens. T. 19, p. 97 et suiv.

GORCUM, ville de la Hollande. Reddition de cette ville au général Pichegin, le 21 janvier 1795. T. 4, p. 20.

GORODETCHNA (village). Le prince Schwartzenberg y bat les Russes le 12 août 1812. T. 21, p. 169 et sniv.

GOSPITSCH, ville de Dalmatie. Le général Marmont s'empare de la ville. T. 19, p. 168 et 170.

GOTHARD (Mont St.-). Le général Lecourbe, malgré la résistance opiniatre des Autrichiens, s'en empare le 19 anut 1799. T. 11, p. 82 et saiv. GOVERNOLO, petite place sur le

Mincio, près de son confluent avec le Pô. Les Antrichiens échouent dans une tentative qu'ils font sur ce poste. T. 7, p. 131 et suiv.

GRADISCA on GRADISKA, ville stir la Save. Le prince Charles est hattu près de cette ville, et trois jours après les Français s'en emparent. T. 8, p. 87 et suiv.

GRAFENBURG, ville à denx lienes de Pegnitz et à cinq lieues de Louf en Allemagne. Le 18 décembre 1800, le général Dusour s'y defend avec opiniatreté jusqu'à la nuit. T. 18 p. 240 et

GRAFENTHAL, en Rossie. Le 26 août 1812, le général russe Lewis y est battu par des troupes prussiennes. T. 21, p. 195.

GRAFFENBERG, & cinq lienes d'Erlang. Le genéral Ste.-Sozanne y a un engagement avec les Autrichiens, le 30 decembre 1800. T. 7, p. 18.

GRANVILLE, ville maritime, département de la Manche. Célèbre par le siège opiniatre qu'elle soutint dans le temps de nos dissensions civiles. T. 2. p. 124 et suiv. GRASSCHATZ, ville en Croatie.

Le général Marmont y bat les Antri-chiens, le 17 mai 1809. T. 19, p. 168.

GRATZ, ville capitale de Styrie. Engagement honorable entre le 84° régiment et un corps d'Autrichiens, les 25 et 26 juillet 180g. T. 19, p. 188 et sniv.

GRAVE, ville forte de la Hollande aux Pays-Bas, sur la gauche de la Mense. Cette ville capitule le 29 décembre 1794. T. 3, p. 237 et suiv.

GREBBE (le), en Hollande. Le général Macdonald cuibute les Anglais et s'empare de leurs redoutes et de leur artillerie, le 18 janvier 1795. T. 4, p. 21 et suiv.

GRIESHEIM, village d'Allemagne sur la route d'Offenburg. Le régiment autrichien d'Alton y est pris avec son colonel et ses drapeaux. T. 8, p. 121.

GRONINGUE, ville de Hollande, anjourd'hui aux Pays-Bas. Les Français s'emparent de cette ville le 19 fév.

1795. T. 4, p. 61.

GROSS-ASPERN, village près de Vienne en Auxiche. L'empereur Napoléon et le prince Charles se disputent la possession de ce village, qui est pris et repris quatre fois dans les journées des 21 et 22 mai 1809, enfin les Françaiseu restent en possession. T. 19, p. 117 et suiv.

GROSS-BARCKEL, village pres de la ville d'Hameln, en Hanovre. Un corps prussien y fut dispersé par les Hollandais en 1806. T. 16, p. 286.

GROSS - GORSCHEN, village d'Allemagne, à deux lieues de Lutzen, en Soxe. Il v eut un engagement le 2 mai 1813. T. 22. p. 33 et stiv.
GUADELQUPE (ile de la), une

GUADELQUPE (ile de la), une des Antilles. Le genéral Richepanse temet le bon ordre dans la colonie le a join 1802. T. 14, p. 292 et suiv. GUAST (St.-), chapelle près de la forêt de Griscufeld en Allemagne. Disputée avec opiniatreté, et enfin enlevée par le général Desaix en 1796, T. 7, p. 34 et soiv.

GUASTALLA, ville d'Italie an doché de Parme. Le général, Rambourg attaque cette ville et la prend, le 2 mars 1814. T. 23, p. 203 et suiv.

GUENÉS, en Espagne, près de Bilbao. Remarquable par le combat quis'y livra le 31 octobre 1808, et dans lequel le général Blacke perdit plus de quatre mille homnes. T. 18,p. 193-

GUMENEN, village de Suisso, à deux lieues de Berne, près duquel est un défié dont le général Rampon se rend maître le 4 mars 1798. T. 8, p. 238 et suiv.

GUNTERSDORF, village près de la ville de Brünn, en Moravie. Les Russes y éprouvent un échec le 16 nov. 1805. T. 15, p. 213 et saiv.

GUNTZBURG ou GUNZBURG, petite ville an confluent de la rivière de Guntz et du Dannbe, à huit lieues d'Ulm. Le général Mulher s'empare de cette ville le 6 octobre 1805. T. 15, p. 136 et 143.

GUTTSTADT, petite ville de Pologne aux environs de Heilsberg, et dans laquelle le maréchal Ney soutint nn comhat contre la garde impérialerusse. T. 17, p. 160 et suiv.

H

HAARBURG, ville d'Allemagne au royaume de Hanovre, à treis lienes S. de Hambourg. Le génér. Vandamne Penlève à la baïonnette, le 27 avril 1813. T. 22. p. 27 et suiv.

1813. T. 22, p. 27 et suiv.

HAGELSBERG, fort de Dantzig,
renda aux Français par capitulation en
mai 1807. T. 17, p. 112 et suiv.

HAHLER, village de Baviere près la Kintzig. L'empereur Napoléon y culbute une brigade autrichienne, le 30 oct. 1813. T. 22, p. 154.

HALL, ville du royanme de Wartemberg, à neuf lieues d'Heilbronn. Les Français l'occupent le 7 nov. 1805. T. 15, p. 218.

HALL, ville de Prusse sur la Saule, à dix lienes N. O. de Leipsig. Le maréchal Bernadotte enlève cette ville de vive force, le 17 nov. 1806. T. 16, p. 348 et suiv.

HAMBURG, ville d'Allemagne au cercle do la Basse-Saxe. Le maréchal Mortier l'occupe le 21 nov. 1806. T. 16, p. 387. Prise par le général Vandamme le 1<sup>47</sup> juin 1813. T. 22, p. 62 et suiv.

HAMELN , ville forte au royanme

de Hanovre. Tombée au pouvoir des Français en 1806. T. 16, p. 386.

HAMM, hauteur près Trèves, que le général Beurnonville enleva le 15 décembre 1792. T. 187, p. 92.

HAM SUR-HEURE, sur la rive droite de la Sambre. Un corps prussien eu est chasse en 1815. T. 24, p. 168.

HANAU, ville à six lieues de Francfort-sur-le-Mein. Remarquable par la bataille qu'y gagna Napoléon en 1813. T. 22, p. 153 et suiv.

HARBURG, ville d'Allemagne. Se rend au général Leval, le 25 juin 1800. T. 13, p. 112.

HARDENBURG (poste de), aux environs de Mayence. Les Français parviennent à reprendre cette forte position le 22 mai 1795. T. 4, p. 125 et 126.

HASSEN-HAUSEN, village de Saxe, à une liene N. de Sulza. Le maréchal Davonst y bat l'armée prussienne en 1806. T. 16, p. 325 et suiv.

HAUTE-EPINE, ferme près Montmirail. Le prince de la Moskowa s'en empare le 11 février 1814. T. 23, p. 91.

HAYE - SAINTE (la), hameau près Mont-Saint-Jean, une des positions les plus vivement disputées lors de la bataille de Waterloo. T. 24, p. 197.

HEDDERSDORF, village sur le Rhin, en face de Neuwied. Le chef de bataillon Winten s'en emparele 2 juil-let 1796. T. 6, p. 174. Le genéral Bastout emporte les retranchemens qui couvraient ce village, le 18 avril 1797. T. 8, p. 133.

HEIDENHEIM, ville sur la Brenta, au royanme de Wurtemberg. Le gén. St.-Cyr s'empare de cette ville le 3 août 1706. T. 6. p. 276.

1796. T. 6, p. 276.
HEILBRONN, ville sur le Necker.
Le général Ney s'empare de cette ville
le 27 oct. 1799. T. 11, p. 275.
HEILSBERG, ville de Prusse sur

HEILSBERG, ville de Prusse sur PAller. Combat meurtrier entre les armées française et russe aux environs et dans les retranchemens de la place. T. 12, p. 63 et suiv.

HEINFELD, village en Allemagne, à trois lienes d'Altorf. Le gén. Championnet bat les Autrichiens près de ce

village le 17 août 1796. T. 6, p. 327 et 328.

HELDER, ville et presqu'ile sur le Texel, a neuf lieues N. d'Alkmar. Il y ent quelques engagemens sur la fin d'août 1799, entre les Anglais et les Hollandais. T. 11, p. 116 et suiv.

HELIOPOLIS, ville d'Egypte, non loin et à l'Est de la pointe du Delta. Célèbre par la batsille qu'y gagna le général Kléber sur l'armée du grandvisir, le 20 mars 1800. T. 12, p. 134 et suiv.

HELLVŒTSLUIS, ville d'Hollande, dans l'île de Woorn, à cinq lieues de Rotterdam. Le général Bonean y fait son entrée avec sa division sur la fin de janvier 1795. T. 4, p. 29.

HERI.AYMONT (chapelle de ). Le prince d'Orange y est hatte le 21 juin par le général Kléber. T. 3, p. 46 et sniv.

HERMETTE, montagne d'Italie, Les généraux Fressinet et Soult s'en emparent deux fois à la baïonnette en 1800. T. 2, p. 79 et suiv.

HERREALB, bourg sor l'Alb, en Allemagne. L'adjudant-général Houel en chasse les Autrichiens le 9 juillet 1796. T. 6, p. 129 et 130.

HEURTEBISE, ferme au dépt. de l'Aisne, près Corbeny. Il y eut plusieurs engagements lors de la bataille de Craone, le 7 mars 1814. T. 23, p. 141 et suiv.

HEUSDEN, ville de Hollande, sur la Meuse. Cette ville capitule le 14 janvier 1795. T. 4, p. 6 et suiv.

HILAIRE (St.-) des Landes, village de la Vendée. Témoin d'un engagement assez vif dans les gnerres de l'Onest, en 1796. T. 6, p. 150.

HOCHSTADT, ville d'Altemagne, autrefois dépt. du Mont-Tonnerre. Le général Michand y bat les Autrichiens le 3 juillet 1794. T. 3, p. 79. HOCHSTETT, ville du royaume

HOCHSTETT, ville du royaume de Baviere sur le Danube. Le général Moreau y remporte une victoire sur les Autrichiens le 19 juin 1800. T. 13, p. 104 et suiv.

HOFF, village à quelques lieues de Preussich-Eylau. Le grand - duc de Berg'y remporte un avantage sur les Russes. T. 17, p. 63 et suiv. HOFF, ville d'Allemagne. Le corps du maréchal Soults'en empare en 1806. T. 16, p. 313.

en Allemagne, à trois quarts de lieue d'Engen. Une division de l'armée du

général en chef Moreau gravit cette montagnele 3 mai 1800. T. 12, p. 160. HOHENLINDEN, village à sept licues de Munich. Célèbre par la victoire mémorable que le général Moreau

licues de Manich. Célèbre par la victoire ruémorable que le général Moreau y remporta sur les Autrichiens le 3 décembre 1800. T. 13, p. 183 et suiv.

HOLLABRUNN, village aux environs de Vienne. Le prince Murat et le maréchal Lannes y battent l'arrièregarde russe le 15 nov. 1805. T. 15, p. 211.

HOLM (ile de), sur la Vistule. Le général Drouet s'en empare le 7 mai 1807, par l'ordre du maréchal Lefebvre. T. 17, p. 109 et suiv.

HOLZKIRCHEN, village aux environs de Moeskirch (Allemagne.) Le général Lefebre s'en tend maître le 20 mars 1799. T. 10, p. 51

HOMBURG, ville à dix lieues de Wetalar. L'avant-garde du général Grenier fond sur deux escadrona enuemis, et les met en déroute le 10 juillet 1796. T. 6, p. 189.

HONAU, village sur le Rhin. Il y ent plusieurs engagemens entre l'armée du général Moreau et les Autrichiens, en avril 1797. T. 8, p. 116 et suiv.

HONDTSCHOTTE, petite ville de France, dept. du Nord. Le général Houchard y remporte, le 9 sept. 1793, une grande victoire sur les Anglais

HONGG, village à une lieue de Zurich. Le général Masséna y bat com-

plétement une colonne russe le 25 décembre 1799. T. 11. p. 181.

HOOGHLEDE, boarg sur la route d'Ypres à Bruges. Les Autrichiens échouèrent dans une tentative qu'ila firent sur ce boarg en 1794. T. 3, p. 36 et sniv.

HOPPERG, village d'Allemagne à trois lieues d'Hersbruck. Le général Championnet en déloge les Autrichiens

le 17 août 1796. T. Ö. p. 327.
HOSTALBICH, ville d'Espagne en
Catalogne. Prise par le général Pino en
1809. T. 19, p. 331. Le général Severoli s'empare du fort du même nom le
2 mai 1810. T. 20, p. 46 et suiv.

HOUAT, île du dept. du Morbihan. Le lieutenant de vaisseau Tourneur, Le près avoir combattin une corvette et un lougre anglais, leur donne la chasse et les oblige à amener leur pavillon le 5 mai 1804. T. 16, p. 33.

HUESCAR, petite ville d'Espagne au royaume de Grenade, défendue avec succès par un petit nombre de Français contre des forces décuples. T. 20; p. 270.

HUNDESRUCK on HUNDS-RUCK, ville d'Allemagne entre le Weser et la Neisse. T. 5, p. 89 et soiv.

HUNDSMARCK, boarg d'Italie. Le général Masséna met en déronte l'arrière-garde de l'archiduc Charles, le 4 avril 1797 (an 5.) T. 8, p. 106.

HUNINGUE, ville démantelée, aur le Rhin. Les Français évacuent la tête de poût d'Huningue le 5 février 1797 (au 5.) T. 8, p. 62. Héroïque défense du général Barbanègre dans cette ville, août 1815. T. 24, p. 352 et suiv.

1

IAKUBOWO, château en Russie, près la rivière de Niazza. Les Français, commandés par le duc de Reggio, en repoussent les Russes avec perte, le 30 juillet 1812. T. 21, p. 165.

IBI, village, château entre Castalla et Alcoy (Espagne). Le général Delert y bat les Espagnols, commandés par le général O'donnell, le 21 juillet 1812. T. 21, p. 94 et suiv.

IELNIA, bois, village de Rossie à une lieue de celui de Borodinod, près la rivière de Kologha. Le brave Poniatowski en chasse les Rosses, le 5 sept. 1813. T. 21, p. 202.

IENA, ville de Thuringe, au duché

de Saxe-Weimar. Célèbre par la victoire que Napoléon remporte le 14 octobre 1806, ant l'armée prussienne et Saxonne. T. 16, p. 310 et soiv.

IGLAU, ville capitale de la Moravie. T. 15, p. 223.

ILANS, ville de Snisse, au canton des Grisons, son le Rhin. Le général Massena en chasse un rassemblement de paysans suisses et grisons, le 4 mai 1799. T. 10, p. 281.

INFERNO, village du Piémont. Le général Peilerier reprend ce village à la baïonuette, 25 juillet 1795. T. 4, p. 256.

INGOLDINGEN, bourg d'Allemagne, à deux lieues de Biberach. La division Richepanse reponses les Autrichiens qui en défendent le pout, le 9 mai 1800. T. 12, p. 168.

INGOLSTADT, ville de Bavière sur le Danube. Quelques engagemens eurent lieu près deses auurs à différentes époques. T. 7, p. 31 et suiv.; t. 13, p. 112 et suiv.

INSPRUCK, ville dans le Tyrol. Le général Ney y entre le 7 novembre 1805. T. 15, p. 216 et 217. INTR APA, sur le Tanaro, en Piémont, en avant d'Ormea. T. 5, p. 63.

IRUN, ville d'Espagne, province de Guipuscoa. T. 22, p. 252 et 254.

ISCHIA (île d'), au royaume de Naples, sur la côte de la terre de Labour. T. 19, p. 237 à 241.

ISERNIA, ville épiscopale du royaume de Naples, à quatorze lieues N. de Capoue. Le général Monnier parvient à se rendre maître de cette ville le 13 janvier 1799. T. 10, p. 18.

ISOLA, village sur le Caregliano, au royanne de Naples. Les généraux Olivier et Lemoine ealèvent cette ville de vive force, le 12 mai 1799. T. 10, p. 327 et suiv.

ISPEGUI, montagnes dans les Pyrénées. Le général Dubouquet y bat na corps d'Espagnols, le 1° juillet 1792. T. 1, p. 189.

ITRI, ville au royanme de Naples, à trois lieues S. de Fondi. Le général Championnet s'en rend maître, le 12 janvier 1799. T. 10, p. 16.

IVRÉE, ville do Piémont. Le général Lannes l'enlève de vive force, le 25 mai 1800. T. 13, p. 27 et 28.

J

JACOUB, pont sur le Jourdain, à diz lieues de la ville de St. Jean-d'Acre (Svrie). Le genéral Murat en chasse les Turcs, le 14 avril 1799. T. 10, p. 203.

JAEN, ville d'Espagne dans l'Andalousie. Le capitaine Baste y bat un corps d'insurgés et s'empare de la ville. T. 18, p. 142. Le général Cassagne en chasse un corps de groundiers et s'établit dans cette ville, le 12 joillet 2508. T. 18, p. 144.

JAFFA, ville de Palestine. Les divisions des généraux Bon et Lannes, emportente ette ville d'assant, le 7 mars 1799 (an 7). T. 10, p. 95 à 99.

JANVILLIERS, village aux environs de Montmiraîl. Combat en 1814. T. 23, p. 96. JAUNAIS (la), dans la Vendée. Remarquable par le traité de paix entre Charette, chef des Vendéens, et les républicains, signé le 17 février 1795. T. 4, p. 42 et suiv.

JEAN (St.-), hastion de la ville de St.-Sébastien en Espagne, province de Guipuscoa, T. 22, p. 272 et 275.

JEAN-D'ACRE (St.-), ville sur le bord de la Méditerranée en Palestine. Célèbre par la résistance qu'elle opposa à l'armée française, dont les efforts échouèrent an pied de ses remparts en 1799. Thomps 104 et suiv.

JEAN-DE-LUZ (St.-), ville du départ. des Basses-Pyrenees. Théatre de plusieurs événémens militaires, dans les deux guerres d'Espagne. T. 2, p. 204 et euiv.

JEAN-PIED-DE-PORT (Si.-), ville du département des Basses-Pyrénées. Quelques engagemens eurent lieu pris de cette ville, dans les denx guer-res d'Espagne. T. 3, p. 186 et 236.

JELSCHANE, bourg a quelque distance en avant de Lippa (Italie). Le général Pino y bat le général Autrichien Nugent, le 14 septembre 1813.

T. 22, p. 202.

JEMMAPES, village à l'O. de Mons, au confluent de la Tronille et de la Haine, donnant son nom à un département, appartenant aux Paya-Bas. Le 7 novembre 1792, victoire celèbre remportee par l'armée française, commandée par Dumouriez, sur les Au-trichiens. T. 1, p. 68 et suiv. JENOVA, bourg d'Espagne (Cata-

logne ). Le colonel la Peyrollerie bat près de ce bourg le partisan Seratu en

1809. T. 19, p. 321. JONSDORF, village d'Allemagne à une demi lieue de Kulm. Les Français s'emparent de ce village, le 17 sept. 1813. T. 22, p. 109.

JUAN (golfe de ), dans la Méditerranée, côtes du département du Var.

T. 24, p. get 123. Poyez CANNES.

JUHNDORF, défilé, village à
gnoiques lieues de Berlin. Le duc de Reggio l'enlève ainsi que la redoute qui le défend, le 22 août 1813. T. 22, p. 98.

JUKEDORF, village en Pologne, à quelques lieues de Liebstadt. Une division française en chase l'ennemi. le 3 février 1807. T. 17, p. 61.

JULIEN (St.-), petite ville da canton et près de Genève. Le général Dessaix y bat complétement un corps d'Antrichiens supérieur en nombre, le 1er mars 1814. T. 23, p. 221 à 225.

JULIERS, ville et duché à la Prusse, autrefois département de la Roër. Se rend aux Français le 28 oct. 1794. T. 3, p. 71 et suiv.

JULLIEN, fort en Egypte, sur le bord de la mer près Rosette. Belle résistance de la petite garnison de ce fort, en 1801. T. 14, p. 60 et 61.

JUMILLA, ville d'Espagne, à onze lieues N. O. de Murcie. Le général Delort y bat un corps d'Espagnols en 1812. T. 21, p. 100.

JUNDEN-SAND, redonte en avant de la ville de Mayence en Allemagne. Une division de l'armée du général Michard parvient à force d'intrépidité à reprendre cette forte position, le 22 mai 1795. T. 4, p. 126.

JUTERBOGK, ville sur la route et à quelques lieues de Berlin. L'armée française y livra avec désavantage une bataille à l'armée prusso-snédoise en 1813. T. 22, p. 101 à 105.

K

KACKSCHANTZ, redoute dans l'ile d'Holm. Une colonne de l'armée du maréchal Lesebvre l'enlève le 7 mai

1807. T. 17, p. 115. KAIRE ou CAIRE, ville capitale de l'Egypte. Le général Dopuy, à la tête d'une division de l'armée commanclée par le général Bonaparte, entre clans cette ville saus coup férir, le 22 juillet 1798 (an 7.) T. 9, p. 33. Re-volte du Kaire. Bonaparte y rétablit l'ordre les 22, 23 et 24 octobre 1798. T. 9, p. 156 et suiv. Le général Kleber oblige les Turcs à capituler le 25 avril 1800. T. 12, p. 132 et suiv. Convention du Kaire pour l'évacuation de l'Egypte. T. 14, p. 89 et suiv.

KALTBRUNN, village près le lac de Zurich, et à dix lienes de la ville de ce nom. Une division de l'armée de Masséna l'enlève à la baïonnette le 25 septembre 1799. T. 11, p. 173.

KAMLACH, village a cinq lienes

de Memmingen. Un engagement y eut lieu entre les émigrés et les républicains,

T. 6, p. 292 et suiv. KARAKO (pont de) sur la Marczal ( Hongrie ). Le général Grenier enpoite ce pont de vive force le 11 juin

1809. T. 19, p. 171. KASTRICUM, villagede Hollande. Le général Brune y bat le dnc d'Yorck le 6 oct. 1799. T. 6, p. 236 et suiv.

KATZBACH, bourg et rivière

d'Allemagne sur la frontière de la Bolième. Il y eut une bataille le 26 août 1813 entre l'armée prossienne et l'armée française. T. 22, p. 80 et suiv.

KAYA, village d'Allemagne à une lieue de Lutzen. Ce village pris et repris plusieurs fois le 2 mai 1813, finit par rester au pouvoir des Français. T. 22, p. 38 et 39.

KAYSERLAUTERN, ville appartenant à la Bavière, autrefois dept. du Mont-Tonnerre. T.2, p. 265 et sniv. Prise alternativement par les Français et les coalisés dans les premières campagnes de la révolution. T. 3, p. 199 et suiv.

KEHL, village, fort et pont au duché de Wurtemberg. Des combats successifs et meurtriers eurent lieu à différentes époques pour la possession de ce

fort. T. 7, p. 89 et suiv.

KENE, ville de la Haute-Egypte. Une division de l'armée du général Desaix y bat et met dans une déroute complette un corps nombreux de Meckains et d'Arabes en 1799. T. 10, p. 232 et 233.

KERENZEN (montagnes de), sur la route de Wallenstadt en Suisse. Le général Molitor oblige les Autrichiens à repasser ces montagnes, avec perte de six cents hommes, le 26 sept. 1799.

T. 11, p. 188. KIKOL, village de Pologne sor la rive droite de la Vistole. Le général Bessières y ent on engagement avec les Russes en 1806. T. 17, p. 23.

KILLALA, bourg et baie en Irlande, comté de Mago. Le général Humbert attaque ce poste et l'enlève a la baïonnette le 6 août 1799. T. 10, p. 390.

KINTZIG, vallée et rivière qui se jette dans le Rhin, vis-à-vis Strasbourg. Théâtre de combats multipliés dans le cours de nos campagnes sur le Rhin. T. 6, p 55 et saiv.; t. 7, p. 72 et suiv.; 1. 8, p. 8 et sniv.

KISMEGYER, village de Hongrie près de Raab. Le prince Eugène force les Autrichiens à abandonner ce village en 1809 T. 19, p. 172 et sniv.

KLAGENFURT, ville d'Italie. Le gémiral Bonaparte y établit son quartier-général le 29 mars 1797. T. 8, p. 101,

KLEIN-GORSCHEN, village d'Allemagne, à une lieue et demie de Lutzen. Le prince Engéne en chasse les Prussiens le 2 mai 1813. T. 22, p. 37

KLEINBURG, bourg d'Allemagne, à quelques lieues de Breslau. Le colonet Duveytier y met en déroute le prince d'Anhalt, le 30 déc. 1807. T. 17, p. 45.

KLIASTITZI, bourg de Russie près de la Niszcza. Le duc de Reggio y bat l'armée russe en 1812. T. 21, p. 165.

KLIX, village d'Allemagne à trois lieues de Bautzen, sur la Sprée. Le prince de la Moskowa y bat et cuibute le corps du général Barclay-de-Tolly, le 20 mai 1813. T. 22, p. 51.

KLON-THAL, petit lac en Suisse, canton de Zurich. Célèbre par la défense prolongée de douze cents Français contre quinze mille Russes, en 1799. T. 2, p. gi et suiv.

KOBRIN, ville de Russie sor la route de Prujany. Le général Saxon Klingel est objigé de l'évacuer, le 25 juillet 1812. T. 21, p. 169 et suiv.

KŒNIGSBERG, ville capitale de la Prosse-Orientale. Tombe au pouvoir des Français en 1807. T. 17, p. 174 et sniv.

KCENIGSTEIN, ville forte en Allemagne. Belle défense faite en mai 1793, par le capitaine Meunier. T. 1, p. 105 et 106.

KORAIN , village d'Egypte, à huit lienes du Kaire. Le géneral Kléber y reponsse un parti nombreux de Turcs, le 24 mars 1800. T. 12, p. 113.

KORYTNIA, ville de Rossie, à quelques lieues de Smolensk. La cavalerie du roi de Naples y poursnit vi-vement le général russe Newerowski, le 14 août 1812. T. 21, p. 185.

KOSEL, ville de Silésie sur l'Oder. Se rend aux Français le 16 juillet

1807. T. 17, p. 176.

KOSSEIR, ville, port sur le boid de la mer rouge. Le général Desaix v entre le 29 mai 1799 ( an 7 ). T. 10, p. 253. L'adjudant-général Donzelot fait echoner par ses bonnes dispositions plusieurs tentatives de descente entreprises par les Anglais pour s'emparer

de la ville, les 15 et 16 août 1800 (an 8). T. 12, p. 28 et 29.

KRAINBURG, ville de la Carniole sur la Save, à 10 lieues de Laybach. Le général Belotti s'y établit le 2 sept. 1813. T. 22, p. 197 et 198.

KRASNOI, ville de Russie aux environs de Moskow. Le 10i de Naples y colbute un régiment cusse le 15 août 1812. T. 21, p. 184. Trois combats se livrent près de cette ville, entre les Français et les Russes, pendant le mois de novembre 1812. T. 21, p. 273 à 278.

KREKWITZ, village de la Hante-Lusace, à deux heues de Bantzen. Les hanteurs et le village de Krekwitz sont emportés le 20 mai 1813. T. 22, p. 52.

KREMSMUNSTER, bonrg d'Allemagne, à quelques lieues de Steger.

Le général Lecourbe attaque et culbute l'arrière-garde et la réserve autrichienne, le 20 decembre 1800. T. 13, p. 222.

KREURLINGEN, village près la ville de Constance. Pris et repris plusieurs fois, il finit par rester au pouvoir des troupes républicaines, le 7 oct. 1799. T. 11, p. 198.

KUFFSTEIN, ville et fort du Tyrol, snr Plan. T. 13, p. 120 et suiv.

KULM, bourg en Allemagne, tout près de la ville d'Arbeseau. Une bataille meurtrière et malheurense y ent lieu le 30 août 1813, entre les Francais et les allies. T. 22, p. 93 et suiv.

KUPPENHEIM, bourg sur la Murg; à une lieue de Baaden. Combat entre une division française et un corps d'Autrichiens et Hongrois. T. 6, p. 122.

L

LAACKE, canal qui communique de la ville de Dantzick an fort de Weichselmunde, situé à l'embonchure de la Vistule. Les Français l'occupent le 15 avril 1807. T. 17, p. 102 et suiv.

LAGO-NEGRO, petite ville de Piémont. Le 6 mars 1806, le général Reynier poursuit les Napolitains et les chasse de cet endroit. T. 16, p. 237 et suiv.

LAGOSCURO, ville d'Italie près de Borgoforte. T. 10, p. 170.

LAHAYE, ville capitale de la Hollaude. Le général Bonneau en prend possession le 23 janvier 1795. T. 4. p. 20 et 25.

LAMBACH, ville d'Allemagne, sur la Traun. Le 31 novembre 1805, Murat y remporte une victoire sur les Antrichiens et les Russes. T. 15, p. 178 et suiv.

LAMBERT (St.-), bourgaux Pays-Bas, antrefois département de Jemmapes. T. 24, p. 197 et suiv.

LAMBOI, pont sur la Kintzig près de Hanau. Le 31 octobre, le duc de Raguse attaque les ennemis et les repousse. T. 22, p. 155 et suiv.

LAMBSHEIM, bourg à deux lienes de Manheiro. La division du général Baillet emporte ce retranchement le 14 novembre 1795 (an 4). T. 5,

LAMBUSART, village près de Charleroy aux Pays-Bas. Le général Moreau empêche les ennemis de tourner ce village et les repousse, le 20 juin 1794. T. 3, p. 57 et suiv.

LANDAU, autref. ville de France, maintenaut à l'Allemagne. Débloquée par le général Hoche, le 26 décembre 1793. T 2, p. 178.

LANDE ( de Croix-Bataille ), village de France dans la Vendée, témoin d'un engagement entre les insurgés et les républicains en 1793. T. 2, p. 114.

LANDERNAU, ville da dépt. da Finistère. Reprise sur les Vendéens le 3

juillet 1795. T. 4, p. 205. LANDRECIES, ville du département du Nord. Prise par les alliés le 30 avril 1794, et rendue aux troupes françaises le 16 juillet 1794. T. 3, p. 86 et suiv.

LANDSHUT, ville appartenante à la Bavière sur l'Iser. Le général Leclerc s'empare de la ville en juin 1800. T. 13, p. 118 et suiv.

36

LANGEN-PRUCK, village d'Allemagne sur la toute de Reichertshofen. Les Autrichiens y furent reponssés par le général Desaix. T. 7, p. 34 et suiv.

LANGRES, ville de France du dept. de la Haute-Marue. Quelques engag niens cureut lieu à ses portes en 1814. T. 23, p. 21.

LANNOY, petite ville du dépt. du Nord. Le général Houchard en re-

pousse les ennemis le 13 septembre 1793. T. 2, p. 24 et suiv.

LANTOSCA, village en Piémont, an-dessous de Tende. Le général Biron s'en empare le 14 fevrier 1793. T. 1er, p. 97.

LAON, ville du dépt. de l'Aisne. Occupée par Blucher en 1814. T. 23,

p. 101 et suiv.

LAS-VERTIENTES, près de Baza en Espagne. Les Espaguols atteints par les Français près de cet endroit, y sont culbutés en 1811. T. 20, p. 267.

LAUF on LAUFF, ville sur la Pregnitz, à neuf lieues de Nurenberg. Quelques affaires y ement lien en 1800. T. 13, p. 23get 243.

LAURENT (St.-) de la Mouga, ville au dépt. des Pyrénées-Orientales. Le général Angereau y bat les Espagnols le 13 août 1794. T. 3, p. 126et suiv.

LAUTERBOURG, petite ville sur la Lauter (Bas-Rhin.) T. 2, p. 66.

LAVADINA, village en Italie. Les troupes du général Angereau culbutent les Autrichiens le 2 février 1797. T. 8,

LAVAL, ville du département de la Mayenne. Prise par les Vendéens le 22 octobre 1793. T. 2, p. 106 et suiv.

LAVIS, village, et rivière qui se jette dans l'Adige. Ses rives furent témoins de faits d'armes assez nombreux.

LECCO, lac, pont et village du même nom au royaume lombardo vénitien. Remarquable par l'héroïque résistance qu'opposa à une forte colonne russe une poignée de Français commaulés par le général de brigade Soyez eu 1799. T. 10, p. 182 et 183. LECH, rivière d'Allemagne qui

prend sa source dans le pays des Grisons, traverse la frontière de la Bavière et se ictte dans le Danube. Les drapeaux

français flottèrent souvent avec gloire sur ses bords. T. 7, p. 25 et suiv.; t. 13, p. 89 et suiv.

LEGNANO, petite ville sur l'Adige, près de Mautoue. Le general Augereau force la garnison autrichienne de sortir de cette petite ville le 11 sept. 1794. T. 7, p. 77 et suiv.

LFIPSICK, ville de Saxe. Prise par les Français en 1806. T. 16, p. 352. Théâtre d'un des plus grands désastres qu'aient éprouvés les armees françaises, et témoin des prodiges que peut enfauter la valeur malheureuse. 1'. 22, p. 106

LEMBACH, ville du dépt. du Bas-Rhin. Le 22 déc. 1793, l'armee du Rhin s'empare de cette ville. T. 2, p. 66. LENGFELD, à deux lieues de Wurtzburg. Il y eut un engagement le

3 septembre 1796 entre les Français et les Autrichiens. T. 7, p. 63.

LEOBEN , petite ville en Styrie, Les préliminaires de paix entre l'Autriche et la France y furent signés en 1797. T. 8, p. 109.

LEOGANE, ville de l'île de Saint-Domingue. Dessalines la brûleen 1802.

T. 14.p. 269.

et suiv.

LÉON, ville d'Espagne dans la province de ce nom. Prise par les Francais en 1808. T. 18, p. 170 et suiv.

LERIDA, ville d'Espagne, en Catalogne. Cède à la bravoure des Francais et aux talens du général Suchet, en 1810. T. 20, p. 33 et suiv.

LESOGNO, village près de Ceva en Italie. Le général Masséna s'en empare dans la nuit du 21 au 22 avril 1796. T. 5, p. 201.

LEUBNITZ, petite ville de Prusse. Engagement entre les Français et les Russes le 27 août 1813. T. 22, p. 93

LEVENZO, poste établi par les Français en avant du double confinent de la Tinea et de la Vesubia, dans le Var. T. 12, p. 220.

LIACHOWA, village de Russie, non Inin de Smolensk, où le géneral Augerean fut obligé de capituler, en oct. 1812. T. 21, p. 261.

LIBROS, pont sur le Guadalaviar; rompu le 13 nov. 1810 sous le poids des fuyards espagnols. T. 20, p. 148. LICHSTENSTEG, village suisse dans le canton de Zng, où les Autrichiens se retirérent après la mort du

général Hotze, tué le 25 septembre

1799. T. 11, p. 173.

LICHSTENSTEIG, petite ville de la Suisse, dont les Français s'emparèrent en septembre 1799. T. 11, p. 175.

LICINIENA, village aux environs de Sarragosse. Le maréchal Mortier y hattit, le 21 janvier 1809, dix mille Espagnols. T. 18, p. 274 et 276.

LIDDA, village de Syrie. Les Orientaux l'abandonnent à l'approche des Français. T. 10, p. 94 et 103.

LIEBERTWOLKWITZ, village à deux lieues de Leipsig, sur la route de Laussig. Le 16 octobre 1813, à la bataille de Wachau, le 5º corps s'y couvrit de gloire. T. 22, p. 124 et suiv.

LIEBSTADT. T. 17, p. 55 et ettiv.

LIEGE, ville des Pays-Bas, autrefois département de l'Ourthe. Le gén. Dumouriez s'en empare le 27 novembre 1792; le général Jonrdan la reprend le 27 juillet 1794. T. 3, p. 101 et sniv.

LIEPTINGEN, village situé entre Moeskirch, Engen et Stockach. Fut pris et repris plusieurs fois par le gén. Gonvion St. Cyr le 25 mars 1799, et en mai 1800. T. 10, p. 59 et suiv.; t. 12, p. 162 et suiv.

LIERE, petit village de Catalogne. Les Espagnols y établirent un camp en mai 1795. T. 3, p. 222; t. 4, p. 131. Les Français y en ctablissent un en 1811. T. 20, p. 309.

LIGNY, village près Braxelles. Devenu célèbre par la bataille qui s'y donna le 16 jnin 1815. T. 24, p. 182 et suiv.

LIGURIE (la). Eut érigée en république par les Français, puis réunie à la France en juillet 1805, et fait maintenant partie des états sardes. T. 11, p. 92, 285 et 289.

LILLE, ville de France, dépt. du Nord. Les Antrichiens l'assiégèrent inntilement en 1792. T. 21, p. 47 et suiv. En 1815, le roi Louis avist s'y réfugia momentanément. T. 24, p. 50 et suiv.

LIMABLE, village près de la petite ville de Wavres. T. 24, p. 232 et

LIMBOURG, ville aux Pays-Bas, autrefois département de l'Onrthe. Le 9 novembre 1792, le général Honchard bat les Prussiens et les chasse de la ville. T. 1er, p. 76 et 77.

LIMBURG, ville sur la Lahn, à buit lieues de Coblentz. Prise et reprise plusieurs fois dans la même journée par Bernadotte en 1796. T. 6. p. 170 et suiv. La même année, elle tomba au pouvoir de l'archiduc Charles, qui la defenditavec succes contre les tentatives du général Marceau.

LIMMAT (la), rivière de la Snisse qui se jette dans le lac de Zurich. Masséna la traversa de vive force à Dietilkon, et culbuta les Russes en 1700. T. 11, p. 165 et sniv.

LIMONE, position andessus de Tende en Piemont. Le géneral Dallemagne en repousse les Austro-Sardes le 24 août 1795. T. 4. p. 254 et suiv.

LIMONEST, village à deux lienes de Lyon. Le dnc de Castiglione y bat les Autrichiens le 20 mars 1814. T. 23, p. 229.

LINDAU, ville sur le lac de Constance Le général Tharreau s'empare de cette ville le 10 août 1796. T. 6, p. 291. Le général Vandamme s'en empare de nouveau le 9 mate 800. T. 12, p.: 166.

LINDENEAU, village à une lieue de Leipsig, sur la route de Lutzen. T. 22, p. 126 et sniv.

LINOSO, village de Portugal, près Braga. Le maréchal Soult le fit enlever aux Portugais le 19 mars 1809. T. 19, p. 13.

LINSELLES, village du dépt. du Nord. Le général Houchard y battit les Anglais et les Hollandais le 18 août

LINTACH, village pres d'Eckmühl.

T. 19, p. 89. LINTH ( la ) , rivière qui a sa

sonrce en Snisse, se jette dans le lac de Zurich, et prend en en sortant le nom de Limmath. Les Français passent cette rivière de vive force le 25 septembre 1799. T. 11, p. 165 et suiv. Le gén. Montor se couvre de gloire en combattant les Russes sur les bords de la Linth.

T. 21, p. 191 et suir.

LINTZ, ville capitale de la Haute-Autriche, sur le Danube, au confluent de la Tran. Le 20 décembre 1800, le genéral Grouchy occupe la ville. T. 13, p. 318. Napoleon y établit son quar-tier-général le 2 octobre 1805. T. 15, p. 189 et suiv.

LISBONNE, ville capitale du Portugal, à l'embouchure du Tage. Le gén. Junot entre à Lisbonne le 1er décembre 1807. T. 17, p. 243 et sniv. Convention pour l'évacuation du Portugal par l'armée française, mois de sept. 1808. T. 18, p. 116 à 120.

LIVENZA, rivière d'Italie. Le gén. Dessaix y culbute l'armée autrichienne le 9 mai 1809. T. 19, p. 156.

LIVOURNE, ville et port de Toscane. Le général Miollis en prend possession le 23 mars 1799. T. 10, p. 157.

LLANES, petit port fortifié dans les Asturies. Le général Porlier en est repoussé par les troupes du général Bonnet le 27 fevrier 1811. T. 20. p. 281.

LLERENA, ville d'Espagne, dans l'Estramadure. Les Français forcent les Auglais à rétrograder le 11 avril 1812.

T. 21, p. 29.

LOANO, vil'e maritime en Piémont. Le général Massona s'en empare le 17 avril 1794. T. 2, p. 227. Scherer y remporte une victoire. T. 5, p. 51 et suiv.

LOBAU (île de ), formée par le Danube, et dans laquelle l'armée francaise se retira après la hataille d'Essling en 1809. T. 19, p. 112 et sniv.

LOBBES, bois près Fleurus. T. 24,

p. 177.

LOBREGAT, rivière de Catalogne. Tombe dans la Méditerranée, près de Barcelonne. De nombreux faits d'armes curent lieu sor ses bords lors de l'occupation de la Catalogne par les Francais. T. 18, p. 132.

LODI, ville sur l'Adda. Le général Bonaparte s'empare du pont et de la ville de Lodi le 15 mai 1796. T. 5,

p. 229 à 233.

LODRONE, bourg en Italie, à

onze lienes de Brescia. Les Français s'en emparent an commencement d'août 1796. T. 7, p. 38.

LOEWENBERG et LOWEN-BERG, ville près la Bobès. T. 22,

p. 75 et suiv.

LOGRONO, ville d'Espagne dans la Vieille-Castille, sur l'Ebre. Le gén. Verdier bat les insurgés devant cette ville le 5 juin 1808 T. 18, p. 128 et 129. Le maréchal Moncey s'en empare vers la fin d'octobre 1808. T. 18,

LOIBEN, petit village près le Danube, à une demi-lieue de Tein et de Diernstein. Les Russes v sont écrasés par les manœuvres habiles et l'intrépidité des troupes aux ordres du maréchal Mortier, le 19 nov. 1805. T. 15, p. 196

LOMITTEN, village de Pologne. Les Russes échouent devant le pont de cette ville en 1807. T. 17, p. 159.

LONATO, ville d'Italie, à cinq lieues de Brescia. Il y eut, le 31 juillet 1796, nn grand combat entre les Autrichiens et les Français. T. 6, p. 231 et suiv.

LONGOBARDI, village an roy. de Naples. Les insurgés y sont complétement battus par le général Reynier en 1807. T. 17, p. 231.

LONGWY , ville de France , dépt. de la Moselle. Se rend aux coalisés le

23 août 1792. T. 1er, p. 24.

LONTSCH, torrent en Snisse, an canton de Glaris. Le général Molitor y culbnte les Suisses en 1799. T. 11, p. 167.

LOPACKZYN, village de Pologne

sur la Sonna. T. 17, p. 29.

LORETTE, ville d'Italie, dans l'état romain. T. 8, p. 74 et 215.

LORIA, village d'Italie aux environs de Bassano. Le général Moncey y taille en pièces l'arrière-garde du gén. Landon le 11 janvier 1801. T. 13,

LOS-SANTOS, petite ville d'Espagne en Estramadure. T. 20, p. 254

LOUBI , village de Palestine, à dix lieues de St.-Jeau-d'Acre. T. 10, p. 185 et suiv.

LOUP, redonte construite au camp

de Maubeuge, sur la route de Landre-

cies. T. 2, p. 79. LOUVAIN, ville des Pays-Bas, antrefois département de la Dyle. Cette ville fut prise par le général Kléber sur les Antrichiens, le 15 juillet 1794.

T. 3, p. 77.
LOVER, village d'Allemagne sur la route d'Inspruck. Les Bavarois, alors nos alliés, y obtinrent un avantage sur les Antrichiens en 1805. T. 15, p. 191.

LOWIEZ, ville de Pologue, sur le Bzura. Le général Dombrowski y reponsse les Autrichiens en 1809. T.19, p. 131.

LUBECK, villed'Allemagne, cercle de la Basse-Saxe, enlevee d'assaut en

1806. T. 6, p. 372 à 378. LUCIA (Santa-), village en avant de Verone. Les Français s'en emparent le 26 mars 1799. T. 10, p. 146 et

LUCISTEIG, fort en Suisse, au eurent un engagement meurtrier avcc les troupes autrichiennes en 1799.

T. 10, p. 285. LUCON, ville du dépt. de la Vendée. Vit sous ses murs divers combats entre les républicains et les insurgés. T. 2, p. 6; t. 5, p. 70.

LUGO, petite ville dans les états

romains, saccagée et incendiée en 1796, en représailles des atrocités que ses habitans avaient commises envers les Français. T 6, p. 100 et suiv.

LUNEBURG, ville d'Allemagne, avec un château, faisant aujourd'hui partie du Hauovre. Les Français capitulent dans cette ville en 1813. T. 22,

LUNÉVILLE, ville au dépt. de la Meurthe, à six lieues S. E. de Naucy. A donné son nom an traité de paix entre la république française et l'empereur d'Allemagne, en 1801. T. 14, p. 5 à 12.

LUTZEN, petite ville au royaume de Saxe, sur l'Elster, à ciuq lieues O. de Leipsig. L'empereur Napoléon y remporta une victoire, le 2 mai 1813, sur l'armée alliée. T. 22, p. 35 et suiv.

LUXEMBOURG, ville forte, autrefois dépt. des Forêts. Se rend aux Français le 7 juin 1795. T. 4, p. 139 et suiv.

LYON, ville du dépt. du Rhône. Cette ville soutient un siège désastreux le g net. 1793. T. 2, p. 56 et 222. Les Autrichiens l'occupent en 1814. T. 23, p. 253 et seiv. Napoléon y entre le 10 mars 1815. T. 24, p. 18.

M

MACENA, ville d'Espagne au royaume de Valence. Le col. Schiazetti charge impetuensement la cavalerie espagnole, et la poursuit jusqu'au pont de Macena près de Segorbe, le 11 octobre 1811. T. 20, p. 336.

MACHECOUL, ville du département de la Loire-Inférieure. Passe successivement au pouvoir des insurgés et retombe entre les mains des républicains. T. 1, p. 169; t. 2, p. 192 ct suiv.

MACON, ville au département de Saone-et-Loire. Les généraux Musnier et Pannetier réoccupent deux fois cette ville pendant le mois de février 1814. T. 23, p. 128 et 217.

MADELAINE (camp de la). Formé

près du village de ce nom. T. 1, p. 12, 13 et suiv.

MADELEINE, montagne d'Espagne en Catalogne. Combat très-vif en 1794, entre l'armée française et

celle espagnole. T. 3, p. 223. MADONA (escalier de la), defilé d'Italie près l'Adige. 5,000 Autrichiens y mettent bas les armes, le 16 janvier

1797 (an 5). T. 8, p. 48. MADRID, ville capitale de l'Espagne. Murat l'occupe le 23 fév. 1808. T. 18, p. 33. Insurrection de cette ville le 2 mai 1808. T. 18, p. 40 à 53. L'empereur Napoléon rentre dans cette ville le 4 décembre 1808. T. 18, p. 209 à 213.

MADRILEJOS, petite ville d'Es-

pagne dans la nouvelle Castille. T. 18. p. 256.

MAESTRICHT, ville des Pays-Bas, autrefois département de la Meuse-Inférieure. Se rend en 1794 au général Kléber. T. 3, p. 203 et suiv.

MAGDEBOURG, ville très-forte en Prasses Ouvre ses portes le 11 nov.

1806. T. 16, p. 383.

MAGLIANO, petite ville à l'État-Romain, près le Tibre. Le général Mathien en débusque les Napolitains

en 1798. T. 9, p. 208.

MAGNANO, viliage d'Italie, à quelques lienes de Vérone. Bataille trèssanglaute en 1799, entre l'armée française et celle autrichienne. T. 10, p. 152 à 154.

MAINBURG, ville à 4 licnes de Neustadt. T. 7, p. 34 et 92.

MAISON-BRULEE, poste dépendant de la ville d'Agcône. Les Français en reponssent deux fois avec perte les Turcs et les Autrichiensen 1799. T. 11, p. 327 et suiv.

MAJAHONDA, bourg d'Espagne

près Madrid. T. 21 , p. 54.

MALAGA, ville d'Espagne, dans le royaume de Grenade, prise par les Français. T. 20, p. 6.

MAI.BORGHETTO (fort de), en Italie, à quelques lienes de Tarvis. Le prince Eugène s'en empare le 18 mai 1809. T. 19, p. 161.

MALCHAUSSÉE (camp de), en Piémont. Les Français en délogent les Piemontais, le 26 janvier 1795. T. 4,

. 353.

MALÈRE, village près la Bormida, à trois lienes de Milesimo (Piémont). Les Français échouent dans l'attaque de ce poste en 1800. T. 12, p. 85 et 86.

MALGA, petite ville en Pologne. Le général Frischer y reponsse les Russes an 1807. T. 17, p. 137.

MALGHERA, fort près de Venise. Les troupes françaises en éloignent les Autrichiens, en 1809. T. 19, p. 146.

MALINES, ville des Pays-Bas autrefois département de la Dyle. Le général Pichegru s'en rend maître en 1794. T. 3, p. 83 et suiv.

MALLA, village d'Espagne en Ca-

talogne. Un bataillon da 93° régiment s'y défend courageusement, en février 1810. T. 20, p. 13.

MALLEN, bourg d'Espagne sur la route de Tudela à Sarragosse et près de cette dernière ville. Le général Lefebvre-Desnouettes y bat les Espagnols en 1808. T. 18, p. 171 et 172.

MALOIA ROSLASWETZ, ville de Russie. Celèbre par la victoire que le prince Engène remporte sur l'armée russe en 1812. T. 21, p. 244 et suiv.

MALSCH, village à deux lieues de Rastadt. Les Français et les Autrichiens se le disputent avec acharnement en 1796. T. 6, p. 127 et suiv.

MALTE (ile). Le général Bonaparte s'en empare en 1798. T. 9, p. 11 et suiv. Elle retombe an pouvoir des Anglais en 1800. T. 13, p. 132 et suiv.

MALTERDINGEN, village à deux licues de Kintzingen. Une division française soutint courageusement une attartue de l'armée autrichienne, en 1796. T. 7, p. 166.

MANCILLA, village d'Espagne au royaume de Léon. Le général Franceschi y met en déroute une arrièregarde espaguole, en 1809. T. 18, p. 241.

MANHEIM, ville d'Allemagne au duché de Bade, forcée de capituler avec les Antrichiens. T. 5, p. 89 et suiv. Réoccupée en 1799 par le genéral français Muller. T. 11, p. 271.

MANISÉS, village près Valence. Le général Robert enlève de vive force ou camp retranché établi près de ce village en 1811. T. 20, p. 355.

MANS (le), ville du département de la Sarthe. Remarquable par le désastre qu'y épronvèrent les insurgés vendéens en 1793. T. 2, p. 152.

MANTOUE, ville d'Italic. Cette ville se rend aux Français en 1797. T. 8, p. 45 et suiv. Beprise par les

Aurichiens en 1799. T. 10, p. 371. MARCHAROLO (cabane de), dans l'état de Génes, près de Voltri. Le chef de brigade Mouton chasse de ce poste une division autrichienne en 1800. T. 12, p. 73 et 74.

MARCHIENNES - AU - PONT, ville des Pays-Bas, autrefois départem. de Jemmapes. Prise par les Français le 25 octobre 1793, et reprise le 30 décembre do même mois par les Anglais. T. 3, p. 44 et suiv. L'avant-garde d'un. corps prussien y est culbutee en 1815. T. 24, p. 175.

MARCO (San-), bourg à 3 lieues de Roveredo sur l'Adige, à 18 lieues

de Mantoue. T. 7, p. 39.

MARE-A-LA ROCHE, position aux environs du Fort-Danghin, sitnée sur le bord de la mer (île de St.-Domingue). Le général Rochambeau en chasse un bataillon noir en 1802. T. 14, p. 280.

MARENGO, village à deux lienes d'Alexandrie (Piémont). La bataille de Marengo, gagnée en 1800 par les Français sur les Autrichiens, a rendu le nom de ce village à jamais célèbre.

T. 13, p. 59 et suiv.

MARGARITA, bourg d'Italie dans les environs de Coni, près de Morozzo. Pris et repris plusieurs fois par le Français et les Autrichiens en 1799. T. 11. p. 284.

MARIA (Santa-), petite place dans le golfe de la Spezia. Le général Miollis obtint un succès signalé dans les environs de cette place en 1799. T. 11, p. 89 et 90.

MARIA, bourg d'Espagne, près d'Arragon, sur la Huerba. Le general Suchet y défait l'armée espagnole en 1809. T. 19, p. 310,

MARIA-DI-FALORI (Santa-), village à l'état Romain , près Fabrica. Une colonne napolitaine est battue pres de cet endroit en 1798. T. 9. p. 205.

MARIALVA, village de Portugal sur l'Agneda, province de Traelos-Montes. Junot y culbute l'avant-garde anglaise en 1802. T. 20, p. 64.

MARIE-GALANDE, île d'Amérique, dépendante de la Guadeloupe. T. 3, p 250.

MARIENZELL, convent à quinze lieues de Vienne. Le général Heudelet met en déroute nne colonne autrichienne en 1805. T. 15, p. 194. MARIMONT, bourg près de Rœulz

aux Pays-Bas, autrefois département de Jenunappes. T. 3, p. 73. MARKGRAFEN-NEUSIEDEL,

village près Wagram, aux environ de

Vienne. Les Autrichiens en sont chassés en 1809. T. 19, p. 206.

MAROSTICA, bourg à trois lieues de Bassano (Italie). Un bataillon autriebien se rend en 1809. T. 19.

p. 149.

MARQUAIN, village sur la ronte de Tournai à Lille et à une lieue de la prenière ville, antresois département de Jemmappes. T. 2, p. 259.

MARQUIRNECHU, montagne en Guipuscoa. Le général Marbot s'en empare en 1795. T. 4, p. 92.

MARTIAL (St.-), montagne en Espagne, province de la Guipuscoa. Le général Muller en prend possession le 1er août 1794. T. 3 , p. 116 et suiv.

MARTIGNE-BRIAND, bourg du département de Maine-et-Loire. Engagement dans ce bourg en 1793. T. 1,

MARTIN (St.-), village dans le comté de Nice (poste). Le général Garnier s'en empare le 29 avril 1794.

T. 2, p. 229.

MARTIN-DE-TORRES (San-), bourg d'Espagne, au royaume de Léon. Le chef d'escadron Martin y obtient un avantage sur les Espagnols en 1811. T. 20, p. 287.

MARTINIQUE (la), île de l'A-mérique septentrionale. T. 17, p. 200 et 301. Forcée de se rendre aux An-glais. T 3, p. 246 et suiv.

MARTINO (San-), village à deux lieues de Vérone. Le général Augereau y reponsse les troupes autrichiennes en 1796. T. 7, p. 194.

MAR'I INO (St. ), village d'Italie . à deux tienes de Rivoli. Les Français s'en emparent en 1797. T. 8, p. 47.

MARTINO-D'ALBARO (San-), village à une lieue de Gênes. Le général Masséna en chasse les Autrichiens en 1800. T. 12, p. 180.

MARTORELL , ville d'Espagne dans la Catalogne sur la Méditerranée. Le général Schwartz l'enlève de vive force en 1808. T. 18, p. 132.

MAS-DE-SERRE, village à une lieue de Perpignan, au département des Pyrénées-Orientales. Les Français en reponssèrent les Espagnols en 1793. T. 1, p. 199.

MASSIMO (San-), village en avant de Vérone. Pris et repris jusqu'à sept fois, le 26 mars 1799. T. 10, p. 147.

MATAGORDA, fort dans l'Andalonsie en Espagne, près Cadix Le maréchal duc de Bellune s'en empare en 1810. T. 20, p. 116.

MATARIEH, village à deux lienes de la ville du Kaire. Le général Reynier l'enlève de vive force en 1800. T. 12, p. 105.

MATARO, ville d'Espagne dans la Catalogue, sur le bord de la mer, prise d'assaut en 1808. T. 18, p. 139.

MATENBOTT, village à deux lieues de Hohenhoden et à dix lieues de Munich. Divers engagemens accessoires à la bataille de Hohenlinden eurent lieu le même jour dans ce village. T. 13, p. 186 et suiv.

MATHES (pont de), sur la rivière de Vic (Vendée). Remarquable par la mort du marquis de la Roche-Jacquelein, qui y fut tué en 1815. T. 24,

p. 153.

MAUBEUGE, ville forte da département du Nord. Bloquée sans succès par les Antrichiens en 1793. T. 2, p. 9; t. 3, p. 45; t. 23, p. 45 et suiv.; t. 24, p. 159 et suiv.

MAUBOURGUET, ville da département des Hautes-Pyrénées, à six lienes N. de Tarbes. Le général Berton y culbute la cavalerie ennemie le 19 mars 1814. T. 23, p. 250.

MAULDE, village à l'extrême frontière du département du Nord. T. 1,

p. 15 et 47.

MAURENTAN, village sur le Minho, aux frontières du Portugal et de l'Espagne. Le marechal Soult y culbnte un corps de Galiciens, le 17 février

1809. T. 19, p. 7.

MAURICE (.St. - ), petite ville du Piemont, antrefois frontière du département du Mont-Blanc, située sur le Rhône: Le général Kellermann y bat un corps de Piemontais en 1793. T. 2, p. 53.

MAYA (col de), en Navarre. Le comte d'Erlon en déposte les Espagnols en 18 3. T. 22, p. 267.

MAYENCE, ville forte, autrefois département du Mont-Tonnerre, appartenant aujourd'hui à la Prusse. Prise d'abord par les Français, retombe entre les mains des Prussiens en 1793. T. 2, p. 204 et sniv.

MAYENNE, ville du département du même nom, Servit plusieurs fois de théâtre aux désastres suites de nos guerres civiles. T. 6, p. 146 et suiv.

MAZURE (la), poste au dépt. des Basses-Py énées. Les Français en chassent les Espagnols le 5 février 1794-

T. 2. p. 208.

MEDAS, îles situées au sud de l'une des pointes du gotfe de Roses. Prises par les Français en 1810.

MEDELLIN, ville d'Espagne dans l'Estramadure. Le marechal Victor y bat l'armée espagnole en 1809. T. 19, p. 27 et suiv.

MEDIN, ville de Russie, sur la route de laquelle ent lien un choc violent de cavalerie légère en 1812. T.21,

p. 29.

MEDINA-CELI, ville d'Espagne, dans la vieille Castille, proche le Xa-

lon. T. 18, p. 205.

MEDINA-DEL-RIO-SECCO, ville d'Espagne an royanme de Léon. Les Français y remportèrent une victoire sur les Espagnols en 1808. T. 18, p. 168 et suiv

MEDOLANO, redoute à deux lienes de Castiglione. Enlevée de vive force en 1796. T. 6, p. 255.

MEHALEH - EL - KEBIR, ville d'Egypte, capitale du Gharbieh, à 25 lieues N. du Kaire. Prise en 1800. T. 12, p. 131 et 132.

MEHALEN, bourg de Prusse près Andernach, on un parti russe fut culbute en 1814. T. 23, p. 30.

MEHRENBERG, bourg sur la route d'Altenkischen, à Weilburg. Les Autrichiens en sont repoussés en 1796. T. 7, p. 111.

MEHLSACK, bourg d'Allemagne près la Passarge. Les Russes y sont battus en 1807. T. 17, p. 82.

MEILLERIE, village du canton de Genève, au S. du lac da même nom. Les Autrichiens en furent chassés en 1815. T. 24. p. 257.

MELOGNO, ville de Piémont. Prise par les Antrichiens, et reprise par le genéral Masséna en 1795. T. 4, p. 253 et suiv. Un corps de Hongrois en est repoussé en 1800. T. 12, p. 68. Le chef de batailion Vidal reprend la tour et les redoutes de cette ville. T. 12, p. 82.

MEMMINGEN, ville du royaume de Baviere sur l'Elgow. Le général Lecourbey meten pleine déronte l'armée autrichienne en 1800. T. 12, p. 169. Le maréchal Soult l'oblige à capituler en 1805. T. 15, p. 137.

MENAS-ALVAS, bourg d'Esp. Un parti de guérillas en est chasse en 1811. T. 20, p. 290.

MENIN, ville des Pays-Bas, autrefois dépt. de la Lys. Cette ville tomba trois fois au pouvoir des Français en

MENZALEH, lac, province et

bourg à 5 lienes de Damiette (Egypte).

MEQUINENZA, ville d'Espagne,
au ruyaume d'Aragon. Prise en 1810.
T. 20, p. 33 et suiv.

MEREBACH, petite ville d'Allemagne aux environs de Braunau, ou la cavalerie autrichienne fut culbutée en 1805. T. 15, p. 186.

MERSEBURG, ville du royanme de Saxe, sur la Saale. Le général Lefebvre-Desnouettes y obtint un avantage en 1813. T. 22, p. 29.

MERTZIG, position au duché de Luxembourg. Enlevée le 17 avril par le général Jourdan, en 1794. T. 2, p. 216.

MERY-SUR-SEINE, petite ville à six lienes N. O. de Troyes, incendiée en 1814. T. 23, p. 122 et suiv.

MESAIEDOWA, village de Russie. Le prince d'Ecknulh en chasse les Russes en 1812. T. 21, p. 253.

MESSA-D'IBOR, villaged Espagne vis-à-vis Almaras. Trois nulle Allemands cullutent à la batomette huit mille Espagnols près de ce village, en 1809. T. 19, p. 25.

METAURO ( pont dn ), dans la marche d'Ancône en Italie. Un débarquement de Russes près de ce pont, échone complétement. T. 11, p. 315.

METTENBERG, viliage d'Allemagne, dont les retranchemens sont enlevés en 1800. T. 12, p. 169.

MEXIMIEUX, gros bourg du dé-

partement de l'Ain, à six lienes N. E. de Lyon. Le général Meusnier en déloge les postes autrichiens en 1814. T. 23, p. 217.

MEYEN, vallée de Suisse, près la vallée de Reuss, et à sept lieues de Sianz, défendue par un fort emporté de vive force en 1799. T. 11, p. 76.

MEYSDORF, village à deux lieues le Leipsig. Occupe par les Français lors de la bataille de ce nom, en 1813. T. 22, p. 139.

MICHEL (St.-), village sur la Cossaglia, en Italie. Pris en 1796. T. 5, p. 199.

MICHELE (Sun-), village près Verone. Vingt-cinq mille Autrichiens eu sont repoussés par un petit nombre de Français en 1813. T. 22, p. 226 et suiv.

MICHELE (San-), village de la Hante-Styrie, près Leoben. Succès obtenu par le vice-roi en 1809. T. 19, p. 164 et suiv.

MIGLIARETTO, retranchemens près de Mantone, emportés par les Français en 1796. T. 6, p. 208.

MILAN, ville d'Italie. Le général Bonaparte y fait son entrée le 14 mai 1796. T. 5, p. 242 et suiv. Le château de cette ville se rend an général Despinois le 29 juin 1796. T. 6, p. 96. Les Franças y rentrent le 2 juin 1800. T. 18, p. 37.

MILLÉSIMO, bourg du Piémont sur la Bormida. Victoire remporiée par le général Bonaparte sor les Autrichiens en 1796. T. 5, p. 181 à 192.

MINCIO, rivière d'Italie qui sort des Alpes et se jette dans le Pô. Passage de ce fleuve par le général Bonaparte le 29 mai 1796. T 5, p. 255 et suiv. Le prince Engène y bat les Autrichiens en 1814. T. 23, p. 195.

MIT-EL-HAROUN, village sur le Nil, sur la branche due de Damiette. Combat avec les Arabes en 1798. T 9, p. 144.

MITLODI, village à l'E. du canton de Glaris, en Snisse. Engagement avec les Russes en 1799. T. 11, p. 187. MITLEWALD, bourg sur la route

d'Inspirick Succès obteuns par les Francaissur les Autrichiens en 1797. T. 8, p. 97.

37

MLAWA, ville de Pologne, à quatre lieues de Pultusk. Enlevée par les Français en 1807. T. 17, p. 30.

MOCKERN, village à une lieue de Leipsig. Le prince vice roi y bat les ennemis le 4 mars 1813. T. 22, p. 24. Le nième général y soutint dans la même campagne un combat meurtrier contre les l'enssiens. T. 22, p, 135.

MODENE, ville d'Italie. Prise par les Français en 1799. T. 10, p. 349

MOESCROEN, village près de Turcoing (Nord). Avantage en 1794. T. 2, p. 236 et sniv.

MŒSKIRCH, ville à deux lieues N O. de Pullendorf. L'armée francaise y bat l'armée antrichienne en 1800. T. 12, p. 156 et suiv.

MOHILOW, grande et forte ville de la Lithuanie, près de laquelle eut lieu nu combat important en 1812. T. 21, p. 162 et suiv.

MOHRUNGEN, petite ville en Pologne. Engagement meurtrier en 1807. T. 17, p. 56 et suiv.

MOLINA, montagne d'Espagne, en Catalogue. Avantage en 1811. T. 20, p. 311.

MOLINOS - DEL - REY, village d'Espagne dans la Catalogue. Emporté de vive force en 1808. T. 18, p. 132.

MOLLEN, petite ville de Prusse au duché de Saxe, sur la route de Wittemberg. Avantage en 1813. T. 22, p. 97.

MOLLIS, village de Suisse, an canton de Glaris, sur le Linthal. Defense prolongée de ce poste en 1799. T. 11, p. 194.

MONASTERIO, village d'Espagne dans l'Estramadure, sur la grande route de la ville de Séville. Pris en 1812. T. 21, p. 73.

MONBACH, village au-dessous du Rhin, aux environs de Mayence. Pris en 1795.T. 4, p. 125.

MONCADA, hermitage en Espagne, dans la Catalogne. Enlevé d'assaut en 1808, T. 18, p. 133.

MONDOVI, ville considérable du Piémont, autrefois dépt. de la Stura. Prise en 1796. T. 5, p. 195 et suiv.

MONGAT, château en Espagne,

province de Catalogne. Pris d'assaut en 1808. T. 18, p. 133.

MONS, ville, antrefois du dépt. de Jenunapes, aujourd'hui aux Pays-Bas. Les Français y font leur entrée le 11 juillet 1794. T. 3, p. 72.

MONTABAUR, ville d'Allemagne, à quatre lieues de Coblentz. T. S,

p. 129 et suiv.

MONTAGNETTA, poste en Pié-mont. Occupé en 1799. T. 11, p. 96. MONTAGNOLA (redoute de), à

l'E. de la ville d'Ancône. Défendue intrépidement en 1799. T. 11, p. 314 et sniv.

MONTAIGU, ville du dépt. de la Vendee. Lors de nos dissensions, les deux partis s'y battirent avec des chances variées eu 1793. T. 2, p. 35 et

MONTALBAN, fort sur une montagne, entre Nice et Ville-Franche. T. 12, p. 220 et suiv.

MONT-CALVO, en face de Loano en Piemont. Enlevé en 1795. T. 5,

MONTE-GRISANCHE, en Piémont. Kellermann y gague une bataille en 1795. T. 4, p. 93 et suiv.

MONTE-BALDO, entre le lac de Garda et l'Adige, T. 8, p. 31 et suiv. MONTEBELLO, village près de Vicence. Succès brillans obtenus en 1800. T. 13, p. 52 et suiv.

MONTE-BRUNISI, près de Rivoli. Brune et Monnier y remportent nn avantage sur les Autrichieus en 1797. T. 8, p. 44.

MONTECCHIO - MAGGIORE, village entre Verone et Vicence, près de Montebello. Pris en 1801. T. 13,

MONTE CORNUA, position dans l'état de Gênes, et à quatre lieues de cette ville. Emportée à la baionnette en 1800 T. 12, p. 61 et saiv.

MONTE-CRETTO, à deux lieues de Gênes. Théâtre d'un de ces combats meurtriers et glorieux qui ont immortalisé les défenseurs de Gênes en 1800. T. 12, p. 193 et suiv.

MONTE-DEI RATTI, en avant de Gênes. Position enlevée en 1800. T. 12, p. 184 et suiv.

MONTE FACCIO, à une lieue et

dennie de Gênes. Les Austro-Rosses y sont battus en 1799. T. 11, p. 308 et soiv. Enlevé de vive force en 1800. T. 12, p. 190.

MONTE-FAJALE, dans l'état de Gênes, à trois lieues de Voltri. Belle retraite du général Soult en 1800. T. 12, p. 88.

MONTE-GALEAZZO, posteprès de la ville d'Ancône. Repris en 1799. T. 11, p. 327.

MONTE-GALEBA, poste aux environs de Ponte-Iuurea, à cinq lieues de Savone. Défendu avec succès en 1800. T. 12, p. 87.

MONTE-GARDETTO, posteprès d'Ancône. Défendu par le géneral Pino en 1799. T. 11, p. 324 et suiv.

MONTE-LEGINO, à deux lieues de Savonne. T. 5, p. 176.

MONTELIMART, ville du dépt. de la Drôme. T. 24, p. 64 et suiv.

MONTEMOR-O-NOVO, ville de Portugal dans l'Alentejo. Avantage en 1808. T. 18, p. 92.

MONTENOTTE, bourg à quatre lieues de Savone. Première bataille gagnée par le général Bonaparte en Italie. T. 5, p. 163 et suiv.

MONTE-PAGANO, bourg d'Italie sur la rivière du Vomano. Succès obtenus sur les Napolitains en 1798. T. 9, p. 223.

MONTE-PELAGO, poste près d'Ancône. Enlevé par le général Monnier en 1799. T. 11, p. 235 et suiv.

MONTEREAU, ville du dépt. de Seine-et-Marne, entre Sens et Melon. Bataille gagnée en 1814. T. 23, p. 117 et suiv.

MONTEREY, ville d'Espagne en Galice, sur noe montagne. Défaite des Espagnols en 1809. T. 19, p. 7 et 8. MONTE-ROSI, position daus l'é-

tat romain, d'où sont chassés les Napolitains en 1798. T. 9, p. 204.

MONTE-TORRERO, forte position en arant de Sarragosse. Enlevée de vive force par les Français, et défendue par enx avec succès en 1808. T. 18, p. 172 et suiv.

MONT-JOUI, fort près Gérone. Pris en 1809. T. 19, p. 336 et suiv.

MONT-JOUY, près de Barcelone.

Les Espagnols en sont reponssés avec perte en 1811. T. 18, p. 27 et 244.

MONT-LOUIS, forte ville du dept. des Pyrénées-Orientales. Les Français le repreunent en 1793. T. 2, p. 3.

MONTMEDY, ville forte du dépt. de la Meuse. T. 1er, p. 14.

MONTMÉLIAN, ville de Savoie, autretois dépt. du Mont-Blanc. T. 23, p. 212 et suiv.

MONTMIRAIL, ville du dépt. de la Marne. Il y eut plusients combats sur la route et près de cette ville, en 1814. T. 23, p. 86 et suiv.

MONTORIO, village aux environs de Verone, en Italie. Eulevé aux Français en 1813. T. 22, p. 227.

MONT-PALISSEL, près de la ville de Mons, autrefois département de Jemmappes. Le général Scherer y bat les Autrichiens en 1794. T. 3, p. 72.

MONTSAIGLE, village près de Ville-Parisis. Engagement en 18:4. T. 23, p. 28:

MONT-SAINT-JEAN, près de Braine-la-Land, aux Pays-Bas. Crièbre par la bataille du 18 join 1815. Voyez WATERLOO.

MONTSERRAT, très-haute montagne d'Espagne dans la Catalogne, enlevée de vive force en 1811. T. 20, p. 311 et 312.

MONT-THABOR. Kleber y remporte une victoire mémorable en 1799. T. 10, p. 197 et suiv.

MONT - TONAL, montagne du Tyrol, enlevée en 1800. T. 13, p. 26 t et suiv.

MONT - VALAISAN, position dans les Alpes, emportée à la baïonnette en 1794. T. 2, p. 228.

MONZAMBANO, village sur le Mincio, près Pozzolo. T. :3, p. 267.

MORA, ville d'Espagne en Catalogue, située sur l'Ebre. T. 20, p. 26. MORELLA, ville d'Espagne, nu

royaume de Valence. Un parti espagnol en est reponssé. T. 20, p. 144.

MORGARTEN, plaine de Suisse, canton de Schweits. Avantageen 1798-T. 8, p. 244.

MORI (camp de), sur l'Adige, à une lieue de Royeredo. Le général Du-

bois est tué à l'attaque de ce camp en

1796 T 7 . p. 46.

MORINGEN, village entre le Lech et la Paur, non toin de Friedberg. Les Français s'emparent des hauteurs, le 24 août 1796. T. 7, p. 28.

MORMANT, bourg an départe-ment de Scinc-et-Oise. Succès obtenus en 1814. T. 23, p. 113.

MORTAGNE, ville du départe-ment de la Vendée. Défendue contre les insurgés en 1794. T. 2, p. 214.

MOSACH, bonrg sur l'Iser, à quelques lieues de Munich. Les Autrichiens sont repoussés en 1796. T. 7, p. 32.

MOSCOU, ville considérable, autrefois capitale de la Russie. Les Francais y entrent le 14 septembre 1812.

T. 21, p. 222.

MOSKOWA, rivière de Russic qui passe à Moskon, et qui a donné son nom à la célèbre bataille qui fut livrée par l'armée française aux Russes en 1812. T. 21, p. 213 et 214.

MOTRIL . châtean en Espagne, snr la côte des Alpugaras. T. 20, p. 126. MOUGA (St.-Laurent de la) , aux

Pyrenées-Orientales. Défaite des Espagnols en 1794. T. 3, p. 126. MOUTIS, bourg au département

de Seine-et-Marne. Engagement en 1814. T. 23, p. 278...

MOUVAUX, village près de Turcoing, département du Nord. T. 2, p. 253.

MUHLBACH, village près de Spital, à 10 lienes de Villach. Succès obtenu en 1797. T. 8, p. 99.

MUHLHAUSEN, village à une liene et demie d'Engen. Enlevé à la baïonnette en 1800. T. 12, p. 157.

MUNICH, ville capitale de la Bavière, enlevée aux Autrichiens en oct. 1805. T. 15, p. 139.

MUNSTER-THAL, torrent dans la Basse-Engadine. Combat avec les Antrichiens en 1799. T. 10, p. 159 et suiv.

MUOTTA, village de Snisse, à trois lieues de Schweitz. Plusieurs engagemens y eurent lieu entre les Français, les insurgés suisses et les Autrichiens, en 1799. T. 11, p. 78

MURIALTO, petite ville sur la Bormida, à denx lienes de Ceva. Prise en 1800. T. 12, p. 83.

MURVIEDRO, ville d'Esp. bâtie sur les murs de l'antique Sagonte, au royaume et à 6 lieues de Valeuce. Prise le 27 septembre 1811. T. 20, p. 335.

MUTTENHAL (le), montagne de Suisse, dans le canton de Schweitz. T. 11, p. 77.

## N

NABBURG , petite ville d'Allemagne, sur la Nab. Engagement entre les Français et les Autrichiens en 1796. T. 6, p. 332.

NAFELS, village sur le Klon-Thal à une lieue et demie de Glaris (Suisse). Défenda vigoureusement en 1799. T. 11, p. 191.

NAMBROCA, village d'Espagne, dans la Nouvelle-Castille. Un parti espagnol y est détruit en 1809. T. 19, p. 294.

NAMUR, ville des Pays-Bas, antrefois département de Sambre-et-Meuse, ouvre ses portes aux Français en 1794. Groneliy la traverse en 1815. T. 3, p. 75 et sniv.

NANGIS, petite ville da départemeni de Seine-et-Marne, à seize lieues S. E. de Paris. Combat en 1814. T. 23, p. 83 et suiv.

NANTES, ville du département de la Loire-Inférieure. Soutint un siège contre les forces réunies des insurgés. T. 1, p. 179 et sniv.

NANTUA, ville sur le lac du même nom, an département de l'Ain. Le général Dessaix rentre dans cette ville en 1814. T. 23, p. 128.

NAPLES, ville capitale et royaume

de ce nom. Combat sons ses murs en 1799. T. 10, p. 23. Prise de vive force à la même époque. T. 10, p. 28 à 30. Une seconde fois occupée en 1806. T. 16, p. 230.

NAREW (la), rivière qui se jette dans le Bug un pen au dessus du chàteau de Sierock. Les Russes y sont repoussés à plusients reprises en 1807.

T. 17, p. 137 et 138.

NASEDLOWITZ, village de Moravic, près diaquel eut lien une entre vue entre l'empereur Napoléon et l'empereur François 11, en 1805 (an 14). T. 15, p. 274.

NASIELSK, bourg de Pologne.

T. 17, p. 26 et suiv.

NASSAU, ville sur la Lahn, à cinq lienes S. E. de Coblentz. T. 7, p. 74 et suiv.

NAVA - DE-AVAL, village en Portugal, sur la Nava. Le général Montbrun y culbute la cavalerie anglaise en 1811. T. 21, p. 339,

NAVATA, poste ant environs de Roses, en Catalogne. La division du général espagnol Alvarez y est reponssée par le général Souham, en 1808. T. 18, p. 227.

NAVIA, rivière d'Espagne. T. 20,

p. 132 et 284.

NAZARETH, petite ville de Palestine. Le général Junot s'en empare en 1799 et soutient sons ses mins le combat le plus glorieux. T. 10, p. 190 et suiv.

NEERWINDEN, village entre Lauden et Tilemont. Remarquable par la bataille mentrière que les Francais liveèrent aux Autrichiens en 1793. T. 1, p. 3 et suiv.

NEHRUNG (île de), grande langue de terre entre la Bastig, le Frich-Staffe et la Vistule, enlevée de vive force par les Français en 1807. T. 27, p. 89 et sniv.

NEISS, ville forte en Silésie, an confluent de la Gilla et de la Neisse. Assiégée et prise par les Français en 1807. T. 17, p. 135 et suiv.

NEMOURS, ville sur le Loing et le canal de Briare, au département de Seine-et-Marne. Le général Alix en chasse l'arrière-garde ennemie le 19 février 1814 T. 23, p. 121. NEPI, petite ville de l'État-Romain (Italie). Une colonne napolitaine y est battue en 1798. T. 9, p. 204 et sniv.

NERESHEIM, village à trois lienes d'Heidenheim. Victoire remportée par Morean en 1796. T. 6, p. 270 et suiv. Le general autrichien Werneck y est defait en 1805. T. 15, p. 144.

NESSEL - WANGEN, village d'Altemagne près le Lech. Les Français y obtiennent un avantage en 1800.

T. 13, 97.

NETSTALL, village de Snisse, à une lieue de Glaris. Nouveau succès du général Molitor en 1799. T. 11, p. 167 et sniv.

NEUBURG, ville sur le Danube, à deux lieues d'Ingolstadt. Plusieurs faits d'armes y enrent hen. T. 7, p. 89 et sniv.; t. 13, p. 112 et sniv.

NEUDECK, village d'Italie. Les Autrichiens en sont chasses en 1797.

Т. 8, р. 105.

NEUENECK, village sur la route de Berne à Fribourg. Les Suises insurgés y sont battus. T. 8, p. 235.

NEUHOFF, village à 5 lieues de Mayence. Le 23° régiment de chasseurs y repousse les Autrichiens, en 1797. T. 8, p. 142.

NEUHOFFEN, village entre Meissenheim et Kehl. Emporté de vive force en 1796 (an 4). T. 6, p. 49.

NEUILLY - St.-FRONT, petite ville du département de l'Aisne. Les Français y reponssent les alliés le 3 mars 18:4. T. 23, p. 136.

NEUKIRCHEN, petite ville de la Silésie prossionne, près de laquelle le gén. Lauriston obtient quelques succès en 1813. T. 22, p. 58.

NEUKIRCHEN, village d'Allemagne près de Grasenberg. Combat entre les Antrichiens et les Français en 1800. T. 13, p. 341.

NEUMARCK, ville sur l'Etsch. à cinq licues de Bautzen. Evacuée par les Antrichiens en 1797. T. 8, p. 93 et suiv.

NEUMULH, village à une demilieue de Kehl. Les Autrichiens en sont débasqués en 1796. T. 6, p. 69.

NEUSS, petite ville sur le Rhin.

Le géneral Beauvais reprend cette ville le 3 décembre 1813. T. 22, p. 165.

NEUWIED, île sur le Rhin. Occupée par Championnet en 1796. T. 6, p. 170 et suiv. Théâtre d'une victoire du général Hoche en 1797. T. 6, p. 24 et suiv.

NEW-WISSEMBURG, village aux environs de Francfort-sur-le-Mein. Snecès obtenu en 1800. T. 13, p. 127.

NICE, ville, antrefois du département des Alpss-Maritimes, aujourd'hui au Piémont. Prise en 1792. T. r.

NICOLAS (St.-), village près la Seine, enlevé par le général Belair en

1814. T. 23, p. 172.

NICOPOLIS, ville des îles Ioniemnes, témoin des exploits de 400 Français qui opposèrent une résistance déesspérée aux attaques de 11,000 hommes, en 1799. T. 10, p. 439 et suiv.

NIDDA, rivière d'Allemagne, traversée en présence de l'ennemi, par le général St.-Suzanne en 1800. T. 13, p. 127.

NIEBLA, ville et fort d'Espagne dans l'Andalousie, témoin de la belle conduite du colonel suisse Fritzbart en 1811. T. 20, p. 262.

NIEDER-AU, village sur la rive gauche de la Katzbach, près duquel le général Gérard obtint un avantage en 1813. T. 22, p. 78.

NIEDER-BIHEL, village sur Ja Murg, tont près de Rastadt, emporté en 1796. T. 6, p. 120 et suiv.

NIEDER-GRUMBACK, village d'Allemagne sur la route de Dutlach. Pris en 1796. T. 7, p. 98.

NIEDER-MERLE, village près de Friedberg. Plusieurs combats trèsmeurtriers s'y livrent en 1796. T. 6, p. 186 et suiv.

NIEDER-OHLM (chaussée de), près de Mayence. Les Français l'enlèvent en 1796. T. 6, p. 303.

NIEMANITZA, village de Russie. Le maréchal Ondinot culbute l'avantgarde russe en 1812. T. 21, 268 et suiv.

NIEMBOURG, ville du comté de Hoya, au royanne de Hauovre. Se rend an général Savary, le 25 nov. 1806. T. 16, p. 387.

NIÈMEN, fleuve qui prend sa source en Lithuanie et se jette dans le Curio-Staff. Célèbre par l'entrevue des deux empereurs de France et de Russie, arbitres à cette époque du destin de l'Europe. T. 17, p. 177 et saiv.

NIEWPORT ou NIEUPORT, ville des Pays-Bas, autrefois département de la Lys, prise en 1794. T. 3, p. 92 et suiv.

NIL(le), grand fleuved' Afrique, prend sa source dans l'Abyssinie et se jette dans la Méditerranée par sept embouchures. Célèbre par les différens combats que s'y livrèrent entre les Français et les Turcs-Arabes, lors de la campagne d'Egypte en 1798 à 1801. T. 9, 10, 11, 12 et 14.

NIMÈGUE, ville de Hollande. Prisc en 1794. T. 3, p. 215 et sniv.

NIVELLE, ville aux Pays-Bas, autrofois département de Jemmapes. Le général Beaulieu en est repoussé en 1794. T. 3, p. 66 et suiv.

NOGENT, ville au département de l'Aube sur la Seine, à neuf lieues E. de Montereau. Défendue avec opiniâtreté en 1814. T. 23, p. 104 et 105.

NOIRE (montagne), sur les frontières de France et d'Espague. Un combat meurtier, que les deux généranx en ahef, scellèrent de lour sang, mais dont le succès resta aux Français, y eut lieu en 1794. T. 3, p. 221 et sniv.

NOIRES (montagnes), situées entre la Murg et la Kintaig. Le général Laroche s'en empare de vive force en 1796. T. 6, p. 114 et suiv.

NOIRMOUTTER (1le), dépt. de la Vendée. Prise par les insurgés en 1793. T. 2, p. 97; reprise en 1794, p. 197.

NORDLINGHEN, ville d'Allemagne sur l'Eger, aujourd'hui an royaume de Bavière. Une colonne aotrichienne capitule près de cette ville

eu 1805. T. 15, p. 147.
NOSTRA - SANTA-DELL'ACQUA. village à deux lieues de Voltri
(citat de Gênes.) Le général Gazan y
reponse les Autrichiens en 1800. T. 12,

p. 73.
- NOSTRA-SENORA - DI-MA-GALLON, village d'Espagne au

royaume d'Aragon. Un corps aragonais y est battu en 180g. T. 18, p. 276.

NOTHWEILLER (camp de). Enlevé par surprise aux Français, mais bieniot repris en 1793. T. 2, p. 34 et 35.

NOTRE - DAME - DES - HER-MITES, canton et près le lac de Zurich. Le général Chabran y repousse les Autrichiens en 1799. T. 10, p. 293.

NOUAILLE, village du dépt. de Maine-et-Loire, où le jeune Laroche-Jacquelin fut tué. T. 2, p. 210 et

NOURES, village de Palestine près le Jourdain. Pris en 1799, T. 10, p.

NOVALAIZE, village du Piémont, an pied du mont Cenis. Pris en 1795.

T. 4, p. 353. NOVARE, ville des états sardes, à douze lieues O. de Milan. Pris en 1798. T. 9, p. 197. NOVI, ville d'Italie, à dix lienes

N. O. de Gênes. Le général Joubert succomba dans une bataille qu'il livra aux Russes près de cette ville, en chargeant à la téte des grenadiers, en 1799. T. 11, p. 51 à 64.

NOWAIA-ISTAROWA, village à plusieurs lienes de Smolensk. Les Russes en sont chassés en 1812. T. 21, p. 254 et 255.

NOWOGROD, ville de Pologne. Témoin de la défaite d'un corps russe en 1807. T. 17, p. 74.

NULLES, bourg d'Espagne, en Catalogne. La cavalerie anglaise y recut un échec en 1813. T. 22, p. 305.

NUNSDORF, village de Prusse aux environs de la ville de Wilmersdorf. Engagement en 1813. T. 22, P. 97.

NURENBERG, ville sor la Pregnitz, aujourd'hui au royaume de Bavière. Théâtre de plusieurs événemens militaires en 1800. T. 13, p. 233 et suiv. En 1805, t. 15, p. 151.

OBER-BLEICHFELD, village à quatre lieues de Wortzburg. Les Français et les Autrichiens s'y battirent avec

des succès variés. T. 7, p. 62 et suiv. OBERHAUSEN, village de Bavière, près de la ville de Neuburg, sur le Danube. Les restes du brave Latourd'Auvergue sont déposés dans un simple monument élevé près de ce village. T. 13, p. 114 et sniv.

OBER-KIRCH, petite ville sur la Renchen. Les Autrichiens y recoivent un échec en 1796. T. 6, p. 112.

OBER-LEUCHLING, village près d'Eckmühl. Divers engagemens dans ce village préludèrent à la bataille d'Eckmühl. T. 19, p. 89.

OBER-MERLE, village tont près de Friedberg. Pris en 1796. T. 6, p. 193.

OBOIARSZINA, village de Russie. Attaquéinfructueusement par les Russes en 1812. T. 21, p. 166 et suiv.

OCANA, ville d'Espagne, dans la

Nouvelle-Castille. Remarquable par la victoire qu'y remporterent les Français sur les Espagnols en 1809. T. 19, p. 300 et suiv.

OCCHIO-BELLO, village près de Ferrare. Pris en 1813. T. 22, p. 229.

OFFEMOND, village du dépt. du Haut-Rhin. Défendu avec succès en 1815. T. 24, p. 317 et suiv.

OFFENBURG, ville d'Allemagne, à trois lienes du Rhin. Prise on 1796. 1. 6, p. 55 et suiv.

OLAI, petite ville près de Mittaw, en Russie. Abandonnée par les Russes en 1812. T. 21, p. 168 et suiv.

OLIVENÇA. ville de Portugal, dans l'Alentejo. Prise en 1811. T. 20, p. 217 et suiv. Nouvel engagement; p. 233 et suiv. Le général Godmot reprend possession de cette ville; p. 257 et sniv.

OLIVO, fort de Tarragone en Espagne, enlevé d'assant en 1811. T. 23, p. 3:5 et suiv.

OLMUTZ, ville de Moravie. Combat le 20 novembre 1805. T. 15, p. 221 et suiv.

OMS, ville du dépt. des Pyrénées-Orientales. Le général Dugommier y bat les Espagnols le 28 avril 1794. T. 2, p. 244.

ONEILLE, ville sur la Méditerranée, appartenaut au 10i de Sardaigne, autrefois dépt. de Montenotte Prise la première fois eu 1792. T. 1er, p. 79; et la seconde en 1794. T. 2, p. 222 et

OPORTO, ville de Portugal, prise en 1809. T. 19, p. 18 et suiv.

OPPLADEN, village d'Allemagne près la Wipper. T. 4, p. 317.

ORLÉANS, ville du département du Loicet. T. 23, p. 59 et 121; t. 24, p. 365 et suiv.

ORMEA, ville du Piemont sur le Tanaro. Le general Mussena s'en empare le 17 avril 1794. T. 2, p. 227.

OROPESA, ville d'Espagne dans la Nouvelle-Castille. T. 20, p. 334 et suiv.

ORSINGEN, village dans le roy. de Wurtemberg, près de Tutlingen, d'où les Autrichiens sont repoussés en 1799. T. 10, p. 69.

ORSUNA, hauteur près Monterey, dans la province de Galice en Espagne. Succès du maréchal Soult. T. 19, p. 78.

ORTENBERG, près d'Offenburg. Avantage sur les Autrichiens en 1799. T. 11, p. 69.

ORTHEZ, petite ville du dépt. des Basses Pyrénées. Célèbre par la bataille que s'y livrerent les Français et les Anglais en 1814. T. 23, p. 239 et suiv.

OSSENIGO, village d'Italie sur la route de Roveredo. T. 22, p. 222.

OSSUNA , ville d'Espagne dans

l'Andalousie. Le général Beauvais, avec cent dix hommes, résiste courageusement, et avec succès, aux attaques réitérées de trois mille Espagnols commandés par Ballesteros. T. 21, p. 59-

OST CAPELLE, village sur la ronte de Bergues à Ronsbrugge, dépt.

du Nord. T. 1er, p. 193.

OSTENDE, ville des Pays-Bas, autrefois dépt. de la Lys. Le général P chegru s'en empare le 1° juill. 1794. T. 3, p. 66 et suivantes Les Auglais échonent dans une tentative qu'ils font sur cette ville en 1798. T. 8, p. 287 et suiv.

OSTRACH, village près de Pfullendorf, en Allemagne. Le 21 mars 1799, il y eut plusieurs graves engagemens entre les Français et les Autrichiens. T. 10, p. 50 et suiv.

OSTROLENKA, petite ville en Pologne. Un combat meurtrier ent lieu dans les rues de cette ville entreles Français et les Russes. T. 17, p. 71 et suiv.

OSTROWNO, ville de Russie, où les Russes sont battus. T. 21, p. 153 et suiv.

OTHMARING, village d'Allemagne, non loin du Lech, près de Friedberg, où one division de l'armée autrichienne fut dispersee en 1796-T. 7, p. 28.

OTRICOLI, ville de l'état romain, prise en 1798. T. 9, p. 208 et suiv.

OTTOTSCHATZ, marais près de Fiume. T. 19, p. 170.

OUDENARDE, ville des Pays-Bas, autrefois dépt. de l'Escaut. Prise en 1794. T. 3, p. 92.

OUDE-WATTERING, canal en Hollande, près du Wahal, franchi par les Français en 1794. T. 3, p. 190.

OVIEDO, ville d'Espagne dans les Asturies. T. 18, p. 122, 168 et 199.

P

PACY-SUR-EURE, ville du département de l'Eure, Théâtre d'un engagement entre les troupes de la convention et les insurgés désignés sons le nom de fédéralistes, en 1793. T. 4, p. 185.

PADOUE, ville à douze lieues de Venise, capitale du Padouan. Le gé-néral Verdier occupe cette ville en 1805. T. 15, p. 168.

PADULE, wiltage d'Espagne dans

les environs de la ville de Grenade. Des guérillas y sont disperses en 1810. T. 20, p. 12.

PÆRING, village d'Allemagne, en avant de la Lober, à quatre lieues de Rausbonne. Les Français y obtiennent un avantage en 1809. T. 19, p. 85.

PAJARES (col de), en Espagne, dans les Asturies. Enlevé en 1811.

T. 20, p. 289.

PALAMOS, ville forte d'Espagne en Catalogue, à cinq lieues S. E. de Gérone. Un corps anglais est détruit près de cette ville en 1810. T. 20, ). 142. Elle retombe au pouvoir des P. 142. Late reconstruction Principle Principl

PALENCIA, ville d'Espagne au royaume de Léon, sur le Carrion. Prise de vive force en 1812. T. 21, P. 79.

PALENGA, village d'Espagne dans le royaume d'Aragon. Des partis insurges y sont détaits en 1809. T. 19, p. 316.

PALLUAU, bourg du dépt. de Pludie. Les républicains v obtiennent un succès sur les insurgés. T. 5, p. 159.

PALMA-NOVA, ville d'Italie, à cinq lieues d'Udinc, prise en 1797. T. 8, p. 87.

PALSE, village en Italie, proche Sacile. Emporté à la baïonnette en

1809. T. 19, p. 140.

PALUD (la), bourg du dépt. de Vancluse, à deux lieues N. O. du pont St.-Esprit. Convention entre le général Gilly et le duc d'Angoulême, pour Pembarquement de ce prince à Cette (1815). T. 24. p. 83 et suiv.

PAMPELUNE, ville d'Espagne, capitale de la Navarre. Prise en 1808. T. 18, p. 25. Se rend aux Espagnols le 13 octobre 1813. T. 22, p. 285.

PANCORBO, village près l'Ebre, dans la Vieille-Castille. Le 1er déc. 1810, cinquante conscrits ou grenadiers repoussent avec perte, pres de ce village, trois cents guérillas montés. T. 20, p. 130.

PANTIN, village du dépt. de la

Scine, à me lieue N. E. de Paris Divers combats eurent lien près de ce village le 30 mars 1814, jour de la bataille de Paris. T. 23, p. 296 et suiv.

PAPA, petite ville de la Basse-Hongrie, à dex lieues S. de Raab. Occupée en 1809. T. 19, p. 172.

PARADIS (pointe de), village sur le Rhin. Pris en 1799. T. 11, p. 197.

PARC-A-MATOUBAS, position dans l'île de la Guadeloupe. Enlevé par le général Richepanse en 1802. T. 14, p. 301.

PARDALERAS, fort en avant de Badajoz Emporté de vive force en

1811. T. 20, p. 218.

PARIS, ville capitale de France. Occupée par toutes les forces réunies de l'Europe le 30 mars 1814. T. 23, p. 294 et sniv.

PARME (état de), duché et ville du même nomen Italie Prise en 1799. T. 10, p. 339 Enlevée de vive force en 1814 T. 23, p. 203.

PARTHENAY, ville du dépt. des Deux Sèvres. T. 1er, p. 26.

PARTOUAIRIA, montagne dans la partie occidentale des Pyrénées. Le général Foy l'enlève le 13 décembre 1813. T. 22, p 298.

PASSARGE (la), rivière de Pologne. Le general Ney y colbute une colonne prussienne le 3 février 1807. T. 17, p. 52 et 63.

PASSENHEIM, ville de Pologne, prise en 1807. T. 17. p. 60 et suiv.

PASSENWERDER, villaged'Allemagne aux environs de l'île de Nogath, d'où les Prussiens sont debusqués en 1807. T. 17, p. 127.

PASSIMILIANS, redoute en Catalogne, enlevée en 1794. T. 3, p.

226.

PASTRINGO, village à une lieue de Novi. Le général Schérer y reponsse les Antrichiens le 26 mars 1799. T. 10, p. 144 et suiv.

PAUSILIPPE (pointe du), près Naples, à la hanteur de laquelle les Napolitains soutinrent un combat naval contre les Anglais en 1809. T. 19, p. 238.

PAVIE, ville d'Italie, à sept lieues de Milan. Occupée plusicurs fois par l'armée française. T. 6, p. 89 et suiv.; t. 10, p. 255 et suiv.; t. 13, p. 34 et suiv.

PAVILLON, village au dépt. de l'Aube, près duquel un parti ennemi fut pris en 1814. T. 23, p. 124.

PEDREBONA, ferme près Marengo; fut temoin de quelques engagemeus qui concoururent au résultat de cette celèbre victoire. T. 13, p. 63.

PELLENBERG, village près Louvain, defendu vigourensement contre les attaques des Autrichicus en 1793. T. 1er, p. 122.

PELLINGEN, village, autrefois du dépt. de la Sarre, près la ville de Trèves. Pris en 1792. T. 1°7, p. 89; et de nouveau en 1794. T. 3, p. 125.

PENARANDA, ville d'Espagne dans la Vieille-Castille, à quatre lieues d'Olmedo. Succès sur les guérillas en 1811 T. 20, p. 291.

PENIG, ville de Saxe aux environs de Leipsig. Le prince Poniatowski en chasse les Autrichiens en 1813. T. 22, p. 124.

PENISCOLA, ville d'Espagne en Catalogne, sur la route de Valence. Se rend en 1812. T. 21, p. 21.

PENTHIÈVRE, fort dans la presqu'ile de Quiberon. Enlevé par le gén. Hoche en 1795. T. 4, p. 208.

PERDiGUERA, bourg d'Espague au royaume d'Aragon. Les Espagnols en sont chassés eu 1809. T. 18, p. 276.

PERE (St.-), port près de Nantes, évacué par les insurgés en 1793. T. 2, p. 20.

PEREIRO , village en Portugal , occupé en 1810. T. 20, p. 70.

PERELLO, poste intermédiaire sur la route de Tortose à St.-Philippe. Attaqué sans succès par les Espagnols en 1811. T. 20, p. 312.

PÈRES, rivière dans l'île de la Gnadeloupe, dont le pont fut franchi de vive force en 1802. T. 14, p. 298.

PEREY (St.-), hourg près de Privas, dépt. de l'Ardèche. Le colonel Magnier s'en empare sur la sin de mai 1815. T. 24, p. 75.

PESARO. ville des états romains, à sept lieues N. E. d'Urbiu, pris la-

quelle un détachement de huit cents insurges est dispersé en 1799. T. 11, p. 317.

PESCANTINA, sur l'Adige, aux environs de Verone. Les Français obligent les insurgés à l'abaudonner en 1797. T. 8, p. 152.

PESCARA, ville du royanme de N. ples, dans l'Abruzze citérieure. Prise en 1798. T. 9, p. 224.

PESCHIERA, ville sur le lac de Garda, à cinq lienes de Verone. Prine par les Français en 1796. T. 5, p. 258. Se reud aux Autrechiens en 1799, T. 10, p. 260. Tombe de nouveau au pouvoir des Français en 1801. T. 13, p. 318 et suiv.

PESQUERA, bourg en Espagne, province de Cuença. Evacué par les Espagnols en 1808. T. 18, p. 135.

PETERSWALDE, village en Prusse, près duquel une colonne prussienne fut surprise et mise en déronte en 1807. T. 17, p. 80.

PETRO (Santo-), canal qui sépare Piete Léon du continent, et sur les bords duquel l'armée espagnole échous dans deux tentatives qu'elle fit contre l'armée du siège de Cadix. T. 20, p. 227 et suiv.

PETTEN, village de Hollande, à cinq lieues d'Alkmaar. Les Français est chassent l'eunemi en 1799. T. 11, p. 120 et suiv.

PEYRESTORTES, village du departement des Pyrénées orientales. Les Espagnols fuvent forcés d'abandonnes le camp qu'ils occupaient près de ce village en 1793. T. 2, p. 7.

PEXA (hauteurs de), près de Neumarck. Emportées en 1797 (an 5). T. 8, p. 95.

PFAFFENDORF, petit village d'Allemagne, près la Lahn. Le gén, Gouln y repousse les Autrichiens en

1707. T. S. n. 136.
PFAFFENHOFFEN, ville de la
Haute-Bavière sur l'Inn, à douze lieues
S. d'Ingolstaft. Le maréchal Oudinot
y culbate an parti autrichien en 1809.
T. 19, p. 76.

PFARRESFELDEHEN, villege de Pologne, où il y cot un combut en 1807 entre les Français et les Russes. T. 17, p. 56.

PFRAUNSTELLEN, village d'Allemagne, emporté à la baïonnette en 1800: T. 13, p. 86.

PFULLENDORF, ville d'Allem., à cinq lieues de Constance. Les génér. Soult et Leval y obtiennent des succès eu 1799. T. 10, p. 54. Le général autrichien Vandemont y est battuen 1800. T. 13, p. 156.

PHILIPPE - DI - BALAGUER (St.-), fort en Espagne, à-peu-près à moitié chemin de la route de Tarragone à Tortose. Enlevé de vive force en 1811. T. 28, p. 294 et 295.

PHILIPPEVILLE, ville forte, autrefois dépt. des Ardennes, appartenante aujourd'hui au royaume des Pays-Bas Une division française soutint un combat près de cette ville en 1792. T. 1er, p. 11.

PHILIPSBOURG, ville sur le Rhin, à deux lieues de Spire. Bombarde sans succès par les Français en 1799. T. 11,

p. 271.

PIAVE, fleuve d'Italie qui prend sa source aux frontières de l'évêché de Brixen et se jette dans le golfe de Venise. Traversée plusieurs fois par les Français. T. 8, p. 81 et suiv. L'armée autrichienne est battne sur ses rives en 1809. T. 19, p. 150 et suiv.

PIERRE (hanteur St .- ), dans la partie occidentale des Pyrénées. Emportée en 1813. T. 22, p. 298.

PIERRE (St.-), ville de la Martique. Defendue par le général Rochambean, qui fut cependant forcé de la remettre aux Anglais en 1798. T. 3, p. 250.

PIERRE-D'IRUBE (St -), dans la partie occidentale des Pyrenées, près la Nève. Une bataille entre les Français et les Anglo-Portugais y ent lien en 1813. T. 22, p. 291 et suiv., 302.

PIERROS, village d'Espagne près Cacaballos, où les Anglais sont défaits en 1809. T. 18, p. 241.

PIETA (la ), près la ville de Malte, où fut pris le drapeau du régiment de Malte en 1798. T. 9, p. 15.

PIETRA, bourg du territoire de Gênes, anjourd bui au Piemont, à une lieue de Loano. Abandonné par les Premontais en 1794. T. 3, p. 168.

PIETRA, château entre Trente ct Roveredo, à une lieue de la dernière de ces villes. T. 13, p. 308 et suiv.

PIETRO (San-), village d'Italie aux environs de Legnago. Emporté en 1813. T. 22, p. 224.

PIETRO-IN-GU. (San-), village en Italie, dans les environs de Citadella. Enlevé en 1805. T. 15, p. 168.

PIEVA (la), petite ville du territoire de Gênes (états sardes ), à sept lieuesN.de Pont-Maurice. Evacuée par les Autrichiens en 1800. T. 12, p.

PIEVE-DI-BUONO, forte position d'Italie, à quelques lienes de Roveredo. Enlevée en 1801. T. 13, p. 311.

PIGNEROL, ville du Piémont, emportée en 1799. T. 11, p. 292.

PIKLUPENEN, bourg près Tilsit, pris en 1812. T. 21, p. 309.

PIMPINELLO, près la mer, aux environs de Reggio. T. 18, p. 12.

PINCOS DEL-REY, montagne au royaume de Grenade, attaquée sans succès par les Espagnols. T. 20, p.

PINTADE (coupe à ), dans l'île de St.-Domingne. Enlevée aux Noirs en 1802. T. 14, p. 281.

PIRMASENS, bourg sur la rive ganche du Rhin, appartenant à la Bavière. Les Prussiens y livrèrent un combat meurtrier aux Français en 1793. T. 2, p. 32 et 266.

PIRNA, ville de Misnie, sur l'Elbe, six lieves S. E. de Dresde. T. 22,

p. 71 et suiv.

PIZZIGHETTONE, ville forte d'Italie, à quatre lieues de Crémone. Prise par les Français et retombée au ponvoir des Autrichiens en 1799. T. 10, p. 261.

PIZZO, petit village sur la côte de la Mediterranée , à six milles de Montelenne. Devenn célèbre par la catastrophe du roi Joachim Murat, qui y fat fasille en 1815. T. 18, p. 11.

PLA, bourg d'Espagne en Catalogne. Une division italienne v ent un engagement glorieux avec les Espagnols en 1811. T. 20, p. 298.

PLACE, village de la Ven lee. T. 5, p. 37.

PLAGWITZ, hanteurs en Saxe, devant Lowenberg. Disputées opiniâtrément aux Russes par les Français en 1813. T. 22, p. 84.

PLAISANCE, ville d'Italie, prise en 1800. T. 13, p. 44 et suiv.

PLAISANCE, village de l'île de St.-Dozuingue, à six lieues du Cap, préservé du pillage par le général Desfourneaux en 1802. T. 14, p. 282.

PLANCHENOIS, village des Pays-Bas, près la chaussée de Bruxelles et du village du Mont-Saint-Jean. Le général Pelet en chasse les Prussiens et résiste toute la journée aux attaques réterées des alliés, le 18 juin 1815. T. 24, p. 224.

PLANCY, forte ville du dépt. de l'Aube, à trois lienes N. de Méry. Les cosaques en sont repoussés en 1814. T. 23, p. 173 et suiv.

PLASSENBURG, fort près de Culmbache sur le Mayn, en Franconie.

T. 17, p. 37.

PLATZBERG, hanteur la plus elevée du duché de Denx-Ponts. Enlevée aux Prussiens en 1794. T. 3, p. 78 et suiv.

PLESZEZENI l'ZI, petite ville de Russie, où le duc de Reggio, blessé, dut son salut au dévouement de dix officiers français et de quelques carabiniers italiens, en 1812. T. 21, p. 300.

PLISKOWITZ, village à deux lieues de Bautzen. Les troupes qui le défeudaient sont culbutées par les Frauçais en 1813. T. 22, p. 52.

PO, fleuve d'Italie, qui prend sa source au Mont-Viso et se jette dans le golfe de Venise. Plusieurs engagemens ont lien sor ce fleuve pendant les aunées 1799 et 1800. T. 10, p. 259 et suiv.; t. 13, p. 42 et suiv.

PODERAI, en Italie. Le général Lamarque y culbute les postes ennemis en 1809. T. 19, p. 159.

PODUBNE, village de Russie, eur lecheminde Brzesc-Litowskia Prujang. Succès obtenu en 1812. T. 21. p. 172.

POÈTMES, en Allemagne. Engagement de cavalerie en 1810. T. 13, p. 114.

POHRLITZ, hauteurs sur la route de Brunn, en Moravic. Les Russus y éprouvent un échec en 1805. T. 15, p. 220.

PALA-DE-LA-LUNA, village d'Espagne dans les Asturies. Engagement suivi de succès avec la cavalerie espagnole, le 5 novembre 1811. T. 20, p. 289.

POLIGNY, petite ville du département du Jura, à 5 lieues S. O. de Salius. Les Autrichiens eu sont reponssés avec perte en 1814. T. 23, p. 208 et suiv.

POLOTZK, ville de Lithuanie sur la Dwina. Plusieurs engagemens ont lien tant dans cette ville que dans les environs, et elle donna son nom à une bataille meurtrière que les Francais livrèrant aux Russes en 1812. T. 21, p. 143 et suiv.

POMBAL, petite ville de l'Estramadure portugaise. La cavalerie anglaise est nise en déronte par quelques escadrons de dragons, à une lieue de cette ville, en 1811. T. 20, p. 90,100 et suiv.

PONT-ACHIN, village près de Tournay. Combat sans résultat entre

les Français et les Autrichiens en 1794. T. 2, p. 263.

PONTCHARRA, village derrière l'Isère, aux environs de Mont-Mélian. Le général Dessaix y reponsse les ennemis en 1814. T. 23, p. 212.

PONT-CHARRON, village dans la Vendée. Pris en 1793.

PONT-DE CE, ville du département de Maine-et-Loire. Prise tour à tonc par les deux partis en 1793. T. 1, p. 198, t. 2, p. 109 et suiv.

PONT-DE-VIC, château de la Vendée, où fut transféré Charette lors de son arrestation en 1794. T. 5,

PONTEBA, ville de Carinthie sur la Fesla, à dix lieues d'Udine. Ocenpée en 1797, par les Français. T. 8, p. 91.

PONTE-ALTO, dans la Valteline. Les Autrichiens sont forcés de s'y réfugier en 1800. T. 13. p. 255.

PONTE-D'ALBADA, village de Portugal, province de Tra-los-Montes près de Trancoso. Le général Claparède y bat le général ennemi Silveyra, en 1810. T. 20, p. 164.

PONTE-DI-LEGNO, débouché du Mont-Tonal, en Italie, près la vallée de l'Oglio. Le général Vaux y reponsse les ennemis en 1800. T. 13, p. 261.

FONTE-INUREA, village à cinq lieues de Savone. Attaqué infructuensement en 1800, par les Français. T. 12, p. 86.

PONTI, près le Mincio. L'avantgarde française en chasse les Antrichiens en 1801. T. 13, p. 267.

PONTORSON, ville du département de la Manche. Engagement avec les insurgés. T. 2, p. 130 et suiv.

PONTOS, village aux environs de Roses en Catalogne. Les troupes du général Alvarez y sont repoussées avec perte en 1808. T. 18, p. 229.

PONTREMOLI, ville des Apennins , aux états sardes. Prise en 1799. Т. 10, р. 332.

POPERINGUE, petite ville de Flandre, antrefois département de la Lys. Prise en 1793. T. 2, p. 14.

PORCIA, position dans le Frionl. Prise et reprise plusieurs fois par les Français et les Antrichiens, en 1800. T. 19 , p. 141.

PORCIL, village d'Italie, près l'Adige, à 3,000 toises d'Arcole. Pris et repris plusieurs fois lors de la bataille d'Arcole en 1796. T. 7, p. 200 et suiv.

PORENTRUI, ville, autresois département du Doubs, anjourd'hui à la Suisse. Prise en 1792. T. 1, p. 8.

PORTALIGEN, fort près de Quiberon, sur le bord de la mer. Défendu avec intrépidité par le jeune Sombreuil en 1795. T. 4, p. 229.

PORT - AU - PRINCE, ville de l'île de St.-Domingue, livrée aux Anglais en 1796. Le général Boudet s'en empare de vive force an commencement de février 1802. T. 14, p. 231 et suiv.

PORTO - ARCOLE, dans l'ile d'Elbe. Une frégate française est prise dans ses parages en 1801. T. 14, p. 128.

PORTO FERRAJO, ville dans l'île l'Elbe, assiégée et prise en 1801. T. 14, p. 122.

PORT-VENDRE, ville maritime près de celle de Collionre, département des Pyrénées-Orientales. Se rend aux L'spagnols en 1793. Reprise par le menéral Dugommier en 1794. T. 2, p. 267 et sniv.

POSCHERNU, moulin près Ton-rogen en Prusse. T. 21, p. 311.

POSEN, ville de Pologne, appartenante aujourd'hui à la Prusse. La paix fut signée dans cette ville, le 11 déc. 1807. T. 17, p. 47.

POSERNA, village à deux lieues de Lutzen. Le général Sonham y repousse les ennemis le 1er mai 1813. T. 22, p. 31 et saiv.

POSOBELLO, village de Portugal prov. de Tra-los-Montes. Les troupes anglaises sont reponssées le 4 mai 1811. T. 21, p. 340.

POSTDAM, ville de Prusse à limit lieues S. O. de Berlin. Prise en 1806.

T. 16, p. 357.

POTENBACH, à hnit lienes de Vienne. Le général Lecourbe y bat les Autrichiens en 1800. T. 13, p. 221.

POTHNEM, village en Pologne, à une lieue de Friedland, un des points les plus vivement disputés dans cette mémorable journée, en 1807. T. 17, p. 167.

POTTMES, en Allemagne. Fut repris en 1796 par le général Ferino. T. 7, p. 96.

POZO-BELLO, village de Portugal. Les Anglais y sont repoussés en 1811. T. 20, p. 208.

POZZOLO, village sur le Mincio, à une lieue de Volta, à six lieues de Mantoue. Le général Dupont y obtient un avantage en 1801. T. 13, p. 272 et suiv.

PRADEL, fort en Italie, à quelques lienes de Tarvis. Pris en 1809. T. 19 , p. 160.

PRATZEN, village à trois quarts de lieue d'Austerlitz, dont la prise décida le succès de cette bataille, le 2 décembre 1805. T. 15, p. 233 et suiv.

PREILITZ, village à trois lienes de Bautzen. Enlevé deux fois le 20 mai 1813, jour de la bataille de Bautzen. T. 22 , p. 51 et suiv.

PREMIER - FAIT, hauteur en France, au département de l'Aube, vivement disputée en 1814. T. 23.

P. 170. PREMONT, village au département

de l'Aisne, évacué par les coalisés en

1794. T. 2 , p. 222.

PRENTZLOW, ville de Brandebourg, sur le lac Neker. Un corpt d'armée prussien y met bas les armes en 1806. T. 16, p. 366 et 367.

PRESBOURG, capitale de la Basse-Hongrie, sur la ganche du Danube. A donné son nom au traité qui y fut signé en 1805. T. 16, p. 309.

PRETSCH, village de Saxe, à quelques lienes de Naumbourg. Succès en 1813. T. 22, p. 124,

PREUX - AUX - BOIS, village dans la forêt de Mormal. Les Francais y éprouvent un échec en 1793. T. 2, p. 20 et suiv.

PRÉVEZA, bourg d'Albanie, sur le golfe de l'Arta. Une poignée de Français y succombe en se couvrant de gloire. T. 10, p. 480 et suiv.

PREWALD, ville d'Italie. Prise en 1809. T. 19, p. 159.

PRIESWITZ, village à une demilieue de Bautzen. Occupé le 20 mai, jour de la bataille de Bautzen en 1813. T. 22, p. 49.

PRIMOLANO, village sur la route de Trente à Bassano. Enlevé aux Croates en 1796. T. 7, p. 78.

PRISMENITZA, ferenc en Russie, près la ville de Polotsk. Les Français l'enlèvent le 18 octobre 1812, jour de la bataille de Polotsk. T. 21, p. 197.

PRIVAS, petite ville du département de l'Ardèche. L'armée du duc d'Angonième, s'en empare en 1815. T. 24, p. 75

PROBSTHEYDE, village à une liene de Lespsick, détendu avec acharnement par les Français en 1813. T. 22, p. 140.

PROCIDA, âle dans le golfe de Naples, près de celle d'Ischia. Sidney-Smith fait de vains efforts pour s'en emparer en 1806. T. 16, p. 274.

PRUJANY, ville de l'Italie. Prise en 1812. T. 21, p. 169 et suiv.

PRUNECKEN, ville sur la ronte de Buxen à Lienz. Les Antrichiens en sont repoussés le 28 octobre 1813. T. 22, p. 212.

PUAMOGO, ville d'Espagne, où le général espagnol Balesteros reçut un échec en 1811. T. 20, p. 217.

PUEBLA-DE-SANABRIA, fort sur les frontières de Galice. Pris en 1810. T. 2, p. 131.

PUEBLA-DE-BENAGUASIL, en Espagne, dans le royaume de Valence. Combat suivi de succes en 1811. T. 20, p. 337.

PUECH, en Allemagne. Combat contre les Autrichiens en 1796. T. 7, p. 34.

PUELO, montagne escarpée en Espagne, dans les Asturies, enlevée en 1811. T. 20, p. 284.

PUENTE FIERROS, en Espagne dans les Asturies. Poste abandomé par les Espagnols en 1811. T. 2, p. 289.

PUERTA-REY, faubourg de la ville d'Astorga. Pris en 1810. T. 20, p. 15.

PUERTO - D'EL - TRASQUIL -LON, en Espagne, à dix lieues de Carcerès. T. 20, p. 10.

PUERTO-DE-OYEN, en Espagne, aux environs du camp de St.-Roch. Balesteros y est battu en 1811. T. 20, p. 279.

PULTUSK, ville de Pologne, Le maréchal Lannes s'en empare en 1807. T. 17, p. 22 et suiv.

PUTKOWA, bourg de Russie. La division Roguet en chasse les Russes en 18:2. T. 21, p. 275.

PUZOL, village d'Espagne près Sagonte, où une charge des dragons du 24º décide le gain de la bataille. T. 20, p. 343 et suiv.

PYRAMIDES (les), monumens gigantesques de l'antique Egypte, témoins de l'éclatante victoire que remporte l'armée française eu 1798. T. 9, p. 60 et suiv. Q

QAQUOUN, village de Palestine, sur la Mediterranée, à sept lieues de Jaffa. T. 10, p. 105.

QUARTE, village d'Espagne, à deux licues de Valence. Pris en 1811.

T. 20, p. 355.

QUATRE-AS, montagne de l'ancien état de Gênes, aujourd'hui au Piémont, enlevée en 1800 par les Fran-

cais. T. 12, p. 194.

QUATRÈ-BRAS, ferme située à Pembrauchement des routes de Bruxelles à Charleroi et de Nivelles à Namur, où il y eut un combat le 15 juin 1815. T. 24, p. 189 et suiv.

QUATRE-CHEMINS, dépt. de la Vendée. Charette y hat les républicains

en 1793. T. 2, p. 154.

QUESADA, village d'Espagne au royaume de Valence. Le général Godinot y bat quelques partis de guérillas en 1811. T. 20. p. 266.

en 1811. T. 20, p. 266. QUESNOY, ville du département du Nord. Prise par les Autrichiens, et reprise par les Français en 1794. T. 3, p. 130 et suiv.

QUEZZI, fort en avant de Gênes a sur le Monte-Valpuza. Eulevé en 1800. T. 12, p. 177 et suiv.

QUIBERON; presqu'île et village du miène nom, au dépt. du Morbiban, Les émigrés, conduits et abandonnés par les Anglais, y débarquent; ils sont battus par les républicains. T. 3, p. 9,

QUIÉVRAIN, petite ville des Pays-Bas, à cimq lieues S. O. de Mons, autrefois dépt. de Jemmappes, fut la premaière des villes prises pendant la guero de la révolution, en 1792. T. 1er, p. 6 et suiv.

QUINTANAPALLA, villaged'Espagne près le château de Burgos. Pris

en 1812. T. 21, p. 74.

QUINTANILLA-DEL-VALLE, en Espagne, dans les Asturies. Les Espagnols y sont défaits en 1811. T. 20, p. 284.

R

RAAB, ville. Le prince Engène remporte une victoire signalée devaut cette ville en 1809. T. 179, p. 178 et suiv. La citadelle capitule, p. 181.

RAGUSE, ville capitale de la Dalmatie, autrefois république, ensuite chef lieu de la province illyrienne de ce nom sous l'empire français; appartient aujourd'hui à l'Autriche. T. 17, p. 4, 5, 6, 7.

RAHMANIEH, bourg de la Basse-Egypte. T. 11, p. 15 et suiv.; t. 12, p. 247 et suiv.; t. 14, p. 35 et suiv.

RAOUDA, hourg dans la Basse-

Egypte. T. 12, p. 36.

RAPALO, petite ville maritime de l'état de Génes, aujourd'hui au Piémont. Prise en 1799. T. 11, p. 284 et suiv. RASCHILD on ROSETTE, ville et province d'Egypte sur le Nil. Prise en 1798. T 9, p. 36 et suiv.

RASTADT, ville d'Allemagne, à deux hones de Baaden. Psiac en 1796.

T. 6, p. 104 et sniv.

- RATHENAU, ville de Prusse sur le Havel. Le maréchal Soult y fait eapituler cinq escadrons de cavalerie saxonne en octobre 1808. T. 16, p. 368.

RATISBONNE, ville d'Allemagne en Bavière, sur le Danube. Prise d'assaut en 1809. T. 19, p. 85 et suiv.

RECHFLY, villagedu département du Haut-Bhin près Delle. T. 24, p. 316. REDINHA, village sur l'Adanco,

en Portugal. Une scule division française y arrête la marche de l'armée anglo-portugaise en 1811. T. 21, p. 332 et suiv.

REGGIO, ville forte da royaume de Naples, dans la Calabre-Ultérieure. Prise en 1808. T. 18, p. 8, 11 et suiv.

REICHENBACH, ville d'Allemague, à dix lienes de Bautzen, près de laquelle l'armée russe fut contrainte à la retraite en 1813. T. 22, p. 53 et suiv.

REICHLINGEN, village sur le Rhin. T. 12, p. 148 à 151.

REIHERSTIEGERLAND, bourg sur l'Elhe, près d'Hamburg. Engagement en 1813. T. 22, p. 62 et 63.

REIMS, ville de France, département de la Maine, tombée au pouvoir de l'ennemi en 1814. T. 23, p. 153 et suiv.

RENCHEN(la), bourg d'Allemagne sur la tivière du même nom, et d'où les Autrichiens furent chassés en 1796. T. 6, p. 105 et suiv.

REGUENA, ville forte d'Espagne dans la Nouvelle-Castille. Prise en 1813. T. 22, p. 261.

REHSEREN, en Suisse, dans la vallée de la Reuss. T. 10, p. 287.

REUSS, vitle d'Espagne en Catalogne, à 5 lieues de Tarragone. T. 20, p. 25 et suiv.

REYNOSA, ville d'Espagne. Prise

en 1813. T. 21, p. 40.
RHEINFELS, ville sur le Rhin, près St.-Goar. Prise en 1794. T. 3, p. 199 et suiv.

RHIN, un des plus grands fleuves d'Europe. Franchi plusieurs fois par les armées françaises, il vit ses rives ensanglantées par de nombrenx combats; et après avoir servi de théâtre à nos triomphes pendant vingt-cinq ans, il ne put opposer une barrière assez forte anx hataillons de l'Europe entière conjurée contre nous en 1814. Voyez presque tous les volumes.

RIED, boorg de la baute Autriche, à dix lieues de Burckhausen. Pris en octobre 1805. T. 15, p. 185 et suiv.

RIEDHAUSEN, ville d'Allema-gne sur le Danube. T. 13, p. 100. RIETI, ville d'Italie, dans l'Etat-Romain. T. 9. p. 188. RIO-ALMANZOR, sur les confins

du royanme de Murcie et de Grenade en Espague. T. 20, p. 126.

RIO-BARBALA, rivière dans le royaume de Grenade en Espagne. T. 20, p. 266.

RIONOGO, village près de la ville d'Isernia, dans le royaume de Naples, enlevé aux insurgés napolitains en 1700. T. 10, p. 19.

RIPACH, village de Suisse près de Zurich. Pris alternativement par les Français et les Antrichiens en 1799. T. 10. p. 292.

RIVOLI, ville d'Italie Le général Bonaparte y détruit une partie de l'armée autrichienne. T. 8, p. 29 à 42.

ROCCABLIERA, village du comté de Nice. Pris en 1794. T. 2, p. 229.

ROCH (camp-de-Saint .- ), petite ville d'Espagne, dans l'Audalousie, d'où Balesteros fut chasse en 1811. T. 20 , p. 270 et suiv.

ROCHE-SUR-YON (la), ville du département de la Vendée, aujourd'hui Bourbon-Vendée. Charette y éprouve un échec en 1793. T. 2, p. 213.

ROCHE-SERVIÈRES, bourg du département de la Vendée, à 5 lieues de Montaign. T. 24, p. 253.

RODELHEIM, village d'Alleniagne , à cinq lieues de Weisburg , sur la Lahn. T. 8, p. 144.

ROLICA, village de Portugal, près de Peniche, près duquel 2,000 Francais soutienneut le choc de 13,000 Auglais. T. 18, p. 91 et suiv.

ROMAINVILLE, village près de Paris. Pris et repris plusieurs fois en 1814, le jour de la bataille de Paris. T. 23, p. 282 et suiv.

ROMANO, village près de Turin en Piémont. Enlevé en 1800. T. 13,

ROMANOW, ville de Russie, entre Mohilow et Krasnoi. T. 21, p. 150. ROME, ville d'Italie, prise par les

Français en 1797, s'érige en république et devient plus tard le chef lien d'un département français. T. 6, p. 206.

RONCAL, valles sur la frontière d'Aragon, T. 3, p. 181.

RONCEVAUX, vallée de Navarre, entre Pampelone et St.-Jean-Pied-de-Port. Le général Moncey y remporte nne victoire sur les Espagnols en 1794. T. 3, p. 179 et suiv.

RONCO, village sur la route de Verone à Legnauo et sur l'Adige. Divers engagemens prélude de la bataille d'Arcole, y eurent lieu en 1796. T. 7, p. 206 et suiv.

RONDA, montagne et ville d'Esp. au royaume de Grenade, sur les frontières de l'Andalousie. T. 20, p. 259 et suiv.

ROPPES, village du département du Haut-Rhin, près de l'étang de la Meuche, à une lieue de Béfort. T. 24, p. 316 et suiv.

RORDORF, village sur l'Inn, à buit lienes de Kufstein. T. 13, p. 206.

ROSBACH, village de Prusse. La victoire d'Iéna effaça le sonvenir de l'affront que les armes françaises y requirent en 1757. T. 16, p. 357.

ROSEAU, ville de la Dominique (une des Antilles). Prise aux Anglais. T. 16, p. 97 et suiv.

ROSES, ville maritime en Espagne, prise en 1795. T. 3, p. 32 et suiv. Tombe de nouveau an pouvoir des Français en 1808. T. 20, p. 217 et suiv.

ROSETTE. Voyes RASCHILD.

ROTHENSOHL, montagne la plus élevée des Montagnes-Noires en Allemagne, à une liene de Wildbad. Enlevée en 1796 T. 6, p. 120 et suiv.

ROTHIÈRE, village près de Dienville, dept. de l'Aube Affaire meurtrière en 1814 T 23, p. 68 et suiv.

ROTTENBURG, ville où ont eu lieu, en 1809, quelques engagemens, prélude de la bataille d'Abensberg. T. 19, p. 78 et suiv.

ROTTERDAM, ville forte des Pays-Bas, prise en 1795. T. 4, p. 25. ROTTO, pout près Naples. T. 10, p. 23.

ROTUNDA, dans l'état de Naples. T. 16, p. 238.

ROTZENBURG, bourg dans le Hanovre. T. 22, p. 27.

ROULERS, ville du royame des Pays-Bas, autrefois dept. de la Lys. Enlevée aux Français en 1794, mais bientôt reprise. T. 3, p. 36.

ROULIÈRE, (camp de), près de Nantes, enlevé par les insurgés en 1794. T. 3, p. 152.

ROVERBELLA, village à cinq lieues de Mantoue. T. 6, p. 237 et

ROVEREDO, ville du Tyrol, près de l'Adige. Le général Bonaparte y remporte une victoire sur les Autrichiens. T. 7, p. 37 et suiv.

ROVIGO, ville d'Italie, à neuf lienes de Padoue. Divers engagemens entre les Autrichiens et les Français en 1813. T. 22, p. 229 et suiv.

RUCKINGEN, hantenrs en Allemagne, près de Hanau Inutilement attaquées par les Bavarois en 1813. T. 22, p. 155.

RUGEN, ile de la mer Baltique. Prise en 1807. T. 18, p. 207 et 208.

RUMILI.Y., petite ville de Savoie près de Genéve, et à trois lieues d'Annecy. Remarquable par la résistance opinitre qu'oppose une poignée de Français à des forces considérables, en 1814. T. 23, p. 212 et suiv.

RUNCKEL, ville sur la Lahn. T.6, p. 33 et 35; t. 7, p. 105 et suiv.

RUTZENDORF, vi'age. Théâtre de divers engagemens, préludes de la bataille de Wagram, en 1809. T. 19, p. 204.

S

SAAL (la), rivière qui se jette dans le Mein. Les Autrichiens sont contraints à la repasser en 1800. T. 13, p. 209.

SAALBURG, petite ville d'Alle-

magne. Prise en 1806. T. 16, p. 310. SAAIIE, rivière d'Allemagne qui se jette dans l'Elbe. Les hostilités avec la Prusse commencèrent sur les bords de cette rivière en 1806. T. 16, p. 310.

SAAFELD, petite ville de la Hante-Saxe sur la Saale, à douze lieues N.O. de Cobourg. Remarquable par la mort do prince Louis de Prosse, tué en 1806. T. 16, p. 3 15 et sniv.

SABLES-D'OLONNE, ville du dept. de la Vendée. T. 1er, p. 125.

SABUJAL, petite ville de Portugal, province de Beira, sur la rivière de Cua Combat sontenu contre les angloportuga s en 1811. T. 20, p. 200 et 201.

SACHSENGANG, châtean anx environs de Vicune, pris en 1809. T. 19, p. 203.

SACILE, ville d'Italie, à dix lienes de Trévise. Baraille de ce nom entre les troupes du prince Engène et celles de l'archiduc Jean , en 1809. T. 19, p. 140 et suiv.

SAIENITZ on SAIFNITZ, village près l'Isonzo , à une lieue de Tarvis. Arraqué sans succès par les Antrichiens en 18:3 T 22, p. 209 et suiv.

SAGONTE, ville forte d'Esp. au royaume de Valence. Prise après avoir reponsse presieurs assants mentiriers, et vii aneantir au picil de ses remparts l'armée espagnole qui vonlait la debloquer. T. 20, p. 334 ct sniv.

SAGUGLA, village d'Espugne en Catalogne, pris en 1812 T. 21, p. 15. SAIDI (canal du), dans la Basse-

Egypte. T. g. p. 138. SAINT-NICOLAS ( môle ) , ville sur la côte occidentale de l'île de St -Domingue. Se rend au général Hédouville en 1802. T. 14, p. 231.

SALARIEH, bourg et fort de la Basse-Egypte, province de Chargich. Les Arabes en sont chassés en 1708.

T. 9, p. 68. SALAMANQUE, ville d'Espagne an royaume de Leon. Les forts de cette ville sont pris par les Anglais en 1812. T. 21,p. 39 Bat. comme anssi sons le nom de Salamanque un des Arapiles, liviée à la même époque par Wellington an duc de Raguse. T. 21, p. 44 et suiv. Retraite de l'armée anglo-portogaise jusque sous ses murs en 1812. T. 21, 7 et sniv.

SALERNE, ville an royaume de Naples, capitale de la principanté citérienre. Fogagement avec des insurges

en 1799. T. 10, p. 327.

SALIONZE, fort sur le Mincio, près de Pozzola, près duquel les Autrichiens sont battus en 1800. T. 18 . p. 283.

SALO, villessur le lac de Garda. Pase et reprise en 1796. T. 6, p. 230 et suiv. Occupée de nouveau en 1797. T 8, p. 148.

SALTRAITKA, bourg de Russie, à trois lienes de Mobilow. Plusieurs engagemens y ont lieu eu 1812. T. 21, p. 16 et smv.

SALUCES, ville de Piémont, à dix tienes de Turm , prise en 1799. T. 11, p. 293.

SALZACH, rivière d'Allemagne qui se jette dans l'Inn à trois lieues de Brannan, passe & Lanifen et Burghone sen. Les Français la traversent en 1800, après avoir rejeté les Annichiens sur l'antre rive. T. 13, p. 209 et suiv.

SALZBEEG, village d'Allemagne, à quelques lienes d'Ochenburg, Enlevé

cu 1:06 T 6, p 1:8.

SALZBURGHOFFEN, village d'Allemagne au confinent de la Saal et de la Salzach , à deux lienes de Salzborg. Engagement en 1800. T. 13, p. 20g.

SAMALUS, en Espagne, dans la Catalogne, près la Garrigat. Avantage sor les Espagnols en 1812. T. 21, p. 108.

SAMANHOUD, ville d'Egypte. province dn Delta. T. 12, p. 116.

SAMBRE, rivière qui prend sa source près du village de Novion et se jette dans la Mense. Franchie phoieurs fois par les Français, la dernière en 18 . 5. T. 21. p 168 et sniv.

SAMNHOUD, village de la Haute-Egypte près de Giegé. Mourad-Bev v est battit en plusieurs occasions en 1799. P. 10, p. 2 16 et suiv. ; 1. 12, p. 28.

SANABRIA, bourg d'Espagne, royaume et à 28 lienes O. de Léon. Avantage sur les Espagnols en 1809. T. 19. p. 22.

SAN-GELONI, ville d'Espagne, entourée de positions emportées en 1808 T. 18 p. 230.

SANCERE, ville do département du Cher, ouvre ses portes aux insurgés en 1706. T. 5. p. 135.

SANDOMIR, ville de la Gallicie

Petite-Pologne ). Prise en 1809. T. 19, p. 128 et suiv.

SANDON, ville d'Espagne, à quel-ques licues du Tage. Engagement de cavalerie ea 1811. T. 20, p. 291.

SANHOUR, village de la Basse-Egypte, à quelque distance de Damanhour. Défendu honorablement contre les Arabes en 1799. T. 10, p. 303.

SANS-CULOTTES ( camp des ), en avant de St. Jean-de-Luz, près duquel les Prançais remporté ent une victoire sur les Espaguols en 1794. T. 2, p. 203.

SANTONA, port en Espagne, dans la province de la Montana, sur la côte de ce nom. Attaqué infruetueusement par les Anglaisen 1810. T. 20, p. 133. Le général Caffarelli fait lever le blocus de cette ville en 1812. T. 21, p. 111.

SANTO-PAOLO DE-MARC défilés de Catalogne, forcés en 1808. Т. 18, р. 133.

SAORGIO, village au comté de Nice. Pris en 1794. T. 2, p. 229. SAPINARDO, hanteurs en Pil-

mont. Enlevées en 1795. T. 5, p. 63.

SARAGOSSE, ville d'Espagne, capitale du royaumed'Aragon. Célèbre par les deux sièges qu'elle sontint en 1808 et 1809. T. 18, p. 171 et suiv. p. 257 ct suiv.

SARCA, vivière qui se jette dans le lac de Garda. T. 13, p. 259.

SARE, bourg du département des Basses Pyrénées, où il y ent un com-bat en 1793. T. 1, p. 134.

SASSELLO, bourg près de Ponte-Ivrea, en Pieniont, à cinq lienes de Savone. Emporté à la bajonuette en 1800. T. 12, p. 74 et 75.

SAUDRUPT, village au département de la Hante-Marne, enlevé aux Russes en 18:4. T. 23, p. 328.

SAULGRUEB, en Allemagne, sur les frontières de la Suisse. Succès en 1800. T. 13, p. 123.

SAUMUR, ville du département de Maine-et-Loire. Prise et reprise lors des guerres de l'ouest.

SAUSGARTEN, village près Preusch-Eylau, en Pologne. Enlevé aux Russes en 1807. T. 17, p. 67.

SAUVEUR (St .- ), fort de la ville de Corfou. Pris et repris plusieurs fois en 1799 T. 10 , p. 446 et suiv.

SAUVEUR (St.-), dans la Vendée. Echec éprouvé par les républicains en 1796. T. 6 , p. 151.

SAVENAY, ville du département de la Loire-Inferieure, témoin de la défaite des insurgés en 1793. T. 2,

SAVIGLIANO, ville forte da Piémont sur la Macca, à deux lieues O. de Fossano. Prise et reprise en 1799. T. 11, p. 100 et 101. Combat pres de cette ville dans la même unnée. p. 294.

SAVONE, ville maritime de l'état de Gênes, aujourd'hui du Piemont, Enlevée aux Austro-Saides en 1795. T. 5, p. 62. Combat meurtrier sous les murs de cette place. T. 12, p. 67 et suiv. Assiégée par les Antrichiens en 1800. T. 12, p. 69 et suiv.

SAZUAK, viilage en Allemagne, à quelques lieues de la ville de Raab. Engagement en 1809 T. 19, p. 172.

SCAFERA, village à trois lienes de Genes, enlevé aux Austro-Russes en 1799. T. 11, p. 368 et suiv. Defenda plus tard par le général Miollis. T. 12, p. 63 et sniv.

SCANF, poste dans la Haute-Engadine, Repris aux Autrichiens en 1800. T. 13, p. 255.

SCHACHEN-THAL, on Soisse an canton de Schwitz. Engagement en 1799. T. 11, p. 78.

SCHAFFAUSEN, ville capitale du canton de ce nom (Suisse). Combat dans les rues de cette ville en 1799. Т. 10, р. 165.

SCHANNIS, village de Snisse, près la Linth , à un quart de lieue de Bilten. Pris et repris plasieurs fois en 1799.

T. 11. p. 172. SCHARNITZ on PORTA CLO-DIA, fort et ville du même nom, situé dans le Tvrol, à quatre lienes N. d'Inspriick Enlave en 1805 T. 15, p. 215,

SCHELLENBERG, bourg de Baviene, sur la Salza. Pris en 1800. T. 13 . p. 108

SCHELL-MUHL, village près de Dantzick. Phisieurs engagemens y ont lieu en 1813. T 22, p. 178.

SCHEPLANE, en Italie, à quel-

ques lieucs de Finme. Evacué en 1813.

SCHERTZEN, village d'Allemagne, près de Dillengen. Engagemens de cavalerie en 1800. T. 13, p. 104.

SCHIDLITZ, village et fanbonrg de Dantzick, d'on les Russes sont repousses en 1813. T. 22, p. 170.

SCHIFFERSTADT, village à nne lieue du Rhin et à deux lieues de Manheim. Avantage sur les Autrichiens en 1794. T-6, p. 49.

SCHIN, ponts aux environs d'Anvers. Défeudus avec soccès contre les Prussiens en 1814. T. 23, p. 43.

SCHLATKOW, bourg de Poméranie, dans lequel fut signé une suspension d'armes en 1807, entre les Français et les Suédois. T. 17. p. 143.

SCHLEETZ, village d'Allemagne, près la Saale. Enlevé en 1806. T. 16. p. 313.

SCHLIENGEN, village et roisseau qui prend sa source au pied du Hohenblan et se perd dans le Rhin, près de Sieinstailt, sur lequel le général Moreau sontint gloriensement les attaques réitérées des Autrichiens en 1796. T. 7. p. 171 et suiv.

SCHLOCK, village de Bossie. Soccès sur les Russes en 1812, T. 21. p. 164 et sniv.

SCHMODITTEN, village pres Preusch-Eylau, sur la route de Kœnigsberg, et où enrent lien le jour de la bataille de ce nom , différens engagemens en 1807. T. 17, p. 68.

SCHOEN-GRABERN, village à quelques lienes de Znaim, en Moravie. Succes en 1805 T. 15, p. 213.

SCHOERLBERG, montagne d'Allemagne, proche Kaiserlautern, Combat en 1794. T. 3, p. 166.

SCHONEFELD, village à une demilieve de Leipzick, sur la Partha. Pris tour à tour par les Français et les Russes en 1813. T. 22, p. 135 et suiv.

SCHOORL, village de Hollande à deux lieues d'Alkmaar. Les Anglais y sont battes en 1799, et s'en emparent. quelques joms après. T. 11, p. 135.

SCHORNDORF, ville du royaume de Wurtemberg, à six lieues de Stutgarde. Affaire de peu d'importance en 1796. T. 6, p. 271.

SCHOTTENHAUSER, faubourg de la ville de Dantzick, d'où les allies sont plusieurs fois repoussés en 1813. T. 22, p. 179.

SCHOUARAH, village sur le Nil, à une lieue de Damiette. Succès importans obtenus en 1798 et en 1800.

T. 12, p. 131.

SCHOWNINGEN, village d'Allemague sur la route de Donauwerth. Vivement attaqué en 1800, par les Autrichiens, et défendu avec succès par les Français. T. 13, p. 103.

SCHRIESHEIM, en Allemagne, aux environs de Manheim. Combat entre les Français et les Antrichiens. T. 5, p. 12.

SCHULS, village sur l'Inn, près du Mont-Selvreta, Repris sur les Autrichiens en mars 1799 (an 7). T. to, p. 15g.

SCHWABMÜNCHEN, boarg sur la route de Mindelheim, à trois lieues. d'Angsbourg. T. 13, p. 95 et 96.

SCHWANDORFF, ville sur la Nab en Bavière. Plusieurs escadrons ennemis y sont culbutés en 1796. T. 6. p. 333.

SCHWANSTADT, ville snr l'Alter, en Allemagne. Avantage sur les Antrichiens en 1800, T. 13, p. 217.

SCHWARTAU, ville d'Allema-gne. Prise en 1806. T. 16, p. 380.

SCHWARTZ-ELSTER, rivière de Saxe. Succès obtenu sur les Prussiens en 1813. T. 22, p. 60.

SCHWARZENBACH, sor la ronte de Constance, en Suisse. Les. Autrichiens v sont battus en 1799. T. 10, p. 289.

SCHWEIDNITZ, ville forte en Silésie, à sept lienes S. O. de Breslaw. Prise en 1807. T. 17, p. 75.

SCHWEINDORF, village h nne. lieue et demie de Neresheim. Résistance cloriense des Français en 1796. T. 6, 286.

SCHWEINFURT, ville de Bavière à neuf lieues de Bamberg. Prise en 1796. T. 6. p. 308. Prise de nouveau en 1800. T. 13, p. 230.

SCHWITZ, canton et ville da même nom, en Suisse. Occupés en 1799. T. 11, p. 68.

SCYLLA, ville forte et pont en Calabre. Rendue aux insurgés, après une défense opiniatre en 1808. T. 16, p. 263. Reprise en 1808. T. 18,

p. 14 et 15.

SEBASTIEN (St-), ville d'Espagne, province de Guipnscoa, ouvre ses portes en 1794. T. 3, p. 122 et sniv. Les Anglais qui l'assiégent en sont reponssés avec une grande perte, dans une attaque qu'ils effectuent le 25 juillet 1813. T. 18, p. 271. L'adjudant-général Songeou, aux ordres du général Rey, fait une soriie le 27 du même mois et repousse les assiégeans assez loin de la place. p. 273. Le général Rey et sa troupe, abandonnent cette ville après avoir épnisé tous les moyens possibles de défense, et se retirent dans le fort Lamothe, le 3 : août 1813. p. 274 à 277. Horrible conduite des troupes anglaises dans cette ville. p. 277 à 280.

SEBEN, village du Tyrol, au S. O. de Brixen. Succès en 1797. T. 8, p. 99.

SEDIMAM, village d'Egypte dans la province de Fayoum, à quatre lieues de Benisonef. Desaix y remporte une victoire éclatante en 1798. T. 9, p. 153 et suiv.

SEE, gorges d'Allemagne, près de Sulzbach, forcées par les Français en 1796. T. 6. p. 326.

SEEDORF, village près d'Altorf en Suisse, où les Antrichiens sont repoussés en 1799. T. 11, p. 79.

SEELINGTHAL, faubourg de Landshut, emporté de vive force en

1809. T. 19, p. 83 et 84.

SEGONZÁNO, village sur la Lavis, à six lieues de Bautzen. Le général Vaubois y ent un engagement en 1796, et il fut enlevé à la baïonnette en 1797. T. 8, p. 67.

SEGORBE, ville d'Espagne an royaume de Valence, prise en 1811. T. 20, p. 236 et suiv.

SEGUA, bourg de Dalmatie, pris en 1809. T. 19, p. 170.

SÉGURA, ville de Portugal, province de Beira. Quelques avantages en 1811. T. 20, p. 279.

SEID-JARRA, village de Palestine entre Cana et Loubi, emporté d'assaut en 1799. T. 10, p. 195. SELTZ, petite ville située sur les deux rives de la Seltzbach, attaquée sans succès par les Autrichiens en 1815. T. 24, p. 325 à 327.

SELVA, ville d'Espagne, près de Roses, enlevée de vive force en 1808.

T. 18, p. 226.

SEMINARA, bourg en Calabre, à dix lieues N. de Reggio. T. 18, p. 11 et 12.

SEMINSKOÉ, village de Russie, à une demi-lieue de la Kologha et da village de Borodino, à deux lienes de la Moskowa. Ce village fut pris par les Français en 1812. T. 21, p. 209 et 2211.

SENS, ville de France, dépt. de l'Yonne, à dix lieues O. de Troyes. Belle résistance du général Alix en 1814. T. 23, p. 102 et 163.

SENS-BEAUJEU, bourg du dépt. du Cher. Théatre de l'insurrection en 1796. T. 5, p. 135 et suiv.

SERAVALLE, ville snr l'Adige en Italie. Victoire snr les Autrichiens en 1796. T. 7, p. 37 et 45.

SERNIA, village en Catalogne. Engagement avec les Espagnols en

1795. T. 4, p. 75.

SERRES (camp de), situé dans la partie occidentale des Perénées, pris par les Anglaisen 1813. T. 22, p. 286 et suiv.

SERVITEN, village près de Nonmarck dans le Tyrol, abandonné par les Autrichiens en 1797. T. 8, p. 95.

SESPINA (col de), en Catalogne, d'où les Français sont repoussés en 1810. T. 20, p. 38.

SEVIGNANO, village sur le Lavis, près duquel les Français passent cette rivière en 1797. T. 8, p. 94.

SEVILLE, ville d'Espagne, capitale de l'Andalousie, prise en 1810.

T. 20, p. 7.

SEYDAU, village sur la Sprée, près de Bautzen, un des points disputés le jour de cette bataille en 1813. T. 22, p. 48.

SEZANNE, ville de France, dépt. de la Marne. Combat en 1814. T. 23,

p. 276 et 277.

SIDIAS, ville d'Espagne dans la province de Saint-Ander. Avantage sur les Espagnols en 18+1. T. 20, p. 290. SIDREIRA, délité de Portugal, province d'Entre-Dacto-e-Mudo, enlevé aux Portugais en 1809. T. 19, p. 15.

SIEG, rivière d'Allemagne qui se jette dans le Rlim, a deux l'enes audessus de Boun; franchie en 1795.

T. 4, p. 3 15 et suiv.

SIENNE, ville d'Italie, dans la Toscane, à douze lienes de Florence, emportee de vive force en 1801. T. 13, p. 337.

SIENNE ou ASSOUAN, dernière ville de l'Egypte méridinnale, occupée

en 1799. T. 10, p. 229

SERRA-MORENA (la), chaîne de montiques en Espogne, aur le burd de l'Andalousie. Theâtre de plinieurs événements militaires pendant la guerre d'Espagne. T. 18, p. 124 et suiv.; t. 19, p. 31 et suiv.; t. 20, p. 3 et suiv.; t. 21, p. 61.

SIGUENZA, ville d'Espagne dans la Vicille-Castille. Succès obtenus sur les Espagnols en 1810. T. 20, p. 127.

SIHL (rivière de), en Suisse, qui prend sa source près de Schweitz, et se jette à Zurich dans la Limmat. T. 11, p. 67 et suiv.

SILLERY, bourg au département de la Marne, sur la Vesle, à trois lienes N. E. de Reims. Avantage sur les Prossiens en 1814.

SIMANCAS, petite ville d'Espagne près de Valadolid, prise en 1812.

T. 21 , p. 81.

SIMBSACH, missean en Alleni, entre l'Inn et l'Iser, sor lequel les Autrichiens sont vivement attaqués en 1800. T. 13, p. 206 et 207.

SIMPLON, montagne des Alpes, franchie en 1799, puis en 1801, malgré les obstacles que l'intrépidité française surmonta. T. 11, p. 83; t. 13,

"SINIAGAGLIA, ville de l'état romain, à sept lieues O. d'Ancône, évacuée et réoccupée par les Français en 1793, T. 2. p. 3/8 et 320.

SINIEWIEZI, village de Russie, gouvernement de Groduo. La cavalerie russe y est battue en 1812. T. 21,

SININGEN, village d'Allemagne,

à quelque distance de l'Iller. Succès sur les Autrichiens en 1800. T. 13, p. 94.

SINN (pont'de), sur la Dill. Engagement en 1797. T. 8, p. 139.

SION, ancienne et jolie ville de Suisse an cauton du Valais. T. 8, p. 245.

SIZENKIRCH, village à trois lienes de Steinstadt (Allemagne), abaudonnée par les Francais en 1796. T. 7, p. 171.

SMOLENSK, ville de Russie, emportre d'assaut en 1812. T. 21, p. 183 et sniv.

SMOLIANI, ville de la Lithnauierusse, prise en 1812. T. 21, p. 288 et suiv.

SOAVE, village près de Mantone,

pris en 1801 T. 13, p. 294.

SOISSONS, ville du département de l'Aisne. Cette ville, deux tois ocupée par les alliés en 1814, oppose la troisième une résistance qui couvre de gloire sa garnison et le colonel Gerard qui la commandait. T. 23, p. 131 et sniv.

SOKOLNITZ, village à une lieue d'Austei litz, un des points les plus vivement disputés le jour de cette bataille. T. 15. p. 229 et sativ.

SOLARO, montagne dans l'île de Capice T 19, p. 347.

SOLESCHNIKI, village de Lithuanie. T. 21, p. 144.

SOLEURE, ville de Snisse, capitale du canton du même nom, prise en 1798. T. 8, p. 237.

SOLIERINO, ville à trois lienes de Borghetto, enlevée de vive force en

1796. T. 6, p. 25f et sniv.

SOMO-SIERRA, défilé faisant partie de la chaîne des monts Carpetanos. Franchi en 1808 par l'armée française, et célèbre par l'intrépidité qu'y déployèrent les chevan-légers polonais de la garde. T. 18, p. 205 et saiv.

SONCILLO, village d'Espagne, près de Sant-Ander. Engagement avec les insurgés en 1809. T. 18, p. 131.

SORA, ville du royanne de Naules, sur le Carregliano. Prise en 1806. T. 16, p. 275.

SOSPELLO, ville da comté de

Nice, antrefois dépendante des Alpes-Maritimes. Prise en 1793 T. 1, p. 97. SOSTINENTE, posicion en Italie,

emportée en 1814. T. 23, p 214. SOUAKI, village de la Hante-

Egypte. Succès en 1799. T. 10, p. 225.

SPALATRO, ville capitale de la Dalmatic Venittenne. T. 22, p. 228. SPANDAU, ville forte de Russie, ouvre ses portes en 1806 T. 16, p. 363. Evacure en 1813. T. 2, p. 28.

SPANDEN, ville sur la Passarge. Succès sur les Russes en 1807. T. 12, p. 155 et suiv.

SPICK, village en Allemagne, enlevé aux Autrichiens en 1795. T. 4, p. 301.

SPILBERG, village d'Allemagne, à deux heues de Sulz et à trois de Namabourg. Prise en 1806. T. 16. p. 328.

SPINARDO, montagne du Piémont, attaquée sans succès par les Amtro-Sardes en 1795. T. 4, p. 154.

SPIRE, ville sur le Rhin, autre ois département du Moni-Tonnerre, aujonrd'hui à la Bavière. Prise en 1792. T. 1, p. 44.

SPLUGEN, montagnes dans les Alpes Grises, entre le canton des Grisous et le royanne Lomb.-vénitien, Franchie par le général Macdonald en 1800. T. 13, p. 248 et suiv.

SPREE, rivière d'Allemagne qui prend sa source dans la Lusace, se decharge dans le Havel, près Spandau. T 22, p. 47.

STARGARD, petite ville, capitale de la Poméranie-Ultérieure. Avantage obteun sur les Prussiens en 1809. T. 17, p. 78.

STEFANO, redonte située à 200 toises de la ville de Gênes, disputée avec acharnement, et enfin enlevée par les Français en 1799. T. 11, p. 332.

STEGE, anx environs de Dantzick. Avantage en 1807. T. 17, p. 127.

STEIG (fort de), position sur le Rhin. Enlevé à la baïonnette en 1799. T. 10, p. 43.

STEINFELD, bois à une liene et demie de Wurtzburg. Les Autrichiens en sont chassés en 1796. T. 7, p. 62.

STEINFELDT, village et camp à une lieue et demie de Weissembourg dans lequel les Français éprouvent un échic en 1793. T. 2, 11 66.

STEIN HAUSEN, village à deux lieues et demie de Biberach. Succès en

1796. T. 7, p. 125.

STEINSTADT, village proche le Rhin , entre Neuburg et Lorrach , uris par le prince de Coude en 1796. T.7, p. 171.

STEISLINGEN, village d'Allem. à deux heues de Stockach. Succes en 1799. T. 10, p. 69.

STETTIN, ville forte, capitale de la Poméranie citérieure, prise en 1806. T. 16, p. 277.

STEYER, ville d'Allemagne dans la Haute Autriche, à vingt lienes S. E. de Lintz. Armistice signé entre l'archiduc Charles et le général Moreau en 1801. T. 13, p. 212. Prise en 1805. T. 15, p, 190.

STOCKACH, ville à six lieues du lac de Constance. Les Français y sonliennent avec avantage une lutte inégale contre les Autrichieus en 1799. T 10, p. 59 et suiv. Elle est enlevée de vive force en 1800. T. 12, p. 1 6 et siiv.

STOKERAU, ville d'Autriche, Eugagement en 1809 T. 19, p. 216.

STOLZENBERG, village près de Daoizick, emporté en 1807. Une autre affaire y ent lieu en 1813. T. 17, p. 89 et suiv.; t. 22, p. 170.

STORO, position dans le Tyrol, ocupéeen 1801. T. 13, p 306 et suiv.

STORTA, village aux environs de Rome, près duquel les Napolitains furent eulbutés en 1798. T. 9, p. 216.

STRADELLA, ville sur le Versa, près du Pô, en Piemont. Succès en 1801. T. 13, p. 47 et suiv.

STRALSUND, ville forte de la Poméranie suedoise. Prise en 1807. T. 17, p. 206 et sniv. Le maj Schill y est mé en 1809. T. 19, p. 229.

STRASBOURG, vitle du département du Bas Rhin. Bloquée en 1815. T. 21, p. 33.

STRASS, village d'Allemagne aux environs de Neuburg. Engagement en 1800. T. 13, p. 114.

STRICHOWA, village de Russie

à quelques lienes de Kobrim. Succès sur les Russes en 1812. T. 21, p. 176.

STRONGOLI, village d'Italie, près la petite ville de Ciro, incendié en 1806. T. 16, p. 265.

STRUZZINA, village d'Italie, près l'Adige, enlevéen 1813. T. 22, p. 222. STUBLAU, village sur la Vistule.

STUHLINGEN, ville à quatre lieues de Schaffhouse, prise en 1800. T. 12, p. 150.

STURA, rivière qui prend sa source à la montagne d'Argentière, et se jette dans le Tanaro; anjourd'hui au Piémont, autrefois departement de la Stura. Combat en 1800. T. 12, p. 182.

STUTTGARDT, ville capitale du duché de Wurtemberg. Prise en 1796. T. 6, p. 220.

SUCARELLO, village do Piémont, à deux lieues de la mer. Pris en 1800. T. 12, p. 216.

SUEZ, isthme, ville et port d'Egypte, pris en 1798 (an 7). T. 9, p. 182.

SULMONA, ville au royaume de Naples, sur la Sora, à neuf lieues de Chieti. Combat en 1799. T. 10, p. 2.

SULPICE (St.-), commune du département de la Vendée. T. 5, p. 127.

SULTZBACH, village d'Allemagne, entre le Rhin et la Nake, pris en 1795. T. 5, p. 100.

SULZBACH, ville de Bavière, à. douze lienes N. O. de Ratisbonne. Succès sur les Autrichiens en 1795. T. 2, p. 325.

SURREBURG, village à 3 lieues

de Weissemburg, vivement défenda en 1815. T. 24, p. 325.

SURVILLE, château près Montereau. Repris en 1814. T. 23, p. 117.

SUSSENBRUNN, village d'Allemagne, près de Vienne, pris en 1809, jour de la bataille de Wagram. T. 19, p. 211.

SUZE, ville de Piemont, à donze lieues N. O. de Turin, prise par les Russes en 1799. T. 10, p. 273. Retombe au pouvoir des Français dans la même année T. 2, p. 97.

SWENTZIANY, ville de Russie. Pinsieurs avantages sur les Russes en 1812. T. 12, p. 134. et suiv.

SWERJEN, bourg de Russie, & quelq. lieues de Minsk. T. 21, p. 150.

SWINO, village de Russie. Eugagement glorieux en 1812. T. 21. p. 227

SWIR, village de Russie. Succès sur les Russes en 1812. T. 21, p. 145.

SWOLNA, village de Russie, à quelques lienes de Polotsk. Engage-

ment en 1812. T. 21, p. 195.

SYLLANT, lac du département de l'Isère, dans les environs de Grenoble. Courageusement défenda en 1815. T. 24, p. 309. SYMPHORIEN, bourg du dépar-

tement de la Vendée. T. 2, p. 51. SZABADHEGI, village près de Raab. Pris et repris plusieurs fois par les denx armées, le jour de la bataille de Razb, en 1809. T. 19, p. 172 et suiv.

SZINKA, rivière de Russie. T. 21,

## $\mathbf{T}$

TABARIEH, ville de l'ancienne Tibériade (Syrie), à 15 lieues S. O. d'Acre. Prise en 1799. T. 10, p. 202 et suiv.

TAGE (le), fleuve d'Espague qui prend sa source dans la Nouvelle-Castille et se jette dans l'Océan atlantique. Théâtre de nombreux combats depuis 1808, jusqu'en 1812. T. 16, p. 137.

TAGLIA-FERMO, hauteurs si-tnées entre Vérone et Vicence, près Montebello, emportées à la baïonnette en 1801. T. 13, p. 293.

TAGLIAMENTO, rivière da Frioul. Traversée par les Français en 1797. T. 8, p. 8i et suiv. En 1805. T. 15, p. 169. Et en 1809. T. 19, p. 156.

TAHTA, village de la Haute-Egypte, douze lieues S. de Siout , près duquel les Arabes sont defaits en 1799. T. 10, p. 225.

TALAVERA-DE-LA-REYNA, ville d'Espagne ( Nouvelle-Castille ). Bataille entre les Français et les Anglais en 1809. T. 19, p. 280 et suiv.

TAMRIT, position en Catalogne, enlevée d'assaut en 1812. T. 21, p. 14 et 15.

TAMINS, bourg sur le Rhin, à cinq lienes de Coire, pris en 1799 T. 11, p. 201.

TANN, village de Bavière, à cinq Lieues de Ratisbonne Remarquable par la bataille qui prit son nom en 1809. T. 19, p. 70 et suiv.

TARANCON, ville d'Espagne au royaume d'Aragon. Engagement avec des guérillas en 1810. T. 20, p. 128.

TARIFA, ville d'Espagne en Andalousie, à sept lieues S. O. de Gibraltar, attaquée sans succès par les Français en 1811. T.20, p. 271.

TARO, rivière d'Italie an duché de Parme, traversée par les Napolitains en 1814. T. 23, p. 203 et 246.

TARRAGONE, ville d'Espagne en Catalogne, célèbre par le siège long et meurtrier qu'elle sontint en 1811. T. 19, p. 325 et suiv. Diverses tentatives eurent lieu depnis cette époque pour la reprendre T. 21, p. 13 et suiv., p. 91 ; t. 22, p. 257. Le maréchal Suchet l'évacue enfin , après en avoir fait santer les fortifications en 1813. T. 22, p. 303.

TARREGA, petite ville d'Espagne an royaume d'Aragon. Echec éprouvé par les troupes italiennes. T. 20, p. 136 et suiv.

TARVIS, ville de Carinthie, à dix lieues de Clagenfort. Succès important

en 18.9. T. 19. p. 161. TAUCHWITZ, village d'Allem., à une lieue de Sulza, situe sur la Saale. Enlevé à la bajonnette le jour de la bateitle d'Iéna. T. 16, p. 331.

TAUFERS, village sur le Munsterthal (Tyrol). Pris en 1799. T. 10, p. .61

Ancre. Succès sur les Autrichiens en 1799. T. 10, p. 270.

TAVERNE, village près le Mont-

TECH, rivière qui prend sa source dans les Pyrénées et se jette dans la Méditerranée, an-dessous d'Elme. T. 2, p. 243 et 266.

TEINING, village sur la Laver. Avantage sur les Autrichiens en 1796. T. 7 , p. 2 et suiv.

TELNITZ, village à une lieue d'Austerlitz, disputé avec acharnement le jour de cette bataille. T. 15, p. 233 et saiv.

TELWANG, sur la Laber, en Allemagne. Les Antrichiens y sont battus en 1796. T. 7, p. 7.

TENDE, ville du Piémont, évacuée par les Piémontais en 1794. T. 2, p. 248.

TÉNÉRIFFE, île d'Afrique, T. 8. p. 259 et suiv.

TENGEN, village de Bavière, à quatre lieues de Ratisbonne. Engagemens avec les Autrichieus en 1809. T. 19, p. 71 et suiv.

TER-HEYDE, ville des Pays-Bas, à une lieue de Bréda, près de laquelle une division hollandaise mit has les armes en 1794. T. 3, p. 242.

TERNI, ville de l'état romain. T. o. p. 189 et 190.

TERRACINE, ville dans la cam-pagne de Rome. T. 6, p. 81.

TERRE-NEUVE, île de l'Océan. T. 7, p. 261 et 262.

TERSANO, sur la rivière de Cagliano. Succès sur les Autrichiens en 1795. T. 4, p. 155.

TERUEL, ville d'Espagne en Aragon, sur les frontières du royanme de Valence, prise en 1810. T. 20, p. 146.

TESIN , rivière d'Italie qui se jette dans le Pô, traversée par les Français en 1800. T. 13, p. 34 et suiv.

TETAR, village d'Egypte, pris de vive force en 1798. T. 9, p. 116.

TEXEL, ville de Holiande, prise par les Français. T. 4. p. 29. TEZE, village d'Italie à quelque distance de la Piave, pris en 1809. T. 19. p. 154.

THEBES, ancienne ville d'Egypte, et sus l'emplacement de laquelle eut lien un comhat de cavalerie en 1799.

T. 10, p. 230. THERMES-DE-TIBÈRE, port de

l'île de Caprée. T. 19, p. 347 ct 348. THIEBAULT (St .- ), au dépt. de

l'Aube. Sucrès en 1814. (T. 23, p. 80.)

THIONVILLE, ville forte du dept. de la Moselle, attaquée saus succès par les Prussiens en 1792. T. 1er, p. 21 et suiv.

THONON, petite ville du canton de Genève sur la rive du lac du mêmo nom. T. 24, p. 257 et 258.

THULIN, village des Pays-Bas, antrefois dept. de Jemmapes. L. 1er,

p. 69.

THUR, nivière qui se jette dans la Sambre, sur les bouls de laquelle les Autrichieus sont battus en 1799. T. 10, p. 28g.

THOMFLLOSEE, village d'Esp.

T. 20. p. 128.

THORN, ville de Pologne, snr la Vistule, attaquée infructueusement en 1809 per les Autrichiens. T. 19, p. 130.

THOUARS, ville du dépt. des Deux Sevres. Première retraite régulière des Vendéens. T. 2, p. 27.

THUIN, ville des Pays-Bas, antrefois dept. de Jemmapes, prise en 1794. T. 2, p. 250.

THUIR ville du dépt. des Pyrénées-Orientales. Avantage sor les Espagnols. cn 1793, T. 1er, p. 15r et 199.

TIBURON, place importante dans la partie du sud de l'île St.-Domingue , reprise aux Angiais en 1794. T. 3, p. 252. Enlevée de nouveau anx Auglais en 1-96. T. 5, p. 324.

TILLE-GARDO, en Espagne, an royaume d'Aragon! Avantage sur les Espagnols en 18 rt, T. 20, p. 293.

TILORIER , camp dans l'île de St.-Domingue. T. 7, p. 319.

TILSITT, ville considérable de Prusse, sur le Niemen. Gelèbre par le traité de paix de 1807. T. 17, p. 178 et suiv.

TIRLEMONT, ville des Pays-Bas, autrefois dent. de la Dyle, prise en

1702. T. 1er, p. 78. TIVISA, village d'Espagne en Catalogne. Succès sur les Espagnols en

1810. T. 20, p. 145. TOLENTINO, ville de l'état Romain, remarquable par le traité de paix

avec Pie vii, en 1796. T. 8, p. 75... Murat y est battu en 1815. T. 24,

TOLOZA, ville d'Espagne dans la Biscaye. Prise en 1794. T. 3, p. 123 ct suiv.

TOMBA, près Vérone en Italio. Avantage en 1801. T. 13, p. 289.

TONA, village d'Espagne, en Catalogue, aux envirous d'Espinas. Succès sur les Espagnols en 1810. T. 20. p. 38 et 45.

TORBOLE, bourg sur le lac de Garda, à une liene de Riva. Pris en 1797. T. 8, p. 66 et 150.

TORCY , village du département de l'Anbe, près Aras. T. 23, p. 173.

TORDESILAS, ville d'Espagne, au royanne de Léon, sur le Duero. T. 21 , p. 39 et 41.

TORELLA, poste qui sépare les ctats Romains de ceux de Naples. En-

levé en 1798. T. 9, p. 222. TORFOU, village près Mortagne, département de la Vendée. Victoire des insurgés Vendéens eu 1793. T. 2,

p. 40 et suiv. TORIGLIO, village à trois lienes de Genes. Pris en 1799. T. 11, p. 309 et 310. Evacné en 1800. T. 12, p. 64.

TORQUEMADA, village d'Esp. dans la Vieille-Castille, à quelques lienes de Burgos, Combat en 1808. T. 18, p. 129.

TORRE, village du Piémont, a quelque distance de la Bormida, à trois. lieues de Millesimo, défendu avec intrépidité par les Français en 1800. T. 12, p. 62.

TORRE - DE - SEGRE , village, d'Espagne, sur la Segre, Combat en 1809. T. 19. p. 318.

TORRE-NOVA, village en Esp. près de Peniscola, enleve en 1811. T. 20, p. 352.

TORKENTE, village d'Espagne, an royaume et près Valence. Echec éprouve par la cavalerie française en-1811. T. 20, p. 353.

TORRYOS , village d'Espagne. Succès en 1809. T. 19, p. 282.

TORTONE, ville de Piémont, autrefois département de Gênes. Prise en 1796. T. 5, p. 214. Tombe au pouvoir des Russes en 1799. T. 11, p. 87

TORTOSE, ville d'Espagne, en Catalogne. Prise en 1810. T. 20, p. 143 et suiv.

TOULON , ville et port du département du Var. Cette ville est livrée sex Anglais en 1793. T. 1, p. 241 et suiv. Reprise la meme année. T. 2,

p. 155 et suiv.

TOULOUSE, ville du département de la Haute-Garonne, sons les murs de laquelle ent lien une bataille en 1814. T. 23, p. 348 et suiv.

TOURCOING, ville du département du Nord. Victoire remportée en 1791 par les Français. T. 1, p. 252

TOURNAY , ville des Pays-Bas , autrefois du département de Jemmap-Pes. T. 1, p. 48; t. 23, p. 44 et suiv. TRAETA, petite ville du royaume

de Naples, située dans les montagnes, enr la rive droite du Garigliano, Occu-

péc en 1799. T. 10, p. 16. TRAI ALGAR, cap sur les côtes de l'Audalousie, célèbre par le combat naval que soutinrent les Français en 1805. T. 16, p. 190 et suiv.

TRAFARIA, village aux environs de Lisbanne. T. 18, p. 102 et 113.

TRANI, ville du royaume de Naples , Terre-de-Barri , à huit lienes O. de Barri, Enlevée de vive force en 1799.

T. 10, p. 134 et suiv.
TRAUN, rivière d'Autriche; jette dans le Danube. Combat en 1809.

T. 19 . p 104.

TREBIA, tivière de Lombardie qui vit ses rives ensanglantées par une des batailles les plus mentrières qui sesnient livrées depnis 1793, et qui cut lieu en

TREMBLAYE, bourg du département des Deux-Sevres. Succès sur les insurgés en 1793. T. 2, p. 68.

TREMENTINE, village pres de la forêt de Nizins, dans la Vendée. Com-bat en 1794. T. 2, p. 209.

TRENTE, ville et principanté du même nom, en Italie, dans le Tyrol. Prise en 1796. T. 7, p. 50. Prise de nouveau de vive sorce en 1801. T. 13, p. 311.

TREPORTI, port près de Venise. Les Antrichiens en sont repoussés cu 1813. T. 22, p. 239.

TREVES , ville autrefois du dépar-

tement de la Sarre, anjourd'hui à la Priisse, T. 3, p. 125 et 166. TREVISE, ville d'Italie à sept

lienes de Venise. Armistice signé en 1801. T. 13, p. 300.

TREZZO, ville du royaume Lombard-Vénitien, sur la route de l'Adda. Evacuée par les Français en 1799.

T. 10, p. 178.
TRIANON (redoute dite de), dans l'île de St.-Domingue. Enlevce en

1802. T. 14, p. 285.

TRIESTE, ville sur le golfe de Venise, dans l'Istric, occupée en 1797. T. 8, p. 99. Prise de nouveau par les Français en 1809. T. 19, p. 160. TRIGUERAS, pont en Espagne.

sur la Pisnerga. T. 21, p. 79.
TRIPORT, village de France sur la Marse. T. 23, p. 87.
TRINITE, fort pres de la ville de Roses; se rend aux Français en 1795.

T. 4, p. 16 et 32.
TaIPSTADT, ville auprès de Kaiserlautern, autrefois département da . Mont-Tonnerre. Prise en 1794. T. 3, p. 80 et suiv.

TROCHTELFINGEN, d'Allemagne, à une lieue de Nordlingen, près duquel une division autrichienne se rend en 1805. T. 15,p. 147.

TROFFA, en Portugal sur la rive gauche de l'Ave. T. 19, p. 15. TROIS-VILLES, village près le

Cateau-Cambresis. Combat en 1794. T. 2, p. 232.

TROYES, ville, chefdien da département de l'Aube, prise par les alliés en 1814. T. 23, p. 81. L'armie française rentie dans cette ville. T. 23, p. 125.

TRUILLAS, département des Pyrénées-Orientales. Les Français en sont

TRUXILLO, ville d'Espagne en Estramadorc. T. 18, p. 236 et 255. TSHERNUZ, pont sur la Save près

Lavbach. T. 22, p. 197 et suiv. TUDELA, ville d'Espagne en Na-

varre, sur l'Ebre. Défaite d'one armée espagnele en 1808. T. 18, p. 202

TUILE on TUILLE, au-dessus du Mont-Valaisan. Pris en 1794.

T. 11, p. 96.
TUIRANO, village da Piémont

TUITGENHORN, village de Hollande, à nois lienes d'Atkmaar. Com-

bat en 1799. T. 11, p. 134. TURBIGO, village sur le Tesin,

occupe en 1800. T. 13, p. 36 et 37. TURIN, ville capitale du Piémon, autrefois departement du Pô. Prise en 1798. T. 9, p. 198. Reprise par le général Suwarow en 1799. T. 10, 271. Remise aux Français en 1800. T. 13, p. 75.

TURON, rivière de Portugal. T. 20, p. 68.

TUTTLINGEN, ville au royaume de Wurtemberg, avec un pont sur le Dangbe, occupée en 1799. T. 10; p. 58.

#### U

UCKERAD, ville sur l'Agger, en Allemagne, prise en 1797. T. 8, p. 134.

UCKERMUNDE, petite ville de Pomeranie citérieure, province de Stet-

tin. T. 17, p. 142.

UCLES, petite ville d'Espagne dans la Nonvelle-Castille. Une armée espagnole est battue sons ses murs en 1809. T. 18, p. 255 et 256.

UDINE, ville du royaume lombardvéniticu sur le Tagliamento et l'Isouzo, prise en 1809. T. 19, p. 157.

UITGEEST, village de Hollande, à trois lieues d'Alkmaar, attaqué sous succès par les Anglais en 1799. T. 11, p. 236.

ULDECONA, en Espagne. dans la Catalogne. Succès en 18:0. T. 20, p. 149.

ULITZA, rivière de Russie. T. 21, p. 253 et suiv.

ULM, ville d'Allemagne, sur le Dannbe. Plusieurs combats eurent lieu près de cette ville entre les Français et les Autrichiens en 1800. T. 13, p. 84 et suiv. Ellecapitule et un corps d'armée antrichien y met bas les armes en 1805. T. 15, p. 135 et suiv.

UNTER-EGERI, lac et village du même nom en Suisse, au canton et à deux lieues de Zug. T. 11, p. 70.

UNTERHAUSEN, village du royde Bavière, au duché et près de Neubourg. Ce fut dans un combat près de ce village que fut toé le brave Latourd'Auvergne en 1800. T. 13, p. 114 et suiv.

UNTER-LEUCHLING, village d'Allemagne, à une lieue d'Eckmühl, occupé par les Français le jour de la bataille de ce nom. T. 19, p. 85 et suiv.

URBIN, ville de l'état romain, au duché du même nom. Le château se rend en 1796. T. 6, p. 84. Débloqué en 1799. T. 10, p. 334.

URGEL, ville d'Espagne au pied des Pyrénées, occupée momentanément en 1794. T. 2, p. 243.

URLAFFEN, village d'Allemagne. Comhat en 1796. T. 6, p. 105 et suiv.

USAGRE, camp en Espagne, dans l'Estramadure, enlevé par les Français en 1811. T. 20, p. 216.

USWIAT, village de Russie, à une journée du Dnieper, occupé en 1812. T. 21, p. 193.

UTELLE, bourg du comté de Nice, défendu avec succès en 1793. T. 2, p. 112 et 138.

UTRECHT, ville de Hollande anx Pays-Bas, occupée en 1795. T. 4, p. 20.

#### V

VAAST (St.-), fanbourg de Soissons, emporté par les Russes en 1814. T. 23, p. 101. VAGO, village aux environs de Verone, d'où les Autrichiens sont re-poussés en 1813, T. 22, p. 223.

VALAISAN, monts en Piémont, franchis en 1793. T. 2, p. 228 et 248.

VALCOURT, village sur la Marne. Succès en 1814. T. 23, p. 326 et 329. VALDELLOS, en Catalogue.

VALDELLOS, en Catalogne. Avantage en 1813. T. 22, p. 259.

VALDEMORO, en Espagne, près du Tage. Succès en 1812. T. 21, p. 85.

VAL-DE-OLIVA, en Espagne, près le Tage. Combat en 1811. T. 20, p. 292.

VAL-DE-RAMAS, en Espagne,

près le Tage. T. 19, p. 25.

VAL-DE-RAS, village d'Espagne, à six lienes de Benavente. T. 18, p. 240.

VAL DE-SAS, en Espagne, dans la Vicille-Castille. Succès en 1810. T. 20, p. 128.

VAL-DE-UXO, en Espagne, au royaume de Valence. T. 20, p. 336.

VAL-DI-GALE, en Italie, près de Ponte-di-Legno. T. 22, p. 236.

VALDIGI, en Italie, aux environs de Fossano, évacué par les Français en

1799. T. 11, p. 293.

VALEGGIO, entre Verone et Mantone, sur la rive ganche du Mincio, pris en 1796 T. 5, p. 256 et suiv. Succès important en 1801. T. 13, p. 286.

VALENCE, ville sur le Pô, à deux lienes d'Alexandrie. Avantage sur les Russes en 1799. T. 10, p. 263.

VALENCE, bois près Montereau, enlevé aux alliés en 1814. T. 23, p. 117 et 118.

VALENCE, ville de France du dépt. de la Drôme, sur la rive gauche du Rhône. Théâtie de quelques événemens militaires eu 1815 T. 24, p. 64.

VALENCE, ville d'Espague, prise en 1811. T. 20, p. 358 et suiv.

VALENCIA, forteresse portugaise située en facede Tuy, sur la rive ganche du Minho, prise par un coup de main en 1800. The par 23.

en 1809, T. 19, p. 23.
VALENCIENNES, ville forte du
département du Nord, bombardée et
prise par les coalisés en 1794. T. 1,
p. 212 et suiv. Reprise en 1795. T. 3,
p. 144 et suiv.

VALHAUPTEN, en Allemagne, près le lac de Constance. Tome 13, page 123.

VALJOUAN, village près Mormant. Succès en 1814. T. 23, p. 113.

et sniv.

VALLS, petite ville de Catalogne, sur la rive gauche du Francoli. Deux combats houorables y eurent lieu en 1809. T. 19, p. 325, et en 2811. T. 20, p. 297 et suiv.

VALMY, village près Ste.-Menchould, célèbre par la victoire qu'y remporte le général Kellermanne en 1792, et qui plus tard lui valut le titre de duc de Valmy. T. 1, p. 29 et suiv.

VALUTINA - GORA, ville de Russic, entre le Duieper et la Kolodinia à une lieue et dennie de Smolensk, témoin d'une victoire des Français et de la mort du général Gudin en 1812. T. 21, p. 290 et suiv.

VANDANOVA, défilé de Portugal, province de Tra-los-Montes, emporté à la baïonnette en 1808. T. 19,

p. 12.

VAR, rivière qui prend sa source dans les Alpes, au Mont-Cemelione, es ejette dans la Méditerranée à une demilieux de Nice. Barrière insurmontable qu'opposa le général Suchet aux efforts des Autrichieus en 1800. T. 12, p. 223, et suiv.

VARSOVIE, ville capitale de la Pologne, occupée en 1807. T. 17, p. 17 à 19.

VASVAR, en Hongrie. Succès en 1809. T. 19, p. 171.

VAUBAN ou FORT-LOUIS, ville du département du Bas-Rhin, prise par les Autrichiens en 1794, détruite depois 1794. T. 2, p. 127 et suiv. Reprise en 1794. T. 2, p. 200 et suiv.

VAUCLER, rivière du département de l'Aisne. T. 23, p. 141 et suiv. VAUXCHAMPS, village de France

VAUXCHAMPS, village de France aux environs de Montmirail. Combat glorieux en 1814. T. 23, p. 95 et suiv. VEAS, en Espagne, royaume de Mu:cie. T. 20, p. 279. VEDSTETTEN, hauteurs aux en-

VEDSTETTEN, hauteurs aux environs d'Ingolstadt, sur lesquelles les Autrichiens sont contraints à se replier en 1805. T. 13, p. 128.

VEIRERA, bourg aux états sardes,

à une lieue et demi de Sassela, évacué par les Autrichiens en 1800. T. 12, p. 73 et sniv.

VELER, en Espague (Navarre).

T. 20 , p. 128.

VELIY, ville de Rossie sur la Dwina. Convoi enlevé anx Russes en 1812. T. 21, p. 158.

VENANSAULT, village près la Rock - sur-You. Revers éprouvés par les républicains et mort du général Haxo. T. 2, p. 212 et suiv.

VENASOUE, fort sitné dans une vallée du nieme nom , en Espagne , au royaume d'Aragon, enlevé en 1809. T. 19 , p. 322.

VENDRELL, village d'Espagne en Catalogne. Succès sur les Espagnols en 1808. T. 18, p. 233.

VENDRES (port), ville de France dans les Perénées, prise par les Espagnols en 1793, et reiombée au pouvoir des Français en 1794. T.2, p. 267.

VENISE, ancienne république, aujourd'hui an royaume Lomb .- Vénitien. Cesse d'exister comme république en 1797. T. 8, p. 144 et suiv. Bloquee par les Autrichiens en 1813 et 1814. T. 22, p. 232 et suiv.

VENLOO, ville des Pays-Bas, à six lieues N. E. de Ruremonde. Prise en 1794. T. 3, p. 195 et suiv.

VENTA-DE-BAHUL, en Esp., au royaume et à quinze lienes de Grenade. Combat en 1811. T. 20, p. 264.

VENTA-DE-LECHE, en Esp., à quatre lienes de Rouda, royanme de Grenade. Combat en 1811. T. 20, p. 260.

VENTA-DE-L'ESCUDO, défilé forcé en 1808. T. 18, p. 131.

VENZONE, ville près le Tagliamento, à huit lienes d'Udine, prise en 1809. T. 19, p. 158.

VERBENNA , bourg d'Italie , à quelques lienes de Vicence. T. 6, p. 235.

VERCEIL, ville du Piémont, à quatorze lieues N. E. de Tarin, prise en 1800. T. 13, p. 34.

VERDERIO, village d'Italie, évaené par les Français, après nne résis-VERDUN, ville du département

de la Mense, prise par les Prussiens ca 1793. T. 1, p. 26 et suiv. Reprise peu de temps après. T. 1, p. 57 et suiv.

VERIN, ville sur les frontières de la Galice, do côté de la province de Tra-los-Montes. Combat en 1809. T. 19 , p. 8 et suiv.

VERNET, village dans la partie orientale des Pyrénées. T. 2, p. 7.

VEROLI, ville de la Campagne-de-Rome, a dix-neuf lieues S. E. de Rome. Prise en 1799. T. 10, p. 330.

VERONE, ville d'Italie, au roy. Lomb .- Vénitien. Prise en 1799. T. 5, p. 262. En 1797. T. 8, p. 152. En 1801. T. 13, p. 295.

VERONKA, position dans la Basse-Engadine, à droite de Zernetz, attaquée avec acharnement par les Autrichiens, et défendue avec succès par les Français en 1799. T. 10, p. 280.

VERSAILLES, ville et château, ancienne residance des rois de France, théâtre de quelques événemens milit.

en 1814 et 1815. T. 23, p. 331 et suiv.; t. 24, p. 275 et suiv. VERTE (montagne), autrefois département de la Sarre. Combat en

VERTIERES, poste dans l'île de St.-Domingue, près du Cap, enlevé aux Noirs, en 1803. T. 14. p. 326.

VERY, sur la route de Chambéry à Genève. Les Autrichiens en sont chassés en 1814. T. 23, p. 222.

VESLE, rivière du département de la Marne, prend sa source entre Chalous et Ste - Menehould, et se jette dans l'Aisne, à denx lieues E. de Soissons. Succès en 1814. T. 23, p. 159 et striv

VIC-BIGORRE, petite ville du département des Hautes-Pyrénées à quatre lienes N. de Tarbes. Combat en 1814. T. 23, p. 245 et saiv.

VICENCE, ville d'Italie, à dix lienes de Vérone, prise en 1796. T. 7. p. 84. Reprise en 1805. T. 15, p. 16

VICENTE (San), faubourg de Valence, enlevé en 1811. T. 20,

VICENTE (San-), convent fortifié de la ville de Salamanque, colevé aux Français en 1812. T. 21, p. 38 et suiv.

VICENTE-DE-LA-BAR-QUIERA (San-), en Espagne, sur le bord de la mer, sur les frontières des Asturies. Avantage en 1808. T. 18, p. 200.

VICO, près de Mondovi. Succès sur les Piémontais eu 1796. T. 5,

P. 201

VICTOIRE, fort qui défend la Pointe-à-Pitre, à la Guadeloupe, en-levé de vive force en 1802. T. 14, p. 296.

VIDO, île dans la mer Ionienne (Corfou), enlevée aux Français en 1799. T. 10, p. 448 et suiv.

VIENNE, capitale de l'Autriche. L'armée française y entre en 1805.

L'armée fiançaise y entre en 1805. T. 15, p. 209; la bombarde et la prend de nouveau en 1809. T. 19, p. 107 et suiv.

VIETRI, bourg à dix lieues de Na-

ples. T 10, p. 327.

VIGNANELLO, village dans l'etat romain, prise en 1798. T. 9, p. 205.

VIGO, ville et port d'Espagne en Galice, prise en 1809. T. 18, p. 254.

VILARCOLI, redonte près Figuières, culevée en 1794. T. 3, p. 226. VILLABOA, hauteurs en Espague,

près la Corogne, enlevées anx. Anglais

en 1809. T. 18, p. 249

VILLACH, ville de la Carinihie, sur la Drave. Combatsen 1809. T. 19, p. 183; et en 1813, t. 22, p. 193 et suiv.

VILLA-DEL-ARNO, en Esp., dans la province de Cuença. Destruction d'un parti de guérillas en 1811. T. 20, p. 291.

VILLA-DELLA-COSTA, en Italie, à quelques lieues de Rovigo. T. 22,

p. 233.

VILLA-DI-ROVERDIERE, en Italie, à quelques lieues de Rovigo. T. 22, p. 233.

VILLA-FRANCA, bourg près de Verone, en Italie, pris en 1799. T. 10, p. 153.

VILLA-FRANCA, ville d'Esp. en.

VILLA-GARCIA, camp en Esp., dans l'Andalousie. T. 20, p. 120, 122, 249 et 254. VILLAHOZ, en Espagne, dans la Vieille-Castille. T. 21, p. 75.

VILLA-MARIA, viliage d'Espagne, à trois lieues de Penafiel. T. 19. p. 20.

VILLA-MAYOR (route de). T. 18, p. 263.

VILLA - MAYOR, en Espagne (Catalogue). T 21, p. 18.

VILLA-MURIEL, viilage d'Esp. sur le Carrion. T. 21, p. 79 et 80.

VILLA-NOVA, village près le Rio-Guadalquivir, à deux licues d'Andegar (Espagne). T. 19, p. 15.

VILLA-RÉAL, ville de Portogal, dans la province de Tra-los-montes, prise en 1809. T. 19, p. 38.

VILLA-REAL, ville d'Espagne, au royaume et à 16 lieues N. E. de Valence. Avantage sur la cavalerie espagnole eu 1811. T. 2, p. 335.

VILLARET, position en Piémont, aux environs de Pignerol, enlevée cu

1799. T. 11, p. 97.

VILLARON, village de France, près Montereau. Succès en 1814. T. 23, p. 117 et 118.

VILLARS, village de France près l'Aube, enlevé aux alliés en 1814.

VILLASTAR, village d'Espagne dans la Vieille-Castille, près Villel-Combat en 1810.

VILLA-VICIOSA, ville de Portugal dans l'Alentejo, enlevée de vive force en 1808. T. 18, p. 82.

VILLE-FRANCHE, ville forte surla Méditerranée, antrefois dépt. des Alpes-Maritimes, priseen 1792. T. 105, p. 44.

VILLEFRANCHE, ville du dépt. du Rhône. Combat en 1814. T. 23, p. 216.

VILLEFRANCHE, ville forte du dépt, des Pyrénées - orientales, prise par les Espagnols en 1793. T. 1er, p. 224.

VILLEFRANQUE, dans la partie occidentale des Pyrénées. Combat. en 1813. T. 22, p. 292.

VILLEL, ville d'Espagne dans la Nouvelle-Castille, près le Tage. Enlevée de vive force en 1810. T. 20, p. 20.

VILLE-LONGUE, dept. des Pyrénées-orientales. T. 2, p. 148, 169 ct suiv.

VILLENA, ville d'Espagne, dans le royaume et à vingt-deux lienes N. E. de Murcie. Combat en 1813. T. 22, p. 255.

VILLERS-EN-CAUCHIES, village près d'Haspres, dept. du Nord, évacué par les Antrichiens en 1794. T. 2, p. 222 à 232.

VILLIENA, château fortifié près

Naples. T. 11, p. 146.

VIMBSBACH, bourg d'Allemagne, près la Traun , dans la Basse-Antriche. Combat opiniatre en 1800. T. 13, p. 218.

VIMEIRO, village de Portugal près la mer. Bataille qui décida l'évacuation du Portugal en 1808. T. 18, p. 104

VINAROS, ville d'Espagne au roy. d'Aragon, près la mer, à 15 lieues de Tortose. Défaite des Espagnols en

1810. T. 20, p. 147 et suiv.
VINCENT (St.-), cap qui forme la pointe S. O. du Portugal. T. 5. p. 307

VIOSENA, col en Piémont, attaqué en vain par les Autrichiens en 1795. T. 4. n. 163 à 165 p. 163 à 165.

VIQUE, ville d'Espagne en Catalogne, à buit lieues de Gérone. Déroute de l'armée espaguole en 1810. T. 20, p. 43 et suiv.

VIREY, village au département de

PAnbe. T. 23, p. 165. VISCARET, dans la partie occidentale des Pyrénées. Succès en 1794.

T. 3, p. 18f et suiv.

VISSLOCH, petite ville aux environs de Philipsbourg, enlevée en 1799. T. 11, p. 271 et suiv.

VITERBE, ville capitale du Patrimoine de St.-Pierre, prise en 1798. T. 9, p. 218.

VITRY-LE-FRANÇAIS, ville da département de la Marne, évacuée en 1814. T. 23, p. 85.

VITTORIA, ville d'Espagne en Biscaye, prise en 1799. Les Anglais y gagnent une bataille en 1813. T. 22, p. 246 et suiv.

VO, village d'Italie près Ala, dont les positions sont emportées par les Français en 1813. T. 22, p. 219.

VOIRE, rivière de France, près de laquelle il y ent un combat en 1814. T. 23, p. 77 et suiv.

VOIRON, ville du département de l'Isère, à cinq lieues de Grenoble. T. 23, p. 342.

VOKLMARKT, hanteurs en Antriche, près la Trann, enlevées en 1800. T. 13, p. 216.

VOLANO, village aux environs de Roveredo, en arrière de Caliano. Les Antrichiens en sont repoussés en 1813. T. 22, p. 213 et suiv.

VOLGELBERG, village et chateau da Tyrol, près Roveredo, pris et repris plusieurs fois en 1796. T. 7. p. 192.

VOLTA (position de la), à quatre lienes de Brescia, à une tiene du Mincio, abandonnée par les Autrichiens en 1801. T. 13, p. 267.

VOLTRI, bourg près de Génes. Combat en 1800. T. 12, p. 89.

VOREPPE, village do département de l'Isère à deux lieues O. de Grenoble. T. 23, p. 342 et suiv.

#### w

WACHAU, village à deux lieues de Leinsig. Combat snivi d'une bataille menrtriere en 1813. T. 22, p. 123

WAGHAUSEL, village entre le Rhin et le Necker, aux environs de Philipshoneg. T. 11, p. 278.

WAGRAM, village de la Basse-Autriche, à cinq lieues N. O. de Vienne. Bataille mémorable qui décida du sort de la monarchie autrichienne en 1809. T. 19, p. 205 et suiv.

WAHAL, branche du Rhin qui passe à Nimègue. T. 23, p. 13, 16 et 17.

WAHLWIES, village d'Allem., à une lieue de Stockach. Combat eu 1799. T. 10, p. 70,

WALDKIRCH, ville dans une île de l'Elz, à deux lieues de Fribourg. Défense opiniâtre des Français dans cette position en 1796. T. 7, p. 161 et suiv.

WALDMUNCHEN, position sur la frontière de la Bavière, forcée en 1805. T. 15, p. 215.

WALDSHUTT, ville à l'embouchure de la Shutt dans le Rhin, à l'entrée de la forêt Noire, attaquée sans succès par les Autrichiens en 1800. T. 12. p. 250.

WALISCH, ville d'Allemagne aux environs de Leipzig, enlevée aux allies en 1813. T. 22, p. 24.

WALTIKEN, village de Suisse au canton et près Zurich, pris et repris plusieurs fois en 1799. T. 10, p. 292.

WANTZENA, près le Rhin entre Lauterbourg et Strasbourg. T. 23,

p. 24.

WARMENHURSEN, village de Hollande, à trois lienes d'Alkmaar, enlevé aux Anglais en 1799. T. 11, p. 115 et suiv.

WASEN, village de Suisse au canton d'Uri, sur la Reuss, à l'attaque duquel les Autrichiens renonceut en 1799. T. 10, p. 293.

WASERBILICH (pont de), sur la Moselle, près de Treves, enlevé aux Prossiens en 1794. T. 3, p. 126.

WASSERBURG, ville du royaume de Bavière, à dix licues S. E. de Munich, prise de vive force en 1800. T. 13, p. 180.

WATERLOO, village du royaume des Pays-Bas, près du Mont Saint-Jean. La victoire infidèle, après nous avoir souri pendant vingt-cinq ans, abandonna nos drapeaux dans cette fatale journée qui décida du sort de la France en 1815. L'armée française succomba, mais avec gloire. T. 24, p. 199 et suiv.

WATERSDORF, hauteurs près de Neumarck, en Allemagne. T. 7,

WATTIGNIES, village entre Maubeuge et Salze-le-Château, dept. du Nord. Victoire remportée en 1793 sur les Autrichiens. T. 2, p. 74 et suiv.

WAWREN (hauteurs de), près

Trèves, enlevées de vive force en 1792. T. 1er, p. 92.

WEBSTADT, ville du graudduché de Bade, à quatre lienes S. E. d'Heidelberg, prise en 1799. T. 11, p. 279.

WEICHSELBURG, ville de la Carniole-Inférieure sur la Save, prise en 1813. T. 22, p. 197 et suiv.

WEIKERSDORF, sur la route de Vienne à Brunn. Succès en 1805. T. 15, p. 211.

WEIMAR, ville de la Thuringe, capitale du duché de Saxe-Weimar. T. 22, p. 29.

WEININGEN, camp en Suisse, au canton de Zurich, entevé aux Russes en 1799. T. 11, p. 176 et suiv.

WEINZERLBRUCK, pont et village sur la Muhr, en Styrie. Action en 1809. T. 19, p. 184.

WEISSEMBOURG, ville du département du Bas-Rhin, avec des positions fortifiées, énlevées par les coalisés en 1793, et bientôt reprises par les Français. T. a, p. 178 et suiv.

WEISSENFELS, ville des étate prossiens sur la Saale, à huit lienes 6. O. de Leipsig, avec un pont enlevé en 1813. T. 22 p. 124 et suiv.

WEISSENSÉE, village de la Haute-Thuringe, à six lieues d'Erfurth. T. 16, p. 343 et 345.

WEISSIG, village d'Allemagne sur la Sprée, à six lienes de Bautzen, emporté en 1813. T. 22, p. 47 et 49.

WELSHINGEN, village au duché de Bade, à une lieue d'Engen, attaque infractueusement par les Autrichiens en 1800. T. 12, p. 157 et suiv.

WERDOFF, village à deux lienes de Wetzlar. Combat en 1796. T. 6, p. 37.

WERDT, ville du dépt. du Haut-Rhin, reprise sur les Prussiens en 1703. T. 2, p. 175.

WEREIA, petite ville de Russie, à quelques lieues de Moiaisk, reprise par les Russes en 1812. T. 21, p. 230 et sniv.

WERTINGEN, village sur la rive gauche de la Zusam en Bavière. Déroute des Autrichiens en 1805. T. 15,

41

WESELOWO, village sur la Berezina, près duquel s'effectua le passage de ce fleuve en 1812. T. 21, p. 293 et suiv.

WESEN, bourg de Suisse, an canton de St .- Gall, pris en 1799. T. 11, p. 169 et suiv.

WETTIN, ville des états prossiens sur la Saale, enlevée en 1813. T. 22,

p. 29 et 30.

WEYER, petite ville d'Allemagne dans la Haute-Autriche, dans laquelle futpris un régiment autrichien en 1805.

T. 15, p. 194.

WIAZMA, ville de Russie, dans le gouvernement et à neuf lieues E. de Smolensk. Combat honorable en 1812. T. 21, p. 248 et suiv.

WIGNEENSDORF, village de Prusse, dans lequel sont pris les gendarmes prussiens en 1806. T. 16, p.

365 et suiv. WILDENDORFF, village aux états prussiens entre la Lahn et la Dille. Combat en 1796. T. 6, p. 164.

WILHEMSBURG, ile de l'Elbe,

près de Haarburg. Combats en 1813. T. 22, p. 62 et 63. WILKOMIR, ville de Pologue, à quatorze lieues N. O. de Wilna, évacuée par les Russes en 1812. T. 21, p. 135 et suiv.

WILLENBERG, village de Pologne, suc l'Omulew. Combat en 1807.

T. 17, p. 59 et saiv.

WILLINGEN, ville d'Allemagne, située à la droite de la Brigach, occupée en 1796. T. 7, p. 129.

WILLMERSDORF, village de Prusse, aux environs de Potsdam, enlevé en 1813. T. 22, p. 97 et 98.

WILNA, ville de Pologue, capitale de la Lithuanie, prise en 1812.

T. 21, p. 34, et évacuée à la fin de la même année. p. 304. WILSTADT, ville près de Kehl, prise en 1796. T. 6, p. 69.

WINDSLAEG, village d'Allemagne, entre l'Alb et le Rhin, pris en

1796. T. 6, p. 108.

WINEGHEM, village près Anvers, repris aux Anglais en 1814. T. 23, p. 39 et suiv.

WINKEL, village de Hollande,

à cinq lieues d'Alkmaar, enlevé aux Anglais en 1799. T. 11, p. 244.

WINCOWO, à quelques lienes de Moskow, sur la petite rivière le Czer-niwzna. Combat meurtrier entre les Français et les Russes en 1812. T. 21, p. 240.

WINTERTHUR, ville de Spisse, à quatre lieues N. O. de Zurich. T. 10,

p. 288 et sniv.

WISMAR, ville dans le Mecklenbourg, évacuée par les Prussiens en 1806. T. 16, p. 372.

WITEPSK, ville frontière de Lithuanie, sur la Dwina et la Widela, prise en 1812. T. 21, p. 143 et suiv.

WITTENBERG, ville des états prassiens, dans le duché de Saxe, bloquée long-temps par les alliés en 1813. T. 22, p. 26, 110 et 122.

WITTSTOCK, position près de Grossbeeren, à quelques lienes de Berlin, enlevée en 1813. T. 22, p. 98.

WOERDEN, ville de Hollande, prise en 1795. T. 4, p. 29.

WOLFERING, village à 2 lienes d'Amberg, incendié en 1796. T. 6, p. 331 et suiv.

WOLFESDORF, en Pologne. Combat en 1807. T. 17, p. 159.

WOLFSBERG, montagne d'Allemagne, à la Prusse, en arrière de Golsberg, prise et reprise jusqu'à trois fois en 1813. T. 22, p. 78 et 79.

WOLFSHAYN, village ala Prusse, près de Kreybau, attaqué sans succès par les Prussiens en 1813. T. 22,

WOLKERSDORF, sur la route de Vienne à Brunn. Parc enlevé aux Russes en 1805. T. 18, p. 211.

WOLKOWYSK, ville de Lithnanie, à vingt-deux lienes de Novogorodek. Combat en 1812. T. 21, p. 29t et 292.

WOLLIN, île et ville du même nom, dans la Poméranie-citérienre, prise en 1807. T. 17, p. 51 et suiv.

WOLLISHOFEN, village de Suisse, au canton et à une lieue de Zurich, pris en 1799. T. 11, p. 181.

WOLTERDINGEN, village à une liene d'Engen. Les Antrichiens en sont repoussés en 1800. T. 12, p. 157. WORDELN, dans l'île de Nehrung, pris en 1807. T. 17, p. 91. WORMS, ville d'Allemagne, au-

WORMS, ville d'Allemagne, autrefois département du Mont-Tonnerre, prise en 1792. T. 1, p. 204.

WOSENDORF, village d'Allemagne, sur la route de Diernstein, près duquel une colonne russe est détruite en 1805. T. 15, p. 206.

WOSKRESENIA, village de Russic. Combat en 1812. T. 21, p. 277.

WURSCHEN, village de la Haute-Lusace (Saxe), à quatre lieues de Bautzen, Bataille gaguéen 1813. T. 22, p. 48 et suiv.

WURTZBURG, ville sur le Mein, au duché du même nom, prise en 1796 et en 1800. T. 6, p. 310, et t. 13, p. 23.

WURTZNACH, bourg d'Allemague. T. 15, p. 137.

#### $\mathbf{X}$

XATIVA, ville d'Esp., au royaume de Valence, province de Segura, prise en 1811. T. 20, p. 357.

XERES-DE-LOS-CABALLE-ROS, ville d'Espagne, dans l'Estramadure, onze lienes S. de Badajoz. T. 20, p. 262. XERICA, bourg d'Espagne, au royaume et à 14 lieues N. O. de Valence, emporté en 1810. T. 20, p. 22.

XUCAR, rivière qui prend sa source dans la Nouvelle-Castille et se jette dans la Méditerranée. Succès en 1813. T. 22, p. 360.

#### $\mathbf{Y}$

YAGO (St.-), ville de l'île de St.-Domingue, au-delà de la rivière Verte, prise en 1802. T. 14, p. 271.

prise en 1802. T. 14, p. 271. YANGUAS, village près Soria en Espagne, dans la Vieille-Castille.

T. 20, p. 128. YECLA (Ste.-), ville d'Espagne, située sur les Frontières du royaume de Murcie et de Valence, Défaite de la

cavalerie espagnole en 1812. T. 2, p. 107. Autre succès en 1813. T. 22, p. 254.

YPRES, ville de Flandre, autrefois département de la Lys, prise par les Français. T. 3, p. 32 et suiv.

YVAN (San-), bourg de Hongrie. T. 19, p. 178 et suiv.

#### $\mathbf{Z}$

ZAFET, village et fort du même nom, en Syrie, à dix lienes de St-Jean-d'Acre, évacué par les Turcs en 1799. T. 10, p. 188. Défendu et débloqué bientôt après par les Français. p. 203.

ZALUJIE, bourg de Russie, est repris par les Russes en 1812. T. 21, p. 170.

ZAMBUGIERA-DOS-CARROS, en Portugal, défilés près de Floressa, defendus avec succès par les Français en 1808. T. 18, p. 100.

ZAMOSC, ville de Pologne, dans la Russie-Rouge, à vingt-quatre lieues

la Russie-Rouge, à vingt-quatre lieues N. de Lemberg, prise par les Polonais en 1809. T. 19. p. 131.

ZANHA, à la Prusse, évacué par les Prussiens en 1813. T. 22, p. 101

et 102, ZARA, ville de Dalmatie, à vingtquatre lieues N. O. de Spalatro, rendne anx Autrichiens en 1813. T. 22. p. 438.

ZARATAN , en Espagne. T. 21,

ZARENSDORF, pont sur le Bas-Elbe, enleve par les Français en 1813.

T. 22, p. 114.
ZECHEREN, sur la rive gauche de l'Alie, andessus de Guttstadt, attaqué en voin par les Russes en 1807.

T. 17, p. 82. ZEE-DYK, écluse en Hollande, au nord d'Alkmaar, enlevée aux Anglais en 1799. T . 1. p 245.

ZÉHDENICK, village de Prusse. Un co ps prussien y est détruit en 1806. T. 16. p. 364 et suiv.

ZENO (San-), une des plus bantes montagnes de la chaîne des Alpes, franchie en 1801. T. 13, p. 307

ZERNETS. forte position sur l'Inu, dans la Hante-Engadine, défendue avec succès en 1799 par les Français. T. 10, p. 159 et 279, et enlevec aux Autri-chiens en 1800. T. 13, p. 262. ZIGANKENBERG, village et mon-

tagne près la wille de Dantzick, enlevés anx Prossiens en 1807. T. 17, p. 97. ZIRKE, village d'Allemagne sur la Wartha. Combat en 1813. T. 22, p. 11 et suiv.

ZNAIM, ville de Moravie, à dix lienes S. O. de Brinn. Combat en 1809 T. 19, p. 184, 197 et 216. ZOBTEN, en Allemagne, sur la

Bober. T. 22, p. 71 et suiv. ZOLIKEN, village de Suisse au canton et près de Zurich, pris et repris jusqu'à trois fois en 1799. T. 10,

P. 292. ZULLENSPICKER, sur l'Elbe. Combat en 1813. T. 22, p. 18 et 62. ZUERA, en Espagne, au royaume d'Arragon. Engagement avec des in-

surgés en 1809. T. 18, p. 274 et 276. ZURICH, ville, canton et lac du même nom en Snisse. Occupée en 1798 par les Français. T. 8, p. 243. Témoin d'un combat entre les Français et les Autrichiens en 1799, et reste au pou-voir de ces derniers. T. 10, p. 292. Attaquée et prise par le général Mas-séna à la suise d'une brillante victoire sur les Russes en 1799. T. 11, p. 181 et sniv.

ZUZ, village sur l'Inn, près du mont Albala, repris sur les Autrichiens en 1800. T. 13, p. 255.

PIR DE LA TARLE GÉOGRAPHIQUE.

# VICTOIRES. CONQUÊTES, DES FRANÇAIS.

DE 1792 A 1815.

#### APPENDICES

AUX

#### TABLES DU TEMPLE DE LA GLOIRE.

ADUIS, capitaine, se distingna particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

ALASTOWSKI, sous-officier polonais du 1er. régt. d'artillerir, se distingua dans la même circonstance.

(App., p. 157).
ALBAUD, sous-offic. d'infanterie; même conduite à la même époque.

(App., p. 157.) ALLIX, chef de brigatle, se fit remarquer et fut cité honorablement dans les rapports officiels de la reprise de

Fano , 1799. (App., p. 18.) AMBRUGEAC ( le comte d' ) , Ajoutez à son article : a fait la campagne de 1812 en Russie, en qualité de colonel. Ce fut lui qui apporta au duc de Bellune l'ordre de l'empereur de rester à Borisow et d'y passer la nuit. (App., p. 83.)

ANDLAW (d'), chef d'esc., a fait la campagne de France de 1814.

(App., p. 115.) ANTHOINE de St.-Joseph, capit. d'etat-major, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto

(Portugal), 1809. (App., p. 56.)
ARNAUD, général de brigade, a fait la campagne de 1809 en Portugal, et se trouva au combat de Verin; se conduisit avec une grande distinction
à la bataille d'Oporto. (App., p. 55.)
ARNAUD (Jacquestl'). Supprimez
cet article et voyez DARNAUD.

ASDEZ, lieutenant de sapeurs, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814.

(App., p. 157.) AUTIE, colonel du 8º régt. d'inf. de ligne. Ajoutez le tome 16.

AVARE, sergent - major au 61º

régt. d'inf. de ligne, cité honorablement dans un rapport du gén. Vichery, pour la valeur qu'il déploya pendant le dans le même rapport. siege d'Hambourg.

AYMERITO , sergent au 111° régiment d'infanterie de ligne, cité

 $\mathbf{B}$ 

BAILLIEU (Cyrille ), lieuten. des chasseurs à cheval de la garde impériale, chev. de la lég.-d'honn., né à Lille, le 1er sept. 1786; fit avec distinction la campagne de 1811 en Espague, et se fit remarquer particulièrement à la tête de soixante-dix dragons du 18º regt., dont il faisait partie alors, entre Mora et Tolède.

BALIN, canonnier au 5e régt. d'artillerie légère, cité honorablement pour sa valeur pendant le siège d'Hambourg.

BALMASSO, lientenant au 111º régt. d'inf. de ligne, cité dans le même

rapport.

BALTHAZARD, aide-de-camp da géneral Molitor dans la campagne de 1806 en Dalmatie; se fit remarquer en juillet de la même année, lors de la délivrance de Raguse (App., p. 43.)

BANCO, colonel italien. Ajoutez an commencement de son article : « se fit remarquer, et fut cité honorablement dans les rapports officiels de la reprise de Fano (Italie), 1799; il n'était alors que lieutenant. (App., p. 18.)

BARON, colonel, se distingua le 8 juillet 1809, lors de la prise de Santo-Domingo dans l'île de ce nom. (App.,

p. 172.

BASSON, voltigeur au 64° régt. d'inf. de ligne, se distingua dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne, en avril 1814.

(App., p. 127.) BATAILLE, capit. aide-de-camp du prince Engène, fit la campagne de 1806 en Dalmatie, et fot remarqué en juillet de la même année, lors de la delivrance de Raguse. (App , p. 43.)

BAUVOIS, caporal, cité particulièrement par le général Pecheux, pour la belle conduite qu'il tiut en 1814 pendant le siège d'Hambonrg.

BAYONNE, chef de bat., se fit remarquer sous les murs de Tuy ( Portugal ), en mars 1809. (App., p. 57.)

BAZIN, capitaineau 79e régt d'inf. de ligne, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, où il se fit remarquer en juillet, lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

BEAUDOUIN (le chevalier), colonel d'infanterie, en retraite à Amiens; chef de bat. au 52e regt. , il se fit remarquer en mars 1809 au passage de la Piave, à la tête de son bataillon, et eut un cheval tné sous lui ; major commandant la 20e demi-brigade provisoire, il défendit Montorio en nov. 1813, avec la pins grande valeur.

BEAUFORT - D'HAUTPOUL, lient .. colonel. Ajoutez tome 21.

BEAUNIER (Laurent), capitainequartier-maître tresorier du 14º regt. de chasseurs à cheval, chevalier de la légion-d'honneur; se sit remarquer particulièrement par l'activité et l'intelligence qu'il mit à approvisionner la place de Belfort (Haut-Rhin), lorsqu'elle fut assiégée par les Bavarois et les Autrichiens, en déc. 1813, jus-qu'en avril 1814. Cette place ne pouvait tenir, par le moyen des vivres trouvés dans les magasins militaires et ailleurs, au moment du blocus, que vingt-huit jours. M. Beaunier, à qui les soins de l'approvisionnement furent consiés, trouva les moyens de faire tenir Belfort pendant cent treize jours.

BEDO, voltigene au 61e régt. d'inf. de ligne, cité honorablement dans un rapport du général Vichery, pour la valeur qu'il déploya en 1814, pendant

le siège d'Hambourg.

BELAMOUR, lientenant romain, douna des preuves de valeur en 1799, au siège d'Ancône, et fut particulièrement cité dans le rapport du chef d'état-major de la place. (App., p. 19.) BELENGER, chef de bat. d'inf.,

se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 156.) BELLY , capitaine d'infanterie, se distingua dans la même circonstance.

(App., p. 157.)

BELMONT, colonel, a fait avec distinction la campagne de France de 1814, où il fut blessé grièvement. (App., p. 117.)

BENICOURT, sergent au 26° régt. de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne,

en avril 1814.

BENILLO, soldat au 26° régt. d'inf. de ligne, tint la même conduite.

(App., p. 127.)

BERAND, capit. au 61º régt. d'inf. de ligne, cité dans un rapport du gén. Vichery, pour la valeur qu'il déploya le 17 février 1814, pendant le siège d'Hambourg , où il fut blessé.

BERCKHEIM (Fredéric - Sigismond), lieut.-gén. et commandant de la leg.-d'honn., entra à quatorze ans, en qualité de sous-lieut., dans le régt. de Lamarck , infanterie allemande , parcourut rapidement les grades inférieurs, et se vit, avant l'âge de trente ans, à la tête du 1er régt. de cuiras-siers. Les bulletins de Heilsberg, de Friedland, d'Eckmühl, d'Essling, de Wagram, de Znaim, contiennent ses plus beaux titres de noblesse. C'est sur deux de ces champs de bataille qu'il recut, à quatre années de distance, les grades de gén. de brig. et de gen. de div. A Polotsk, il dégagea une grande partie de l'artillerie du 2º corps, enve-loppée par la charge de cavalerie ennemie, et à Borisow, il se signala de la manière la plus distinguée : un ordre du jour annouça la belle conduite du general Berckeim; fut deux fois choisi par ses compatriotes de l'Alsace pour leur représentant à la chambre des députés. Il est mortle 28 décembre 1819, à l'âge de 43 ans. (Substituez cet article à celui qui existe à la page 34 du 1es volume.

BERGE (François). Ajoutez à son article : « commandait l'artillerie de la place de Baïonne lors du blocus de cette ville par les Anglais en 1814; fot cité honorablement dans une sortie que fit la garnison dans le mois d'avril. » (App., p. 125.

BERGEOT, sergent au 82º régt. de ligne, fut un des trois qui firent pri-

sonnier le général anglais Hope, dans une sortie lors du blocus de Baïonne . en avril 1814. (App., p. 126.)

BERGERES, capitaine du génie, aujourd'hui chef de bat., se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App. , p. 144 ).

BERLIER, colonel, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal), 1809. (App., p. 56.)

BERNARD, général du génie, aidede-camp de l'empereur dans les cent jours, avait fait en cette qualité toutes les campagnes d'Allemagne. Il eut la jaruhe cassée au pout de Dresde. Il est actuellement gén. en chef du genie aux États-Unis d'Amérique.

BESNISTE, sergent an 82° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne.

en avril 1814.

BEURET, baron, gén. de brigade, fut d'abord aide-de-camp du général Laborde. Colonel du 17º léger en 1809, il fit avec ce régiment les campagnes d'Espagne; gén. de brig. le 25 nov. 1813, et commandant de la légiond'honneur, commande aujourd'hui à Strasbourg la 1ere subdivision de la 5º division militaire. (App., p. 56, 123 et 126.

BEVEILLON, grenadier au 26° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de

Baionne, en avril 1814.

BEYNET, chefde bat. dn 94° régt. d'inf. de ligne. Même fait. ( App. , p.

123 et 127.)

BIANCHI, colonel des vélites de la garde royale italienne, se distingua trèsparticulièrement en qualité de chef de bataillon, dans la campagne de 1809 en Espagne, où son bataillon fut presque totalement détruit. Devenn colonel, il sit avec la même distinction la campagne de 1813 en Italie, où il prit le commandement du 3º léger italien.

BILLARD, sons-lieutenant d'inf., se distingua particulièrement, lors du siège de Soissons, en mars et avril

1814. (App., p. 157). BILLOT, capitaine au 51° régt. d'inf. de ligne, se fit remarquer en oct. 1808, lors de la défaite des Anglais sur la côte du royaume de Grenade

(Espagne), où il fut fait prisonnier. Peu de temps après, il fut repris par le 6° régiment d'infanterie légère.

BILLY, officier, fils du général de ce nom, tué à la bataille d'Iéna, fut blessé le 25 octobre 1811, à la bataille de Sagonte (Espague), où il se fit remarquer (T. 20).

BINELLO, fusilier au 26e régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne,

en avril 1814.

BLANC, capitaine au 27e régiment d'inf. légère, se distingua en 1799, au siège d'Ancône. (App., p. 13).

BLANC, enseigne de vaissean, commandait la Tour de Marosco, qu'il défendit avec une grande intrépidité, lors de l'attaque de Livonrue par les Anglais, en déc. 1813. (App., p. 111).

BLANCARD (Amable-Guy), général, baron, officier de la lég.-d'honn. et chevalier de St .- Louis, né le 18 août 1774, à Loriol (Drôme). Entré au service en qualité de sous-lieutenant au 11° régiment de cavalerie, le 15 déc. 1791. Il devint successivement lieut. et capitaine, et passa capitaine des grenadiers à cheval de la garde le 10 pluviôse au 12, chef d'escadron le 18 fructidor au 13. Nommé colonel du 2º régiment de carabiniers le 25 janv. 1807, général de bigade le 28 sept. 1813; a fait les campagnes de 1792, 1797 et des ans 2, 3, 4, 5, 6, 7, ct 8, celles de l'an 13 sur les côtes de l'Océan, 1806, 1807, 1808, 1809, 1810, 1812, 1813 et 1814 à la grande armée. Le 4 avril 1792, il chargea dans Hombourg, à la tête de quinze cavaliers, un parti de hussards de Wurmser et parvint à reprendre les étendards du régiment, qui avaient été enlevés; recut un sabre d'honneur pour cette action; le 23 thermidor an 7, à Mavino pres Rome, sanva deux pieces de canon , dont il s'était emparé ; eut le côté droit percé d'un coup de mitraille et le bias droit cassé en deux endroits; se signala à Ansterlitz, Friedland, Ratisbonne, Wagram, à la bataille de la Moskowa, a Winkowo et en avant de Moskow, où it fut blessé; toujours à la tèle des mêmes braves (le 2º régt. de carabiniers), fut blessé à la malheureuse journée de Waterloo.

BLANCARD, sergent, donna des preuves de sa valent en 1799, au siége d'Ancône. (App., p. 19).

BLONDEAU, sous-officier d'inf., se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 18:4, (App., p. 157).

BLONDET, voltigeur au 82° de ligne, cité daus une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne, en aviil 1814. (App., p. 127).

BOBLIQUE, chef de bataillon, cité honorablement dans les rapports officiels de la reprise de Fano (Italie)

1799 (App., p. 18.)

BOCHATON, ne'à Eriant (Léman), colonel du 53° de ligne, fit avec distinction les campagues depuis 1793, se distingua particulièrement à Lutten, Bautzen, Champ-Aubert, Montmirail et Sezanne, où il recut sa deruière blessure.

BONARDI. Supprimer son article; il est remplacé par St.-SULPICE.

BONDIDIER, colonel d'état-maj., se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. (App., p. 56).

BONÉMIER, voltigeur au 82° régt. qui firent prisonnier le général anglais Hope, dans une sortie, Jors du blocus de Baïonne, eu avril 1814. (App., p. 126).

BONENCIA, voltigeur du 82e régt. de ligne, cité dans une sortie, lors du blocus de Baïonne, en avril 1814.

(App. , p. 129).

BONNART (Médard), p. 50 et 51, Ajontez à son article: lieuten-quartiermaître en novembre 1810; passé en Espagne en mai 1812; membre de la légion-d'honneur le 19 septemb. 1813; attaché au ministère de la guerre le 9 octobre 1814; chev. de St.-Louis en 1817; capitaine en 1818; à la retraite le 21 octobre même anuée.

BONTÉ, général. Ajoutez au commencement de son article : « a fait en qualité de colonel la campague de 1806 en Dalmatie, où il se fit remarquer en juillet de la même année, lors de la délivrance de Raguse. (App. p. 43).

BOUCHON, adjudant au 95e de ligne, cité dans une sortie contre les

Anglais pendant le siége de Baïonne, en avril 1814.

BOUDIN, génér. de brig., ajoutez au commencement de son article: « a fait en qualité de chef de bataillon la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône. (App., p. 13 et suiv.)

BOUILLÉ, lieutenant romain, donna des prenves de sa valeur en 1799, au siége d'Ancône (Italie). (App.,

p. 19.)

BOURGUIGNON, canonnier, se distingua particulièrement lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814.

(App., p. 157.)

BOUROTTE, colonel d'état maj., se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. (App., p. 56.)

BOUSSON, voltigeur au 64° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le bloqus de Baïonue,

en avril 1814.

BOUVET (Pierre), capitaine de vaisseau, officier de la légion-d'honn., . était lientenant sur la frégate l'Athalante, de la division du contre-amiral Linois, lors de l'expédition de l'Inde ( 1803, 1804 et 1805 ). Sa conduite conrageuse et la bravoure qu'il déploya en plusieurs occasions périlleuses, fui valurent le grade de capitaine de vaisseau. Il servit constamment avec distinction en cette qualité jusqu'en 1813. En août 1810, il commandait la frégate la Minerve, sur laquelle il se couvrit de gloire au combat naval dans la rade de Port-Royal, à l'ile de France. (App., p. 175 et suiv.)

BOUVIER, licutenant au 64° régt. d'infanterie de ligne, se distingua dans une sortie contre les Anglais, peudant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127.)

BRABANT, soldat d'infanterie, se distingua particulièrement lors du siège de Suissons, en mars et avril 1814.

(App., p. 157.)

BRAGAIRAT (Jean-Henri), commandait un détachement du 28° régt. de ligne, lors du blocus et défeuse de la place de Santona, où il se distingua depuis le mois de septembre 1812 jusqu'an 30 avril 1814. (App., p. 129.) BRAUN, major, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 153 et 156.)

BRAYER (le comte). Ajoutez à son article : « se conduisit avec valeur à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. Il n'était alors que colonel. (App., p. 56.)

BRESSAND, général de brigade, défendit courageusement en 1809, Pordenone, contre les Autrichiens, et moureut de ses blessures à Dautaig en 1813.

BRÉJANT on BRÉJEANT on BRÉJEAN, Lisez, BRÉJEAUT.

BREMONT, sergent, donna des preuves de sa valeur en 1799, au siége d'Ancône. (App., p. 19.)

BRÉSIL, lieutenant au 119° de ligne, cité dans une sortie contre lés Anglais, pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127.)

BRONDES, lientenant-porte-aigle an 15° régiment d'infanterie légère, disputs son euseigne avec une bravoure remarquable, contre plus de trente grenadièrs russes, qui voulaient s'en euparer, près du village de Sokolnitz (Allemagne) 1805. (App., p. 21.)

BROSSARD, capitaine, a fait la campagne de 1809 en Portugal, où it se distingua au combat de Verin. (App.,

p. 55.)

BROUX, chef de bataillon, se distingua particulièrement au siège de Soissons, en mars et avril 1814 (App., p. 156).

BRUEYS. Cet officier distingné, se trouve désigné par erreur sons le titre de contre-amiral : il était vice-amiral au moment de sa mort.

BRUN, lient. d'artillerie, se distingua au siége de Soissons. (App., p. 156.)

BRUN DE VILLERET, chef de bataillon, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Ocorto (Portugal) 1809. (App., p. 56.)

BUREAUX DE PUSY, lienten., se distingua à la bataille d'Austerlitz, où it fut blessé. (App., p. 22.)

BUZIGNIER, soldat d'infaut., se distingua lors du siège de Soissons, on mars et avril 1814. (App., p. 157.)

Dated w Good

CABANES, colonel, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. (App.,

p. 55.)

CABARET, capitaine de voltigents an 94° régiment d'infanterie de ligne. Le 6 novembre : 806, lors de l'attaque et prise de Lubeck, ce brave capitaine reçoit deux biscaiens qui lui fracassent la main droite et jettent son sabre à dix pas en artière; il se retourne pour le ramasser, charge sur les pièces ennemies avec ses voltigeurs, et les force à se retiret. (App., p. 24.)

CADRAS, marin, cité honorablement pour la valeur qu'il déploya le 27 février 1814, pendant le siège

d'Hambourg.

CAILLE, voltigeur au 26° régt. de ligne, cité dans la sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne, en aviil 1814. (App., p. 127.)

CAPELAN, chasseur, se distingua particulièrement le 26 juin 1799, à la prise d'assaut de la ville de l'abriano (Italie.) (App., p. 16.)

CARPENTIER, sergent au 95° de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127.)

CARRION DE NISAS (et non CARION, ainsi qu'il est inséré p. 79. Rectifice ainsi son article): Né à Montpellier, le 17 mars 1767; à l'école militaire de Paris en 1782; capit. an régt. de Mestre-de-Camp, cavalerie, en 1789; démissionaire en 1791; capit. des gendarmes d'ordonnauce en 1805; chef d'escadron en 1807; adjud.-comandant en 1808; destitué en 1813, avec des circoustances sur lesquelles nous avons été induits en erreur par les biographes qui nous ont précédé. Voyez le tome 23, p. 62 et 163, où se trouvent les causes exactes de cette destitution.

CASA-BIANCA (le comte Raphaei). Ajoutez à son article : « commandait Calvi en août 1794, lors du siège de cette place. Cet officier, co-

lonel du régiment de Berry en 1792, s'était distingué à l'affaire de Quiévrain, le 28 avil de cette même année, et avait soutenu avec vigueur le choc des Autrichiens, pendant que le reste de la colonne de Biron était en déronte. C'est sa conduite en cette occasion qui lui valut le grade de maréchal-de-camp. Pendant la campagne de Savoie, il avait comnaudé l'avant-garde du général Montesquion, et, dans l'expédition mui ent lien l'aunée suivante en Sardaigne, il s'était tronvé chargé du commandement des troupes de débarquement. (App., p. 7.)

CASAUBON (sous-lieut.), a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siege d'Ancône. (App.,

p. 19. )

CASTAN, sergent-major, se distingua particulièrement le 26 juin 1799, à la prise d'assant de la ville de Fabriano (Italie.) (App., p. 16.)

CATHERINE, sergent au 82e régt. de ligne, cité parmi les braves qui se sont distingnés dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814.

CAUCHOIX, colonel. Depuis ces mots: « le trait suivant, etc., » suppri-

mez le reste de l'article.

CÉCILLE (Pierre), sergent au 6º régt. d'inf. de la garde, né à Vallery (Yonne), le 20 mai 1787; soldat dans le 30e regt. d'inf. de ligne le 13 fév. 1807; devenu successivement caporal. sergent, et sergent - major le 6 avril 1814; a fait les campagnes de 1807 en Prusse et Pologne, 1809 en Antriche, 1812 en Russie, 1813 et 1814 à la grande armée, et 1815 en Belgique; se signala particulièrement à la tête de neuf voltigenrs, au pont de Stegnise, en 1813. Il se distingua de nouveau en sept. de la même année, à l'écluse de Petro; fut blessé le 7 sept. 1812. à la bataille de Mejaïsk; nomme chev. de la lég.-d'honn. le 15 octobre 1814, et sergent an 6º regt. de la garde royale le 1er déc. 1815.

CERONI, capit. Ajontez à son article, p. 137 : « prit le commandement du foit Laredo, le 22 février 1814, et s'opposa fortement à ce qu'on livrât le fort à l'ennemi. » (App., p. 137.)

CERUTY, capit. au 117º régt. d'inf. de ligne, se distingua le 2 oct. 1812, à l'affaire de Denia (Espagne.)

CHABAS, capitaine au 64º régi. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127.)

CHABAS, grenadier au 82º régt. de ligne. Même fait. (App., p. 127.)

CHAGRIOT, sergent - major au 26e regt. de ligne. Même fait. (App. , p. 127.)

CHALARD, sergent, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, et s'y fit remarquer. (App., p. 43.)

CHAPAR, capit. au 94e de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814.

CHAPUZET, chef de bat., se distingua particulièrement pendant le blocus de Tuy (Portugal), 1809, en faisant une incursion jusque sous les murs de Vigo. (App., p. 57.)

CHARNOTET, et non CHARNO-TEL, comme il est écrit p'. 90, et t. 15 et 16.

CHARREAU, grenadier, a fait avec une grande distinction la campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 37.)

CHAUMETTE, tambour au 5º regt. d'inf. legère, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Bajonne, eu avril 1814. (App., p. 127.)

CHAUSSIER (Joseph), marec .des-logis-chef de la 4º compagnie da 20° regt. de chasseurs. En brumaire an 8, avec deux chasseurs, il reponssa donze hussards. Le 28 du même mois, à Visloch, en avant de Manheim, demonté et tombé an milien d'un peloton d'hulans, il fit prisonnier un des chefs de ce peloton. A Hohenlinden . avec quatre chasseurs, il fit mettre bas les armes à ceut hommes d'infanterie , parmi lesquels cinq officiers, et s'empara d'un drapean.

CHAVANET. Lisez CHAVO-NET, lieutenant de la 16º légère.

(App., p. 18.)

CHAZEL, sous-officier de cavalerie, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814 (App., p. 157.)

CHEVALIER, capitaine, a fait la campagne de 1799 en Italie; fut cité honorablement lors de la reprise de

Fano. (App., p. 18.)

CHEVILLE, capit. d'état-major, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Poringal), 1809. (App., p. 56.)

CHIARA, sergent au 111º régt. d'inf. de ligne, cité pour sa valeur au

siège d'Hambourg.

CHOISEUL, capitaine. Ajontez à son article : « se distingua à la bataille d'Oporto (Portugal), 1809. » (App.,

CLERC (Antoine - Margnerite ), maréchal de-camp. (C'est à tort que cet officier a été porté au nom de Leclere, page 54, et t. 23, p. 270, 276 ct 314, it faut rectifier ainsi son article ) : « entré au service au 10° régt. de chasseurs à cheval le 1er novembre 1790. En 1795, il sit partie d'un peloton de vingt-cinq chasseurs qui enleva, en présence du général Desaix , la grand'garde des hussards de Wurmser, et un poste de deux cents hommes d'infanterie qui servaient de grand'garde à la garnison de Manheim. A l'affaire de Bellone en Italie , Clerc alors sous-lieut. au même regiment, prit avec quatre chasseurs trois cents soldats autrichienset trois officiers dans le quartier-général ennemi. A la bataille d'Austerlitz, à la tête de cent chasseurs de la garde, il enleva huit pièces de canon à la colonne russe qui se dirigeait sur le lac, et mérita la croix d'officier de la légion-d'honneur. Il se distingua dans la campagne de France en 1814, à la tête d'un régiment de marche. » (T. 23.)

COCHOIS, colonel, n'est point le même que CAUCHOIX, comme nons l'avons ern d'abord; c'est à lui qu'appartient le rachat des vases sacrés d'Ei-

clistedt.

COGNIT, capitaines an 70° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Auglais, pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127). COLLET (Armand-Honoré), sous-

lieutenant au 4º régiment de dragons, chevalier de la légion-d'honneur, ne à Séboncourt (Aisne) le 16 mai 1785. Entré au service en qualité de simple dragon, le 3 nivôse an 13; a passe successivement par tons les grades jusqu'à celui de sous-hentenant; a fait avec une grande distinction les campagnes des annés 1806 et 1807 à la grande armée d'Allemagne; celles de 1808, 1809, 1810, 1811, 1812 et 1813 en Espagne; celle de 1814 en Allemague et en France. A la bataille de Friedland il chargea avec succès sur une batterie ennemie à la tête d'un peloton , ent un cheval tué sons lui et fut blessé d'un éclat d'obus ; fut blessé à la cuisse par un boulet à la bataille d'Albuéra (Esp.), rendit de très-grands services aux combats de Dolencours et de Bar ; le 25 mars 1814 à Fère-Champenoise, étaut porteur de dépêches pour le sixième corps de cavalerie, fut fait prisonnier, et eut le bonheur de s'échapper des mains de l'ennemi. Ce brave officier a mérité en plusieurs occasions les témoignages de satisfaction de tous ses chefs, et obtint la décoration après l'affaire de Nangis, sur un rapport particulier du lieutenant-général aujourd'hui duc de Valmy. Il est anjourd'hui capitaine au 15° régiment de dragons (Hérault). (App., p. 113.)

COLOMBE, sous-lieutenant au 70° régiment de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus

de Baionne en 1814.

COLOMS, caporal, a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il se distingua au combat de Verin. (App., p. 55.)

COMBELLES, général. Ajontez à son article, qu'il mournt des suites de sa blessure. (App., p. 94.)

CONTREMOULINS (Pierre-Marie), capitaine de grenadiers, se distingua d'une manière toute particulière pendant le siège de Landrecies, en juill. 1815; empêcha de livrer la place aux ennemis. Contremonlins fut désigné comme ôtage près du prince Anguste de Prosse, à son quartier-général à Maroëlles, jusqu'à l'exécution de la capitulation de Landrecies.

CORNEMONT (Louis - Charles de), inspecteur divisionn, des doua-

nes, chef de bataillon, se distingua particulièrement en 1814, lors du siège de Briançon (Hautes-Alpes) par les Autrichiens et les Piemoutais ; a puissamment contribué à la conservation de cette place et de son matériel.

CORSIN. Ajoutez à son article : « a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il se tit remarquer au combat de Verin. » ( App. , p. 55 et 56.)

COSME, capitaine au 111º régt. d'infanterie de ligne, cité honorablement dans un rapport du général Vichery en 1814, pendant le siège d'Ham-

bourg.

COTHIES (Felix-Pierre), lieut .colonel du 60° regiment de ligne, officier de la legion-d'honneur et chev. de St.-Louis, ne le 7 juillet 1772 à Vinneuf (Yonne); volontaire au 5° bataillon de son département le 8 sept. 1792; incorporé avec son corps dans le 2º régiment de ligne. S.-lient., il reprit le 21 septembre 1793, une pièce de canon que l'ennemi emmenait ; lieut. le 4 décembre même année. En août 1794, au siège du Quesnoy, étant de garde à la tranchée, il fit trente-cinq prisonniers et deux officiers. En sept. même année, il se distingua au passage de la Doult. En 1794, sa couduite au siège de Mayence Ini valut le grade de capitaine. Au blocus de Gênes, à l'attaque du Monte-Creto, il s'empara d'ine redoute, de deux pièces de canon, et fut atteint d'une balle. Chef de bataillon le 6 mai 1809, il se sit remarquer au passage du Danube; à l'attaque du village de Gross-Aspern, ent un cheval tué sous lni, et fut blessé à Wagram; major en 1812. En 1814 cet officier servit avec valeur au blocus de Besancon.

COUDER, capitaine commandant le 2º bataillon au 94º de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne, en 1814.

(App., p. 127.) COUP, capitaine d'artillerie, se distingua particulièrement lors du siège

de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.) COURT, lieutenant au 26e regt. de ligne, s'est particulièrement distingné dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne, en 1814. (App., p. 127.)

COURTOIS (Jean), capitaine, né le 7 août 1790 à Deux-Chaises, dept. de l'Allier; élève à l'école de St.-Cyr le 7 avril 1807; sous-lientenant au 118e régiment de ligne le juillet 1808. Le 15 mars 1810, à la tête de cinquante nageurs, il passa la rivière de Corneillane dans les Asturies, s'empara des barques de l'ennemi, et fit 32 prisonniers. Un capit. espagnol nommé don Fernando Cortez, recut à cette affaire la juste récompense de la générosité avec laquelle il avait défendu un offic. du 118e qui avait été son prisonnier. Le 118º respecta les jours de don Fernando et de sa troupe, quoique huit jours avant les Espagnols eussent massucré un détachement français. Le 10 août 1810, il fit mettre bas les armes à une compagnie de grenadiers du régt. Fernando - Septimo, suivi seulement d'un s.-offic. nommé Landrique, d'un tambour et de trois hommes. Lieuten. le 21 décembre 1810 et capitaine le 17 millet 18,3, Courtois se fit remarquer au passage du pont de Caloriog, y fut blessé, ainsi qu'au passage du pont de Los-Fierros, au passage de la Bidassoa et an combat d'Arcis-sur-Aube.

CRAVEROT, sergent au 5º régt. d'infanterie légère, cité lors du blocus

de Baïonne.

CROSSE ( de la ), vice-amiral. Supprimez cet article et Voyez LA-CROSSE

CROUZET, voltigeur au 95e de ligne, cité dans une sortie contre les

Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 127.) CULPIN , sons-lient, au 82e regt.

de ligne, même fait. (App., p. 127.) CUSTINE, n'est pas à son ordre alphabétique : au lieu d'être après Cuttat, placez-le après CURTO.

 $\mathbf{D}$ 

DABADIE. Ajontez à son article : « se trouva au blocus et défense de la place de Santona, de 1812 à 1814. » (App., p. 130.)

DAGUY, voltigenr, a fait la camp. de 1809 en Portugal, où il se distingua an combat de Verin. (App., p. 55.)

DALILLE , voltigeur , se distingua au combat de Verin (Portugal) en 1809. (App., p. 55.)

DAMAS, soldat d'infanterie, se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.).

DANSER, capitaine de voltigeurs au 26º regiment de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le siége de Baionne en 1814.

DARALON, chasseur, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siege d'Ancône. (App.,

P. 19)

DAUSERT, capitaine an 26° régt. d'infanterie de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en avril 1814. (App.,

DAUTURE. Ajoutez à son article :

« se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. Il n'était alors que maj.» (App.,

D'AVIGNON, brigadier an 28° régiment de chasseurs à cheval, cité dans un rapport du général Vichery, pour la valeur qu'il déploya le 17 fev. 1814, pendant le siège d'Hambourg. Fit prisonnier l'aide-de-camp du gen. russe de Tolstoy.

DEBOISROZÉ, capitaine au corps royal d'état-major : on lui doit les documens qui ont servi pour la narration des campagnes de 1806, 1807 et 1808, dans le royaume de Naples, et principalement dans les Calabres. (App., p. 46).

DECOCQUEL, lieuten. cisalpin, cité bonorablement dans les rapports officiels de la reprise de Fano (Italie)

1799. (App., p. 18.) DEFAGES, commissaire des guerres, mérita la reconnaissance de la garnison de Santona, par le soin qu'il apporta dans l'exercice de ses fonctions. lors du blocus de cette place, de 1813

à 1814. (App., p. 136.) DEFOSSEY, colonel, a fait la

campagne de 1809 en Portugal, où il se distingua au combat de Verin. (App., p. 55.)

DEFRANCE, général. Ajontez à son article : « fit avec one distinction particolière la campagne de France de

1814. » (App., p. 115.) DEJEAN ( Pierre-François-Marie, baron), général de division, commandant chev. de la lég.-d'houn., de St.-Louis, fils de l'ancien ministre de la guerre de ce nom, né à Amiens (Somme)

le 10 août 1780. Entré au service en qualité d'aide-de camp provisoire du general Dejean son père en l'an 3; a parcoura successivement tous les grades jusqu'à celui de général de division, qu'il obtint le 23 mars 1814; fut un des aides-de-camp de l'empereur en 1813; a fait les campagnes des années 3, 4 ct 5, aux armées du Nord et de Sambre-et-Meuse, celles de l'an 8 aux armées de réserve et d'Italie, 12 et 13 à l'armée des côtes de l'Océan , vendémiaire an 14, 1806 et 1807 à la grande armee en Autriche, Prusse et Pologne, 1808, 1809, 1810 et 1811 aux armées d'Espagne et de Portugal, 1812, 1813, 1814 et 1815 à la grande armée en Russie, Allemagne, France et Pays-Bas; se distingua aux principales batailles suivantes : à Ansierlitz, Eylau, Friedland, Alba-de-Tormes, Busacco, Fuentes-de-Onoro, la Moskowa, Lutzen, Wurtchen, Wachau, Leipzig, Ilanau, Brienne, Montmirail, Vauchamps, Ciaone, Arcis-sur-Anbe, Paris, Ligny près Flenrus, Waterloo, etc.; fut compris sur la deuxième liste de l'ordonnance du 24 juillet 1816. Le général Dejeau, s'est occupé toute sa vie d'histoire - naturelle. Il possède une des plus belles collections d'insectes connues.

DELABORDE, général. Ajontez àson article : « a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il se sit remar-quer au combat de Verin.» (App., p.54 ct sniv. )

DELAGE, capitaine de la 16e demibrigade légère, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer lors du siège d'Ancône. (App., p. 19.)

DELAMARRE, sergent-major au 70e régiment d'infanterie de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en avril 1814. (App., p. 127.)

DELASALLE, chef de bataillon an 95e régiment d'infanterie de ligne, tue dans la même circonstance. (App., p. 123 et 157.)

DELANOI, capitaine d'infanterie, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

DELAURIERS, aide-de-camp du général Rome , cite dans un rapport du genéral Vichery, pour la valeur et l'intelligence qu'il déple ya le 17 fév. 1814, pendant le siège d'Hambourg.

DELCOUR, sergent, même fait. DELOSME, général. Ajontez à son article : « se distingua dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne, en avril 1814. » (App., p.123

et 126.) DELPORT, lieutenant au 70° régt. de ligne, même fait.

DEMARS, voltigeur, a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il se distingua au combat de Verin. (App., p. 55).

DENIS, colonel, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto ( Portugal) 1809. (App., p. 56.)

DEPOGE, lieutenant de vaisseau. Ajoutez à son article : « se distinguz en qualité de capitaine de frégate, dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

DERANGER, capitaine an 82° régiment d'infanterie de ligne, se trouvait en février 1809 à la Martinique . lors de l'attaque de cette île par les

Anglais. (App., p. 161.) DEROQUE, soldat, se distingna lars du siege de Soissons, en mars et

avril 1814. (App., p. 157.) DEROUBAIX, adjudant-major au 26e regiment d'infanterie de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus. de Baïonne en 1814.

DESCHAMPS, sous-lieutenant, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se distingua à l'attaque de Pesaro ; il se distingua de nouveau, le 26 juin même année à la prise d'assant de la ville de Fabriano. (App., p. 15 et 16.)

DESCHARMES, sous-lieutenant

de cavalerie, se distingua lors du siége Soissons, en mars et avril 1814. (App, p. 157.)

DESCORCHES-STE.-CROIX, ientenant de vaisseau, a fait la camp. d'Egypte, fut envoyé par Bonaparte en 1799, au commodore sir Sidney-Smith, pour lui proposer un cartel d'échange.

DÉSIRÉ, chef d'escadron, se conduist avec distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1819. (App., p. 56.)

DESOLE, caporal, a fait la camp. de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône. (App., p. 19.)

DESPRÉS, colonel, se trouvait en février 1809, à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Anglais. (App., p. 161.)

DESSENS, sous-lientenant au 45° régiment d'infanterie de ligne, repoussa conjointement avec son capitaine et un sergent de sa compagnie, cinquante Russes qui les avaient forcé de se retirer dans les retranchemeus de Diesde.

DESVAUX et non DEVAUX, licutenant-général.

DÉTAIL, capitaine d'artillerie, se distingua au siége de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

DEVAUX, général d'artillerie. Lisez, DESVAUX DE ST. MAU-BICE

DIGARD, marin, cité honorablement dans un ordre du jour du prince d'Eckmühl, pour la valeur qu'il déploya le 17 février 1814, pendant le siège d'Hambourg. Etant blessé deux fois, il ne voulut quitter son poste que lorsque l'ennemi eut commencé à se retirer.

DONI (Charles-Marie-Fortuné), adjoint aux commissaires des guerres attachés à la 36° division, sauva la vie à plus de trois cents blesses, dont plus de viugt officiers, dans un village isolé, an milieu de la vaste plaine de Lutzen (campagne de 1813).

DONNADIEU, colonel, se conduisit avec one grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809.

(App., p. 56.) DROUX, soldat, se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril

1814. (App., p. 157.)

DUBARRY, chef d'un détachement de la 4º légion romaine; se distingua en 1799, lors du siège d'Ancône. (App., p. 13.)

DUBOCQ, chef de bataillon d'artillerie, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

DUBOIS, adjudant-arquebusier, cité dans un rapport du général Vichery, pour sa conduite en 1814, pendant le siège d'Hambourg.

DUBOIS, inspecteur des douanes. P. 139. Ajoutez à son article : « chev. de St.-Louis, officier de la lég. d'honn., des ordres de St.-Maurice, de St.-Lazare de Piémont et de l'éperon d'or de Rome. Il se distingua dans les premières campagnes d'Italie, et fut nominé sous-lieutenant à Marengo; capitaine en 1805; inspectent des douanes en 1809; atteint de blessures graves qui ne lui permettaient pas de continuer un service actif. Il fut le premier qui s'occupa de la levée d'un corps f; anc en Savoie. Devenu chef d'escadion, il commanda la division de cavalerie attachée au corps du gén. Marchand. Il ne fat point ingénieur en Egypte, comme il est dit. ( App. ,p. 24. )

DUBREUIL, dit GERVILLE, chef d'escadron au 4º régt. de d'agons, officier de la légion-d'houneur. Maréc, des-logis en l'au 3, il fut remarqué près de Meningen par le général Abailanti; il fit une charge hetreuse et heillante à la tête des tirailleurs, tua de sa main pinsieurs Autrichieus et fit plusieurs prisonniers. En l'an 7, le directoire lui accorda des pistolets d'hon. Cet offic. se distingua à Pulstuk, Eylau, Friedland et Talaveyra.

DUCASSE (Etienne), capitaine an 45° régiment d'infanterie de ligne, né à Lectoure (Gers) le 26 fév. 1789, a fait les campagnes de 1808 et 1809 en Espagne, et celles d'Allemagne depuis 1810 jusqu'en 1813, et celle de 1815 à VVaterloo. Repoussa, conjointement avec un s-fleut et un serg. de sa comp. 50 Russes qui les avaient forcés de se retirer dans les retranchemens de Dresde. Ducasse est maintenant capit. à la première légion de la Manche.

DUCHESNE, colonel du 57° régl. d'infanterie de ligne, officier de la lèg. d'honneur et chevaiier de St.-Louis. A Wissma le 3 novembre 1812, placé à l'extrême gauche de la brigade du général Penm, le 57° souint pendant plus de trois heures les efforts de l'avantgarde russe, et reprit, dans les rangs ennemis, dix-hoit bouches à feu qu'ils pous avaient enlevées.

DUCHESNE, hentenant, a fait avec distinction la campagne de 1806 en Damaltie; il mérita les éloges du général Molitor. (App., p. 37.)

DUCLOS, sous-officier, se distingua lots du siége de Soissons, en mars et avril 1814. App., p. 157.)

DUGIET, chef de bataillon au 88e régiment d'infanterie de ligne, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 35.)

DULANDREAU, jeune vendéen, a fait avec distinction la campagne de France de 1814. (App., p. 117.)

DULONG, colonel au 12e régt. d'infanterie légère, a fait en qualité de sergent de canonniers la campagne de 1799 en Italie, où sa belle conduite le fit nommer sur le champ de bataille sous-lieutenant de bussards; força le défilé de Fontlo et culbuta les insurgés, ce qui lui valut le grade de lieutenant; prit et désarma le commandant des Esclavons, lors de la reprise de Fano. Devenu chef de bataillon au 15° régt. d'infanterie légère, il fit des prodiges de valeur dans la campagne de 1805 en Allemagne et surtout au village de Sokolnitz, où, accable par une colonne de six mille Russes, il parvint à se degager; se trouvait en 1809, en qualité de major à l'armée de Portugal': il emporta le village de Francilos et bientôt après la ville de Ribadavia, ce qui lui valut de la part du maréchal Soult des témoignages particuliers de satisfaction; se distingua de nouveau au combat de Verin; fut choisi par le maréchal, pour s'emparer du Ponte-Nuovo, opération périlleuse dont il s'acquitta avec succès; mais le brave Dulong fut frappe dans la journée, d'une balle à la tête ; il survéent à cette blessure presque mortelle, et ses soldats l'apportèrent sur leurs épaules pendant plusieurs jours, jusqu'à Lugo. Parvenn au grade de colonel, il fit avec une grande distinction la campagne d'Espagne de 1811, et se couvrit de gloire à la bataille d'Albuhera. (App., p. 15 et suiv.)

DUMAS, sous-lientenant an 95° de ligue, cité dans une sortie coutre les Auglais peudant le blocus de Baïonne en 1814.

DUMING, aide-major de la place de Soissons, se distingua lors du siége de cette ville, en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

DUMONT, capitaine d'infanterie, même fait. (App., p. 157.)

DUNOGUÈS, capitaine à la 16° demi-brigade légère, fut tué en 1799, lors du siège d'Ancône. (App., p. 19.)

DUPAS (le général comte), p. 146, n'a jamais commandé la légion des Albobroges, il y servit comme capitaine-adjudant-major. Les seuls commandans de cette légion furent Doppet, auteur de Mémoires sur la révolution, et Dessaix, aujourd'hui retraité.

DUPERÉ, capitaine de vaisseau, se trouvait en 1810 à l'île de France et à celle de Bourbon, lors de la prise de ces îles par les Anglais au mois d'août de la même année. Il fut blessé à la tête, au combat naval dans la rade de Port-Royal, à l'île de France. (App., p. 175 et soiv.)

DUPLAN, lieutenant-colonel en retraite, officier de la légion-d'honneur, se distingua dans une attaque de guerilles sur les frontières de l'Aragon et dans l'attaque de la ville et du pont de Ponte-Lima. Cet officier, pour sa conduite dans cette journée fut mis à l'ordre du jour de la brigade Maransin. Duplan conduisit avec la plus grande distinction les tirailleurs de la brigade du général Simon à la bataille de Busaco. et la legion du Midi qu'il commandait, s'y couvrit de gloire. Il se distingua aussi aux sieges de Ciudad-Rodrigo, et à la bataille des Arapiles. Cet offic. fut plusieurs fois remarqué et mis à l'ordre du jour parle général Foy et notamment dans les défiles de Roncevaux.

DUPRÉ, colonel, se distingua ent décembre 1813, lors de l'attaque de Livonrne par les Anglais. (App., p. 113.)

DURAND, sous-lieutenant an 94° de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïoune en 1814.

DUYERNOIS, sapeur, se sit re- du siège de Soissons. (Appendices, marquer en mars et avril 1814, lors p. 157).

#### Е

ELIE. Ajoutez à son article : commandait en 1812, en qualité de capit. de frégate, la corvette la Coquette, à la tête de laquelle il se signala lors du blocus et de la défeuse de la place de Santona. (App., p. 130).

EMBLARD, capitaine, a fait avec distinction la campagne du Nord de 1815, et se trouvait en juillet, même année, dans Landrecy, a ssiégé par les Prussiens; fut désigné comme ôtage jusqu'à l'exécution de la capitulation de cette place.

ENFANT, sous-lieutenant, se fit remarquer daus la campagne de 1806 en Daimatie, et particulièrement lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

ETIENNE, marin, cité bonorablement pour la valeur qu'il deploya, pendant le siège d'Hambourg.

#### F

FAUCHET, sous-offic. d'inf., se distingua particulièrement en mars et avril 1814, lors du siège de Soissons. (App., p. 157.)

FERRAND, sergent au 64e régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais, lors du blocus de Baïonne, en 1814.

FERRAND DE SAUDRI-COURT, chef de bataillon au 26º régiment de ligne, même fait. (App., P. 127.)

FERRUS (Jean-Joseph), né à Briancon (Hautes-Alpes) le 27 mars 1776, d'une famille honorable. Peu demois après sa sortie de l'école de Metz, il fut fait capit. du génie, an siège de Maëstricht, agé seulement de 19 ans. Il servit en Italie avec distinction et suivit le général Bonaparte en Egypte. Le jeune Ferrus y mérita l'estime du gén. en chef, qui appréciait tout son talent. Ferrus soutint avec tonte la conviction de son âme et toute l'impétuosité de son caractère, que St .- Jean-d'Acre ne pouvait être emporté de vive force : cet avis partagé par plusieurs officiers d'un grand mérite, par le général Launes entr'autres, ne sut pas écouté. Ferrus fut blessé deux fois dans la tranchée et peu après attaqué de la peste. Le résultat du siège fut tel que Ferrus l'avait prédit. Le général en chef envoya le colonel Bessière au capitaine Ferrus,

pour lui dire qu'il n'avait su la vérité entière que par lui, et qu'il le nommait chef de bataillon en récompense de ses talens et de sa franchise. Mais Ferrus ne put jouir de cette distinction, il mourut à Caïsta le 1er prairial an 7. emportant avec lui l'estime du général Bonaparte, et l'amitié de ses camarades.

FERRUS (Guillaume), frère du précédent, chirurgien - major aux chasseurs de la garde, a fait avec distinction tontes les campagnes, depuis 1804 jusqu'en 1813, chev. de la leg.-d'houn. après Wagram; depnis médecin de l'empereur par quartier, maintenant médecin de la Salpétrière.

FLEURY BOURCKHOTTS, chef de bataillon au 11° régiment d'inf. de ligne, offic. de la légion-d'honneur et chev. de St.-Louis. A la bataille de Wachau, cet officier arracha des mains de l'ennemi le général Maison, blessé, qui était tombé en son pouvoir, puis donna son cheval au général, pour qu'il pût se retirer.

FLOUR, capitaine d'infanterie, se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App. , p. 156.)

FONTANELLI, chef de bataillon, aujourd'hui lieutenant-général au service d'Autriche, fut blessé le 26 juin 1799 à la prise d'assaut de la ville de Fabriano, (App., p. 16.)

FORESTIER, lieutenant, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal), 1800. (App., p. 56.)

FORESTIER, adjud.-com., fit avec distinction la campagne de 1809 en Portugal, et fut blessé à la bataille d'Oporto, où il se couvrit de gloire. (App., p. 56.)

FOSEL, caporal arquebusier, cité dans un rapport du général Vichery, pour sa conduite en 1814, pendant le

siege d'Hambourg

FOUBERT-DELAIZE, capitaine de voltigeurs au 117° régiment d'inf. de ligne, chevalier de la légion-d'honn., se fit remarquer d'une manière toute particulière le 2 octobre 1812, à l'affaire de Dénia (Espagne).

FOUQUIER, sous-lieut. d'infant. se fit remarquer en mars et avril 1814. lors du siége de Soissons. (App., p. 157.)

FOURNIER, sergent, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer lors du siège d'Ancône.

(App., p. 19.) FOURNIERE (de la), lieutenant à la 4º compagnie du 1ºr régt. d'artillerie légère, cité honorablement dans nn rapport du général Vichery, pour la valeur qu'il déploya le 17 fév. 1814, pendant le siége d'Hambourg.

FRANCESCHI, genéral, fit la guerre de Portugal en 1807, etc.; lisez fit la guerre de Portugal en 1809, etc.

FRESNEAU, sous-officier dans la campagne de France de 1814, sauva le colonel Belmont, qui avait été blessé dangereusement. (App., p. 118.)

FROMENTIL, capit. de voltigeurs au 94e de ligne, cité dans une sortie courre les Anglais pendant le siège de

Baïonne en 1814. FROMENTO, sous-lieut. au 95°. de ligne. Même fait. (App., p. 127.)

GABALDER, lieut. dn 96º régt. d'inf. de ligne, se distingua à Baïonne ев 1814. (Арр., р. 127.)

GABRIEL (colonel), cité honorablement pour sa belle conduite en inillet 1806, lors de la délivrance de Raguse (Dalmatie). (App., p. 43.)

GAGNERES, sous-lieut. Même

fait. (App., p. 43.)

GAILLARD, sous-officier d'inf., se distingua au siége de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

GAILLY, capitaine d'artillerie. Même fait. (App., p. 157.)

GALABERT, capitaine d'infant. Même fait. (App., p. 156.)

GALLOIS, lieutenant d'infanterie. Même fait. (App., p. 157.)

GALONT, sergent au 95° régt. d'inf. de ligne, se distingua en avril 1814, dans une sortie contre les Anglais pendant le blecus de Baïonne. (App., p. 127.)

GARBE, général, commandant supérienr du génie. Même fait. (App.,

p. 124.)

GAUTHIER, sergent-major au 700

régt. de ligne. Même fait. ( App. : p. 127. )

GAZAN, général; lisez GAZAN, chef de bataillon.

GIRARD, aide-de-camp, se distingua en 1799, lors du siége d'Ancône. (App., p. 14.)

GIRARDIN, colonel, fut cité honorablement pour sa belle conduite au combat de Verin (Portugal), 1809. (App., p. 55.)

GODEFROY, capitaine au 110° de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

GODELLE, médecin en chef, cité honorablement dans la relation du siége de Soissons en marsetavril 1814. (App., p. 157.)

GONFFIER, sons-officier instructeur, succomba après s'être distingué dans la campagne de France de 1814.

(App., p. 117.)

GORSE, et non pas GOSSE, ainsi qu'il est écrit p. 186 et dans le t. 23, capit. d'artillerie; ajoutez à son article : sollicita la faveur d'aller à Saint-Sébastien, place déjà assiégée par terre et bloquée par mer, où il punétra avec beauconp de difficulté. Dans les Asturies, au passage de la Narcea, il sauva, sous les yeux de l'armée et sons le feu del'ennemi, un maréchal-des-logis du 3° régt. de hossards. Il est anjourd'hoi chef de bat. d'artillerie inspecteur des forges de l'Omest.

GOUGEON, colonel, faisant fonction de général lors du blocus de Baïonne en avril 1814, se distingua dans une sortie contre les Anglais à cette époque.

(App., p. 123 et 126.)

GRENER, lieutenant d'infanterie, se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814, (App., p. 157.)

en mars et avril 1814. (App., p. 157.) GRIFFON, sous-officier d'infant. Même article que le précédent. (App., p. 157.)

GRIM, sergent du génie. Même article que le précédent. (App., p. 157.)

GROSSET, chasseur, se distingua particulièrement le 26 juin 1799, à la prise d'assant de la ville de Fabriano (Italie). (App., p. 16.) GROUIN, chef de bat., se trouvait en janvier 1813 dans la ville de Santona, lors du blocus de cette place, où il se fit remarquer. (App., p. 135.)

GROULT, sous-lieutenant d'infanterie, se distingua en mars et avril 1814, lors du siège de Soissons.

(App., p. 157.)

GUILLAUME (Louis - Charles) in (Nord), chef de bat en retraite, chev. de la legion-d'honneur. Au passage du pont d'Arcole, le 25 brunaire an 5, cet officier sauva la vie au général en chef Bonaparte, dont le cheval s'était jetté pardessus le pont dans la rivière. Le lendemain cet officier traversa, à la tête des grenadiers qu'il commandait, une rivière uno guéable, débusqua l'en-pemi des positions qu'il occupait, et recut un coup de fen à la jambe droite, qui le mit pour toujours hots de service.

GUYARD, capitaine, a fait avec une grande distinction la campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 37.)

#### H

HAGABD, capitaine d'infanterie, se fit remarquer en mars et avril 1814, pendant le blocus de Soissons. (App., p. 157.)

HAINAUT, sapeur. Même article que le précédent. (App., p. 157.)

HANER, chef de bataillon, chef d'état-major au 66° régt. de ligne, cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 127.)

HARAGLI, chef de bataillon, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, et se fit remarquer en juillet même année, lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

HAURY, sous-officier de cavalerie, se distingua lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

HEBRAS, soldat. Même article que le precédent. (App., p. 157.)

HELLER, chasseur, a fait la campague de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône. (App., p. 19.)

HENRIOD, général, n'était plus gouverneur de Lérida quand cette place, Mesquinenza et Mauzon tombérent au pouvoir des Espagnols. Depuis six mois ces places étaient sous les ordres du maréchal-de-camp Lamarque. Il faut regarder comme nul ce qui est dit t. 21, que le général Henriod, entouré d'enmemis, se trouvait forcé d'exercer des actes d'one sévérité effrayante. Des attestations du maréchal due d'Aibhtéra démentent cette assertion. Le général Henriod n'a d'aibleurs rien fait que par ordre de ses chefs, et communiquait tous les jours avec eux.

HENRY, sous-lieutenant au 26° régt. de ligne, s'est particulièrement distingué dans une sortie contre les Auglais pendant le blocus de Baïonne en 1814.

HBNRY, voltigeur au 64° régt. de ligne. Même fait. (App., p. 127.)

HEPERS, hentenant en second du génie, se distingua lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814.

(App., p. 157.)

HERBEZ-LATOUR, chefde bat., fut mis hors de combat en nov. 1806, lors de l'attaque et prise de Lubeck.

. ( App., p. 24.)

HERREMBERGER (Henry-Germain), lieuten .- colonel, et non HE-REMBERGER, écrit ainsi page 7, néà Paris en 1773, entré au service en 1791 au 3º bat. de Paris, passa par tous les grades et devint chef de bat. au 7º de ligne; a fait la plupart des campignes de la révolution, celle de St.-Domingue, et s'y distingua à l'attaque de l'île de la Tortue, Chef de bat, à l'atfaire de Cettelia, le 31 juillet 1812, cet officier montra un sang-froid et une valeur digne de tont éloge, et avec deux compagnies maintint plus de huit mille hommes. A Yecla, ce brave officier recut un coup de feu qui lui emporta la moitié de la figure; fut nommé major et commandant d'Auxonne. Ce fut Herremberger qui défendit cette place en 1814, conjointementavec le gen. Lambert, comme il estdit au t. 23. Lemajor Herremberger commanda Abbeville en 1815, et reçut une épée d'or comme témoignage de la reconnaissance des habitans pour les services importans qu'il avait rendus à la place. Cet offic. est aujourd'hui en retraite.

HUBRICK, sergent an 5° régt. d'inf. légère, s'est particulièrement distinguédans une sortie contreles Anglais lors du blocus de Baionne en 1814.

(App., p. 127.)

HUDOUX , capit. an 23° régt. d'inf. de ligne, officier d'une valeur hrillante, a fait avec une grande distinction la campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 36 et 37.) HULOT. Ajoutez à son article :

se distingua à la bataille d'Oporto (Portugal), 1809. (App., p. 51.)

HUREL, capitaine au 79° régt. d'inf. de ligne, mérita les éloges du gen. Molitor, dans la campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 43.)

J

JACQUET , sons-officier d'infanterie, se distingua lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

JAMART, capitaine, se trouvait en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Anglais. (App., p. 161.)

JAMATRACHI, lieutenant, mérita des cloges pour sa conduite dans sa campagne de 1806 en Dalmatie. (App., p. 43.)

JANIN. Ajoutez à sonarticle: (App., p. 90.)

JANOT, sergent, fut cité honorablement dans les rapports officiels de la reprise de Fano (Italie), 1799. (App., p. 18.)

JARRY, capitaine du génie, se distingua particulièrement dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 124 et 127.)

JASSE, sergent d'artillerie. Même fait. (App., p. 127.)

JULIEN, chef de bat, d'infanterie.

se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

JULIOT, adjudant-major an 94° régt. de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en 1814. (App., p. 127.)

#### K

KRIAN, capitaine, se distingua lors de la délivrance de Raguse (Dalmatie, 18e6. (App., p. 43.) KUERIKOWSKI, canonnier po-

lonais, se couvrit de gloire lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

#### ${f L}$

LAFIDELE, lancier, un des intrépides défenseurs de Soissons en 1814. (App., p. 157.)

LAGER, lieutenant, se condnisit avec une grande distinction à la ba-taille d'Oporto. (App., p. 56.)

LAHOUSSAYE, général. Ajoutez à son article : se convrit de gloire à la bataille d'Oporto (Portugal, 1809.)

(App., p. 56.) LAHYER, capitaine an 82° régt. d'inf. de ligne, perdit la vie en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Anglais. (App., p. 161.)

LAIMONS, capitaine an 94° regt. d'inf. de ligne, se fit remarquer dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baionne, en avril 1814.

(App., p. 127.) LAMBERT, carabinier. Ajoutez à son article : carabinier an 15e régt. d'inf. légère, et non au 5°. (App.,

p. 127. LAMBERT, adjudant. Même article que le précédent.

LAMBERT, sous-officier d'infanterie, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril

1814. (App., p. 157.) LAMETH, chef d'escadron, a fait la campagne de 1809 en Portugal, on il se distingua au combat de Verin.

(App., p. 55.) LAMOTHE, sergent d'une légion romaine, se distingua en 1799 lors du siège d'Ancône. (App., p. 14.)

LANGE, capitaine, a fait avec distinction a campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siege d'Ancône. (App., p. 17.) LAPENE, capitaine. Ajoutez à son

article : officier de distinction qui a

fourni une grande partie des détails de la mémorable bataille d'Albuhera; il a aussi communiqué des mémoires fort intéressans sur la campagne de l'armée d'Espagne dans les Pyrénées en 1812.

(App., p. 77.) LAROQUE, sous-lieutenant de cavalerie, se distingua lors du siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

LARRIEU, sous-officier d'infant. Même article que le précédent. (App., p. 157.)

LASALE, sergent, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer an siége d'Ancône. (App., p. 19 )

LATOUR ( Joseph ). Ajoutez h son article, p. 48 : né à Bordeaux le 4 avril 1765; en 1815, il ajonta à sa réputation en défendant Maubeuge à la tête d'une poignée d'invalides.

LAUNEY, chasseur, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se sit remarquer au siège d'Ancône. (App., p. 19.)

LAVANDAISE, capitaine, commandant les arquebusiers en 1814 pendant le siége d'Hambourg.

LAVIGNE, colonel, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal), 1809. (App., p. 56.)

LEBRUN , lieutenant du génie , fut tué en 1814, lors du siége de Soissons. (App., p. 157.)

LE CARON, capit. d'état-major, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal, 1800.) (App., p. 56.)

LECOUTURIER, capitaine de carabiniers au 16º regt. d'inf. légère, se fit remarquer d'une manière toute particulière dans la campagne de 1799 (Italie). Sa brillante conduite à la prise d'assaut de l'abriano lui valut le grade de chef de bataillon sur le champ de bataille. Il se fit constamment remarquer pendant la durée du siége d'Ancône. (App., p. 14 et sniv.)

LEDUNE, eclaireur de la garde, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons en mars et avril 1814.

(App., p. 157.) LEFEBVRE, sous-officier d'artillerie, même article que le précédent.

(App., p. 157.) LEGRAS, lieutenant, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer an siege d'Ancône. (App. ,

p. 19. ) LEGRAS, sous-lieutenant de la garde nationale urbaine, se distingua an siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

LEGUIN, caporal, se distingua dans la campagne de 1799 en Italie, et se fit particulièrement remarquer lors du siège d'Ancône. (App., p. 107.)

LEMAIRE, lieutenant du génie, se fit remarquer lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.) LEPIN, lientenant de grenadiers au 81º régt. d'inf. de ligne, se distingua le 2 octobre 1812, à l'affaire de Dénia (Espagne).

LESAGE, lientenant de la 16° demi-brigade, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se sit remarquer au siege d'Ancône. (App., p. 19.)

LETELLIER, capitaine de la garde nationale orbaine, se distingua partienlierement lors du siège de Soissons, en mais et avril 1814. (App., p. 157.)

LISEZ, sous-officier de cavalerie. Même article que le précédent. (App., p. 157.)

LIVEZ, sous-officier d'inf. Même fait. (App., p. 157.)

LONGOT, capitaine de cavalerie; lisez LOUYOT, etc.

LORGE, général. Ajeutez à son article: se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal, 1809.) (App., p. 56.)

LOSENSKI, sous-officier, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814.

(App., p. 157.) LOYAU, sergent, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône. (App. .. p. 10. )

#### м

MADIER, capitaine. Ajontez à son article : se fit remarquer particulièrement lors du siège d'Ancône, ce qui lui valut le grade de chef de bataillon. (App., p. 19.)

MAGNEN, chef de bataillon, se distingua à l'attaque de Pesaro (Italie) 1799, fut cité honorablement dans les rapports officiels de la reprise de Fano. (App., p. 18.)

MAGUIN, capitaine du génie, se distingua particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

MAILLE, sergent, a fait la camp. de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancone. (App., p. 19.)

MALISSOT, soldat, se fit remarquer particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

MALMAZET, sous-officier d'inf., même article que le précédent.

MALPEY, lientenant de la 8º demibrigade, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se tit remarquer lors du siège d'Ancône. (App., p. 19.)

MARCHAND, soldat, se distingua. lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157).

MARCOGNEZ, sous-lientenant, a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il se distingua au combat de Verin. (App., p. 55.)

MASCLET, chef de bataillon, commandant les ouvriers de la marine, perdit la vie en septembre 1813, lors du siège de Torgau. (App., p. 105). MASSET, capitaine d'infanterie, se distiugna particulièrement lors du siège de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

MATHIVET, colonel, se trouvait au blecus et à la défense de la place de Santona de 1812 à 1814. (App., p. 135.)

MATUCCI, sergent d'une légion romaine, se distingua en 1799, lors du siège d'Ancône. (App., p. 14.)

MAUROI, lientenant du génie, se distingua lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

MAZIN, capitaine, se trouvait en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Auglais. (App., p. 162.)

MEDON, capitaine de la 16° demibrigade légère, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône. (Αρρ., p. 19.)

MERCADIER, ingénieur des ponts et chaussées, remplissant les fouctions d'ingénieur militaire, se distingua en mars et avril 1814, lors du siège de Soissons. (App., p. 157.)

MERIAU, chasseur, a fait avec distinction la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siége d'Ancône. (App., p. 19.)

MERMET (Julien-Augustin-Joseph.) Ajoutez à son article : se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal), 1809. (App., p. 56.)

MEYNIER et non MEUNIER, général de division comme il est dit t. 23, p. 105, et dans la table p. 94. Ce fut lui qui défendit si brillamment Kœnigstein et qui mourut depuis à Mayence général de division.

MIANY, adjudant-commandant, se trouvait en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Anglais: il y eut la cuisse traversée d'une balle. (App., p. 160 et 161.)

MILLE, sous-lieutenant de la 4º légion romaine, se distingua à la prise de Ripatransone, San-Benedetto, Ac-

qua - Viva (Italie ) , 1799. (App. , p. 13.)

MILLER, capitaine de sapenrs polonais, se trouvait en mars et avril 1814, au siége de Soissons, où il se distingua. (App., p. 155 et 157.)

MIOLLE (Simon), chasseur à la 5e demi-brigade légère, se distingua d'une manière toute particulière en juillet 1809, lors de la prise de Santo-Domingo dans l'île de ce nom. (App., p. 172.)

MOINIER, caporal au 70° régt. d'infanterie de ligne, cité dans une sortie contre les Auglais, pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 127.)

MONTFALCON (chev. Jean de). Ajontez à son article : se distingua en juillet 1806, lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

MONTFORT, colonel, se distingua très - particulièrement en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Auglais. (App., p. 160 et suiv.)

MONTIGNY, adjudant-major, a fait la campagne de France en 1814.

(App., p. 117.)
MORANY, chef d'escadron, aidede-camp, fut blessé mortellement en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette île par les Anglais. (App., p. 166)

MOREL, sergent de la garde nationale urbaine, se distingua lors du siége de Soissons, en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

MOUCHON, aide-de-camp du général de brigade Teste, fut frappé mortellement à ses côtés en sept. 1812, de la bataille de la Moskowa. (App., p. 81.)

MULLER, sons-offic. de cavalerie, se fit remarquer au siége de Soissons, en mars et avril 18,14. (App., p. 157.)

MUNANT, lieutenant de carabiniers à la 168 légère, fut nommé capitaine sur le champ de bataille, pour être monté le premier sur la muraille d'Ascoli (Italie) 1799. (App., p. 14.)

#### N

NICOLAS, capitaine an 79° régt. d'infanterie de ligne, se distingua dans la campagne de 1806 en Dalmatie, et notamment lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

O

OCHER, chef de bataillon au 82° régiment d'infanterie de ligne, se distingua en février 1809 à la Martinique, lors de l'attaque de cette lle par les Anglais. (App., p. 161.)

ORMANCIN, capitaine, commandant d'armes de la place de Soissons, se fit remarquer pendant le siège de cette ville, en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

P

PASICOT, capitaine, mérita une mention honorable pour sa belle conduite dans une sortie contre les Anglais, pendant le blocus de Baïonne, en avril 1814. (App., p. 128.)

PATUREAU, chef de bataillon du 130° régiment d'infanterie de ligne, se trouvait aux blocus et défense de Sautona de septembre 1812 au 30 avril 1814. (App., p. 129.)

PELET, général. Ajontez à son article: se distingua particulièrement en août 1813 à la bataille de Dresde. (App., p. 94.)

PERINET, commandait le fort de Laredo pendant le blocus de Santona, fut fait prisonnier dans la nuit du 21 au 22 août 1813. (App., p. 136.)

PETIT, capitaine, commandait l'Îleà-Ramiers en février 1809 lors de l'attaque de l'île de la Martinique par les Anglais. Après une honorable défense il se rendit le 4 de ce mois. (App., p. 165.)

PEYRE, sergent au 94° regiment d'infanterie de ligne, cité honorablement dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en avril 1814. (App., p. 127.)

PICHERON, sous-officier d'inf., se distingna particulièrement lors du siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

PIERONT, sous-offic. de cavalerie, même article que le précédent. (App., p. 157.)

PINCHINAT, canonnier, même article que le précédent. (App., p. 157.)

PINGUEST, chef de bataillon, se trouvait en février 1809 à la Martinique, tors de l'attaque de cette lle par les Anglais, y fut blessé et s'y distingua. (App., p. 161.)

PIPEREAU, capitaine d'infanterie, se distingua au siége de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

PIRÉ, colonel de l'état-major da prince de Neuschâtel, dans la campde 1808 en Espagne, se trouvait au combat de Somma-Sierra. (App., p. 47 et 48.)

PISTER, sous-lieutenant, se distingua dans la campagne de 1806 en Dalmatie, et se fit remarquer, notamment lors de la délivrance de Raguse. (App., p. 43.)

PLANTÍN (Michel-Jules), né à Paris le 14 mars 1796, parent du général Gourgand et neveu de M. Plantin négociant, qui se distingua dans la défense de Lyon en 1793, et fut fusillé après la prise de cette ville; soldat au 4° régiment de gardes d'honneur en mai 1813; fit les campagnes de Saxo et de Champagne comme sous-officier;

garde-du-corps dans la compagnie de Grammont ; brigadier d'artillerie en 1814; fit avec distinction la campagne de Waterloo comme aide-de-camp du général Roguet, commandant les grenadiers à pied de la vieille garde ; membre de la légion-d'honneur le 5 fevrier 1815.

POISLAM, sergent, a fait avec distinction la camp. de 1806 en Dalmatie.

(App , p. 37.) PORTAVICE, chef de bataillon, s'empara le 24 juin 1799 de Loretto et de Recanati (Italie). PONTENAY, chef de bataillon du

130º de ligne. Changez ainsi son art. : a fait la campagne de 1812 en Esp., et s'est distingué au siégedu château de Burgos, ainsi qu'au blocus et défense de

la place de Santona. (T. 21, et App., p. 135.)

PORCHERON, sergent, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, et se fit remarquer, en juillet même année, à la délivrance de Raguse. (App., p 43.)

POTIER, sergent de la garde nationale urbaine de Soissons, se distingua lors du siège de cette place en mars et avril 1815. (App., p. 157.)

PROST, chef de bataillon du 26º régiment, se trouvait en février 1809 à la Martinique lors de l'attaque de cette ile par les Anglais. (App., p. 160

et suiv.

PRZIBOROWSKI, sapeur polonais, se distingua en mars et avril 1814, lors du siège de Soissons. (App., p. 157.)

#### R

RADZISZEWSKY, capit. d'art. polonaise, cité ponr sa conduite à Soissons en 1814. (App., p. 155 et 157.)

RAMEL, medecin, mérita la reconnaissance de la garnison de Santona, pour le soin qu'il apporta dans l'exercice de ses fonctions lors du blocus de cette place, de 1812 à 1814. (App., p. 134.)

RAMICAST, chasseur, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer lors du siège d'Ancône.

(App., p. 19.)

RATZINSKI, sous-officier d'artillerie polonaise, se distingua en mars et avril 1814, lors du siège de Soissons. (App., p. 157.)

RAYMONDI, sergent, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, et se fit remarquer lors de la délivrance de Raguse (App., p. 43.)

BECOQUILLÉ, capitaine d'inf., se distingua lors du siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

REGNIER, colonel chef d'état maj. da gouvernement de Baïonne, lors da

blocus de cette place par les Anglais en avril 1814, se signala dans une sortie qu'on fit contre enx. (App., p. 126.)

RENAULD, gendarme, se fit remarquer lors du siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 167.)

RICARD, capitaine d'état-major, se conduisit avec une grande distinction à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. ( App., p. 56.)

ROGER, capitaine, se distingua au siége de Soissons. (App., p. 157.)

ROCER, éclairent de la garde, même fait. ( App. , p. 157. )

ROSSIER, capitaine cisalpin, se distingua particulièrement le 26 juin 1799, à la prise d'assant de la ville de Fabriano (Italie). (App., p. 16.)

ROUBAIS (de), ad udant-major an 26e régiment d'infanterie de ligne, cité dans une sertie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en avril

1814. (App., p. 127.)

ROUSSEL, lieutenant d'infanterie, se distingua en mars et avril 1814, lors du siége de Soissons. (App., p. 157.)

SAGE, soldat, cité pour sa condnite à Soissons. (App., p. 157.) SAGUY, soldat, même article que

le précédent. (App., p. 157.) SAINT-CHAMAND, chef d'es-

cadron, se distingna au combat d'Oporto. ( App. , p. 50. )

SAINTE-BARBE, sergent, a fait la campagne de 1806 en Dalmatie, et se fit remarquer en juillet même année lors de la délivrance de Raguse. ( App., p. 43.

SARRIET, général, se distingua à la bataille d'Oporto (Portugal) 1809. (App., p. 56.

SCHIASSETTE, se distingua à la prise de Fabriano. (App., p. 17.)

SCICOTI, chasseur, a fait avec distinction la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer au siège d'Ancône.

(App., p. 17.) SEGRISTE, sergent, même fait. (App., p. 19.)

T

THARAUD, major, faisait partie de l'état-major de la place de Soissons. (App., p. 156.)

TRIEBAUT, grenadier, se distingua au siège de Soissons. ( App.,

p. 157.)

TOURNEFOTTE (Claude-Franoois), offic. du train d'artillerie, chev. de la légion-d'honneur, né en 1773, enfant de troupe au régiment d'Artois, a fait toutes les campagnes de la révolution, d'abord dans le 20° régiment de chasseurs à cheval et ensuite dans le train d'artillerie en sortant des prisons de l'Autriche: maréchal-des-logis-chef, il se distingua aux combats d'Albeck sanva un aide-de-camp du maréchal Ney, qu'un maréchal-des-logis de dra-

SEGURET, capitaine d'infanterie, se distingua particulièrement au siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 156.)

SENS, ingénieur des ponts et chaussées, reapplissant les fonctions d'ingénieur militaire lors du siège de Soissons en mars et avril 18r4. (App., p. 157.)

SERNON, chasseur, a fait la camp. de 1799 en Italie, et se fit remarquer an siège d'Aucone. (App., p. 19.)

SEVRES (de), arquebusier, cité honorablement dans un rapport du général Vichery, pour sa belle conduite en 1814 pendant le siège d'Hambourg.

SPADA, caporal, même fait.

(App., p. 19.)

SPIES, lieutenant de lanciers, enleva l'escorte d'un convoi et une vingtaine de chevaux, qui passait près de Soissons lors du blocus de cette place en mars et avril 1814. (App., p. 154.)

gons antrichiens emmenait prisonnier. Resté seul de sa batterie avec deux soldats, il ramena les deux pièces qu'il commandait, et fut mentionné hoporablement par le gén. comte Dopont. Nommé adjudant-sous-lieutenant après la campagne et décoré. Il n'a cessé de servir qu'en 1815 et est aujourd'hui en

TRAPIER, capit., cité pour sa conduite à Soissons en 1814. (App., p. 157.)

TROBIANT, capitaine de frégate, fut tué en février 1809 à la Martinique lors de l'attaque de cette le par les Auglais. (App., p. 166.) TRUFFAUT, sous-officier d'inf.,

se distingua lors du siège de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

#### V

VALANT, capitaine du 70° régt. d'infanterie de ligne, cité dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonné/en avril 1814. (App., p. 127.)

VALLADE, commissaire des guerres: sa conduite lui mérita la reconnaissance de la garnison et des habitans de Soissons lors du siège de cette place en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

VALUONI, lieutenant, a fait la campagne de 1809 en Portugal, où il

se distingua au combat de Verin. (App., p. 55.)

VANDENHEY, sons-officier de cavalerie, se distingua au siége de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

VERDIERE, lieutenant aide-decamp du général Thouvenot, mérita une mention honorable pour sa conduite dans une sortie contre les Anglais pendant le blocus de Baïonne en avril 1814. (App., p. 127.)

#### W

WIET, chef de bataillon, fut massacré avec tous ceux qu'il commandait, du côté de St.-Jean, dans le poste de Puerto (ile de la Martinique), le 25 février 1805.

WITZ, lieutenant de la 16º demibrigade légère, a fait la campagne de 1799 en Italie, et se fit remarquer lors du siège d'Ancône. (App., p. 19.) WOICIKOSKI, lienten. du génie, se sit remarquer lors du siége de Soissons en mars et avril 1814. (App., p. 157.)

WONALIN, lientenant de la 16e demi-brigade légère, se distingua lors du siège d'Ancône (Italie, 1799). (App., p. 19.)

#### $\mathbf{Z}$

ZALEKOWSKI, lieut d'artillerie de Soissons en mars et avril 1814. polonaise, se distingua lors du siège (App., p. 157.)

FIN DES APPENDICES AUX TABLES DU TEMPLE DE LA GLOIRE.

# VICTOIRES, CONQUÊTES,

DÉSASTRES, REVERS ET GUERRES CIVILES

## DES FRANÇAIS

DE 1792 A 1815.

### LISTE

### DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.

ACCERRO jeune, à Paris.

ACERRO et MARGARITIS, à Paris.

ACHARD (J.-J.), négociant, à Marseille.

ADAM, libraire, à Vire.

ADELON.

ADHEMAR (comte), capitaine au corps-royal d'artillerie,

ADOR, négociant, à Paris.

AIGNAN, membre de l'Académie française, à Paris.

AIGREMONT (le marquis d'), lieutenant-colonel \*, à Carpentras.

AILLAUD, libraire.

ALBENAS (d'), lieutenant, à Paris.

ALBERT (A. F. M.), ancien capitaine de carabiniers, à Lunéville.

ALÈGRE, négociant, à Calais.

ALEXANDRE, avocat, à Paris.

ALEXANDRE, propriétaire du cercle littéraire, à Strasbourg.

ALLAIS, libraire, à Paris.

ALLÉON (Esprit), propriétaire, à Marseille.

ALLEMAND-DAYANCASE, à Paris.

ALLIAUME, artiste, à Paris.

ALLIÉ, garde-magasin des vivres, à Nancy.

ALLO, libraire, à Amiens.

ALZINE, libraire, à Perpignan.

AMANTON (F.) \*, lieutenant de carabiniers , à Dijon.

AMBERT (Mathias d'), ex-officier de cavalerie, à Paris.

AMELIN, à Paris.

AMELOT, directeur de l'Hôtel-Dieu, à Rouen.

AMIC (André), négociant, à Avignon.

AMIEL, & Paris.

AMIFLH, à Paris.

AMIOT, capitaine au 3º régiment de ligne.

AMIOT, libraire.

AMOROS, ancien colonel, directeur de gymusse, à Paris.

ANCEL \*, entreposeur, à Louviers.

ANCELLE, avoué, à Paris.

ANCELLE, libraire, à Evreux.

ANCELLE, libraire, à Anvers.

ANDRÉ, ex-lientenant, à Paris.

ANDRÉ père et fils, négocians, à Beims.

ANDRIEUX, trésorier des cuirassiers Dauphin.

ANDRY (Noël), chef de bataillon de la légion de Saône-et-Loire.

ANGLADE fils, libraire, à Nayarreius.

ANGOT, a Bacilly.

ANJOI, négociant, à Libourne.

ANTHOINE-DES-BRUNES, propriétaire, à Rhodez.

ANTHOINE (L.), receveur-général des douanes, à Libourne.

ANTHOINE (Alph.), directeur des contributions indirectes, à Rennes.

Al PERT, capitaine-trésorier du 46° de ligne.

ARBAUD, négociant, à Marseille.

ARGYLE (le duc d').

ARLOZ (vicomte d'), sous-lient, au 1er régim, de chasseurs, à St.-Mihel.

ARMAILLE (vicomte d'), colonel de la légion de l'Eure, à Eyreux.

ARMET, avocat, à Paris.

ARNAL (J.-E.), négociant, à Marsoille.

ARNAUD, avocat, à Marseille.

ARNAUD (L.), maître maréchal, à Coursan.

ARNAULT, à Paris.

ARNOULD, agent d'affaires, à Paris.

ARNOUX (G.-F.), chef de bataillon, à Marseille. ...

ARTAULT.

ARTHUS-BERTRAND, libraire, à Paris. (54 exemplaires.)

· ASSE, fabricant de draps, à Fontaine-Guerard.

AUBAS (P.-C.), capitaine aide-de-camp du général Farine, à Poitiers.

AUBERT \*, sous-intendant militaire, à Caen.

AUBERT, chef de bataillon au 36º régiment de ligne, à Thionville.

AUBERT (Philippe), chef de bataitlon de la légion de Saone-et-Loire.

AUBERY-DU-BOULLEY, propriétaire, à Verneuil.

AUBRAY.

AUBRY (veuve), libraire, à Avesnes.

AUCHER-ELOY, libraire, à Blois.

AUCOURT, avoué, à Villefranche.

AUDEVAL (Elie) \*, recevehr-général de la Haute-Vienne, à Limoges. AUDOT, libraire, à Paris.

AUDRY (Noël), chef de bataillon de la légion de Saône-et-Loire.

AUDOUCEST (venve), libraire , à Paris.

AUGUSTIN-MARTIN, marchand quincuillier, & Bordeaux.

AUGÉ, garde-du-corps, à Paris.

AUGER, libraire, à Brest.

AUGOYAT, libraire, à Mâcon.

AUMONT, à Paris.

AUPÉCLE, sous-lieutenant au régim, des chasseurs de l'Allier, à St.-Mihel.

AURAY (d'), à Caen.

AUZOU, libraire, à Paris.

AUZOU, marchand de papiers, à Paris. (24 exemplaires.)

AVELINE, à Paris.

AVIOLAT, négociant, à Rouen.

AVRIL, propriétaire, à Bordeaux.

AVRIL-DE-CASTEL, trésorier de la légion de la Vienne.

AY, libraire, à Perpignan,

AYMARD fils, négociant, à Avignon.

BABEUF, libraire, à Paris.

BABIN DE BRIEUC, à Saint-Omer.

BACHELET, ex-adjudant-sous-officier, à Fontaine-Guérard.

BACHELOT DE LA PYLAIE, à Fongeres.

BACLE, libraire, à Saint-Omer.

BADELIER, negociant, à Troyes.

BAILLET, officier de la légion de la Hante-Marne.

BAILLEUX (P. F. M.), propriétaire, à Neuilly.

BAILLIEU ※, à Lille.

BAILLOD (baron), à Paris.

BAILLY, pharmacien-major de l'armée, à Besançon.

BAILLY.

BAL (F. de), à Ostende.

BALESTE, négociant, à Marseille.

BALLAIDIER, avoué, à Saint-Etienne.

BALLEYGUIER, sous-lieutenant au 37e régiment.

BAPEAUME, teinturier, à Rouen.

BARAGUEY; à Paris.

BARBIER, bibliothécaire du roi, à Paris.

BARBIER et compagnie, à Paris.

BARBIER \* , capitaine an 9° de ligne.

BARBIER-ARNOULT, droguiste, à Nancy.

BARBIER, libraire, à Paris.

BARBOT, général, à Verdun-sur-Garonne.

BARDIN, colonel, à Paris.

BARDINET, officier d'état-major, à Dijon.

BARON (F.), négociant, à Avignon.

BARRAL (de), garde-du-corps du roi, compagnie de Grammont.

BARRAS, negociant, à Marseille.

BARRE, maréchal-des-logis-chef du train des équipages, à Vernon.

BARRE, maréc.-des-logis chef de l'escad. du train des équipages, à Vernon.

BARRÉ (V.), propriétaire, à Islondan.

BARRÉ, négociant, à Lille.

BARRES, maréchal vétérinaire au 8º régiment des chasseurs de la Côte-d'Or.

BARRET, à Saint-Cloud.

BARRET DE LAVEDAN, conseiller à la cour royale, à Agen.

BARRIÈRE, homme de lettres.

BARRITOT, commissaire des poudres à l'Arsenal, à Paris.

BARROIS (le comte), lientenant-général, à Paris.

BARTE DE SAINT-FARE (le baron) \*, officier de la légion-d'honneur.

BARTHE, officier des dragons du Rhône.

BARTHÉLEMY, chef d'escadron des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

BARTHELEMY, pharmacien, à Marseille.

BARIHÉLEMY, pégociant, à Marseille.

BASS 4NO (Samuel), fabricant gautier, à Marseille.

BASSET, negociant, à Saint-Flour.

BASSET-MONTAIGU (A.-C.) \*, lieutenant-général, à Lunéville.

BATRE Charles-Henri ), ancien magistrat, à Bordeaux.

BAUCHERON, propriétaire, à la Châtre.

BAUCHOT, notaire, à Paris.

BAUDART-WANTE, juge-de-paix, à Gravelines.

BAUDE, employé aux droits réunis, à Marseille.

BAUDOT, juge au trib. civil de Dijon, chev. du St.-Sépulcre, à Dijon.

BAUBRIT, libraire.

BAUBRY, libraire.

BAUDINOT, colonel en retraite, à Schelestat.

BAUDUER, à Auch.

BAUDUIN (Hypolite), à Paris.

BAUGEAU, libraire, à Fontainebleau.

BAULMONT \* . contrôleur des postes, à Vesoul.

BAUMAL fils, bauquier, à Lons-le-Saulnier.

BAUPOIL DE SAINT-AULAIRE, capitaine des chass. de l'Orne, à Sédan.

BAUQUET (Thomas-Alexandre-Désiré, propriétaire, à Airel.

BAURENDS, imprimeur du roi, à Alby.

BAUROT (le général), à Paris.

BAY, marchand de vins en gros, à Paris.

BAYARD, négociant, trésorier du cercle de Saint-Martin, à Vienne.

BAZAINE. à Paris.

BAZERGUE, négociant, à Bordeaux.

BAZIL, négociant, à Brest.

BAZOCHE, capitaine de frégate, à Brest.

BFAU, à Paris.

BEAUCHET (P.-G.-E. ) \*, ex-lieut. au 12º régim. de cuirass., à Poitiers.

BEAUCOLIN, libraire, à Neuschâtel.

BEAUDOT, négociant, à Verdun.

BEAUFORT \* \*

BEAUFORT-D'HAUTPOUL.

BEAULIEU, étudiant en droit.

BEAUNIER, trésorier des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

BEAUQUAIRE (le vicomte de), lieutenant au 3º régim. de ligne, à Lyon.

BEAUVALET, libraire, à Château-Thierry.

BEAUVAIS (le genéral) 梁, à Paris.

BEAUVEAU (Edmond de), à Paris.

BEAUVOIR, à Paris.

BEC, courtier d'assurance, à Marseille.

BECCARIA (Charles), capitaine de la légion de Saone-et-Loire.

BÉCHET aîné, libraire, à Paris.

BECHON, à Paris.

BECK, capitaine de navire, à Bordeaux.

BECKER (le général), comte de Mons, à Mons près Aigueperse.

BECQUET-DE-MERENVEUE, à Lavacquerie-le-Bouc.

BEDFORD (Monseigneur leeduc de).

BÉDIN fils, négociant, à Tarare.

BÉGOL (Louis), lieutenant de la légion des Bouches-du-Rhône.

BEHR, chirurgien aide-major à la légion de Hohenlohé, à Bastia.

BEINIZITTE fils , négociant , à Libourne.

BEJOT, à Paris.

BELCIERS (le comte de) \* . à Libourne.

BELIN, libraire, à Paris.

BELIN-LEPRIEUR, à Paris. (30 exemplaires.)

BELLES, à Paris.

BELLEVILLE, rentier, à Paris.

BELLI, lieutenant-colonel au service de S. M. B.

BELLOT, marchand de couleurs, à Paris.

BELLOUGUET, procureur du roi, à Saint-Girons.

BELLUE, libraire, à Toulon. (13 exemplaires.)

BELON, libraire, au Mans. (13 exemplaires.)

BELOUGUET, procureur du roi, à Bordeaux.

BENARD (J.) \*, sous-inspecteur militaire, à Calais.

BÉNARD (A.) 梁, maire de la ville de Calais.

BENARD, à Rouen.

BENE jenne, sous-chef de boreau de l'admin. des contribut. indir., à Paris.

BENEYTON, contrôleur des vivres, à Paris.

BENIFR, à Paris.

BENIT. libraire, à Verdon. (27 exemplaires.)

BENONY (Elie), à Bordeaux.

BENOIST, marchand de vins en gros, à Paris.

BENOIT, capitaine.

BENOIT-SIMONIN, notaire, à Châlons-sur-Saône.

BENSU fils, négociant, à Marseille.

BERARD jeune, manufacturier, à Louviers.

BERARD, fabricant de savon, à Marseille.

BERAUD \*, commissaire des guerres, à Sédan.

BERCIOUX, filateur, à Roueri.

BERET, lieutenant d'artillerie à cheval de la garde royale, à Vincennes.

BERGASSE, négociant, à Marseille.

BERGE, maréch.-de-camp d'artill., command. de l'Ec. roy. d'artill., à Metz.

BERGER.

BERGER, employé des postes, à Paris.

BERGERON, pharmacien, à Issoudun.

BERKEIM (baronne de), à Paris.
BERNARD, receveur de l'enregistrement, à Romans.

BERNARD, major des hussards de la Moselle, à Nancy.

BERNARD (L .- J .- M. ), à Cadenet.

BERNARD, propriétaire, à Château-Renard.

BERNARD (B.), ancien élève d'artillerie, officier d'état-major, à Hestin.

BERNARD (Simon), capitaine commandant le dépôt de la Côte-d'Or.

BERNARD, capitaine au 11° régiment de ligne.

BERNHEIM, à Paris.

BERNIER, maire de la commune de Lalande.

BERNON (baron de), major, à Briançon.

BERRYER (Hypolite), lieutenant au 13e régiment de chasseurs.

BERSOLLE (Arnaud), négociant, à Brest.

BERTHE (Denis-Antoine), brasseur, à Sault-les-Rethel.

BERTHELOT, sergent-major vaguemestre du 8º de ligne.

BERTHELOT (baron de Baye), à Paris.

BERTHELOT DE GRANDMAISON.

BERTHEMY, à Paris.

BERLHIER, colonel directeur d'artillerie, à Strasbourg.

BERTHIER, lieutenant de la légion du Calvados.

BERTHOLMY et LEMAIRE, à Paris.

BERTHOMÉ, docteur-médecin, à Argentenil.

BERTHOMEUF, intendant militaire de la 10e division, à Toulouse.

BERTHOT, libraire, à Bruxelfes. (7 exemplaires.)

BERTHOUD, libraire, à Londres. (27 exemplaires.)

BERTIN, homme de lettres, à Paris.

BERTIN, négociant, à Paris.

BERTRAND (L -A.), négociant, à Rennes.

RERTRAND-SUBERVILLE, capitaine, à Saint Gaudens.

BERTRAND DE NARCÉ (le comte), capitaine de cavalerie de l'ex garde et officier de la legion-d'honneur.

BESQUENT (Scipion), garde-du-corps.

BESSIÈRES (le chev.), colonel de la légion des Hautes-Pyrénées.

BETHMANN (Maurice), banquier, à Francfort-sur-Mein.

BEUCHAUD (madame), à Fontainebleau.

BEUCHOT, homme de lettres, à Paris.

BEYLOT (Mathieu), négociant, à Libourne.

BEZ ¾, officier an 56° de ligne.

BIBLIOTHÈQUE (la) de la ville de Marseille.

BICHOF, économe au collège royal, à Dijon.

BIDRON-GRANGÉ (G.-C.-H.), à Aiencon.

BIGARRÉ (baron de), lieutenant-général, à Belle-Isle-en-Mer.

BIGET \*, offic. de la leg.-d'honn., chef d'escadron en demi-salde, à Lamotte.

BIGEX, colonel.

BIGNON, négociant, à Marseille.

BIGORRES, propriétaire, à Alenya.

BIGOT DE VILANDRY, à Paris.

BIGREL, procurent du roi, à Loudéac.

BINTOT, libraire, à Besançon.

BIRAN, avocat, à Mirande.

BITOUZET (Benoit), capitaine en demi-solde, à Beaune.

BITTCHEART-D'ARGENTON, capit. aux chass, de Vaucluse, à Chartres.

BIZET, négociant, à Verdun.

BIZOT, avoué, à Marseille.

BLAIN \*, propriétaire, à Hesdin.

BLAMPIGNON, conservateur des hypothèques, à Grasse.

BLANC, négociant, à Rouen.

BLANC (Claude ) père et fils, négocians, à Grenoble.

BLANCHARD, libraire, à Paris.

BLANCHET, libraire, à Amboise.

BLANCHET (Charles), propriétaire, à Cronsad.

BLANQUART DE BAILLEUL, à Paris.

BLAQUIÈRE, negociant, à Bordeaux.

BLOCK, à Anderleck.

BLONDEL:

BLONDEAU frère, négociant, à Saint-Hypolite.

BLONDIN (François), secrétaire de la mairie de Dieppe, aucien sergent-major d'infanterie de ligne, à Dieppe.

BLOQUEVILLE (de), aux cuirassiers du Danphin.

BLOSSE, libraire, à Paris.

BLOT, changeur de monnaies, à Paris.

BOCCA, libraire, à Turin. (30 exemplaires.)

BOCQUET (J.-L.-F.), docteur en médecine, à Hesdin.

BOCQUILLON-DE-FRESCHEVILLE \*, lieut.-colon de la lég. du Nord.

BOGAERT-DUMORTIER, libraire, à Bruges. (27 exemplaires.)

BOHAIRE, libraire, à Lyon. (30 exemplaires.)

BOICHARD, marchand de papiers, à Paris.

BOILEAU (Xavier) fils, à Luxenil.

BOILON, trésorier de la légion de l'Ain, à Bourg.

BOIREAU \*, capitaine de cavalerie en retraite, à Libourne.

BOISAYMÉ (du),, correspondant de l'Institut, à Marseille.

BOIS-LE-COMTE, officier au 12° de chasseurs à cheval.

BOISROT DE LA COUR (le baron de ), lieutenant de louveterie du département de l'Allier, en sa terre des Places.

BOISSET, employé à la liquidation générale des postes, à Paris.

BOIZARD, à Paris.

BOMPIERRE, négociant, à Paris.

BONAFONS, à Paris.

BONDIDIER (le général), à Verdun.

BONDURAND, commissaire-ordonnateur, à Paris.

BONGARD (de) \*, capitaine au 3° régiment de ligne, à Lyon.

BONGAY, à Paris.

BONIS, à Rouen.

BONNARD jeune, négociant à Vienne (Isère ).

BONNARD, vérificateur des domaines, à Vitry-le-Français.

BONNART, capitaine de gendarmerie, à Paris.

BONNART aîné, négociant, à Vienne (Isère).

BONNART (Medard) \* \*, capitaine de gendarmerie en retraite, à Paris,

BONNEAU DE CAMSTET, à Saint-Emilien.

BONNEFIN (Daniel), lieutenant au 7° régim. de cuirassiers d'Angoulème.

BOINNEFONT, employé aux postes, bureau de départ.

BONNET, libraire, à Avignon. (27 exemplaires.)

BONTEMPS.

BONTRON, propriétaire, à Richelieu.

BONY, maréchal-de-camp, à Selongey.

BONZOM, libraire, à Bayonne. (21 exemplaires.)

BOQUESTANT, à Paris.

BORDEVILLE, docteur-médecin, à Lialores.

BOREL, libraire, à Lisbonne.

BOREL, libraire, à Naples.

BOREL ( Joseph ), capitaine en retraite, à Marseille.

BORELLY, vice-président au tribunal de 1re instance, à Marseille.

BORGNIS DESBORDES, lientenant de vaisseau, à Brest.

BOSCARY.

BOSCH, avocat, à Molsheim.

BOSSANGE fils, libraire, à Paris.

BOSSANGE père et fils, libraires, à Paris. (30 exemplaires.)

BOSSEUR \*, à Sarreguemines.

BOSTALIER (la' baronne), à Frontignan.

BOTTIER (libraire), à Bourg.

BOUBERS-MARINGAN (comte de), maréchal-de-camp en retraite, à Paris.

BOUCATEL, chef de bataillon au 17e régiment.

BOUCHER, lieutenant an 27e de ligne.

BOUCHER (de) \*, à Gulgon.

BOUCHET, lieutenant de la légion de Loir et Cher.

BOUCHOTTE, à Paris.

BOUDEHAN, manufacturier, à Rouen.

BOUDONVILLE, officier, à Paris.

BOUDOU, officier d'habillement.

BOUGAREL, notaire, à Moulius.

BOUGAUD, capit.-adjoint à l'état-major-gén. du 2º corps de caval., à Dijon. BOULAND, à Rouen.

BOULANGÉ (Pierre-Sigisbert) \* \*, capitaine du génie, à Lunéville.

BOULANGER (Pierre), à Verdun.

BOULARD (le bar.), maréch.-de-c. command. l'Éc. roy. d'art., à Strasbourg.

BOULLE \*, chef de bataillon au 3º régiment de ligne, à Lyon.

BOULOGNE, officier aux hussards de la garde.

BOULOGNE, négociant, à Paris.

BOUMARD, notaire, à la Croix-Saint-Lenfroid.

BOURAYNE (la baronne de), à Brest.

BOURBEAU (Pierre), notaire, à Poitiers.

BOURDEL-DUBOST, à Paris.

BOURDON (J.-B.), officier d'administ. de la marine, au port de Cherbourg, BOURGAIN, capitaine-trésorier du régiment de Toulouse, artillerie à pied,

BOURGAT, avocat, à Avignon.

BOURGE-SAINT-GENIS, percepteur, à Libourne.

BOURGEOIS (le baron), maréchal-de-camp, à Paris.

BOURGET, à Paris.

BOURLET.

BOURNICHON, négociant, à Marseille.

BOURSIER, lieutenant an 36e de ligne, à Thionville.

BOURY, capitaine des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

BOUSOUET, à Paris.

BOUTEAU, chef d'escadron du train d'artillerie, à La Fère.

BOUTHET-DURIVAULT fils, avocat, à Poitiers.

BOUTIN, trésorier des chasseurs à cheval de l'Allier.

BOUTRON, à Paris.

BOU'I RON fils, à Paris.

BOUTRON (Antoine-François), pharmacien, à Paris.

BOUTRY, chef d'escadron du train d'artillerie de la garde.

BOUVET, libraire, à Neuschatel. (11 exempleires.)

BOUVET, homme de lettres, à Paris.

BOUVET, avocat et avoné, à Avignon.

BOUVET, à Paris.

BOUVIER-DESTOUCHES, lieutenant-colonel d'artillerie, à Rochefort.

BOYD, à Paris.

BOYÉ, trésorier d'escadron du train d'artillerie, à La Fère.

BOZERIAN (J.-P.), à Paris.

BRACHET (de), propriétaire, à Libourne.

BRAME, paveur, a Lille.

BRAND, colonel au service de S. M. B.

BRÉCHET (Antoine), ancien officier supér. en retraite, à Clermont-Ferrand.

BREISTORFF, officier en chef du génie, à Limoges.

BREMOY (comte de) \*, ancien capitaine de vaisseau, à Tréguier.

BRESSE, notaire, à Artas.

BRESSON (P. V.), entrepreneur de bâtimens, à Lyon.

BRETON, à Paris.

BRETON, capitaine de la 2º légion du Nord.

BREUIL, à Paris.

BREUILPONT, colonel des cuirassiers du Dauphin, à Paris.

BREUN DE L'ARCHERY, à Bruxelles.

BRIANCHON, libraire, à Paris. (8 exe mplaires.)

BRIAND, négociant, à Paris.

BRIBES, offic. de la lég -d'honn., \*, chef de bat. du 3e rég. de lig., à Lyou.

BRICARD, à Paris.

BRIDAULT, propriétaire, à Saintes.

BRIOIS \*, propriétaire, à Neulette.

BRIQUEVILLE (le marquis de), à Bayeux.

BRISION jeune, huissier, à Paris.

BRISSOT, à Paris.

BROCHET (Ulisse), notaire, à Lussac.

BRONNER-BAUWENS, libraire, à Donkerque. (27 exemplaires.)

BROOUIER, avocat, à Marseille.

BROUARD-DESMARAIS, à Vire.

BROUHET-D'HENNEQUIN (Louis-Simon), propriétaire, à Wasigny.

BROUSMICHE, percepteur de contributions, à Lambezelles.

BROUSSE fils, negociant, à Marseille.

BROUSTIN, négociant, à Paris.

BROUWER, lieutenant à la légion de l'Yonne.

BROYÉ (Jacques), négociant, à Rethel.

BRUCY, agent-de-change, à Paris.

BRUGNIÈRE, capitaine au 36° régiment de ligne, à Thionville.

BRUN (Joseph-Gabriel), architecte, à Bordeaux,

BRUN, libraire, à Paris,

BRUN, maire, à Rians.

BRUNA, receveur, à La Rochelle.

BRUNAUD, libraire, à Paris.

BRUNELLE, propriétaire, à La Fère.

BRUNOT-LABBE, libraire, à Paris. (13 exemplaires.)

BRUNOT-RIVIÈRE, négociant, à Bordeaux. (14 exemplaires.)

BRUSSELLE, officier du 2º regiment d'infanterie de la garde royale.

BRYANT, négociant, à Paris.

BUGEARD, à Paris.

BUCHON, avocat, à Paris.

BUHAN aîné, assureur, à Bordeaux.

BUISSERET (le comte Jules de), adjud.-maj. dans les hussards de la Moselle.

BUISSON, propriétaire, à Avignon.

BUISSON, chirurgien-aide-major au 29º régiment.

BUREAU, capitaine-trésorier du régim. des hussards de la Moselle, à Nancy.

BUREAU, major des chassenrs de l'Allier.

BUREAUX, à Paris.

BURGADE fils aîné, négociant, à Bordeaux.

BURTIN, libraire, à Gray.

BUSQUET, docteur en médecine, à Saze.

BUSSCHER (de) fils, à Gand.

BUSSEUIL jeune, libraire, à Nantes.

BUTHIAU (Achille), négociant, à Paris.

BYERLEY, à Paris.

CABANNE DE CAUNA, lieutenant d'état-major, à Roquefort.

CABARRUS, sons-lieutenant aux cuirassiers de la reine.

CABAUD DES NOBLES, conseiller de préfecture, à La Rochelle.

CABINET LITTERAIRE, à Mulhouse. (7 exemplaires.)

CAILLOT, ex-fourrier au 95e régim., fabricant de rouenneries, à Rouen.

CAIRE DU LAUZET (le comte de ) \*, ex-capitaine d'infauterie, propriétaire, à Marseille.

CALLORY &, lieutenant colonel de cavalerie.

CAMBON, libraire, à Beziers. (14 exemplaires.)

CAMBIS (Auguste de), propriétaire, à Avignou.

CAMESCASSE, propriétaire, a Bordeaux.

CAMOIN (Etienne), capitaine en retraite, à Marseille.

CAMOIN frères, libraires, à Marseille. (54 exemplaires.)

CAMPAIGNE, agent-d'affaires, à Paris.

CAMPBELL, colonel au service de S. M. B.

CAMPREDON (baron de), lieutenant-général, à Paris.

CANAPLE, fabricant de savon, à Marseille.

CANEL, avocat, à Varilhes.

CAPELLE (le baron) \*, lieuten .- colonel du régim. d'artillerie , à La Fère.

CAPET LOCQUET, négociant, à Paris.

CAPPON (Vincent), fibraire, à La Rochelle. (2 exemplaires.)

CAQUET (Auguste), négociant, à Tarare.

CARBONNET, à Paris.

12

CARETTE, capitaine au corps royal du génie, à Paris.

CAREY et fils, à Philadelphie. ( 2 exemplaires.)

CAREZ-THOMINE et FORTIE, libraires, à Paris. (54 exemplaires.)

CARIFS DE LA CHARIE, 1er commis de la direction des postes, à Orléans.

CARIMANTRAND, officier, à Nevers.

CARIOL, à Paris. CARION-NISAS.

CARLES, ex-officier de marine en retraite, à Marseille-

CARNÉ (le baron de), propriétaire, à Lesnevon.

CARNOT, conseiller à la cour de cassation, à Paris.

CARON, maître de forges, à Fraisans.

CAROULE, propriétaire, à Balance.

CARRE, quartier-maître officier d'état-major, au parc royal de Vernon.

CARE, sous-lieutenant d'état-major au parc royal de Vernon, à Vernon.

CARRELET, trésorier de la gendarmerie de la Côte-d'Or, à Dijon. (2 exemp.)

CARSON, négociant, à Marseille.

CARUTHERS, commissaire des guerres au service de S. M. B.

CASSANY-MAZET (Auguste), avocat et avoué, à Villeneuve-sur-Lot.

CASSET, fabricant, à Rouen.

CASTAIGNÈDE, juge-de paix du canton de Sabres, à Commensac.

CASTAING, inspecteur-général des forêts, à Paris.

CASTERA (Daniel), à Dax.

CASTERMANN, libraire, à Tournay. (2 exemplaires.)

CATALOGUE, étudiant en droit, à Paris.

CATINEAU, libraire, à Poitiers. (20 exemplaires.)

CAUPENNE (comte de), colonel, à Dignes.

CAVALERY, commandant le 1er escadron des chasseurs de la Marne.

CAVALIER, ancien négociant, à Lille.

CAVRET, libraire, à Vienne (Isère). (16 exemplaires.)

CAYON-LIEBAULT, libraire, à Nancy.

CAYRET, imprimeur, à Mont-de-Marsan. (28 exemplaires.)

CAZAS-CASAS (Dominique), propriétaire, à Millas.

CAZENEUVE (le chev. de), lieutenant-colonel de cavalerie retiré, à Gap.

CELBARON, libraire.

CELLOT (L.-T.), imprimeur, à Paris.

CERIOUX, libraire, à Paris.

CERTAIN, officier des cuirassiers de la garde.

CESBRON, lieutenant aux chassenrs de l'Oise, à Stenay.

CETTO (le baron de), ancien officier de cavalerie légère, à Clamecy.

CHABAS, avoué, à Marseille.

CHABAUD-LATOUR (le baron), à Paris.

CHABOT DE LUSSAY, officier.

CHABRILLAN (comte de), officier aux hussards de la garde royale.

CHABRAN DE CAVAILLON (le général comte), à Avignon.

CHADAIT (Dominique) 孝, officier de dragons retiré, à Rouen.

CHAGOT, à Paris.

CHAIGNEAU aîué, à Paris.

CHAILLET, notaire royal.

CHAILLOT, régisseur', à Perrecy-les-Forges.

CHAILLOT (L.-C.), colonel de l'ex-15° régiment de dragons, à Dijon.

CHAIX, libraire, à Marseille. (32 exemplaires.)

CHAMBAUD, officier en retraite, à Avignon.

CHAMBET, libraire, à Lyon. (15 exemplaires.)

CHAMBRE DES PAIRS (la), à Paris.

CHAMBRE DE COMMERCE (la), à Calais.

CHAMPAGNY, lieutenant aux chasseurs de la Meuse, à Abbeville.

CHAMROBERT, à Paris.

CHANCÉ fils , filateur , à Ronen.

CHANLAIRE (Egide), à Paris.

CHANTEAU (de), sous intendant militaire, à Lille.

CHANTELAUSE, avoné, à Montbrison.

CHAPERON-GRANGER, negociant, à Libourne.

CHAPET, papetier, à Paris.

CHAPON, négociant, à Marseille.

CHAPPEL; libraire, au Havre. (2 exemplaires.)

CHARBONNEL frères, négocians, à Oleron.

CHARBONNEL (le comte), lieuten.-génér., inspect.-gén. de l'artill., à Paris.

CHARDIN, négociant, à Paris.

CHARDIN-HADANCOURT, à Paris.

CHARDOILLET, receveur de la loterie, à Strasbourg.

CHARDON, imprimeur en taille-douce, à Paris.

CHARDON, libraire, à Marseille.

CHARLEMONT, chef de bataillon commandant à la Govane française.

CHARLERY père, propriétaire, ex-général de brigade, à Condé.

CHARMON, colonel, à Paris.

CHARMONT, colonel, à Verdun.

CHARPENEY (J.) \*, officier de la légion-d'honneur, lieutenant-colonel en non-activité, à Perpignan.

CHARRAS, maréchal-de-camp, à Clermont-Ferrand.

CHARRON, libraire, à Paris.

CHARTON, à Limoges.

CHARTRES (le duc de).

CHASTEL (le lieutevant-général baron), à Ferney-Voltaire.

CHASTELAIN, directeur des postes, à Romans.

CHASTELLUX, à Paris.

CHATEAUNEUF-RANDON-TOURNEL-JOYEUSE, lieuten. en retraite-

CHATEL fils aîné, à Rouen.

CHATELLANAT.

CHAUCHARD, négociant, à Brest.

CHAUDON, notaire, à Marseille.

CHAUDOUET, chef de bureau de l'envoi des lois, à Paris.

CHAUDRON, libraire, à Paris.

CHAUMEROT, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

CHAUVEL, à La Rochelle.

CHAUVET fils (J.), à Paris.

CHELAINCOURT (le chevalier de), à Paris.

CHEMINEAU (le baron) \*\*, commandant de la légion-d'honneur, lieutenantgéneral des aumées du roi, a Annay.

CHERBLANC, notaire, à Montbrison.

CHERY-BELLECOUCHE.

CHEVANNE, capitaine d'artillerie et employé à la direction de Cherbourg.

CHEVERRY, tresorier de la légion Corse.

CHEVILLARD (Joseph), négociant, à Marseille.

CHIAPPE, capitaine du génie, à Lille.

CHICANNEAU, libraire, à Paris. (13 exemplaires.)

CHICON DE CHOINEL, à Grésilière.

CHIRAC, libraire, à Tolle. (4 exemplaires.)

CHOISY (de) jeune, à Paris.

CHOMEL, libraire.

CHOPIN (le chevalier), sons-intendant militaire, à Besançon.

CHOPIN aîné, négociant, à Marseille.

CHOUET, employé aux postes.

CHOUILLOU \*, capitaine d'artillerie, à Paris.

CIGLIUTTI, adjudant-major dans la légion des Hautes-Pyrénées, à Tarbes.

CLAMORGANT, libraire, à Valogne.

CLAPAREDE (le comte de), général, à Paris.

CLAUDE, capitaine au 36e régiment de ligne, à Thionville.

CLAUDE (Antoine), capitaine dans la légion de Saône et-Loire.

CLAVEL, directeur des postes, à Cahors.

CLAYOULE-DE-BRIAN, sous-intendant militaire, à Maubenge.

CLEMENT, docteur-médecin, à Granville.

CLER, avocat, à Marseille.

CLERC (le vicomte), maréchal-de-camp, à Alençon.

CLERE \* \*.

CLERMONT, propriétaire, à Saint-André-de-Cubzac.

CLEREMBAULT (le comte de), à son château, à Beauvoir.

CLERISSE, membre de la Chambre des Députés, à Paris.

CLERCK (de), directeur des postes, à Saint-Omer.

CLEMEUR (J.-B.), commis-greffier, au tribunal, à Sarreguemines.

CLICQUOT, lientenant de la 2º comp. d'ouv. du train des équip., à Vernon.

CLOUET, & Bourges.

COCKERELLES (Sir C.), baronet, membre du Parlement britannique.

COCQUEL, chapelier, à Paris.

COGNE, lieutenant-colonel d'infanterie en demi-solde, à Romans.

COIFFIER (Henri de ), à Paris.

COISNON-MAISONNEUVE, ex-ingénieur-géomètre, à Dureil.

COISY (de), chef de bataill. command. le 5º bat. d'artill. de la marine, à Brest,

COLAS ainé, libraire, à Paris.

COLAS, libraire, à Paris.

COLBERT (le comte de), général, à Paris.

COLBERT (le comte de), capitaine à la légion des Bouches-du-Rhône.

COLETTE, à Louviers.

COLIGNON, négociant, à Marseille.

COLIN, électeur, fabricant de gazes et de schals, à Paris.

COLINET, propriétaire, à Avignon.

COLLARD , homme de loi , à Clermont.

COLLARDIN (J.-P.), imprimeur, à Liége.

COLLET, brigadier aux gardes-du-corps du roi.

COLLETE, négociant, à Rouen.

COLLIGNON, à Paris.

COLLIGNON, à Chambly.

COLLIGNON, agent-de-change, à Paris.

COLLIN DE SAINT-MENGE, notaire, à Paris.

COLLIN, employé de la grande poste, à Paris.

COLLIN, à Paris.

COLLOMBEL (Jacques), ancien officier de la mounaie, à Léry.

COLNAGHI, à Loudres.

COLOMB-D'ARUNE \*, officier de la légion-d'honneur, colonel du 3° régiment de ligne, à Lyon.

COLNET, libraire, à Paris. ( 12 exemplaires.)

COLOMÈS, trésorier à la légion de la Seine, à Cambray.

COLPAERT \*, capitaine en retraite, à Bailleul.

COMPAYRÉ, avocat, a Alby. -

CONDAMIN, négociant, à Marseille.

CONSTANT, propriétaire, à Herbigny près Rethel.

CONSTANT LE ROY, manufacturier, à Elbeuf.

CONSTANTIN, élève de l'École polytechnique, à Paris.

CONSTANTIN (A), à Bêlon.

CONSTANTIN, major des dragons de la Gironde, à Vienne (Isère).

CONSTANTINI, à Vienne (Isère).

CONTARD (général comte), à Paris.

COR, propriétaire, à Paris.

CORBET, libraire, à Paris.

CORDIER, libraire, à Paris. (24 exemplaires.)

CORDONNIER (Auguste), négociant, à Turcoing.

CORMONT et BLANE, libraires, à Lyon. (2 exemplaires.)

CORNELIUS VAN ALEN de Newyork, à Bordeaux.

CORNILLE, capitaine adjudant-major en nou-activité, à Tournus.

CORNOUAILLE ( de ), chef de bataillon de la légion de l'Indre.

CORRARD, à Paris.

CORREARD, libraire, à Paris. (5 exemplaires.)

CORREARD (Antoine), chirurgien aide-major au 25° régiment d'infanterie.

CORSANGE, imprimeur-libraire, à Dieppe. ( 9 exemplaires.)

CORTIAL, à Paris.

COSSON, négociant, à Paris.

COSTE, négociant, à Libourne.

COTIN, colonel directeur d'artillerie, à Brest.

COTTIN, pharmacien, à Paris.

COUARD, directeur de la poudrerie du Pont-de-Buis, à Brest.

COUDERT, libraire, à Bordeaux. (29 exemplaires.)

COULON, négociant, à Paris.

COULON , à Saint-André.

COURCIER (madame veuve), libraire, à Paris. (8 exemplaires.)

COURNAULT.

COURTEL (Camille).

COURTIN, employé an ministère de la guerre, à Paris.

COURTIN, ancien secrétaire des ponts-et-chaussées, à Paris.

COURTOIS, étudiant en droit, à Joigny.

COURTOIS, libraire, à Cherbourg. (5 exemplaires.)

COURVAT, à Paris.

COUSIN, ex-quartier-maître de l'ex-garde.

COUSIN-DANEL, propriétaire, à Rennes.

COUSIN , marchand tailleur , à Marseille.

COUTHERUT, trésorier de la légion de l'Allier.

COUTURIER (J.), à Paris.

COUVERT, supérieur du petit séminaire, à Clermont-Ferrand.

CRAMOISY, percepteur des contributions, à Guipavas.

CRAUFURD, à Paris.

CRESPY, propriétaire, à Auxerre.

CREVECŒUR, officier.

CREVOT, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

CRISTIANI (comte de), capitaine aux chasseurs de Vaucluse.

CRISTIN, propriétaire, à Matha.

CROCHARD, libraire, à Paris.

CROCHON.

CROISIER, officier en retraite, à Béthune.

CROIZET, à la Rochelle.

CROSILHES, libraire, à Villeneuve-sur-Lot. (19 exemplaires.)

CROSNIER, à l'hôtel des Invalides.

CROULLEBOIS, libraire, à Paris.

CROUTE (de), trésorier de la gendarmerie de la Moselle, à Mets. CROUZET (madame veuve), à Paris.

CROZET, libraire, à Paris.

CUGNY, officier aux cuirassiers d'Angoulême.

CULLET (Victor), capitaine au régim. des chasseurs de la Meuse, à Abbeville. CUOQ, à Paris.

CURMER, à Paris.

CURRIUS, imprimeur-libraire, à Agen. (4 exemplaires.)

CUSSY (Achille de), à Bayeux.

CUST, capitaine, membre du Parlement britannnique.

DADURE DE SAINT-HILAIRE, avocat, à Paris.

D'AGUERRE (Félix), à Paris.

DALIBON, libraire, à Paris.

DALIDET (Mathias), négociant, à Bordeaux.

DALLOZ, avocat, à Paris.

DALRIMPLE, colonel au service de S. M. B.

DAMAS (le baron de), lieuteenant-général commandant la 8<sup>e</sup> division militaire à Marseille.

DAMAS (le comte de), pair de France, à Dijon.

DAMAS (le comte Roger de), 1er gentilhomme de la chamb. du roi.

DANDRÉ, à Paris.

DANDREY, peseur du commerce, à Marseille.

DANET fils, recevenr-général, à Lons-le-Saulnier.

DANIEL, visiteur des douanes royales, à Marseille.

DANLION \*, officier de la légion-d'honneur , colonel de la légion du Nord.

DANSERVILLE, capitaine de la légion de l'Oise, à Beauvais.

DANSERVILLE, officier d'artiflerie à cheval, à Vincennes.

D'ARBAUD, colonel du 46e régiment d'infanterie.

DARDEL, negociant, à Paris.

DARGIOT DE LA FERRIÈRE, ancien colonel, à Ille, près Perpignan.

DARGNIES, conservateur des hypothèques, à Abheville,

D'ARGOUGES (le comte) \*, maire de Litteau.

DARNAUD (le général).

DARNOUVILLE (François-Louis-Félix), à Caen.

DARTHES, négociant, à Bordeaux.

DARTIQUÉ, a Paris.

DAUBREMÉ, conservateur des hypothèques, à Bruxelles.

DAUGE, à Paris.

DAUPHIN (N -H.-F.), chef de bataillon au 25° régiment d'infanterie.

DAUSSY', homme de loi, à Paris.

D'AUVIGNY, maire à Cessières.

DAUVIN; juge-de-paix du canton de Wail, à Incourt.

DAUVIN, maire et propriétaire, à Gouy.

DAVAUX, négociant, à Paris.

DAVILAURE, lieutenant au 8º bataillon d'artillerie de la marine, à Lorient.

DEA, principal clerc de notaire, à Paris,

DEAL, rentier, à Paris.

DEBAR.

DEBAUMARCHEF, à Paris.

18

DEBELLEAU (Charles-Pierre), lieutenant au 25° régiment d'infanterie,

DEBLAYE (Sébastien), officier en retraite, à Epinal.

DEBOURGES, épicier à Paris.

DEBUFFARDS, capitaine en retraite, à Paris.

DECAEN (Pierre), propriétaire, à Rouen.

DECAMPEUX, receveur-général, à Villefranche,

DECAMI EUA, receveur-general, a villeiranche.

DECHANTERRAINE, lieuten. des chass, de la lég. de la Somme, à Paris.

DE CHAMPOL, à Paris.

DECHAYNIN, à Paris.

DECLOUX, officier-payeur de la légion de la Charente, à Bourbon-Vendée,

DECOMBES \*, capitaine au 3º régim. de ligne, à Lyon.

DECOURTEUIL, à Bayeux. DEDON, lieutenant-général.

DEFAY, libraire, à Langres. (4 exemplaires.)

DEFLOTTE, propriétaire, à Landerneau.

DE FONTENAY frères, à Louviers.

DEFORGES, propriétaire, à Paris.

DEFOSSA X, capitaine au 3º régiment de ligne, à Lyon.

DEGANTES (Amédée), officier de la marine, à Toulon.

DE GAY \*', lientenant au 3e régiment de ligne, à Lyon.

DEGENTEL DE LA CHESNÉLIÈRE, chevalier de St.-Lazare, \*\*, à sa terre do Plessis de la chapelle Achard.

DEGOUAY, maire, propaietaire, à Wamin.

DEGOUY, libraire, à Saumur. (3 exemplaires.)

DEGOY, receveur municipal, à Bourges.

DEGROOT, libraire, & Delft.

DEHYVET \*, capitaine des voltigenrs de la 11e légion de la Selne-Inférieure-

DEIS, libraire, à Besançon. (24 exemplaires.)

DEJEAN (le baron), maréchal-de-camp, lieutenant de roi, à Lille.

DE JOUY, à Paris.

DE JUSSIEU, libraire, à Autun. ( 2 exemplaires. )

DEJUSSIEU, libraire, à Châlons-sur-Soone. (13 exemplaires.)

DE KERPEN, libraire, à Rennes. (4 exemplaires.)

DELABORDE, libraire, à Vesoul. (52 exemplaires.)

DE LA COUR, propriétaire, à Etain;

DELACOURT, secrétaire au bureau des Pendhommes, à St.-Etienue.

DELAFONS, capitaine d'infanterie, à Péronne.

DELAFONTAINE, trésorier de la légion de la Seine, au Quesnoy.

DELAGE, directeur à la Verrerie royale de Folembray.

DELAGOUTTE, auditeur à la cour royale de Dijon.

DELAGUERENNE, propriétaire, à Chitey.

DELAHAY-DUMENY, à La Rochelle.

DELAJARD, à Paris.

DELAMARTILLIÈRE, à Paris.

DELAMER, lieutenant des voltigeurs de la légion des Pyrénées orientales.

DELAMORTIÈRE, colonel, à Versailles,

DELANNEAU, commissaire des guerres, à Paris.

DE LA PÉRIGNE, major de la légion de Saône-et-Loire.

DELAPORTE (le baron), capitaine an 6º régim. d'infant. de la garde.

DELAPORTE frères, négocians, à Paris.

DE LA ROCHE-AYMON, pair de France, à Chartres.

DELAROCHETTE, employé à la poste. (13 exemplaires.)

DELAROQUE, libraire, à Paris.

DE LA ROSIÈRE (Achille), à Lorient.

DELAS (Mathieu), propriétaire, à Langon.

DELASALLE (Charles), capitaine-adjudant-major à la légion de la Vendée.

DELATOUCHE, sons-lieutenant au 31º régim. de ligne.

DELATOURMIGNIÈRE, à Paris.

DELAU, directeur de l'hôpital militaire, à Besançon.

DELAUNAY, membre du conseil-général, à Bayenx.

DELAUNAY, libraire, à Paris. (54 exemplaires.)

DELAUNOIS-LECLERQ, libraire, à Reims. (6 exemplaires.)

DELAVIGNE, sous-intendant militaire, à Vernon.

DELBRET, avocat, à Villeneuve-sur-Lot.

DELCAMBRE, marchand parfumeur, à Lille.

DELCASSAN (Alexis), propriétaire, à Hesdin.

DELERUE, notaire, à Lille.

DELESTRE, propriétaire, à St.-Remy, près Eu.

DELHOUY, & Paris.

DELISCOURT, colonel d'artillerie, à Bordeaux.

DELISGUEVIN, à Paris.

DELISLE, professeur de mathématiques an lycée Henri 1v.

DELORME, lieutenant de vaisseau, à Brest.

DELPLACE, notaire, à Desvres.

DE LUCÉ, à l'hôtel de la Monnaie, à Paris.

DELUGRE, capitaine du 46e de ligne.

DELUY, peseur du commerce, à Marseille.

DELZONS (J.-N.), maire de la commune de Lenhac.

DELZONS (Jacques-D.), juge au tribunal de 1re instance de Chartres.

DEMADIÈRES (le baron), à Paris.

DEMAR, conducteur de diligence, à Paris.

DE MARAIS, major de la légion du Calvados.

DEMARGEOT, chef d'escadron de chasseurss de l'Orne, à Sédan.

DE MARTAINVILLE. (5 exemplaires.)

DEMAT, libraire, à Bruxelles. ( 40 exemplaires. )

DEMILLIÈRE, fabricant flenriste.

DEMONTAGU, lientenant des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

DEMOQUE, propriétaire, à Rethel.

DE MULLER, capitaine d'habillement, à Ruelle.

DENECHAUD, officier de santé des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

DENEUX (A -D.), employé des vivres, à Niort.

DENIS ( N. ), officier en retraite, à Sarreguemines.

DENIS, officier à la légion du Bas-Rhin.

DENNÉ, libraire, à Madrid (26 exemplaires.)

DENTU, libraire, à Paris.

DEPARIS, chirurgien retraité, aux Herbiers.

DEPELAFOL, libraire, à Paris.

DÉPÉRIÈRES, libraire, à Brest.

DÉPOT DES FORTIFICATIONS, à Paris.

DEQUERELLES (Alex.-Cincinnatus) \*, lieuten. au 25e régim. de ligne.

DEQUOI, (négociant, à Orléans.

DEROSNE, pharmacien, à Paris.

DERIVAUX, colonel, à Commercy.

DEROCHE, lieutenant au 3º régiment d'artillerie à pied.

DERODÉ, à Reims.

DERONZIÈRE, pharmacien, à Vendôme.

DERAYAULD, négociant, à Verdun,

DEROQUIGNY (Auguste), propriétaire, à Hesdin.

DE ROUSSEN.

DEROY, libraire, à Paris.

DESAGES (Em.), à Paris.

DESANDRÉ (Augustin-Barnabé), propriétaire, à Avignou.

DESCAMPS, vicaire de la paroisse de St.-Maurice, à Lille.

DESCAMPS-BEAUMONT, propirétaire, à Lille.

DESCHARMES, inge-de-paix, à Marnay.

DESCOURTILS DE MERLEMONT, sous-lieut. aux cuirass. de la reine.

DESETRE, officier des dragons de la Loire.

DESFOURNEAUX (le baron), lientenant-général, à Paris.

DESHAMEAUX, officier de la légion-d'honneur, chef de bataill., à Bayeux.

DESILES, à Paris.

DESJARDIN-GIRE, propriétaire, à St.-Hilaire.

DESLONGCHAMPS, marchand quincailler, à Paris.

DESMAREST, ingénieur de la marine, à Brest.

DESMARQUETTES, propriétaire, à Marines.

DESMAZIÈRES, professeur au collège, à Lille.

DESMOY, concierge de la prison militaire, à Lille.

DESOER, libraire, à Liège. (54 exemplaires.)

DESOYE (Candide) \* lieutenant au 25° régiment de ligne.

DESPANS DE CUBIÈRES, receveur, à Bar-le-Duc.

D'ESPINAY SAINT-LUC, colonel des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

DESPONTY DE SAINTE-AVOYE (le chevalier), lieutenant-colonel an 8° régiment des chasseurs de la Côte-d'Or.

DESPRES-CATOIRES, négociant, à Cambray.

DESPRÉS, ex-capitaine, négociant, à Cambray.

DESREZ (Auguste-Guillaume), à Bayeux.

DES ROYS (le courte), propriétaire, à Paris.

DESRUE, à Paris.

DESSENS (Simon), à Paris.

DESSIRIER.

DESTORS, à Paris.

DESVAUX-SAINT-MAURICE (la baronne), à Paris.

DETCHEGARAY \*, major, à Oro.

DEVAL, à Paris.

DE VAUDICHON-DE-LISLE (Louis-Alexandre), écuyer, de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, à Bayeux.

DEVAULX (le baron), maréchal-de-camp, à Brest.

DEVFAUX, maire de Veaux-Courtois, à Meaux.

DE VERDON, à Paris.

DEVERS, libraire, à Toulouse. (8 exemplaires.)

DEVIEVILLE DES-ESSARS (L.), à Paris.

DEVILLE, chef d'escadron des cuirassiers au régiment d'Orléans.

DEVILLEVIEILLE, à Paris.

DEVILLIERS, passementier, à Marseille.

DEVILLY, libraire, à Metz. (38 exemplaires.)

DEVOGINES.

DEVOIX fils, à Paris.

DEZARNAUD, à Paris.

DEZILLE, directeur des postes, à St.-Jean-d'Angély.

D'HEROU, inspecteur de l'imprimerie, à Paris.

DIBON (Paul), à Louviers.

DIDELOT DE LA FERTÉ, à Paris.

DIDIOT (Jean-Benoit) 案, chev. du mérite militaire de Wurtemberg, capitaine de cavalerie retraité, à Rethel.

DIDOT (Firmin), imprimeur, à Paris.

DIEPPE (Cécile), propriétaire, a Dourier.

DITTMAR (David), à Mulhouse.

DIVRY, marchand de grains, à Nogent-sur-Seine.

DOGUEREAU, maréchal-de-camp d'artillerie, à Metz.

DOIN (Alexandre) \*, à Paris.

DOLLON (le marquis de), à

DONDEY-DUPRE, imprimeur-libraire, à Paris. (4 exemplaires.)

DONNAS, libraire, à Paris.

DORE, propriétaire, à Paris.

DORLÉ, employé à la poste, à Paris.

DORNIER, maître de forges, à Dampierre.

DOSSUN, impriment-libraire, à Bagnères-Bigorre.

DOUDAN (Charles-Antoine), a Bruges.

DOUMERC (Constant), à Paris,

DOURILLE DE CREST (Joseph), homme de lettres, à Valence (Drôme).

DOYER, capitaine-commandant d'artillerie, à Embrun.

DOYSONVILLE (le comte), à Paris.

DREVET, négociant, à Marseille.

23

DRONSART, propriétaire, à Paris.

DROUANNE, capitaine à la légion des Bouches-du-Rhône, à Schelestat.

DROUARD (Paul), sons-lieutenant à la légion de Saône-et-Loire.

DROUCHARD, capitaine à la légion de la Sarthe.

DROUHET-POTIER, négociant, à Rethel.

DRUMEL (Etienne), percepteur, à Veaumontrevil, près Rethel.

DRUON, bibliothécaire de la Chambre des Députés, à Paris.

DRUY, adjudant au 1er régiment de la garde à cheval.

DUBIEF, bijoutier, à Paris.

DUBIEZ fils, à Rouen.

DUBOC, imprimeur en caractères, à Paris.

DUBOIS (le baron), offic. de la lég.-d'honn., 💥 , à Rouen.

DUBOIS, capitaine, à Reims.

DUBOIS DU DÉSERT, libraire, à Lisieux. (3 exemplaires.)

DUBOIS-AYME, directeur desdouanes, à

DUBOIS, libraire, à Meaux. (12 exemplaires.)

DUCARRE (madame), à Paris.

DUCAUROY, prêtre, à Hesdin).

DUCER, à Paris.

DUCHAMP (Pierre), capitaine de grenadiers, en activité, à Dijon.

DUCHATELET (Lonis) ※, chef d'escadron des dragons da Rhône.

DUCHEMIN, capit. des bombard. du 1er bat. d'artill. de la marine, à Brest.

DUCHESNE, médecia, à Rouen.

DUCHESNE, libraire, à Rennes. (14 exemplaires.)

DUCHEYRON, capitaine à la légion de la Gironde, à La Rochelle.

DUCLAUX-LARIVE, propriétaire, à Duravel.

DUCONDUT (Junior), négociant, à Montflanquin.

DUCOSTER, trésorier du régiment suisse de Salis, à Lyon.

DUCOUDRAY, à Vaugirard.

DUCOURTHIAL, capitaine à la légion de la Loire.

DUCROCQ, capitaine au 46° régiment d'infanterie.

DUCROCQ, docteur-médecin, à Niort.

DUDRESNAY, colonel de cavalerie, à St.-Pol-de-Léon.

DUFART, libraire, à Paris. (21 exemplaires.)

DUFFORT, propriétaire, à Libourne.

DUFOUR, chef de bataillon, à Beauvais.

DUFOUR, libraire, à Falaise.

DUFOUR, intendant militaire de la 3º division militaire, à Metz.

DUFOUR (G.) et D'OCCAGNE, fibraires, à Paris. (2 exemplaires.)

DUFOUR et compagnie, libraires, à Amsterdam. (2 exemplaires.)

DUFOURCQ (Prosper), à Bayonne.

DUFRESNE, à Paris.

DUGOMMIER, lieutenant à la légion de la Marne.

DUGUET.

DUHAMEL aîné, négociant, à Rouen.

DUHAMEL LE WAILLY, à Bayeox.

DUHAUTCILLY, lieutenant de vaisseau, à Brest.

DUJARDIN, libraire, à Gand. (51 exemplaires.)

DULCIS, trésorier de la légion de la Gironde, à Bordeaux.

DULLAC, avoué, à Montbrison,

DUMAINE, docteur-médecin, à Paris.

DUMARAIX (baron J.-F.), colonel d'infanterie, à Valenciennes.

DUMAS (le général), à Paris.

DUMAS, chirurgien, à Paris.

DUMAS (Sylvestre), notaire, à Villeneuve.

DUMERAIS, capitaine d'artillerie.

DUMERLE, capitaine des chasseurs de l'Orne, à Sédau.

DUMONT (François) \*, ancien capitaine, à Bouchain.

DUMONTOT, lieutenant des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

DUMOULIN (Auguste), à Paris.

DUMOUTIER (le comte), à Parie.

DUPARC, avoué, à Paris.

DUPEYRAT (Junior), négociant, à Bordeaux.

DUPEYRAT (Petit), huissier au tribunal de commerce, à Libourne.

DUPEYROU, à Bergerac.

DUPLENNE, libraire, à Paris. (26 exemplaires.)

DUPOLET (L.-F.), capitaine à la légion de la Côte-d'Or.

DUPONCET, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

DUPONT, imprimeur-libraire, à Périgueux. (17 exemplaires.)

DUPONT, lieutenant des chasseurs à la legion du Puy-de-Dôme.

DUPONT, chevalier de l'ordre de Gustave-Wasa, négociant, à Calais.

DUPOTET, capitaine au 11e régiment de ligne, au Havre.

DUPRAT-DUVERGIER. à

DUPUY, lientenant en retraite, à Saint-Gaudens.

DUPUY, docteur-médecin, à Lyon.

DUPUYTREN, docteur-médecin, à Paris.

DURAND, libraire, à Fontainebleau.

DURAND (J.-A.-E.), ex-greffier en chef au trib. de 1re inst., à Bergerac.

DURAND (Gabriel-Joseph), architecte, à Bordeaux.

DURAND LA BONTÉ, négociant, à Libourne.

DURAND, colonel de la légion de la Haute-Vienne.

DURAND, capitaine au 8º escadron du train d'artillerie, à Ronnes.

DURECU, à Bordeaux.

DU RORET, à Marseille.

DURIEU, maître marbrier, à Paris,

DUROU, à Bordeaux.

DURVILLE, libraire, à Montpellier. (3 exemplaires.)

DURYE, officier de la légion-d'honneur, \*, lieutenant-colonel.

DUSAULLE, capitaine-trésorier du 2º régiment des dragons du Doubs.

DUSSEUIL, capitaine de frégate, à Brest.

DUTAILLIS (Emmery), docteur en médecine, à Bordeaux.

DUTAILLIS, à Paris.

DUTERTRE (A -M.) \* 3, commissaire-ordonnat. en retraite, à Rouen.

DUTOCQ, chef de bataitlon, à Paris.

DUVAL-GAUTHIER, négociant, à Caen.

DUVALON, propriétaire, à Avignon.

DUVERNE, à Nevers.

DUVEY, propriétaire, à Paris.

DUVIVIER, lieutenant du génie, à Paris-

DYRAUD, à Paris.

EDET VALLÉE, libraire, à Rouen. (13 exemplaires.);

EGREMONT (d'), capitaine de cuirassiers, à Marville.

EISSAUTIER, ex-directeur des postes, a Bagnols.

EMION \* . officier de la légion-d'honneur , lieucenant-colonel , à Paris.

ENGEL (Georges-Guillaume), négociant, à Bordeaux.

ENGELMANN, libraire-lithographe, à Paris. (3 exemplaires.)

ENVILLIE.

EPPEL, employé à la poste, à Paris.

EPPES, Auglais résidant à Malte.

EPRÉMESNIL (d'), capitaine-adjud.-maj. au dépôt de la légion de la Marne:

ERHARD, à

ESCARS (d'), à Paris.

ESCLAVY, marchand de vins en gros, à Paris.

ESCUDEY, notaire, à Barrons.

ESEBECK (d'), heutenant-colonel de la légion du Cher, à Bourges

ESNOUF (Louis), propriétaire; à Bordeaux.

ESOUVAN, trésorier du 2º régiment d'infanterie de la garde royale.

ESPAGNAC (baron d'), maître des requêtes) à Paris.

ESPERANDIEU, licuten. au 3º escad. du train d'artill., à Valence (Drôme).

ESPINCHAL DE MUSSIEU (le comte Hypolite d'), à Clermont-Ferrand.

ESPRIT (Olive), négociant, à Marseille.

ESPRIT (J.-S.), officier de la légion-d'honn., capit. de grenadiers, à Dijon. ESTABEL, a Paris.

ESTANCELIN.

ESTIEN, négociant, à Marseille.

ETIFNNE, membre de la Chambre des Députés.

EVEN, capitaine d'artillerie, à Rennes.

EVRARD, trésorier à la légion du Pas-de-Calais.

ÉVRARD, enseigne de vaissean, à Brest.

EYMERY, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

EYRINIAC, étudiant en droit, à Paris,

EYMARD, ancien inspecteur-général, à Paris.

FABRE, général, à Vannes.

FABRE.

FABRE, propriétaire, à Avignon.

FABREVIDAL, avoné près le tribunal de 1re instance, à Carcassonne.

FABRON, officier en retraite, à Marseille.

FABRY, chef de bataillon, à Paris.

FABRY, lieutenant-colonel d'artillerie retraité, à Port-Louis.

FACIOT, libraire-relieur, à Dijon.

FAGARD, négociant, à Toulouse.

FAGNIER (madame veuve), directrice de la poste, à Dormans.

FALBA, colonel au corps royal d'artillerie de la marine, à Paris.

FALCON, libraire, à Grenoble. (21 exemplaires.)

FALLOT, aide-de-camp capitaine, à Marseille.

FANET, libraire, à Caen.

FANTIN et compagnie, libraires, à Paris. (4 exemplaires.)

FANTY-LESCURE, commissaire-priseur, à Bordeaux.

FARENC (Aime), officier de cavalerie en demi-solde, à Marseille.

FARQUET (C.-L.-M.), lieutenant en demi-solde, à Valence-d'Alby.

FAUCHIER, capitaine de voltigeurs de la légion de la Crense.

FAUDOAS (le marquis de), à Englesqueville, près Bayenx.

FAULLAIN-BANVILLE, lieutenant de vaissean, à Cherbourg.

FAURE, à Bordeaux.

FAVEREAU (J.-P.), officier supérieur en non-activité, à Bordeaux.

FAVÉRIO, libraire, à Lyon. (102 exemplaires.)

FAVRE.

FAVRE, libraire, à Paris. (6 exemplaires.)

FAVRICHON, marchand de vins en gros, à Paris.

FAYE, libraire, à Rochefort.

FEISSAT, fabricant de soufre raffiné, a Marseille.

FÉLIX-D'HUNOTSTEIN (le comte), pair de France, à Paris.

FELZEINS (de), à Toulouse.

FEMY.

FERMIN, ex-capitaine en retraite, à Marseille.

FEROGIO, profess. de mathématiques à l'École du génie, à Montpellier.

FERRA, tibraire, à Paris.

FERRANT, soys-lieutenant au 3º escadron du train d'artiflerie, à Vernon.

FERRÈRE, négociant, à Bayonne.

FERRET, libraire, à Paris. (25 exemplaires.)

FERTE, cultivateur, à Motoy.

FERTON, négociant, à Paris.

FIEFFÉ, négociant, à Bordeaux.

FILLIATRE et compagnie, libraires, à Bordeaux. ( 27 exemplaires.)

FILLIATRE (J.-A.), marchand, à Bordeaux.

FILLON ( Henri ), négociant, à Marseille.

FINART (Noël), peintre de batailles, à Paris.

FLACHAT (madame la marquise), au château du Brenil.

FLAMEN-D'ASSIGNY, capitaine d'artillerie, à Nevers.

FLEUROT, capitaine au régiment d'artillerie, à La Fère.

FLEURY, ancien officier, à Paris.

FLEURY, fabricant, à Paris.

FLOCH-MAISONNEUVE, négociant, à Brest.

FLOTTE, courtier, à Marseille.

FOISSEY, payeur des invalides de la marine, à Calais.

FOLLET, chirurgien de la marine, à Rochesort.

FOLMON (le comte de), chancelier de mad. la duchesse d'Orléans, à Paris.

FONBRANGE (de), propriétaire, à Libourne.

FONTAINE, marechal-des-logis à cheval, 5° compagnie de la gendarmerie royale, à Paris.

FONTAINE, libraire, à Colmar.

FONTAINE, directeur des postes, à Libourne. (29 exemplaires.)

FONTENILLE (le comte Auguste de), colonel des chass. de l'Isère, à Tours.

FONTESNOING, négociant, à Libourne.

EOREST, libraire, à Nantes. (2 exemplaires.)

FORGET-DE-BAUT, capitaine du génie, à Mézières.

FORGET (le baron), à Paris.

FORQUENOT, propriétaire, à Laon.

FOUCAULT, libraire, à Paris. (35 exemplaires.)

FOUCHER, lieutenant-général, à Paris.

FOUCHER, capitaine de la 1re comp. d'ouv. du train des équip., à Vernon.

FOUCOU, capitaine en retraite, à Marseille.

FOULHOUSE DES PLANCHETTES, maire de Courpierre, à Clermont-Ferrand.

FOULON, libraire, à Paris. (8 exemplaires.)

FOUQUIER-D'HÉROUEL \*, maire d'Hérouel.

FOURCAULT DE PAVAN, ancien notaire, à Paris.

FOURES-ABRIAL, negociant, à Carcassonne.

FOURIER-CLAUSONNE. -

FOURIER-MAME, libraire, à Angers. (51 exemplaires.)

FOURNAS fils, député du département de la Loire, à St.-Chamont.

FOURNERET, docteur-médecin, à Paris.

FOURNIER, officier aux lanciers de la garde, à Paris.

FOURNIER, général, à Paris.

FOURNIER, enseigne de vaisseau, à Brest.

FOURNIER, proprietaire, à Paris.

FOURNIER, chef de bataillon de la légion du Calvados.

FOURNIER, libraire, à Château-Thierry.

FOURNIER, docteur-médecin, à Paris.

FOURNIER, libraire, à Paris,

FRABOULET DE VILLENEUVE, lieutenant-colonel au corps royal d'artillerie de la marine, à Paris. FRACHON; ex-receveur, à Tournon. FRACHON (Xavier), à Annonay. FRADET, maire, à Labarde. FRAINET, commissionnaire-chargeur, à Marseille. FRAISSEIX DE BEAUNE, maire de Montgibeaux. FRANCAUTE, propriétaire, à Paris. FRANCILLON, à Paris. FRANCQUEVILLE (de), propriétaire, à Rouen. FRAY-FOURNIER fils, à Limoges. FRERE aîné, libraire, à Rouen. (85 exemplaires.) FREULLER, colonel. FREUND, libraire, à Brest. FROMENTIN-SAINT-CHARLES, commissaire des guerres. FROUT, sous-chef à la Préfecture, à Rennes. FRUNOT, chef de bataillon de la légion du Lot. FUNCK, notaire, à Woert. ... FURBEYRE, négociant, à Bordeaux. FUSILEAU, propriétaire, à St -Germain-du-Puch. GABON, libraire, à Paris. (13 exemplaires.) GABON et compag. (cabinet littéraire), libraires, à Montpellier. (6 exempl.) GABRIAS, capitaine au 31º régiment de ligue. GACHET, négociant, à Lille. GACHET, à Paris. GAETANO-GRANO, à Paris. GAGUIN, teinturier, à Rouen. GAI LE MONNIER, negociant, à Libourne. GAILLARD fils aîné, banquier, à Grenoble. GAILLARD, libraire, à Grasses. (2 exemplaires.) GALATIER, officier au régiment des cuirassiers du Dauphin. GALATOIRE (Gabriel), direct. des contribut, directes, à Mont-de-Marsan. GALAUP, ex-capitaine de la légion de Lot-et-Garonne, à Cancon. GALBOIS (le baron), colonel, au château de Moüy, près St.-Quentin. GALIGNANI, libraire, à Paris. (14 exemplaires.) GALLE-GOULDEN, négociant et brasseur, à St.-Pol. GALZ, heutenant-colonel des hussards du Haut-Rhin. GAMARD, homme d'affaires, à Rouen. GAMBART DE COURVAL, libraire, à Courtrai. (26 exemplaires.) GAMBART-DUJARDIN, libraire, à Ypres. (18 exemplaires.) GAMBIER, libraire, à Bruxelles. (4 exemplaires.) GAND, lientenant de la légion de Loir-et-Cher.

GANDOLPHE, à Paris. GANIVET, colonel. GANTIN, rentier, à Lyon.

GARADOS, professeur de rhétorique, à Villefranche.

GARCIN, libraire, à Mâcon. (2 exemplaires.)

GARDEL, capitaine-adjudant-major des dragons du Rhône.

GARDETON, notaire, à St.-Dié.

GAREZ, chef de bataillon d'artillerie, à Orléans.

GARNIER, agent-de-change, & Marseille.

GARNIER (Jean-Louis), fabricant-confiseur, à Marseille.

GARNIER (Adolphe), lieutenant aux dragons du Doubs, à Pontivy.

GASCARE \*, receveur particulier, à Montreuil.

GASPARD (Isaac), capitaine au 2º bataillon de la légion du Torne

GASSIOT, libraire, à Bordeaux. (16 exemplaires.)

GASSON, à Paris.

GASTALDY, négociant, à Marseille.

GASTON-RIVAUD (Pierre), ancien officier d'artillerie, à Angoulême.

GATTE, chef de hataillon du génie, ingénieur en chef, à Aire.

GAUDEFROY, propriétaire, à Paris,

GAUDIN (Joseph), à Mont-de-Marsan.

GAUDIN, libraire, à Fontenay. (3 exemplaires.)

GAUDOIT, négociant, à Paris.

GAULARD-MARIN, libraire, à Dijon. (6 exemplaires.)

GAULTIER, marchand d'estampes, à Paris.

GAULTIER frères, négocians, à Pontrieux.

GAUSSARD (Schastien), sous-lieutenant quartier-maître de gendarmerie en demi-solde, à Lille.

GAUTHIER, libraire, à Paris.

GAUTHIER, receveur de l'enregistrement, à Romorantin.

GAUTHIER frères, libraires, à Besançon. (26 exemplaires.)

GAUTIER, sous-lieutenant de la légion de Loir-et-Cher.

GAUTIER, fabricant de soude factice, à Marseille.

GAUTIER (Joseph) \*, capitaine d'artillerie retraité, à Latillé.

GAUTIER, à Bordeaux.

GAUVENET-DIJON, capitaine-trésorier de la légion de l'Eure.

GAYET, à Bordeaux. (6 exemplaires.)

GAYZARD file , & St.-Amand.

GAZET, négociant, à Paris.

GENET, sous-lieutenant au 31° régiment de ligne.

GENNET DE LA MAZIÈRE (J.-B.), avocat, & Poitiers.

GENTIL (de), capitaine au 1er régiment d'infanterie légère.

GENTIL fils, propriétaire, à Lille.

GENTILLOT, propriétaire, à Arvayres.

GEOFFROY, référendaire à la chancellerie de France, à Paris.

GEORGES, libraire, à Epinal. (9 exemplaires.)

GERARD \*, capitaine d'artillerie, à Paris.

GERARD, peintre, à Paris.

GÉRARD, adjudant-major des pontonniers, à Orléans.

GÉRARD (François-Pascal), capitaine-adjudant-major retraité, à Poitiers. GÉRENTE (Casimir de) 業, à Camaret. GERIN, ancien négociant, à Paris. GERNON (John), à Bordeaux. GHESQUIÈRE, à Lille. GIARD, libraire, à Valenciennes. GIARD, libraire, à Cambray. (9 exemplaires.) GIBON (Jean) \*, officier de la lég.-d'honn., colonel d'infant. à Cherbourg. GIBOU \* , capitaine au corps royal d'état-major, à Paris. GIDE (Louis), professeur de langues, à Marseille. GIEGLER, libraire, à Milan. (2 exemplaires.) GILBERT DE GOURVILLE, capitaine au 3º régiment d'artillerie à cheval. GILLART, procureur du roi, à Brest. GILLE, libraire, à Bourges. GILLES, chef de bataillon, à Phaisbourg. GILLES, docteur-médecin, à Paris. GILLES, libraire, à Nevers. GILLET, avocat, à Paris. GILLY, capitaine au 36° régiment de ligne, à Thionville. GIORDAN, propriétaire, à Bordeaux. GIOT. GIRARD (Georges), officier des dragons de la Loire. GIRARD-DUDEFFAUT, capit. au régim. des huss. de la Moselle, à Nancy. GIRARD, libraire, à Paris. GIRARD, libraire, à Besancon. (7 exemplaires.) GIRARDOT, à Paris. GIRAUD', négociant, à Marseille. GIRAUD, négociant, à Lyon. GIRAUDEAU, officier de santé, à Moncoutant. GIRAUDRY , sous-intendant militaire. GIRVAL (de), capitaine d'artillerie. GIVERNIS, maire et propriétaire, à Coursan. GLACON (mademoiselle), libraire, à Laigle. ( 29 exemplaires. ) GLADY aîné, négociant, à Villenenve-sur-Lot. GLAIZE, sergent-major. GLATIGNY (de ), officier au régiment des cuirassiers du Dauphin. GLUCKSBERG, libraire, à Varsovie. (36 exemplaires.) GODARD, major du génie en retraite, à Fontenay-le-Comte. GOGUEL, chef de bataillon à la légion de l'Ain, à Bourg. GOGUILLOT, officier au 44° régiment de ligne, à Strasbourg. GOHIN (madame), à Paris. GOIN, lieutenant au 1er bataiflon d'artillerie de la marine, à Brest. GOIX (Anguste), à Paris.

GOMBERT DE LEBECQ, propriétaire, à Paris.

GOMMÉ, capitaine au 3º escadron du train d'artillerie, à Vernon.

GONDOUIN , à Paris.

GONNARD, trésorier du 44° régiment de ligne, à Strasbourg. GORRILLIOT-GUINGART, libraire, à Arras.

GORSSE.

GORY . à Paris.

GOSSE, libraire, à Bayonne. (38 exemplaires.)

GOSSELIN, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

GOSSELIN, au dépôt des fortifications, à Paris.

GOSSELIN fils, à Rouen.

GOT (Gaspard), négociant, à Paris.

GOUDCHAUX, chi nrgien-major des chasseurs de la Vienne.

GOUFFÉ, capitaine à la légion de la Vendée, à Blois.

GOUFFRAN, libraire, à Bagnères-de-Luchon.

GOUGET (Auguste), à Paris.

GOUJET (Romain), officier retraité, à Rethel.

GOUJON, colonel de la légion de Lot-et-Garonne, à Brest.

GOUJON, libraire, à Paris.

GOUJON, ancien capitaine d'artillerie, à Paris.

GOULLET, libraire, à Paris. (6 exemplaires.)

GOULLIARD, sous-préfet, à Senlis.

GOURSSIER-SAINT-PRIME, propriétaire, à Nanzax.

GRABERT DE HAMSO, consul de Suède et de Norwège à Tanger.

GRABIS, notaire, & St -Etjenne.

GRAFF, adjoint du maire de la ville de Colmar.

GRAMMONT (le colonel comte de), à Paris, ...

GRAND, maréchal-des-logis aux gardes d'Artois.

GRAND, inspecteur des domaines, à Besançon.

GRANDCOURT, adjudant-major au 36º de ligne, à Thionville.

GRANDEDIER, marchand, à Paris.

GRANDIN ( Victor ), manufacturier, à Elbeuf.

GRANDJEAN, avoné, à Paris.

GRAND-MOULIN, prêtre et proviseur de l'Université, à Rennes.

GRANGEON, notaire, à Thiers.

GRASSOT, ancien sous-prefet, à Chalons-sur-Saone.

GRAVELLE (F .- J .- C.), officier d'artillerie, à Metz.

GRAVIER , libraire , à Gênes.

GREGOIRE, libraire, à Paris.

GREILH, marchand, à Daz.

GREMAUD, sous-lientenant au 11e régiment de ligne, au Havre.

GRENOCK (lord), quartier-maître général de cavalerie au service de S. M. B.

.... 14.

GRENOUILLET, sous-lieutenant anx bussards du Haut-Rhin.

GRENOUVILLE (de), sons-lieutenant aux hussards du Haut-Rhin.

GRESSET, chef de bureau à la Préfecture, à Long-le-Saulnier.

GRESY (Eustache), notaire, à Melun.

GRIESHAMMER , libraire , à Leipsic (11 exemplaires )

GRIGNY (Henri), négociant, à Saint-Pierre-les-Calais. GRIMBLOT, fabricant de cristaux, à Marseille. GRIOIS, à Rouen. GRISET ainé, libraire, à Boulogne-sur-Mer. GRISET jenne, libraire, à Boulogne-sur-Mer. (2 exemplaires.) GRIVEL (Henri), à Hesdin. GROGNOT. GROULT, libraire, à Bayeux. ( 15 exemplaires. ) GROUT ( Nicolas-François), notaire, à Endvermen. GRUERE, capitaine au 11e régiment de ligne, au Hâvre. GRUNNE (le comte de), lieuten .- général, ministre plénipotentiaire de S. M. le 10i des Pays-Bas près la Confédération, à Francsort. GUASQUI, courtier d'assurance, à Marseille. GUBLIAN, docteur en médecine, à Roanne. GUEFFIER, à Paris. GUEHENEUC (le baron de), maréchal-de-camp, à Paris. GUÉRIN (Charles ) 米, à Libourne. GUERIN, chef de bataillon d'artillerie de la marine, à Brest. GUENEL, capitaine, à Jussey. GUERARD, capitaine en retraite, à Reims. GUÉRIN-D'AGON. GUÉRINET, principal clerc de notaire. GUÉROULT, propriétaire, à Létanville, près Bayeux. GUIBAL, libraire, à Lunéville. ( 10 exemplaires. ) GUIEN et compagnie, libraires, à Paris. GUIFFARD (Auge-Fidèle), à Rouen. GUIFFART \*, ancien magistrat, à Cherbourg. GUILGOT (Joseph ), huilier, à Epinal. GUILHEM fils aîné, négociant, à Brest. GUILLARDON, inspecteur anx revues en retraite, à Paris. GUILLAUME, major des chasseurs de Vaucluse, à Chartres. GUILLEMARD, libraire, à Paris. GUILLEMAT, à Bordeaux. GUILLEMIN, docteur-médecin, à Lons-le-Saulnier. GUILLEMINET, libraire, à Paris. (7 exemplaires.) GUILLERMIN, maître de forges, à Chépy. GUILLIER, libraire, au Mans. GUILLON, ingén.-vérificat. du cadastre du départem. de Vancluse, à Avignon. GUILLOT, ingénieur-graveur, à Calcutta. (4 exemplaires.) GUILLOT, capitaine au régiment d'artillerie, à La Fère. GUILLOT, à Paris. GUITEL, libraire, à Paris. (27 exemplaires.) GUIVARD, imprimeur-libraire, à Rethel. (13 exemplaires.) GUTTINGUER fils, négociant, à Ronen. GUY (Pierre), officier au régim, d'artillerie à pied, à Rennes.

GUYARD DE CHALAMBERT.

GUYON, adjudant-sous-officier au 8º régiment des chasseurs de la Côte-d'Or.

GUYOT, capitaine au 5º régiment de hussards, à Paris.

HAATZFELD (le prince de).

HABERT (le baron), lieutenant-général, à Montréal.

HABERT, passementier, à Paris.

HABERT DE SANCERRE, bachelier ès-lettres.

HAGRE \*, capitaine de grenadiers à l'ex-54° régiment.

HAILLECOURT, docteur-médecin, à Paris.

HALLETTE neven, négociant, à Hesdin.

HANINS (Julien d'), à Bruges.

HANSLER, à Paris.

HARDEL (Louis), négociant, à Bordeaux.

HARDOUIN, ancien avoué, a Bayeux.

HARDY, libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

HARISPE (le comte), lieutenant-général, à Baigorry.

HARLET, maréchal-de-camp.

HARTMANN, négociant, à Lyon.

HARTRELLE, ingénieur des ponts-et-chaussées, à Paris.

HASSEL, docteur en médecine et en chirargie, à Boulogne.

HAUTRIVE, négociant, à Lille.

HAXO, général du génie, à Paris.

HAYET, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

HEARD-LAGRANGE, notaire et maire, à St.-Thomas de Conac.

HEBBERT, à Londres.

HÉBERT, huissier, à Bayeux.

HÉBERT, négociant, à Paris.

HEBRARD, négociant, à Bordeaux.

HECQUARD, juge-de-paix, à Nevers.

HÉLÈNE LE BARON, libraire, à Caen.

HELLOUIN (Charles), propriétaire, à Néville,

HENNEQUIN (F.), comte de Frenet, officier de cavalerie, à Lunéville.

HENNESSY, à Bruxelles.

HENNET, inspecteur de la librairie, à Paris.

HENNUY, à Sédan. ( 12 exemplaires. )

HENRAUX ainé, à Paris.

HENRIOD, maréchal-de-camp, \*, commandant de la lég. d'honn., à Paris.

HENRY (P.-J.), propriétaire, à Bordeaux.

HERAIS (J.), propriétaire, près Narbonne.

HERBAUT, courtier de commerce, à Lille.

HERBELET, libraire, à Verdon.

HERBIN, trésorier du 8e escadron du train d'artillerie, à Rennes.

HERBIN DE HALLE (P.-C.) 案, à Paris.

HERVÉ (E .- F.), étudiant en droit.

- HERVÉ, libraire, à Chartres. (4 exemplaires.)

HEUDES DE CLOISLIN, sons-lieuten. au 36° rég. de ligne, à Thionville.

HEUZÉ, libraire, à Belle-Isle-en-Mer.

HIGGINS, officier anglais, à Corbeil.

HOCHE-LAQUAINTANE.

HORGNIES-RENIER, à Bruxelles. (40 exemplaires.)

HORSON, trésorier de la légion de Loir-et-Cher.

HOUDELOT (de) \*, propriétaire, à Hesdin.

HOUDMAN, sous-lieutenant au 36° de ligne, à Thionville.

HOUEL, officier au 44° régiment de ligne, à Strasbourg.

HOZIER (le chevalier d'), colonel, écuyer de S. A. R. Monsieur, à Paris.

HUARD, homme de lettres, à Paris.

HUART, avocat, à Bruxelles.

HUBERT, clerc de notaire, à Paris.

HUET (Pierre-Joseph), ancien militaire, à Rethel.

HUET-PERDOUX (mad. veuve), libraire, à Orléans. (3 exemplaires.)

HUGON, juge-de-paix, à Castelnau (Médoc).

HUGUERAULT, libraire, à Laval.

HUGUET DE SAINT-THOIN, maréchal-de-camp, à Paris.

HULIN (le général comte), à Paris.

HULO, lieutenant-trésorier du 3° escadron du train des équipages, à Vernon.

HULOT, colonel d'artillerie, à La Fère.

HULOT (le général), à Verdun.

HUNOUT (Hypolite), entrepreneur, à Paris.

HUOT, propriétaire, à St.-Apollinaire.

HUREL, colonel, à Paris.

HUSARD, libraire, à Paris.

HUTCHINS (le colonel), au service de S. M. B.

HUTIN, propriétaire, à Villeneuve-le-Roi.

ISNARD, commis, à Marseille.

ISNARD, négociant, à Marseille.

ISNARDY, à Paris.

ISNARDY, bibliothécaire de la ville de Boulogne.

ISOARD, colonel du genie, directeur des fortifications, à Embrun.

ISOARD, avocat, à Marseille.

JACKSON, à Paris.

JACQUELIN, homme de lettres, à Paris.

JACQUEMAIN.

JACQUEMONT, sous-lieut. au 8º escadron du train d'artillerie, à Rennes.

JACQUES (Louis), commissaire de marine, à Calais.

JADRAS, à Paris.

JAILLET, à la Martinique.

JALADON, curé d'Espinasse, arrondissement de Rioms.

JANET et COTELLE, libraire, à Paris. (30 exemplaires.)

JANTET, avocat, à Paris.

JARLAUD, à Paris.

JAROUSSE, propriétaire, à Meilhan.

JARSSALLION, négociant, à Paris.

JATHEAU, libraire, à Liége.

JAUFFRET, propriétaire, à Condoux.

JAUMARD (Fidelle), recevenr municipal, à la Tour d'Aygues.

JAVERZAT, chef de bataillon d'artillerie.

JAY, homme de lettres, à Paris.

JEANNIN-GROS, capitaine retraité, à Cahors.

JEANTREL, à Paris.

JELEZ, ex-quartier-maître, à Gray.

JOBAL (le comte), grand'croix de St.-Louis, major des gardes-du-corps du roi.

JOHAN, garde-magasin des lits militaires, à Cherbourg.

JOHANNEAU, libraire, à Paris. (4 exemplaires.)

JOLIET, à Paris.

JOLY, libraire, à Dôle. (6 exemplaires.)

JOLY, garde d'artillerie, à Paris.

JOLY (H.), imprimeur, à Château-Thierry.

JOMBERT, libraire, à Paris. (13 exemplaires.)

JOMINY, lieutenant-général.

JOUAN (J.-C.), offic. de la légion-d'honu., maréch.-de-camp, à Cherbourg: JOUANNE.

JOUBET, sous-inspect. aux revnes de l'armée des Pays-Bas.

JOUIS (Joseph), offic. en non-activ. de l'ex-14e reg. de drag., à Bordeaux.

JOURDAN, maréchal de France, à Paris.

JOURDAN, officier en retraite, à Marseille.

JOURDAN , docteur-médecin , à Paris.

JOURDAN aîné, négociant, à Tain.

JOUVE, libraire, à Belfort. (26 exemplaires.)

JOYARD, garde-du-corps du roi, compagnie d'Havré, à Paris.

JOZEAU, juge au tribunal civil, à Sivrey

JUBÉ (de), baron de la Perrelle, maréchal-de-camp.

JUBERT, marchand de vins en gros, à Paris.

JUGIE (L.-J.), colonel, délégué pour le recrutement dans le département de la Corrèze, à Tulle.

JULIEN (Isidore), avocat, à Bruges.

JULLIEN (M.-A.), sous-inspect. aux revues et propriétaire, à Paris.

JUNOT, capitaine à la légion des Bonches-du-Rhône, à Schelestat.

JUSSY, docteur-médecin, à Verdun.

JUSTEAU, lieutenant-colonel d'infanterie, à Sens.

KELLERMANN, maréchal, duc de Valmy.

KILLIAN, libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

KIMLE et compagnie, à Paris.

KLEIN (comte de), pair de France, à Paris.

KLEINENBERG (de), chef d'escadron des huss. de la Moselle, à Nancy.

KNAB, libraire, à Lausanue. (13 exemplaires.)

KNAB, négociant, à Lyon.

KORN, libraire, à Breslau. (13 exemplaires.)

KOTHEN, négociant, à Marseille.

LABADIE, imprimeur-libraire, à Castelnaudary.

LABARRE \*, capitaine, à Paris.

LABERT, à Bordeaux.

LABI SSE-REBEROTTE, à Rethel.

LABEYRIE, officier de la légion-d'honneur, à Mugron.

LABORDE (Laurent), proprietaire, à Cazauben.

LABORDE fils ainé, percepteur, à Villeneuve-sur-Lot.

LABROUSSE (le chevalier), officier des gardes-du-corps, à Versailles.

LACENE, lieutenant au 58° régiment de ligne.

LACOUR (J.-F -P.), officier de hussards, en retraite, à Rouen.

LACROIX, libraire, à Tonlouse.

LACROIX, ancien chef de division à la marine, à Paris.

LACROIX, chef de bureau à la grande poste, à Paris.

LACROIX, aux sables d'Olonnes.

LADROIT, docteur-médecin, à Bagnols.

LADVOCAT, libraire, à Paris. (81 exemplaires.)

LAFARGUE (J -P.-G.), à Paris.

LAFAYE, à Paris.

LAFAYE, & Melun.

LAFAYETTE, general.

LAFITE, libraire, à Bordeaux. (15 exemplaires.)

LAFITE-PEREGAUX, à Paris.

LAFITE, propriétaire, à Paris.

LAFLÈCHE DE KEUDELENSTEIN, négociant, à Marseille.

LAFON DE BLAGNAC, lieutenant-général, à Laprade.

LAFON COURBORIEU, propriétaire, à Mézières.

LAFORET, negociant, à Paris.

L'AFORGUE, trésorier au 42º régiment de ligne.

LAGET, secrétaire particulier de S. E. le ministre de l'intérieur, à Paris.

LAGIER, libraire, à Dijon. (3 exemplaires.)

LAGNIER, docteur-médecin, à Saint-Etienne.

LAGNIER, maître de forges et propriétaire, à Tarsul.

LAGRANGE (Jules de), lieutenant aux chasseurs de la garde royale.

LAGRANGE (A. de), chef de bataillon au 6º d'artillerie.

LAGRÈSE, ancien magistrat, négociant, à Libourne.

LAHURE (le baron), maréchal-de-camp, à Wanverchain.

LAINE, propriétaire, à Gisors.

LAINÉ, capitaine au régiment d'artillerie, à La Fère.

LAINE, négociant, à Paris.

LAINÉ, à Rouen.

LAISNEY, libraire, à Péronne. (14 exemplaires.)

LALANNE, chef d'institution, à la Souterraine.

LALEU (de), chef d'escadron de gendarmerie, à Caen.

LALLEMANT (A -B.-L.-G.), ancien capitaine-commandant, à Paris.

LALOY . I braire , à Paris. ( 6 exemplaires.)

LALUY &, colonel, à Verdon.

LAMARTINIÈRE, négociant, an Havre.

LAMBERT (C.-B.) &, doct-med à l'hôp. civil et milit. de Pont-à-Monsson.

LAMBERT, capitaine-trésorier à la légion de la Lozère.

LAMBERT, marchand drapier, à Marseille.

LAMBERT file, propriétaire, à Celais.

LAMBERT (H.-F.-L.-E.), colonel, directeur d'artillerie, à Auxonne.

LAMBERT (le baron), capitaine d'etat-major.

LAMEYER (F.), traduct. et interprète juré près les cours et tribunaux, à Paris.

LAMOIGNON (le vicoute de), pair de France, à Paris.

LAMOUROUX, pharmacien, à Paris.

LAMYRE-MORY (vicomte de), lieut. des cuirassiers de la Reine.

LANCELERÉE (G.-P.-F.), manufacturier, à Rouen.

LANCELEUX ainé, à Pont-Sainte-Maxence.

LANDRIOT, libraire, à Clermont-Ferrant. ( 19 exemplaires. )

LANDRODIE, négociant, à Bordeaux.

LANDRY DE SAINT-AUBIN (le chevalier), lieutenant-colonel, à Paris.

LANGLOIS, ex-capitaine aux grenadiers de la vieille garde.

LANGLOIS, ingénieur de la marine, à Brest.

LANNELUC ainé, à Toulouse.

LANTENOIS, avoné, à Paris.

LAPEYROUSE (Raoul de), à St.-Hypolite.

LAPOMERAYE, officier en retraite, à Marseille.

LAPONCE (Amédée de) \*, officier de hossards, à Villers-Coterets.

LAPP, à Cork (Irlande).

LAPRAIRIE, capitaine au 8º bataillon d'artillerie de la marine, à Brest.

LAPRUNE, lientenant des ouvriers du train des équipages, à Vernon.

LARCHER fils, à Paris.

LARCHEY, lieutenant au 6º régiment d'artillerie.

LARDENOY (la vicomtesse de), à Neuilly.

LARGUIER, avocat, à Marseille.

LARIBEAU, notaire, à Moulon.

LANIBLERE, officier au régiment des cuirassiers du Dauphin.

LARIBOISSIÈRE (le comte de ), à Paris.

LARIEU, capitaine aux chasseurs d'Orléans.

LARIZILLIÈRE, propriétaire, à Dugny.

LAROCHE, libraire, à Angoulème. (3 exemplaires.)

LARRAILLET ( Dominique); juge-de-paix, à Parentis. ..

LARREY, ancien juge-de-paix, à Fleurance.

LARTIGUE (Pierre), négociant, à Bordeaux.

LARUELLE, libraire, à Aix-la-Chapelle. (2 exemplaires.)

LASERRE (le comte de), colonel.

LASSAULX (de), recteur de l'Académie royale de Nancy.

LASSERRE (Martial) \*, capitaine au corps royal d'état-major, à St.-Sever.

LASSERRE (J.-P.) à La Rochelle.

LASTANIER, maire de Belin.

LATERRADE (P.-O.), sous lienten. an 18º régim. de ligne, à Montpellier.

LATHIER, lieutenant-colonel, à Vernon.

LATOUCHE, homme de lettres, à Paris,

LATOUR, libraire, à Paris. (24 exemplaires.)

LATY, libraire, à Avignon. (9 exemplaires.)

LAUBERT, à Paris.

LAUNAY (Charles de ) \*, capit.-comm. des chasseurs à chev. de la Vienne.

LAURENCE (Justin), avocat, à Mont-de-Marsan.

LAURENCE DE CHOISY, lieutenant de vaisseau, à Brest.

LAURENT, courtier de commerce, à Calais.

LAURENT, docteur-médecin, à Paris.

LAURIS (le marquis de ), à Paris.

LAUSSEY, notaire et maire, à Pomarez,

LAVAU (Daniel), négociant, à St.-Emilien.

LAVEDAN, colonel, à Carbonne.

LAVERGNE, offic. de la lég.-d'honn, capitaine de carabiniers, à Montbrison

LAVIGE, commis de la direction des donancs, à Brest.

LAVILLE, propriétaire, à Bordeaux.

LAVILLE, libraire.

LAWALLE jeune et neveu, libraires, à Bordeaux, (189 exemplaires.)

LAYS.

LEBATARD, libraire.

LEBEAU, libraire, à Provins. (8 exemplaires.)

LEBEL (baron), à Strasbourg.

LEBESCOND DE COATPONT, capitaine d'artillerie de la marine, à Brest.

LEBIS, architecte, à Paris.

LEBLANC, libraire, à Paris.

LEBLANC \*, ancien capitaine, aux Ormes.

LEBOUCHER fils, propriétaire, à Trévières, près Bayeux.

LEBOUL \*, capitaine d'artillerie, à Paris.

LEBOULLENGER (J -A.), ingénieur en chef, à Mont-de-Marsan.

LEBOUTEILLER, à Paris.

LEBOUTTE (J.-J.) \*, capit. au service du royanme des Pays-Bas, à Calais.

LEBRETON (Guillaume), manufacturier, à Louviers.

LEBRUN, marchand de vins en gros, à Paris.

LECAMUS aîné, à Louviers,

LECANDÈLE, à Anvers.

LECERF, filateur, à Pavilly.

LECERF, notaire, à Elbeuf.

LECHARD, libraire, à Paris.

LECHARLIER, libraire, à Bruxelles. (22 exemplaires.)

LECHESNE, chef d'escadron d'artillerie.

LECLER, à Lyon.

58

LECLER (François), pharmacien, à Rennes.

LECLERC, inspecteur des domaines, à Arles.

LECLERC (Théodore), libraire, à Paris. (17 exemplaires.)

LECLERC, colonel, à Paris.

LECLERC (Ad.), libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

LECLERCO, imprimeur-libraire, à Arras. (2 exemplaires.)

LECLERE (mademoiselle), libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

LECLUSE, libraire, à Paris. ( 12 exemplaires.)

LECCEUR (Benoit), lieutenant au 25e régiment d'infanterie.

LECOINTE et DUREY, libraire, à Paris. (29 exemplaires.)

LECOMTE, à Paris.

LECOMTE (Auguste), à Paris.

LECOMTE (Auguste), marchand de bois, à Caen.

LECONTE (Charles), propriétaire, à Hesdin.

LECOUAT, libraire, à St.-Awoin. (6 exemplaires.)

LECOURTIER \*, à Verdun.

LECOURTOIS, libraire, à Cherbourg.

LECOURTOIS (J.-G.-B.) \*, ancien capit. d'infant., libraire, à Cherbourg.

LECOUTEULX, a Paris.

LECROSNIER, propriétaire, à Palaiseau.

LEDAULT, enseigne de vaisseau, à Brest.

LEDENTU, libraire, à Paris. (32 exemplaires.)

LEDILLAIS aîné, capitaine d'artillerie, à Rennes.

LEDOUX et TENRÉ, libraires, à Paris. (3 exemplaires.)

LEDOYEN, libraire, à Reims. (4 exemplaires.)

LEFEBRE (Nicolas-Félix), à Paris.

LEFEBVRE, maréchal duc de Dantzick, à Paris.

LEFEBVRE, chef de bataillon à la légion de la Haute-Vienne, à Limoges.

LEFEBVRE, avocat à la cour royale, à Paris.

LEFEBVRE-DESVAUX, à Paris.

LEI IBOU, major.

LEFILLEUL, libraire, à Paris.

LEFORT (J -B.), négociant, à Bordeaux.

LEFOURNIER et DÉPERIEZ, libraires, à Brest. (58 exemplaires.)

LEFRANC, capitaine à la légion de Loir-et-Cher.

LEFRANC, negociant, à Brest.

LEGER, à Paris.

LEGOLIAS, chef de bataillon an 8e régim. d'artillerie de la marine, à Brest.

LEGRAND, trésorier des chasseurs de la Vendée, à Châteaudun.

LEGRAND, à Patis.

LEGOUAS, à Paris.

LEHEC, sons-lient, an dépôt de la légion d'Ille-et-Vilaine, à Rennes.

LEHIR, commissaire-rapporteur près les tribunaux maritimes, à Brest.

LELEU, ingénieur-vérificateur du cadastre, à Tarbes.

LELEUX, libraire, à Calais. (41 exemplaires.)

LELEUX, libraire, à Lille. (54 exemplaires.)

LELIÈVRE, propriétaire, à Berchereu-sur-Vigres.

LELMI-MENTENNI, lieuten.-colonel retraité et ancien maire, à Lunéville.

LELONG (Louis), notaire, à Bernesq, arrondissement de Bayeux.

LELOUTRE, contrôl. ambul. des combust., cap. des gren. de la 5° lég., à Paris. LEMAIGNEN, libraire, à Blois.

LEMAIRE ( Paul ), colonel de la garde nationale, à Dunkerque.

LEMAIRE (madame veuve), libraire, à Bruxelles.

LEMAIRE, à Paris.

LEMAIRE, propriétaire, à Paris.

LEMAISTRE-CHOISY , filateur , à Ronen.

LEMARANT, capitaine de vaisseau, à Brest.

LEMARCHAND, manufacturier, à Bapeaume, près Rouen.

LEMARCHAND, employé au ministère de la guerre, à Paris.

LEMARQUANT (Auguste) \*, lieut, au 25° régiment d'infanterie.

LEMBRON DE LIGUIM, garde-du-corps du roi.

LEMERCIER, chef de bat. au corps royal d'état-major, à Paris.

LEMIRE (Ed.), propriétaire, à Ronen.

LEMIRE, propriétaire, à Fécamp.

LEMIRE, lieutenant de dragons, à Aire.

LEMOINE, négociant, à Rouen.

LEMOINE (J.-F.) \* \*, chef d'escad. aux chass. de l'Arriège, à Noyon.

LEMOINE, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

LEMONNIER, propriétaire, à Touffreville.

LEMONNIER, sous-intendant militaire, à Paris.

LEMOT, membre de l'Institut, à Paris.

LEMOYNE, à Paris. LENEUF, hoissier, à Issigny.

LENOIR (le baron), maréchal-de-camp, à Evreux.

LENORMANT, libraire, à Paris.

LENOURY, lieuten .- colonel des hussards de la garde royale.

LÉONARD, docteur en médecine, chirurgien major, à Litle.

LEPERCHE (Pierce), negociant, à Libourne.

LEPOILEVIN DE LA CROIX (L.-J.), receveur aux déclarations des douanes, à Anvers.

LEPRESTRE (Antoine) 💥 , vicomte de Vauban, lieuten.-col., à Besançon.

LEPRINCE, huissier, à Rouen.

LEQUIEN, libraire, à Paris.

LEREUIL, sous-lieutenant an 11e régiment de ligne, au Hâvre.

LEROND ainé, libraire, à Paris. ( 2 exemplaires.)

LEROUGE, libraire, à Paris.

LEROUX, chef d'institution, membre de l'Université, à Paris.

LEROUX, libraire, à Mayence. (8 exemplaires.)

LEROY, libraire, à Paris.

LEROY (C.-M.-J.), huissier, à Châlons-sur-Marne.

LESAGE-VUILLEROD, banquier, à Dijon.

LESECQ, employé à l'intendance des bâtimens de la couronne, à Paris.

LESPINASSE, médecin, à Cancon.

LESPINASSE (de).

LESTRANGE, maréchal-de-camp retiré, à Annonay.

LETELLIER, libraire, à Falaise. (3 exemplaires.)

LETELLIER, capitaine.

LEUZISKY, docteur médecin, à Paris.

LEVASSEUR (Pierre), officier de la légion-d'honneur, chef de ba'aillon en retraite, à Rouen.

LEVÈQUE, officier de la légion-d'honneur, chef de bataillon à l'ex-14° régiment d'infanterie, à Dijon.

LEVIF (G.-A.), ancien cap. d'art. légère de l'ex-garde, négociant, à Bordeaux.

LEVILLAIN-DUFRICHE, à Paris.

LEVILLAIN, lieuten. au corps royal des ingén.-géogr., au dépôt de la guerre.

LEVRAULT, libraire, à Strasbourg. (27 exemplaires.)

LÉVY, libraire, à Metz.

LEYMERIC.

LEYQUE aîné, propriétaire, à Castel-Sarrazin.

LEYRAND, avoué, à Gueret.

LHEUREUX, libraire, à Paris. (53 exemplaires.)

LHOMME, trésorier au 36° régiment de ligne, à Thionville.

LHOMME, jardinier tleuriste, à Paris.

LHUILLIER, libraire, à Paris.

LHURIER, propriétaire, à Euillot.

LIBER fils , à Bordeaux.

LIBERT, capitaine-trésorier au 8e régiment des chasseurs de la Côte-d'Or.

LIBERT, à Paris.

LIBRAIRIE grecque, allemande et latine. (6 exemplaires.)

LICHTENSTEIN.

LIENARD, notaire honoraire, à Paris.

LINTILHAC, pharmacien, à Paris.

LIOGIER, libraire, à Issengeaux.

LION, négociant, maire de la ville, à Annonay.

LIREUX, homme d'affaires, à Rouen.

LITTARDI, au ministère des finances, à Paris.

LOCARD et DAVI, libraires, à Paris.

LOILIER, officier de la lég.-d'honn., chef d'escadron, à Montfaucon.

LOMBARD, fabricant de savon.

LOMBARDEAU, major, à Paris.

LONGCHAMP (le baron de), maréchal-de-camp, à Besançon.

LONGFOSSE, libraire, à Saint-Gaudens. (14 exemplaires.)

LOPES-DUBEC (Berjamin), negociant, à Bordeaux.

LOPPINOT (comte de ), colonel de la légion du Calvados.

LOQUIN (J.-C.), officier au corps royal du génie, à Dijon.

LORAUX, à Paris.

LORGES (le duc de), pair de France, à Paris.

LORIN, capitaine au 8º régiment de ligne.

LORIOT, capitaine d'habillement de la legion de la Sarthe, à Cherbourg.

LORMONT-BROCARD, maître de forges, à Vieville.

LOTTE, à Paris.

LOUAILLIER aîné.

LOUETTE, officier en retraite, à Versailles.

LOUSSE, capitaine d'habillement à la légion des Bouches-du-Rhône.

LOUSTAU, commissaire des guerres, à Verdun.

LOUVET (Nicolas), à Elbeuf.

LOVE, major an service de S. M. B.

LOYAU, propriétaire, à Bournezeau.

LOZE, négociant, à Marseille.

LOZET, capitaine pensionné, à Benfeld.

LOZIER, propriétaire, à Abzac.

LUBORMISKI (le prince), à Paris.

LUCAS-MONTIGNY, chef de bureau à la Préfecture de la Seine, à Paris.

LUCE, négociant, à Marseille.

LUCOTTE (le comte de), lieutenant-général, à Paris.

LUCQ, à Paris.

LUXCEY, notaire, à Morceux.

LYON, propriétaire, à Marseille.

MABRU (le chevalier), chef de bataillon d'artillerie, à Cletmont-Ferrand.

MACARY (Saint-), à Bordeaux.

MACHET fils, à Châlons-sur-Marne.

MACORS, pharmacien, à Lyon.

MADIER (Claude-Honoré), propriétaire, à Avignon.

MADON, courtier royal, à Marscille.

MADRID DE MONTAIGLE, lieuten. aux grenad. à chev. de la garde royale.

MAGDELAIN, libraire, à Toulon. (14 exemplaires.)

MAGEN (J.-B.), libraire, à Bordeaux.

MAGNAN, entrepreneur des pouts-et-chaussées, à Marseille.

MAGNAN, offic. de la lég.-d'honn., chef de bataillon, à Versailles.

MAGNONCOURT (de) fils, propriétaire, à Dôle.

MAGON, lieutenaut aux hussards du Haut-Rhin.

MAGOT-VARVAS, maire de Chanonat.

MAGUIN, colonel de la légion de la Dordogue, à Angers.

MAHIEUX, à Paris.

MAHON, ancien officier, à Paris.

MAILHOL, à Carcassonne.

MAILLE, négociant, à Lyon.

MAILLE, libraire, à Tournay.

MAILLIN-FAURÉ (Joseph), pharmacien, à Bordeaux.

MAILLOT, commis principal des donanes, à Brest.

MAINE DE BIRAN, lieutenant des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

MAINGOVAL (le baron de), à Valenciennes.

MAINGUET, à Paris.

MAIRE, libraire, à Lyon. (20 exemplaires.)

MAITROT, capitaine-commandant la compag. d'artillerie, à La Fère.

MALACOURT, notaire, à St.-Laurent.

MALARET.

MALARTIC, à Paris.

MALARTIC, capitaine à la légion de Tarn et Garonne.

MALASSIS (madame), propriétaire, à Brest.

MALBOS (Joseph-Hypolite), propriétaire, à Avignon.

MALBOURIANE, avoné au tribunal de tre instance, à Libourne.

MALHEBIOU fils aîné, propriétaire, à Pézénas.

MALLET-MOUQUE, négociant, à Lille.

MALLET, à Paris.

MALLET (Adolphe-James) \*, gentilhomme de la chambre du roi, à Paris.

MALO, libraire, à Lille.

MALOUCHLIN (David), docteur de l'Université d'Edimbourg, à Boulogue.

MAME, libraires, à Tours. (9 exemplaires.)

MAMONO (le comte), général russe, à Moscou.

MAMY, propriétaire, à Paris.

MANDROU, à Paris.

MANGÉ, négociant.

MANGET et CHERBULIEZ, libraires, à Genève. (13 exemplaires.)

MANGIN père et fils , à Nantes.

MANLEY-POWER, major-général au service de S. M. B.

MANNENS (lord C.), aide-de camp de S. M. B.

MANNEVILLE (de), chef de bataillon.

MANNIER, sons-lieutenant au 36e régiment de ligne, à Thionville.

MANOURY, libraire, à Caen. (5 exemplaires.)

MANSUT, libraire, à Paris.

MANTZ; à Bordeaux.

MARADAN, libraire, à Paris.

MARAIS de Nantes.

MARC \*, officier de la légion-d'honneur, lieutenant-colonel, à Versailles.

MARCEL, à Paris.

MARCHAIS, chef d'escadron, trésorier des lanciers de la garde royale.

MARCHAND (André), propriétaire, ex-militaire, à Rennes.

MARCHAND, à Paris.

MARCHAND, négociant, à Paris.

MARCHAND, employé, à Paris.

MARCHANGY (de), procureur du roi, à Paris.

MARCHEGAY, propriétaire, à Lousigny.

MARCHEGAY, à Paris.

MARCLET, négociant, à Marseille.

MARCUET, receveur particulier des finances, à Paris.

MARDELLE (baron de la) \*, à Paris.

MARECHAL, chirurgien-major, à Besançon.

MAREVILLET, libraire, à Mortagne. (7 exemplaires.)

MARGARON, général, à Paris.

MARGUERÉ DE LUSIGNY, à Paris.

MAROTTA et VAN SPANDOCH, libraires, à Naples.

MARQUIS, capitaine d'artillerie, à Paris.

MARREL fils, propriétaire, à Carcassonne.

MARRON, droguiste, à Marseille.

MARSAINT \*, à Allanche.

MARTAINVILLE (J.-J.-A. de), chef supérieur des douanes, à Marseille.

MARTEAU \*, à Paris.

MARTEL (Jacques-François-Xavier), à Toulon.

MARTEL (J.-F.) jeune, imprimeur, à Monspellier.

MARTIN \*, sous-lieutenant aux cuirassiers de la Reine.

MARTIN, sous-lieuten. au 8° escadron du train d'artillerie, à Rennes.

MARTIN, negociant, à Marseille.

MARTIN, médecin, à Marseille.

MARTIN \*, commissaire de la marine, à Rouen.

MARTIN, ingénieur, à Arras.

MARTIN, à Paris.

MARTIN, libraire, à Châlons-sur-Marne.

MARTIN DE PUECH, banquier, à Paris.

MARTINET, avocat, juge suppléant, à Roanne.

MARTY, négociant, a Marseille.

MARUT DE LOMBRE, agent directeur de la comp. du Phénix, à Grenoble.

MASSABEAU, colonel au 33° de ligne.

MASSAROLI, capitaine au 36° de ligne, à Thionville.

MASSAUX, notaire, à Bruxelles.

MASSEBAY-DE-CLUZEAU, garde-du-corps.

MASSENA, duc de Rivoli, à Paris.

MASSIF, négociant et fabricant d'huile, à Fécamp.

MASSILLION, capitaine du génie, à Mont-Dauphin.

MASSON père et fils, à Paris.

MASSON, capitaine de la légion de Loir-et-Cher.

MASSONNET, avocat, à Valence (Drûme).

MASURE, agent en chef des convois militaires de la 16º division, à Lille.

MASURE, propriétaire, à Paris.

MASVERT, libraire, à Marseille. (56 exemplaires.)

MATHIEU (François), ex-lieutenant an 6º régiment de dragons.

MATHIEU-RIVIÈRE, avocat, à Roanne.

MATHIOT, libraire, à Paris.

MATHON file, libraire, à Neufchâtel.

MATTAT fils, à Paris.

MAUGER, notaire roval, à Isigny.

MAUPAS (le courte de), à Paris.

MAURICE (Joseph), négociant, à Paris.

MAURIZE.

MAUSSION (de), chef de bataillon à la légion du Cher.

MAUSSION, lieutenant aux chasseurs de l'Orne, à Sédan.

MAUX-BUCHET, libraire, à Nismes.

MAYDIEN-FLAMANT, propriétaire, à St.-Quentin.

MAZEAU, à Paris.

MAZELAYGUE, à Courtalin.

MEFFRE, garde-magasin, à Grenoble.

MEIFFREN arné, fabricant de coton, à Marseille.

MEIFFREN cadet, à Marseille.

MEISSENER, lientenant au 8º bataillon d'artillerie de la marine, à Lorient.

MELCHIOR DE WYSS, négociant, à Marseille.

MELET (de), propriétaire, à Toulouse.

MELLET (le comte), colonel, à Paris.

MELLON, capitaine au 3º escadron du train d'artillerie, à Valence.

MELQUION, libraire, à Nismes. (26 exemplaires.)

MENARD, avocat, à Paris.

MÉNARD et DESENNE, libraires, à Paris.

MENAY DE PRESSIGNY \*, chef de bataillou.

MENU \*, aide-de-camp', à Paris.

MÉQUIGNON-MARVIS, libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

MÉQUIGNON fils ainé, libraire, à Paris. (8 exemplaires.)

MÉQUIGNON-JUNIOR, libraire, à Paris.

MERÇON, trésorier du 2e régiment de ligne.

MERELLE, capitaine aux chasseurs de l'Orne, à Sédan.

MERGOUX, licencié en droit, à Paris.

MERLIN, à Paris.

MERNEAUX, capitaine-trésorier du 8º régim. d'artillerie à pied, à Toulouse.

MERONA (Anguste de), officier aux cuirassiers d'Angoulême.

MESLIER DE BOCAN, sous-intendant militaire, à Metz.

MESNARD, ingénieur en chef, à Tulle.

MESNARD, étudiant en droit, à Paris.

MESNIER, imprimeur, à Arles.

MÉTAYER (Constant), capitaine d'artillerie, à Rennes.

MÉTHIAC (de), lientenant de vaisseau, à Toulon.

MEUNIER, négociant, à Marseille.

MEURICE (Engène), à Paris.

MEUSNIER, maréchal vétérinaire de l'escadron du train des équip., à Vernon.

MEYDIEN-FITON, avocat et avoué, à Villeneuve-sur-Lot.

MEYLAND, notaire, à Paris.

MEYRAC, pharmacien, à Paris.

MEYSSONNIER, banquier, à Clermont-Ferrand.

MÉZIÈRE, à Paris.

MIANNÉE DE SAINT-FIRMIN, officier des chasseurs de l'Arriège.

MICHAUD (E.-F.), capitaine au 59e régiment de ligne, à Tichey.

MICHAUD (le baron), grand-officier de la légion d'honneur, \*\*, lieutenantgéneral, à Lusancy.

MICHEL, capitaine d'habillement à la 2º légion de la Seine-Inférieure.

MICHEL, aide-major du corps royal d'état-major, à Charleville.

MICHEL (madame), née Bernard de Cévrien, à Paris.

MICHEL (Charles), négociant, à Marseille.

MICHEL, chef d'escadron du train d'artillerie, à Valence.

MIGNERET, impriment, à Paris. (2 exemplaires,)

MIGNOTTE \*, à Paris.

MIGORET, lieutenant an 1er régiment d'artillerie, à La Fère.

MILHAU, lieutenant au 6º régiment de dragons.

MILLE (Auguste), négociant, à Lille.

MILLE (Mathieu), négociant, à Lille.

MILLERAND (Pierre), chef de comptabilité, à Rennes.

MILLIAU DE LUSSY, à Paris.

MILLIAU (Guillaume-Bonaventure), fabricant de savons, à Marseille.

MILLIET, à Paris.

MILLON, libraire, à Lyon. (37 exemplaires.)

MILLOT, major des cuirassiers de la Reine.

MILLOT, sous-commissaire de marine, au Hâvre.

MILLOU (P.), officier en retraite, à Sarreguemines.

MINOT \* \*, général, à Mornaix.

MIQUELARD, chef de bataillon au 31° régiment de ligne.

MIRIEL, docteur en médecine, à Brest.

MISSA, docteur-médecin, à Soissons.

MISSONNIER, lieutenant-colonel, à Brioudc.

MOIRON, propriétaire, à Givry.

MOLARD, capitaine de cavalerie en retraite, à Gimont.

MOLE (comte de), pair de France, à Paris.

MOLIN, chef d'escadron d'artillerie, à Clermont-Ferrand.

MOLLARD, porte-drapeau au 31º régiment de ligne.

MOLLIEX (Marc-Malo), libraire, ancien militaire, à Rennes.

MONCEAU, libraire, à Orléans. MONCEY, colonel, à Paris.

MONERET, avoué, à Nantua.

MONESTIER, ancien conseiller de la cour de Riom, à Issoire.

MONESTIER \*, à Severac.

MONFALCON, docteur-médecin, à Lyon.

MONTFLEURY (de), officier anx dragons du Rhône, nº. 8, à Hesdin.

MONGENET, avocat, à Paris.

MONGIE ainé, libraire, à Paris. (149 exemplaires.)

MONGIE jeune, libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

MONJOL, officier en non-activité, à Lacaune.

MONNOT, à Paris.

MONSARRAT, négociant, à Bordeaux.

MONTABRET, docteur-médecin, à Chasselay.

MONTALANT, à Paris.

MONTARD (Louis), propriétaire, à Escassesort.

MONTAUBRIC, négociant, à Bordeaux.

MONTEBELLO (le duc de), à Paris.

MONTEPIN, à Paris.

MONTERRAD et fils (madame veuve), à Lyon.

MONTESSUY, à Paris.

MONTIGNY (de), capitaine de la légion de Loir-et-Cher, à Amiens.

MONTMAYER fils, propriétaire, à Dôle.

MONTMORENCY (le duc de).

MORAS.

MOREAU, maître clerc, à Paris.

MOREAU, receveur d'arrondissement, à Quimper.

MOREAU, avocat, à Paris.

MOREAU, libraire, à Paris.

MOREL, avoué, à Montbrison.

MOREL.

MOREL, capitaine-trésorier des chasseurs de la Charente.

MORESTIN, rentier, à Paris.

MORETON, officier à la légion de la Haute-Marne.

MORIN (Henry), négociant, à Bordeaux.

MORIN et CHANIAL, négocians en vins, à Paris.

MORIN, entrepreneur de bâtimens, à Paris.

MORIN, à Paris.

MORINET, libraire et officier retraité, à Bourbonne-les-Bains.

MORIO de Lille (le baron) \*, maréchal-de-camp, à Chantelle.

MORIS, rentier, à Paris.

MORNAY, chirurgien-aide-major au 3º régiment de ligne, à Lyon.

MORPAIN, propriétaire, à St.-Thomas-de-Conao.

MOSSY, lientenant à la légion du Calvados.

MOSSY, libraire, à Marseille. (5 exemplaires.)

MOUETTE (Xavier), ex-pharmacien aide-major des armées d'Italie et d'Orient, à Avignon.

MOULIÉ, chirurgien-major des chasseurs à cheval de l'Allier.

MOUNOUZY, trésorier du 3º escadron du train d'artillerie, à Valence.

MOUQUET, à Paris.

MOUREN, à Marseille.

MOUROULT, à Paris.

MOUTON, négociant, à Marseille.

MOUTON, négociant, à Bayonne.

MOZAC DE LA MONNERIE, juge-de-paix de St.-Germain-l'Hermite.

MUGARTEQUI, à Paris.

MULLION DE PLATON, propriétaire, à Fronsac.

MUNTER (de), propriétaire, à Bruxelles.

MURAT, à Bordeaux.

MURAT-SISTRIÈRE , à Vic.

MURE, commissaire des guerres, à Monthrison.

MURPHY-PATRICE, colonel de la legion de Hohenloe, à Ajaccie.

MURRAY, major.

MUSNIER DE PIGNES, à Paris.

MYIN, instituteur, à Anvers.

MYLIUS (F. de), lientenant-colonel au 47e de ligne.

NADAILLAG (de), colonel des hussards de la Moselle, à Nancy.

NADAU, libraire, à Paris.

NADAUD, greffier en chef du tribunal civil, à Jouzac.

NASSE (Frédéric), négociant, à Lisieux.

NAU, à Rouen.

NAUDET, trésorier de la légion de la Haute-Marne, à Sédan.

NAYLIS (le baron), à Paris.

NEGRE, avocat, à Marseille.

NERVO (le baron Christophe-Olympe de) \*, maréchal-de-camp, contreamiral des armées navales, à Paris.

NEUBOURG, directeur des subsistances de la marine, à Brest.

NÈVE, libraire, à Paris. (5 exemplaires.)

NEYRAND-COLLENON, membre du conseil-général du département de la Loire, maire a St.-Julien-en-Jarret.

NICAISSE, libraire, à Vitry.

NICHOLS, maître de langues, à Paris.

NICOLAS (le baron).

NICOLLE, imprimeur-libraire, à Bayeux.

NICOLLE, libraire, à Paris: (28 exemplaires.)

NICOLLE-GOSSELIN, commercant, à Rouen.

NIEL (Jean-Martin), negociant, à Avignon.

NIVIÈRE, capitaine au corps royal d'état-major, en disponibilité.

NIVIÈRE, capitaine à la légion de l'Ain.

NOCHÉ, à Cambrai.

NOELLAT (J.-B.), imprimeur-libraire, à Dijon. (27 exemplaires.)

NOGARET, adjoint du maire, à Sainte-Livrade.

NORBLIN . musicien du roi , à Paris.

NORMAND, capitaine au 36° régiment de ligue, à Thionville.

NORMAND, major du régiment de La Fère, artillerie à pied.

NOUBEL, libraire, à Agen. (81 exemplaires.)

NOURRY, garde-magasin des vivres de la marine, à Brest.

NOURTIER, négociant, à Paris,

NYON, libraire, à Paris.

NYPELS, libraire, à Maëstricht.

NYVENHEIM (le baron de), à Paris.

OBISSIER, notaire, à Guitre.

OCHER DE BEAUPRÉ 業 \*, lieutenant-colonel au 3° régiment de ligne, à Lyon.

OCHER, chef d'escadron au régim. de Toulouse, artillerie à cheval, à Douai,

ODIOT, orsevre, à Paris.

OGER, à Prat.

OLIVE, officier en retraite, à Marseille.

OLIVIER, docteur-médecin, au Mans.

OLIVIER, capitaine à la légion de Loir-et-Cher.

OLIVIER, négociant, à Cognac.

OLIVIER (A.-T.), ex-receveur de l'enregist, et des domaines, à Moncontour,

OLLIVIER, capitaine de frégate, à Brest.

OLOMBEL, libraire, à Mazamet.

OQUIN (P.-J.), propriétaire, à Bordeaux.

OSMAN, à Paris.

OUDIN, marchand de vins, à Paris.

OURY, sous-lieutenant au 3e escadron du train d'artillerie, à Valence.

OUVRIER, libraire, à Paris.

OZENNE, sous-lieutenant à la légion du Bas-Rhin.

PALAFFRE, trésorier de la légion de la Sarthe, à Cherbourg.

PACCARD, libraires, à Paris. (5 exemplaires.)

PAGES, chef de division à la direction de la librairie, à Paris.

PAGNIER, propriétaire, à Paris.

PAJOL (le comte de), lieutenant-général, à Paris.

PAILLOTTET fils, à Paris.

PALLIÈRE, porte-drapeau de la légion de Loir-et-Cher.

PALMAROLE (madame la baronne de), à Perpignan.

PANNETIER, libraire, à Colmar. (40 exemplaires.)

PAPAULT, professeur de langue française, à Brest.

PAPILLON, capitaine-trésorier au 31° régiment de ligne, à Versailles.

PAPILLON, libraire, à Rochefort.

PARAIN (Louis-Henri), sous-intendant militaire, à Lunéville.

PARAT (1 chevalier), colonel sous-inspecteur aux revues, à La Rochelle.

PARAVEY, à Paris.

PARCHAPPE (de), chef de bataillon, à Châlons-sur-Marne.

PARENT, docteur en médecine, à Paris.

PARIS, adjudant-major en non-activité.

PARISOT, ancien officier de marine, à Paris.

PARRAUD, à Paris.

PASCHOUD, libraire, à Genève. (55 exemplaires.)

PASTRE, libraire, à Saint-Omer. (3 exemplaires.)

PATIN, docteur-médecin, à Soissons,

PATRIS, libraire, au Havre. (4 exemplaires.)

PATRIX (E.), docteur-médecin, à Paris.

PATY (Edouard), médecin, à la Mothe.

PAUL DE SAINT-MARCEAU (Ch.-M.-G. de), à Reims.

PAVIE, libraire, à La Rochelte. (3 exemplaires.)

PAYAN, major à la légion de l'Aube, à Troyes.

PAYEN, fabricant de savon, à Marseille.

PECTOR, vérificateur à l'administration de la guerre, à Paris.

PELEFIGUE (de), receveur, à Lombez.

PELET, maréchal-de-camp, à St.-Agne.

PELICIER, libraire, à Paris. (32 exemplaires.)

PELLEGRIN, peseur du commerce, à Marseille.

PELLERIN, imprimeur, à Epinal.

PELLETIER, lientenant au 3º escadron du train d'artillerie, à Valence.

PELLETIER ( Claude-Henri ) , géomètre du cadastre , à Dijon.

PELTIER, docteur-médecin, pharmacien, à Paris.

PELLOUIN, à Paris.

PEPIN (le chevalier), à Paris.

PÉRÉCAUD (Vincent), négociant, à Paris.

PEREYRE (Fanfan), agent-de-change, à Bordeaux.

PÉRIDON, colonel, à Paris.

PÉRIER, lieutenant au 3e escadron du train d'artillerie, à Valence.

PÉRIN-MENAUCOURT, à Wassy.

PÉRIN (Jacques-Louis), capitaine en retraite, à Lunéville.

PÉRISSE, libraire, à Paris.

PÉRISSE (A.-J.), ex-sous-lieutenant au 5º régiment de dragons, à Paris.

PERNET (le baron), à Paris.

PERNET, trésorier de la gendarmerie royale, à Poitiers.

PERNETTY (le vicomte), lieutenant d'artillerie et conseiller-d'état, à Paris.

PERONNEAU (madame veuve), libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

PERREAU, à Paris.

PERRET, propriétaire, à la Rente-du-Charcot, près Dijon.

PERROT (Hervé), propriétaire, à Brest.

PERROT, à Paris.

PERROTIN, capitaine au 36° régiment de ligne, à Thionville.

PERROUD \*, offic. de la lég.-d'honu., ancien ordonnat. en chef des armées.

PERRY ; capitaine à la légion des Bouches-du-Rhône.

PERTRAND, propriétaire, à Paris.

· PESCATORE (Guillaume), à Luxembourg.

PESCHE, libraire, à Paris.

PESCHE, libraire, au Mans. (19 exemplaires.)

PETEL, à Rouen.

PÉTERS, lieutenant an service de S. M. B.

PETIET (le baron Auguste) \*, officier de la légion-d'honneur, à Paris.

PETIT, capitaine au régiment des lanciers de la garde royale.

50 PETIT, sous lientenant du train des équipages, à Vernon. PEITI, libraire, à Paris. (7 exemplaires.) PETIT, chirurgien-major de la légion de l'Aube, à Troyes. PETTT, libraire, à Colmar. (2 exemplaires.) PETIT et SAUVAGE, à Paris. (3 exemplaires.) PETIT-JEAN, brasseur, à Verdun. PETIT-JEAN, capitaine au 36e régiment de ligne, à Thionville. PETITAIN, employé à l'octroi, à Paris. PETIT-DEVE \* \*, capitaine d'habillement au 9e régim. d'infanterie légère. PETITOT \*, lieutenant à la légion de la Haute-Marne. PETITOT, capitaine du génie, à Vitry-le-Français. PEYRE neveu, architecte, à Paris. PEYRET, notaire, à St.-Etienne. PEYTIEUX, libraire, à Paris. PHAL (J.-B.) \*, lieutenant à la légion de la Côte-d'Or. PHILIPPE, libraire, à Paris. (2 exemplaires.) PHILPIN. PIATTI. libraire, à Florence. (3 exemplaires.) PIC, libraire, à Turin. (81 exemplaires.) PICARD, négociant, à Rouen. PICARD (J.-B.-A.), capitaine de navire, à Bordeaux. PICARD, percepteur, à Vézélise. PICHARD, libraire, à Paris. (3 exemplaires.) PICQUET, géographe, à Paris. PIERRE, libraire, à Paris. PIERRET DE CHANTERENNES, propriétaire, à Paris. PIERSON (Jean-Joseph), fabricant de chapeaux, à Metz. PIERSON, lieutenant de la 1re compagnie d'ouvriers du train des équipages, à Vernon. PIÉTREQUIN, chef de bataillon au 11º higer. PIGEON, propriétaire, à Paris. PIGOREAU, libraire, à Paris. (13 exemplaires.) PILLE (le comte), général. PILLET, imprimeur-libraire, à Paris. (2 exemplaires.) PILLON, libraire, à Lyon. (15 exemplaires.) PINARD, libraire, à Bordeaux. (2 exemplaires.) PINCHEDEZ, rentier, à Paris. PINCHINAT (Jean), marchand, à Corbeil.

PINEL, propriétaire, à Lavax. PINEL, à Carentan. PINGUERN (le baron de), colonel de la légion de Loir-et-Cher, à Amiens.

PINNA-COUTINCHO, à Paris. PIOLA \* \*, chef d'escadron retraité, à Libourne.

PITOIN.

PIVAIN, à Paris.

PLACE et BUJON, libraires, à Moulins. (16 exemplaires.)

PLACE-LAFOND, négociant, à Paris.

PLANCHE, libraire, à Paris.

PLANCHER, libraire, à Paris. (14 exemplaires.)

PLANNE, entrepreneur, à Bordeaux.

PLANTIER (Frix), négociant, à Bordeaux.

PLESSIER, libraire, à Nantes.

PLESSON (le baron), ex-chef d'escadron des lauciers de la garde-

PLEYEL (Camille), compositeur de musique, à Paris.

PLICHON fils, négociant, à Hesdin.

PLICQUE, boulanger, à Paris.

PLUQUET, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

POGNANT-DESERABLES, entrepreneur des ponts-et-chaussées, à Estrées.

POIREL, lieutenant-colonel d'artillerie, à Vincennes.

POIRRÉ, employé au ministère de la marine, à Paris.

POISSANT.

POISSON, géographe, à Bayeux.

POLETZ.

POMMIER, maréchal-des-logis-chef du 8e escad. du train d'artill., à Rennes.

PONCELLE, quartier-maître de la gendarmerie du Tarn, à Alby.

PONCET (Engène) \*, à Avignon.

PONCHARRA (de) \*, capitaine-aide-de-camp, à Avignon.

PONT-BRIANT (le vicomte de), aide-de-camp, à Quimper.

PONTCARRÉ, clere de notaire, à Paris.

POPELIN, commissionuaire en librairie, à Paris.

PORET (Henri), à Ronen.

PORSON (le bar.), \* offic. de la lég.-d'honn., maréc.-de-camp, à Beurey.

PORTENART, libraire, à Aire.

POTEY, libraire, a Paris. (13 exemplaires.)

POTHÉ, vérificateur des domaines, à Besançon.

POUI AIN (Noël), propriétaire, à Belleville.

POULET-DENUYS, à Beanne.

POULTIER (Hilaire), propriétaire, à Montreuil.

POUPARD-DE-NEUFRIN, à Paris.

POUPARD, propriétaire, à Paris.

POUPART, capitaine du génie, à l'île d'Aix.

POUTINGON, garde-magasin, à Bayonne,

POUVREAU, officier de santé, à Gencay.

PRALON, sous-lieutenant au 36° régiment de ligne, à Thionville.

PRETET \*, chef de bataillon du génie , à Auxonne.

PREVAL (le vicomte), général, à Blois.

PRÈVE, lieutenant de cavalerie en demi-solde, à Marseille,

PREVILLE.

PREVOST, employé à la monnaie royale des médailles, à Paris.

PRÉVOST (Xavier), propriétaire, à Brévilliers.

PRÉVOST (Liévin), maire et propriétaire, à Hesdin.

PRÉVOST DE COURMIÈRE \* propriétaire, à Hesdin.

PRÉVOST, contier de commerce, à Paris.

PRÉVOST, employe, à Paris.

52

PRIVÉ, général, à Sully-sur-Loire.

PRODEL, négociant, à Paris.

PROHORAM, négociant, à Oléron.

PROVENÇAL, professeur à la Faculté de médecine de Montpellier.

PRUDHOMME, libraire, à St.-Brieux. (2 exemplaires.)

PRUNET, libraire, à Toulouse. (13 exemplaires.)

PRULLEY DE SAINT-REMY, colonel du génie et directeur des fortifications, à Cherbourg.

PUISSANT, à Paris.

PUL. employé des postes, à Villefranche.

PURGOLD, relieur, à Paris.

PUTIGNY, capitaine retraité, à Macon.

PUTTE ( le baron de) , à Bruxelles.

QUECQ, propriétaire, à Lille.

OUECO (Emmaouel Joseph), juge-de-paix, à Séclin.

QUESNEL, libraire, à Coutances. (8 exemplaires.)

QUETTIER, négociant, à Boulogne-sur-Mer.

QUILLAY (Auguste), négociant, à Calais.

QUONIAM, officier de l'administration de la marine, à Cherbourg.

RACIS, propriétaire, à Avignon.

RADET, général, à Varennes.

RAFFÉ, trésorier de la gendarmerie de la Seine, à Paris.

RAGUSE (madame la duchesse de), à Paris.

RAMADE DE LA BELONIE, maire de Strenquels.

RAMBAUD, à Paris.

RAMBAUD, courtier de navires, à Marseille.

RAMPON, ex-capitaine de gendarmerie, à Metz.

RANDALL, filateur de coton, à Paris.

RAPEAU, chirurgien-accoucheur.

RAPP (le comte), lieutenant-général, à Paris.

RATORÉ, libraire, à Orléans.

RAUBERT, lieuten .- colonel commandant le fort St.-André, à Salins.

RAULIN, sous-lieutenant au 17º régiment d'infanterie.

RAVEROT (le baron), officier retraité, à Paris.

RAYGNAULT, marchand, à Paris.

RAYMOND (Jean), négociant, à Bordeaux.

RAYNAL, libraire, à Paris. (27 exemplaires.)

RAYNEVAL (de.), conseiller-d'état, directeur de chancellerie au département des affaires étrangères, à Paris.

REANT (le chevalier), à Paris.

REBATTU-PARISOT (Pierre), banquier, à Dijon.

REBOUL, négociant, à Marseille.

REBOUL-DE-CAVALERY.

REDON, libraire, à Paris.

REDON, avocat, à Ussel.

REGNAUD, à Paris.

REGNONVAL DE COURCELLE, lientenant aux chasseurs du Dauphin.

REITHIERS, à Paris.

RENARD, libraire, à Paris (8 exemplaires.

RENARD, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

RENARD, à Paris.

RENAULT, libraire, à Rouen. (34 exemplaires.)

RENAULT, libraire, à Lisieux. (2 exemplaires.)

RENAULT, propriétaire, à Plurien.

RENNEVILLE (de), à Paris.

RENOUARD-MENNEVILLE, notaire, à Mantes.

RENOUARD, libraire, à Paris. (6 exemplaires.)

RESIE ( le comte de ) \* \*, capit. aux chass. de l'Arriège, à Châlons-sur-M.

RETHORE, libraire, à Montauban. (54 exemplaires.)

REVEILLE, capitaine aux chasseurs de l'Orne, à Sédan.

REVEL, colonel de la 1ºº légion du Nord, à St.-Denis.

REVEST (le baron), maréchal-de-camp, à Paris.

REVOL (François), sous-lieutenant de l'ex-1er escadron du train des équipages militaires, en demi-solde, à Grenoble.

REY, intendant de la 8º division militaire, à Marseille.

REY, fondeur de caractères, à Lyon.

REY et GRAVIER, libraires, à Paris. (61 exemplaires.)

REYAU (de), officier des cuirassiers d'Augoulème.

REYMONET, négociant, à Marseille.

RIBEROLLES, receveur-général, à Clermont Ferrand.

RIBET, commissaire de roulage, à St.-André-de-Cubzac. RICARD (de) fils. capitaine employé à l'état-major, à la Martinique.

RICHAUD, libraire, à Die.

RICHARD, professeur de mathématiq. au collége royal de St.-Louis, à Paris.

RICHARD, propriétaire, à Marseille.

RICHARD, pharmacien, à Paris.

RICHARD-DUPLESSIS, lieutenant à la 1re légion d'Isle-et-Vilaine.

RICHEHOMME, garde-magasin, à Nancy.

RICHIER, trésorier de la gendarmerie du Rhône, à Lyon.

RICQUIER, notaire, à Rouen.

RIDAN, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

RIGAUD, à Marseille.

RIGNON (P.-M.), receveur de l'enregistrem. et des domaines, à Maillezais.

RIGNOUX, libraire, à Paris. (15 exemplaires.)

RION-KALLET fils, négociant, à Brest.

RIPAULT-LECOUR, à Paris.

```
LISTE DE MM. LES SOUSCRIPTEURS.
54
```

RIPPERT, propriétaire, à Paris.

RIVIÈRE, à Paris.

RIVIÈRE jeune, négociant, à Bordeaux.

RIVIÈRE, chirurgien à l'hôtel des Invalides, à Paris.

RIVOCET, capitaine au 8° de dragons.

ROBBINS, major au service de S. M. B.

ROBERT, juge-de-paix, à Clermont.

ROBERT, notaire, à Fontaine.

ROBERT ※ ※, capit. command. le dépôt de la lég. d'Ille-et-Vilaine, à Rennes.

ROBERT, notaire, à Voncq.

ROBERT-BEAUCHAMP (L.-M.), maître de forges, à Verrières.

ROBERT (le baron), maréchal-de-camp, à Paris.

ROBIN (Anselme), lieuleuant à la légion de Saône-et-Loire.

ROBIN, capitaine chargé de la bibliothèque régimentaire du 46° de ligne.

ROBIN, libraire, à Niort. (16 exemplaires.)

ROBIN, lieutenant au 36° régiment de ligne, à Thionville.

ROCAULT-ROCHEL, maire, à Sainte-Sabine.

ROCHARD, chef de bataillon en non-activité, à Vernon.

ROCHE, adjudant-major au 36° de ligne, à Thionville.

ROCHE, à Paris.

ROCHEFORT, principal da collége, à Billom.

ROGER, notaire, à Louviers.

ROGET, à Paris.

ROGET DE BELLOQUET (le baron), lieutenant-général, à Remelting.

ROIG (Martin), propriétaire, à Corneilla de la Rivière, près Perpignan.

ROIZE, négociant, à Marseille.

ROLAND, avocat, à Marseille.

ROMAGNAC, négociant, à Marseille.

ROME (le général), à Mannay.

RONDONNEAU et DECLE, libraires, à Paris.

ROQUE (P.-H ), premier adjoint de la mairie, à Avignon.

ROQUE, courtier de commerce, à Marseille.

ROQUES fils, à Sos, près Nérac.

RORET et ROUSSEL, libraires, à Paris.

ROSA, libraire, à Paris. (7 exemplaires.)

ROSTAN, fabricant de coton, à Marseille.

ROTSART (Jean-Félix), à Bruges.

ROTTÉE, à Béthisy-Saint-Pierre.

ROTTIER, libraire, à St.-Malo. (40 exemplaires.)

ROUBIN (de).

ROUBY, à Paris.

ROUGERON, libraire, à Paris. (2 exemplaires.)

ROULHAC, fabricant de papier, à Limoges.

ROULLEAU (P.-N.), propriétaire, à Villequier.

ROUSS, à Fontenay.

ROUSSEAU, capitaine d'habillement au 31e régiment de ligne.

ROUSSEAU, libraire, à Paris. (27 exemplaires.)

ROUSSEL, marchand de papiers, à Paris.

ROUSSEL-GALLE (Aristide), lieutenant à la légion de la Côte-d'Or.

ROUSSEL.

ROUSSELOT, avocat, à Verdun.

ROUVIÈRE, négociant, à Marseille.

ROUX, magasinier, à Marseille.

ROUX (J.-C.), à Marseille.

ROUX, chef de bataillon, à Riom.

ROUXEL (Martin), médecin de l'hôpit. civil et milit. de Boulogne-sur-Mer.

ROUYCAT, à Vienne.

ROYER, négociant, maire de St.-Etienne.

RUMBOLD, à Londres.

SABATIÉ, garde-du corps.

SAFFRAY, notaire, à Londéac.

SAINTON, libraire, à Troyes. (4 exemplaires.)

SAINT-ALBE-VOLFF, officier de la légion-d'honneur, lieutenant de la gendarmerie royale de Paris, à Paris.

SAINT-ALLAIS (de), chevalier de plusieurs ordres, auteur de l'Histoire généalogique des maisons souveraines de l'Europe.

SAINT-AMAND (de) \*, capitaine au régiment des lanciers de la garde.

SAINT-ANGE (de), capitaine d'état major, à Bourges,

SAINT-AUBIN, homme de lettres.

SAINT-FARE, à Paris.

SAINT-FLORENT et HAUER, libraires, à St.-Pétersbourg. (6 exempl.)

SAINT-GENIER (Joseph de).

SAINT-GENIÈS (le baron Jacques de) \*, officier de la tégion-d'honneur, colonel commandant les dragons du Rhône, nº. 8, à Hesdin.

SAINT-JORRE, à Paris. ( 15 exemplaires. )

SAINT-LAURENS (C.-B.), docteur-médecin, à l'Isle-en-Jourdain.

SAINT-LAURENT (de), ministre de la religion réformée, à Londres.

SAINT-MARTIN (G.-J. C. de).

SAINT-MICHEL (H. de).

SAINT-PHALLE (de), officier aux lanciers de la garde royale.

SAINT-PONS, capitaine des grenadiers au 6º régiment de ligne.

SAINT-SIMON, à Paris.

SAINT-VINCENT (de), capitaine de la légion de l'Aube.

SAINVILLE, à Paris.

SALANN, marchand de bois, à Paris.

SALAVIGNAC, à Bordeaux.

SALEMBIER, notaire royal, à Lille.

SALLABERT, notaire, à Ygors.

SALLENAVE (François), à Etcharry.

SALLENEUVE, mécanicien, à Paris.

SALLIN (Gabriel), à Paris.

SALMON, avoué, à Provins.

SALMON, sous-intendant militaire, à Rennes.

SALUCES (de), chef d'escadron aux hossards de la Moselle, à Nancy.

SAMPIGNY, officier au 44° régiment de ligne, à Strasbourg.

SAMSON, trésorier au 11º régiment de ligne, au Hâvre.

SANS, négociant, à Marseille.

SANSON (Denis), à Louviers.

SANSOT \*, à Boulogne-sur-Mer.

SAPPÉ, courtier aux huiles, à Marseille.

SARASIN, à Paris.

SARRAZIN.

SAREMFJANE, capitaine commandant aux chasseurs de l'Allier, à Avignon.

SAUNIER, à Louviers.

SARRÈRES (F.-A.), lieutenant-colonel en non-activité, à Narbonne.

SAUCEDE.

SAUCEROTTE, marchand de soie, à Avignon.

SAUSÉE, avocat, à Villefranche.

SAUTEREAU, trésorier du régiment des cuirassiers, à Condé.

SAUTEREAU, à Paris.

SAUVAN, courtier, à Marseille.

SAUVÉ, chef de bataillon, sous-directeur, à Rochefort.

\$AUVE (Achille) \*\*, chef de bataillon d'artillerie, à Calais.

SAUVO, homme de lettres.

SAVART, capitaine du génie, à Mézières.

SAVARY-DE-LAPINERAY, garde-du-corps du roi.

SAVOURNIN \*, capitaine en retraite, à Marseille.

SAVREUX, chirurgien-major au 31e régiment de ligne.

SAYVE (de), à Paris.

SCHEILLE (Jean-Dominique) \*, officier de la légion-d'honneur, colonel d'artillerie, à Metz.

SCHELDEW AERT, imprimeur-libraire, à Ostende. (6 exemplaires.)

SCHENEIT, colonel.

SCHIAFFINO, ex-administrateur des postes, à Paris.

SCHLABRENDORF (comte de), à Paris.

SCHLESINGER, libraire, à Berlin. (3 exemplaires.)

SCHMIT, capitaine-trésorier des dragons de la Garonne, à Niort.

SCHULMEISTER.

SCHUMBERG, à Paris.

SCHVEPÉ, entrepreneur de l'éclairage, à Marseille.

SCHWEIKOUSKS, colonel au service de Russie.

SCHWEND, directeur des difigences, à Brest.

SCORION, employé dans les contributions indirectes, à Dunkerque.

SECRETAN (le baron), colonel major dans l'ex-garde, à Lous le-Saulnier.

SECUS (le baron de), à Bruxelles.

SEGURET, capitaine de l'escadron du train des équipages, à Vernon.

SEIGNORET (Jean-Joseph), ancien capitaine de navire, à Bordeaux.

SEILLARD, négociant, à Marseille.

SELME, libraire, à Paris.

SENAC, libraire, à Toulonse. (16 exemplaires.)

SENIL (Louis), négociant, à Hagueneau.

SENTIER, notaire, à Paris.

SERBIN, trésorier de la légion des Basses-Pyrénées.

SEROKA, trésorier de la légion des Pyrénées-Orientales, à Perpignan.

SÉROUX DE BIEUVILLE (Albert), sous licutenant au régiment des lanciers de la garde royale.

SERRES DE PRAT.

SERS (de), lientenant d'artillerie à cheval de la garde royale, à Vincennes.

SERTOUR, capitaine du génie, à Bonifacio (Corse).

SERVANT (Honoré), employé à la poste aux lettres, à Montpellier.

SERVETTE (le baron Hypolite de la), à Pont-de-Vaux.

SERVOIN, libraire, à Paris.

SEVALLE, libraire, à Montpellier. ( 2 exemplaires.)

SÉVÈNE, manufacturier, à Gisors.

SEZE (de), maire de St.-Sulpice-de-Fulcrens, à Libourne.

SHAU, lieutenant-colonel au service de S. M. B.

SHIPDEM, avocat.

SIEYES.

SILLANS (de), sons-intendant de la 8º division militaire, à Marseille.

SILVESTRE, à Marseille.

SIMON, libraire, à Paris.

SIMONIN, greffier du tribunal de 1re instance de Nancy.

SIMONIN, conseiller à la cour royale de Rouen.

SIMONIN, capitaine des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

SIMONOT, à Verdun.

SINET ainé, à Libourne.

SIONNET, négociant, à Lorient.

SNELLINEX, à Bruzelles.

SOLOMIAC, capitaine d'artillerie légère, à Tonlouse.

SOLVET, libraire, à Paris,

SOMERSET (lord E.), major-génér., inspect. de caval. au service de S. M. B.

SOUCHET, & Paris.

SOUDERY, négociant, à Paris.

SOULES (le comte), à Paris.

SOURIMAN, professeur de langue latine, à Brest.

SOUTER (John), libraire, à Londres. (6 exemplaires.)

SOYER, à Nancy.

SOZINE DE SEYNE, à Nîmes.

SPADA-GUY (le prince), à Rome.

SPIEGEL, trésorier de la gendarmerie du Doubs, à Besancon.

STAPLEAUX, libraire, à Bruxelles. (6 exemplaires.)

STERNAUX-LACOSTE, capitaine retraité, à Belle-Isle-en-Mer.

STELZLE (G.), officier chargé de l'habillement des hussards du Haut-Rhin.

STRUCH fils, propriétaire, à Lautenbach. SUBERVILLE, chef de bataillon en non-activité, à St.-Gaudens.

SUERUS (Bernard), officier de santé, à Hesdin.

SUIN, capitaine, à Châlons-sur-Marne.

58

SULOT (le baron), colonel du 6e régiment d'artillerie, à La Fère.

SUNHARDY DE VERVILLE, lieutenant de gendarmerie royale, à Vienne,

SUZAINNECOURT (de), chef d'escadron aux hussards du Jura. SYMIÉ, relieur, à Paris.

TABARDIN, chef de bataillon, à St.-Cervais.

TACHON (François), à St.-Pierre.

TACONNET, chef manufacturier, à Paris.

TAFFIN, inspecteur des contributions, au Mans.

TAILLADES (des), capitaine d'habillem. du régim. des dragons de la Loire.

TALAIRAT (le baron), maire de la ville de Brioude.

TALON (le baron Denis), officier de la leg.-d'honn., colonel des lanciers de la garde royale, à Paris.

TAMELIER (P.-A.-J.), ex-maire de Blosville, près Rouen.

TANNEGUY-DUCHASTEL, lieutenant au 6º régim. d'infant. de la garde.

TARDI, sous-lieutenant.

TARDIEU, négociant, à Marseille.

TARDIEU, graveur, à Paris.

TARDIF aîné, à Rouen.

TARDIF jeune, à Rouen.

TARDY DE MONTROVEL \* &, commandant de Phalsbourg.

TARLE, à Paris.

TARLIER, libraire, à Donai. (6 exemplaires.)

TASTU père et fils, imprimeurs-libraires, à Perpignan. (6 exemplaires.)

TASTU-JAUBERT (A.), propriétaire, à Perpignan.

TAUPIN (Nicolas), marchand, à Bordeaux.

TAUTAIN, lieutenant au 3e escadron du train d'artillerie, à Valence.

TAUZIN jeune, négociant, à Dax.

TENAIBRE, libraire, à Bordeaux.

TERNAUX ¾, colonel de la 3º légion.

TERQUEM, bibliothécaire du comité central de l'artillerie, à Paris.

TERRIS, libraire, à Aix. (21 exemplaires.)

TESTUT aîné, propriétaire, à St.-André.

TEXTOR, chef de bataillon, à Bourges.

THELIER, à Paris.

THÉODORE DE GABARRAS.

THERRIN (Ch.), major de l'ex-garde impériale, à Paris.

THEVENIN jeune, négociant, à Limoges,

THIAFFAIT, négociant, à Lyon.

THIBAUDEAU, capitaine aux chasseurs de la Marne. THIBAULT, lieutenant de vaisseau, à Brest. THIEBAUD-LANDRIOT, libraire, à Clermont-Ferrand. (19 exemplaires.) THIEBAULT, chirurgien-major, à Verdun. THIEBAULT, lientenant-général, à Paris. THIEFFRIS (de), à Anvers. THIEL, libraire, à Metz. (q exemplaires.) THIÉRIOT et BELIN, libraires, à Paris. THIESSÉ. THIRY, capitaine d'artillerie. THOMAS, maréchal-de-camp, à Ars-la-Quénexy. THOMAS, chef de bataillon retiré, à Limoges. THOMAS, avoné, à Marseille. THOMAS (F.-J.), docteur-médecin, 1er adjoint à la mairie de Gravelines. THOMAS, a socat, à Marseille. THOMAS, contrôl.-général de l'approvisionnement des combustibles, à Parls. THOMAS (J.-B.), notaire, à St.-Jean-de-Lône. THOMAS, négociant, à Landerneau. THOMAS (Nicolas), contrôleur des brigades des douanes, à Toulon. THORANT, capitaine-adjudant-major aux hussards de la garde. THORÉ (Victor), au Mans. THOREY (de), lieutenant aux hussards du Haut-Rhin. THOUARD, officier aux chasseurs à cheval de la Sarthe. THOUVENOT (le baron), lieutenant-général, à Paris. THUILIER, lieutenant-colonel du génie, ingénieur en chef, à Brest. THULLIER (Louis), libraire, à Hesdin. THUMIN (H.-J.-B.), directeur des contributions indirectes, à Avignon. TILLIARD frères, à Paris. TILLOY-MOUREAU, libraire, à St.-Quentin. (4 exemplaires.) TINEL, directeur des contributions indirectes, à Hesdin. TIRLET (le baron), lientenant-général, à Paris. TISSOT, professeur au collége de France. TONNET, avoué, à Besancon. TOPINO (P.), libraire, à Arras. ( 15 exemplaires.) TORNEZY (Auguste), à Paris. TORRAS (Léon) ※, à Paris. TOUBIN, sous-intendant militaire du département de la Manche. TOULOT, négociant, à Dijon. TOURDONNET (J.-L.-G. de), lieutenant des lanciers de la garde royale. TOURNIER, docteur-médecin de l'ancienne faculté de Montpellier, à Murat-TOUSSAINT (le baron de), officier de la légion-d'honn., colonel de cavalerie légère, à Maixe, près Lonéville.

TOUTAIN, libraire, au Mons. (3 exemplaires.)

TOZIA (le chevalier de), maire de Veline.

TOUZE (Mutius), à Rouen.

TRECOURT, lieutenant des chasseurs de l'Orne, à Sédan.

TRÉFAUT \*, trésorier de la légion du Hant-Rhin.

TRÉMEAU et compagnie, libraires, à Angoulème. (3 exemplaires.)

TRÉMONTELS (André), négociant, à Paris.

TRESCARRE, adjud.-maj. au 2º rég. des grenad. à cheval de la garde roy.

TREUTTEL et WURTZ, libraires, à Paris. (23 exemplaires.)

TRIBERT, propriétaire et maire, à la Forêt-Tessé.

TRICHAUD, négociant, à Marseille

TROISCEUFS, ex-législateur, à Paris.

TUGNOT DE LA NOYE 条.

TULLIER-ALFESTON, libraire, à Hesdin. (33 exemplaires.)

TURGAN, propriétaire, à la Teste.

TURPIN, peintre de fleurs, à Paris.

TURQUIE (C.), agent de surveillance à l'hôpital de la Charité.

TUSSAC (le conte de), chef d'escadron d'état-major de la garde royale.

USQUIN. capitaine de la 2º légion.

UXBRIDGE (le comte d').

VACHER DE SUGE, propriétaire, à Lussac.

VACHET, officier au 44º régiment de ligne, à Strasbourg.

VADRUCHE, agent de surveillance de la maison d'accouchement, à Paris.

VAISSE (Victor), négociant, à Marseille.

VAIDY, docteur-médecin, à Lille.

VAILLANT, chef d'escadron d'artillerie en retraite, à Grenoble

VALAIS.

60

VALADE, officier à la demi-solde, à Villeneuve-sur-Lot.

VALETTE, lieutenant à la légion de la Marne.

VALIN-PONSARD, négociant, à Roisin.

VALLANTOT.

VALLEE, libraire, à Aur. (2 exemplaires. )

VALLIANE. à Paris.

VALLIER, avoué, à Vienne (Isère).

VAN-RECUM.

VANACKERE, imprimeur-libraire, à Lille. (26 exemplaires.)

VANACKERE-KORNILLIE, négociant, ancien capit. d'état-major, à Lille.

VANARD.

VAN-DAEL, peintre, à Paris.

VANDAELE, à Lille.

VAN DE KERCKOVE, libraire, à Gand. (39 exemplaires.)

VAN-PRADT, conservateur de la Bibliothèque royale, à Paris.

VANDÈGRE (le comte de), à Juyet, près Aigueperse.

VARANGES (le baron de), à Paris.

VAN STEENWINKEL, à Bruges.

VARLET, trésorier de la légion du Finistère, au Havre,

VASSELLE, homme de lettres, à Paris.

VASSEUR, propriétaire, à Caulaire.

VATRIGANT, capitaine-trésorier au 10° régiment des chasseurs de la garde.

VAUBADON (Théodore de) ¾, capit.-command. au 17º régim. de chass.

VAUBLANC, à Paris

VAUCHER (Simon-Fleury), propriétaire, à Mont-de-Marsan.

VEDRINE, entrepreneur en bâtimens, à Paris.

VENDEL, capitaine au 36° régiment de ligne, à Thionville.

VENDRIN, libraire, (4 exemplaires.)

VENDRYÉS.

VENTE, libraire, à Paris.

VENTE fils, négociant, à Paris.

VERDEN, à Marseille.

VERDIER (le général comte), à Paris.

VERDIÈRE, entrepreneur, à Louviers.

VERDIÈRE, libraire, à Paris. (40 exemplaires.)

VERGNOL, notaire, à Cancon.

VERGNON.

VERGUIN \*, adjudant-major, capitaine au 3º régim. de ligne, à Lyon.

VERNE, officier au régiment des cuirassiers du Dauphin.

VERNEZOBRE, officier d'artillerie, à Paris.

VERNIER, artiste, à Paris.

VERNY, maire d'Abenas.

VÉRON ※, ancien officier, à Paris.

VERRIER, major des chasseurs de l'Arriége.

VERVELLE (de), sous-inspecteur des douanes, à St.-Valery.

VIAL, rentier, à Paris.

VIALLET-DESGRANGES, ingén. des ponts-et-chaussées, à Neufchâtel.

VIALLEΥ, officier de la lég.-d'honneur, lieutenant-colonel, directeur de la manufacture d'armes, à St.-Etienne.

VICENCE (duc de), à Caulincourt.

VIDIARD, garde principal d'artillerie, à Grenoble.

VIENNET, à Paris.

VIET, receveur particulier, à Londéac.

VIEUSSEUX, libraire, à Toulouse. (29 exemplaires.)

VIGIER (Achille), à Paris.

VIGIER, maître de langue, à Paris.

VIGNE.

VIGNE (Marius), courtier, à Marseille.

VIGNOLLE (le comte de), lieutenant-général, à Paris.

VIGNOLLES, négociant-commissionnaire, à Bordeaux.

VIGUIER, major de cavalerie, à Toulouse.

VILAR-DOMS (de), propriétaire, à Perpignan.

VILLENEUVE, maire de la ville de Belley.

VILLENEUVE (le comte de), préset du département des Bouches-du-Rhône.

VILLERS (de), officier au régiment des enirassiers de la garde royale.

VILLET, libraire, à Verdon. (14 exemplaires.)

VILLETTE, imprimeur-libraire, à Douai.

VILLIER (de).

VILLIOT, fabricant d'indienne, à Gisors.

VIMAR (le comte), à Paris.

VINCENOT, libraire, à Nancy. (53 exemplaires.)

VINCENT, capitaine au régiment des lanciers de la garde.

VIRENQUE (Auguste), libraire, à Lodève.

VIREY, docteur-médecin, à Paris.

VIRION, capitaine d'habillement des chasseurs à cheval de la garde royale.

VINCENT, capitaine d'habillement, à Beauvais.

VITERMONT (Edonard de), à Beauvais.

VITTEAU, trésorier du 4º régiment d'artillerie à pied.

VIVANT-MARTIN, négociant, à Châlons-sur-Saône.

VIVENS (J.-R.-A.), docteur-médecin, à Hesdin.

VIVES, colonel, à Vernon.

VIVIEN père et fils, à Paris.

VIVIEN, à Paris.

VOISIN, capitaine d'habillement de la légion de Loir-et-Cher-

VOLLANT, libraire, à Paris. (14 exemplaires.)

VOSS, libraire, à Leipsick.

VOYARD, homme de lettres, à Paris.

VUCHONAYRÉ, notaire, à Libonrne.

WAGNER, trésorier à la légion de Hohenlohe, à Bastia.

WAILLE, capitaine d'état-major, à Paris.

WALLART (J.-B.), fabricant, à Lille.

WAMIN (Eugène), juge-de-paix, à Hecquemicourt.

WANDERBACH, à Laon.

WAREE, libraire, à Paris. (3 exemplaires.)

WARESQUIEL (de), propriétaire, à Lille.

WATTERLOSS, commis-négociant, à Bâle.

WEIS (Michel), lieutenant, offic.-payeur de la légion du Hant-Rhin, à Paris.

WEISSEMBRUCH, libraire, à Bruxelles. (2 exemplaires.)

WETZEL, négociant, à Lille.

WEYHER, libraire, à Saint-Pétersbourg. (7 exemplaires.)

WILLIAME, docteur-médecin, à Paris.

WIMPFEN (le baron Félix de ), à Bayeux.

WOETS (J.-B.), compositeur de musique, à Paris.

WOOD, capitaine au service de S. M. B.

WOODHOUSE, major au service de S. M. B.

Trooping conjunction and in the

YON (Noël), commandant d'état-major.

YVAN, chirurgien en chef de l'hôpital des Invalides, à Paris.

ZAEPFFEL (F.-L.), colonel de la légion de Saône-et-Loire.

ZAEPFLES.

ZIEGLER fils, fabricant, à Guebviller.

ZIRGES, libraire, à Leipsick.

ZOLLICOFFRE (Vincent-Constant), à Paris.

# LA COLONNE DE LA PLACE VENDOME,

DÉCRITE

## PAR M. TISSOT,

EX-PROFESSEUR DE POÉSIE LATINE AU COLLÉGE DE FRANCE,

Et représentée dans tous ses détails en trente-six planches dessinées et gravées par Ambroise Tardieu.

Ah! qu'on est fier d'être Français, Quand on regarde la colonne!

Ce monument impérissable de la gloire des armées françaises est peu connu dans tous ses détails, son élévation empêchant l'œil de distinguer jusqu'à son sommet les sculptures qui l'entourent. Ces bas-reliefs, au nombre de quatre-vingt, représentent dans une suite de belles compositions tous les faits importans de l'étonnante campagne de 1805, depuis la levée des camps de Boulogne jusqu'à la bataille d'Austerlitz.

J'ai pensé qu'il serait agréable aux nombreux admirateurs de notre gloire nationale, de posséder une description exacte du seul monument élevé à la grande armée par son illustre chef. En conséquence, j'ai dessiné avec le plus grand soin la vue générale, les piédestaux, bas-reliefs, statue et médailles dont il se compose.

M. Tissot a bien voulu associer sa plume élégante et

hardie à mon burin. Sa belle réputation littéraire est un garant bien certain du haut intérêt que son travail

ajoutera au mien.

Je mettrai à la gravure toute la perfection possible et l'impression sortira des presses de M. Firmin Didot. Je ne négligerai rien pour que l'exécution réponde à la noblesse du sujet, et que cet ouvrage forme pour ainsi dire le chapiteau du beau monument des Victoires et Conquêtes élevé par M. Panckoucke à la valeur française.

AMBROISE TARDIEU.

Cet ouvrage formera un volume in-4°. qui paraîtra en quatre livraisons. La première sera mise en vente le 15 février 1822.

Le prix de chaque livraison est de 8 fr., sur beau papier sin satiné, et de 15 fr., sur papier vélin satiné.

Cet ouvrage sera suivi immédiatement d'un autre, publié aussi par M. Ambroise Tardieu, intitulé Médialler Napoléon, qui renferme les gravures de toutes les médailles frappées depuis son commandement en chef de l'armée d'Italie jusqu'à 1815; se composera à peu près de vingt planches.

Les souscriptions affranchies doivent être adressées à M. Ambroise Tardieu, graveur rue du Battoir-Saint-André, n°. 12, à Paris, et à tous les libraires et marchands d'estampes de Paris, des départemens et de

l'étranger.

M. Ambroise Tardieu est auteur de la Collection des portraits des Députés écrivains et Pairs constitutionnels, contenant 150 portraits. Un vol. in-4°., papier vélin satiné; prix: 190 fr. Chaque portrait se vend séparément 1 fr. 50 c. On enverra gratis aux personnes qui le désireront la liste de ces portraits pour faire leur choix.

M. A. Tardieu vient aussi de publier une belle Carte de la Turquie d'Europe, en une feuille et demie grand papier colombier, qui offre, à une grande échelle, toutes les provinces de cet empire, et celles limitrophes de la Russie et de l'Autriche. Dans la Grèce, on a tout indiqué par les noms anciens et modernes. Prix, bien coloriée, 10 francs.



# HONNEUR ET PATRIE

# GALERIE HISTORIQUE

DETOUS LES MEMBRES DE LA LÉGION-D'HONNEUR,

### MONUMENT

ÉLEVÉ A LA LÉGION-D'HONNEUR

PAR LES SOUSCRIPTEURS ASSOCIÉS.

C. L. F. PANCKOUCKE, ÉDITEUR,

rue des Poitevins, n. 14.

Chaque souscripteur doit acquérir seulement le volume où se tronvent sa biographie et ses titres de mérite. Le prix de ce volume sir ant, imprimé sur très-heau papier sin sating, caractères neuls, et de SEPT CENTS pages d'impression, est de QUINZE fr. avec l'Introduction ou Histoire de l'Ordre, par M. BARRIERE. Un non joint au volume sert à réclamer cette Introduction, qui paraira

Le prix est payable à l'avance. MM. les membres de la Légion-l'Honneur qui prennent part à l'association, et transmettent ainsi à la posterité les titres authentiques et indestructibles qui leur out metite cette distinction, sont pries de nous adresser FRANC DE PORT les détails suivans écrits très-lisiblement : les nom, prénoms, lieu et époque de naissance, états de service très - détaillés, actions d'éclat, dates de la nomination, grades, services rendus dans la carrière militaire, civile, administrative, etc. MM. les auteurs voudront bien y ajonter une liste exacte de hurs ouvrages; MM. les pointres, de leurs tableaux; MM. les savans, de leurs déconvertes, etc., etc.

Chaque volume contiendra des biographies des principaux membres de l'Ordre qui ont le plus brillé dans les armes, les lettres, les arts, etc. Ces articles principaux seront traités par plusienrs auteurs que nons ferons connaître en tête de chaque volume. Ces articles officiront, par leur réunion, une histoire de nos succès dans les guerres, de nos progrès dans les sciences, dans les beaux arts,

dans l'agriculture, le commerce, etc. En remettant les détails ci-dessus demandés, MM. les souscriptents associés adresseront un non de quinze francs sur la poste on sur une de leurs relations à Paris. Les noms seront inscrits à mesure de lent réception dans la Collection, et pour la Collection entière, on imprimera une liste générale avec le reuvoit aux volumes et aux pages. Les reuseignemens doivent être accompagnés da montant de la souscription payable à l'avance.

Chaque volume offica un titre, sur lequel on lira M ... (les nom , prénoms et titres ) Souscripteur associé pour transmettre a la posterité le sou-

VENIR DES MEMBRES DE LA LEGION-D'HONNEUR.

Une portion de l'ouvrage sera réservée pour imprimer et conserver les titres

des personnes auxquelles leur position ne permet pas de souscrire.

M. Pauckoucke fera tirer un exemplaire de tout l'onvrage sur PEAU DE VELIN; cet exemplaire, relié avec soin et renfermé dans une riche hibliothèque, sera offert en présent, par M. Panckoucke, à la Bibliothèque royale, et déposé dans ses galeries. Chacun y pourra lire la plus grande partie des titres de mérite des Français



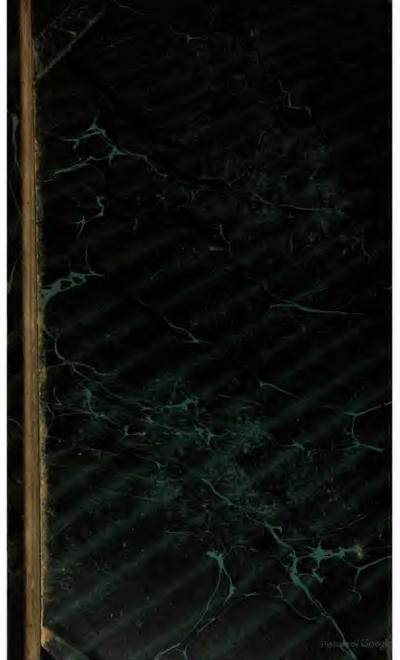